



E 111

# UM

## HISTOIRE CRITIQUE

DE LA

# GRANDE ENTREPRISE

DB

# CHRISTOPHE COLOMB

COMMENT IL AURAIT CONÇU ET FORMÉ SON PROJET
SA PRÉSENTATION A DIFFÉRENTES COURS
SON ACCEPTATION FINALE
SA MISE A EXÉCUTION. — SON VÉRITABLE CARACTÈRE

RAG

### HENRY VIGNAUD

CONSTILLER BONOBAIRS DE L'ANDASSADE AMÉRICAINS PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉORRAPEIR ETC., ETC., ETC.

Demonstration fails to change established opinions.

Hannan Septem.

TOME PREMIER 1476-1490

### PARIS

H. WELTER, EDITEUR

4, Rue Bernard-Pallacy, 4

1911

Les 2 volumes de la II<sup>\*</sup> série se vendent ensemble sculement.

Prix : Ser papier véin anglais, 30 fr.; sur papier de Hotlande, 60 fr.; sur papier du Japon, 60 fr.

La I<sup>\*</sup> série, parue en 1905, coûte 10 fr. sur papier vélin anglais;

20 fr. sur papier de Hollande, et 30 fr. sur papier du Japon,

SOLD ALSO BY

H. STEVENS, SON AND STILES
LONDON
Price 20,52 or 78 eb.

LEMCKE AND BÜCHNER NEW-YORK Price 7,14 or 20 dollars



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

.

# NOUVELLES ÉTUDES CRITIQUES

SUR LA

# VIE DE CHRISTOPHE COLOMB

1476-1493





## EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE

### DO MÉMA AUTRUM :

Ermins eritiques sur le vis de Colomb avant sus découvertes fourrenne par l'Institut (Prix Louiset). — Sa famille italianne — Les Colombu — La vraie date de sa naissance — Les études et les premiers voyages que aurait foite — Son arrivée en Puriugal, — Son mariage, aic., vic. 1 — hes vot in-8° de avi-54 pages Broché sur papier véhin anglais, 10 fr.; sur papier lloitande, 20 fr.; sur papier Japon, 20 fr.

#### AUTRIES OUTRACHE DE M. VIGNAUD

- La Lottre et la carte de Tocamelii cur la conte des Indes par i Ouest, adressées en 1474 au Portugus Fernam Marins et trocamentes plus tard a Christophe Colomb, Etude critique par l'authentiriste et la volume de con documents et sur les sources des idées cosmographiques de Colomb, survie des divers textes de la lettre de 14"4, avec traductions, annétations et fas-amilé, Paris, Loroux, 1901, 1 vol. grand pi-0", p. xxix-310
- Mômotre sur l'authenticité de la Lettre de Toccameld du 28 juin 1474 à receie dui le la l'hort, sur l'ernem Mertens et pres tard à Christophe Celomb Extrait du compte rendu du Congrès international des Américan et le la leur un ar d'imbre 1980 présent du le repense à mes critiques Lettres à MM G. Unelle, Mormann Wagner et L. Galloin, Paris, Leroux, 1902, gr. 18-85, pp. 25-33.
- Tomandili and Columbus. The Lotter and Chart of You south on the route to the Indian by way of the west, sent in 1474 to the Portuguese Fernam Martins, and later on to Christopher Columbus. A critical study on the authenticity and value of these documents and the sources of the cosmographical ideas of Columbus, followed by the various texts of the Letter, with translations, numetations, several factorials and also a map. London, Sends and Co., 1982, 6°, pp. xis-365
- Tennanolii and Columbus. Letters to Sir Chrocate it Martinos and to C. Raymand Bessley, London, Sands and Co. 1903, Pr., pp., 22.
- Tossansiii and Cohumius A Letter from Sir Coments B Northern and a Reply Landon, Sanda and Co. 1903, 12, pp. 40.
- Le carte y al mapa de Teorganill sobre in rute de las Indiae per el cente envisdos a Cristobal Colombia. Obre traducida del francés y anotada per D. I. senot indirector compositionte de la Real Arcitema Laponom de la limiteria, etc. Madrid, Eduloteca de la Irradiación, 1902, p. 147.
- La route des Indes et les indicestions que Toscencils carnit fourniss à Colomb, Lettre au D' Jules Moes et au D' Sophus Ruge, Paris, 1903, 4°, pp. 35.
- A critical study on the various dates apsigned to the hirth of Columbias. The true date: £451, London, 1803, Henry Stevens, Son and Sillen, 10, pp xm-122
- La Matoum & Albu et les archives aufombignings, evec un appendue sur les manuscrits que president l'ornand Colomb et un tablese généalogique, «Extrait du Journal de la Societé des Américanisles, vol. 1, n° 2.) Grandin-8°, pp. 17.
- Bophus Rugo et um vues une Colomb (Estend to Joseph de la Sucarie des Americanistes, vol. III, nº 1.) Grand in-Pr, pp. 10.
- Proof that Columbus was been in 1481. A new document, American thistorical Review January, 1907. Grand in-Pr.
- Lourienne et le nouvelle compagné pour le amonisation de Christophe Colomb 1-1 v. 4 · lourest de la barete des touterennière, v.i. VI : Grand m. 2, pp. 44

# HISTOIRE CRITIQUE

DE LA

## GRANDE ENTREPRISE

DE

# CHRISTOPHE COLOMB

COMMENT IL AUBAIT CONÇU ET FORMÉ SON PROJET
SA PRÉSENTATION A DIFFÉRENTES COURS
SON ACCEPTATION FINALE
SA MISE A EXÉCUTION. — SON VÉRITABLE CARACTÈRE

PAR

## HENRY VIGNAUD

CONSEILLER HONORAIRE DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES REMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ETC., ETC. ETC.

Demonstration fails to change established opinions.

Humpset Spinces

10ME PREMIER 1476-1490

PARIS
H. WELTER, ÉDITEUR
4. Rue Bernard-Palissy, 4
1911

Il a été tiré 25 exemplaires sur papier de Japon numérotés de 1 à 25 et 25 exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 26 à 50

Tous droits de reproduction et de traduction réservés, même pour les États-Unis d'Amérique.

🖙 🤐 Google

°M EB. DEM H πM a Mu a

### PREFACE

Dans la première série de ces Études, consacrée à établir le bilan de tout ce que nous savons aujourd'hui sur la période de la vie de Colomb antérieure à la formation de son grand projet, nous avons montré que toutes nos informations à ce sujet se puisaient à deux sources différentes par leur origine et leur caractère, l'une formant la tradition colombienne, qui remonte directement à Colomb ou aux siens, l'autre, de provenance étrangère et n'ayant pas subi l'influence colombienne.

Nous avons aussi montré qu'il résultait des travaux de la critique moderne, que tout ce qui nous vient de la première de ces deux sources, relativement à la famille, à la jeunesse et aux antécédents de Colomb, avant qu'il ne quittât l'Italie, était en tous points controuvé, et que pour savoir la vérité à cet égard il fallait avoir recours aux sources d'information auxquelles Colomb ou les siens sont restés étrangers.

C'est ainsi que, contrairement au témoignage de Colomb lui-même, confirmé par celui de son fils et de Las Casas, ses premiers biographes, qui furent aussi les interpretes de sa pensée, témoignage que reprirent après eux tous ceux qui, avec eux, contribuèrent à la formation de ce que l'on peut appeler la légende colombienne, il est aujourd'hui démontré que le découvreur de l'Amérique n'était pas d'origine noble; qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre lui et les fameux Colombo qui firent tant parler d'eux au xv' siècle; qu'aucun de ses parents n'exerça la profession de marin; qu'il ne fréquenta aucune université; qu'il ne fit aucune campagne, soit avec les Colombo, soit pour le compte du roi René ou d'autres, et qu'avant son arrivée accidentelle en Portugal, en 1476, on ne lui connett aucune antre profession que celle de tisserand.

En relevant et en précisant les résultats des recherches de la critique sur cette partie de la vie de Colomb comprenant les années pendant lesquelles il avait pu se préparer à la grande œuvre qu'il accomplit plus tard, nous avons constaté que, s'il était bien établi que tout ce qui est rapporté à cet égard par la tradition colombienne s'est écroulé à la lumière de documents nouveaux et d'analyses plus pénétrantes, cette tradition, néanmoins, restait encore debout dans sa partie essentielle: celle qui nous présente la découverte du Nouveau Monde comme la conséquence voulue et cherchée d'un plan scientifique né des méditations de Colomb sur la grosseur du globe et sur l'étendue relative de ses parties solides et liquides.

Cette partie de la légende colombienne, qui est la plus importante et vers laquelle semblent converger les différentes assertions dont on connaît maintenant l'inexactitude, n'a point encore été soumise à un examen méthodique semblable à celui qui a fait tomber toutes les autres. C'est cet examen qu'on se propose de faire ici.

Dans la première série de ces Études nous avons pro-

cédé par monographies séparées, ayant chacune un objet spécial. Le sujet se prétait à cette division. Il n'en est pas de même de celui que nous allons maintenant traiter, qui a une unité que l'on ne peut rompre, et qui se présente d'une manière différente. Tout en conservant, pour la forme. la même division, nous aborderons donc cette dernière partie de l'examen critique de la légende colombienne en suivant l'ordre historique. Nous prendrons Colomb où nous l'avons laissé dans la sixième de nos précédentes Études, après son établissement et son mariage en Portugal, et nous le suivrons pas à pas, autant que les documents permettent de le faire, dans toutes les phases de sa carrière jusqu'au moment où il rentre à Palos après avoir fait sa découverte. Nous n'omettrons aucune particularité, si petite qu'elle soit, parce que ce sont souvent celles-là qui ont une portée révélatrice, et nous demanderons aux faits seuls de nous renseigner sur le véritable caractère de la grande entreprise que nous avons pour objet de faire connaître. Nous verrons alors s'il est vrai que le projet de Colomb avait une origine théorique ou scientifique; s'il consistait réellement à aller aux Indes par l'ouest; si c'est là ce qu'il proposa de faire, d'abord au roi de Portugal, puis aux Rois Catholiques, et si c'est bien là la mission que ces derniers lui confièrent et qu'il s'engagea à mener à bonne fin.

Je ne veux pas terminer cette préface sans constater les obligations que j'ai contractées envers ceux qui m'ont aidé Yionaup. Nouvelles Études. I

de leurs conseils, et même de leur travail, dans les recherches et la préparation des nombreux matériaux que ces deux volumes ont rendus nécessaires. Au général de Brito Rebello, à l'éminent lettré Gonçalvez Viana, à M. Paz y Melia, qui tous les trois se sont gracieusement mis à ma disposition; à MM. Braamcamp Freire, Souza Viterbo et Dom José Pessanha, pour lesquels les archives portugaises n'ont aucun secret, et au professeur Morel-Fatio, si compétent en pareille matière, je suis redevable des matériaux qui m'ont permis d'exposer à mes lecteurs, sous toutes ses faces, l'intéressante question de l'authenticité de la lettre du roi João II à Colomb.

Je suis aussi l'obligé de M. Fitzmaurice-Kelly, dont les encouragements et les sages avis ne m'ont jamais manqué, et particulièrement de M. Ravenstein, qui a bien voulu me communiquer les épreuves de son monumental ouvrage sur Behaim, ainsi que des notes précieuses.

Enfin, c'est un plaisir pour moi de dire combien je suis reconnaissant à deux de mes amis, M. Norbert Sumien et M. Léon Bogaert, qui m'ont donné, pendant toute la durée de mon travail, un concours dévoué et éclairé. Je leur dois une grande partie de la traduction des textes que je cite, ainsi que des éclaircissements utiles. Je suis heureux de leur offrir ici l'expression de ma gratitude.

Bagneux (Seine), novembre 1910.

Google

ŗF· Η .

# TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

|                                                            |   |   | Page |
|------------------------------------------------------------|---|---|------|
| Prévace                                                    | • | ٠ | , 1  |
| INTRODUCTION                                               |   |   |      |
| CB QU'ON APPELLE LE GRAND DESSEIN DE COLOMB                |   |   |      |
| I Position de la question.                                 |   |   |      |
| II. — Le dessein de Colomb d'après lui-même                | 1 |   |      |
| Notes 3-10 Ses propres assert.ons                          |   |   |      |
| • •                                                        |   |   |      |
| III. — Le dessein de Colomb d'après son fils et Las Casas. | • |   |      |
| Notes 11-14 Extraits des Historie.                         |   |   |      |
| - 15 Temorgnage de Las Casas                               |   |   | ī 1  |
| - 15. — Temorgnage de Las Casas                            |   |   |      |
| - 17 Inspirations divines                                  | ø | * | - t  |
| IV Le dessein de Colomb survant les auteurs modernes       |   |   | . 10 |
|                                                            |   |   | _    |
| Notes 19. — Washington Irving.                             | • | • | . 1  |
| - 20 Humboldt.                                             | = | • | - 10 |
| - 21 Vivien de Saint Martin.                               | h | 4 | . 11 |
| — 21 — Congrès des Américanistes                           | • | 4 | . 11 |
| - 23 Navarrele.<br>- 24 Markham.                           | • | 4 | . 11 |
| - 24. — Paedweri                                           | • | • | 1 19 |
| - 25 Tarducci<br>- 26 Humboldt,                            |   | • | . 11 |
| - 17 Harrisso                                              | • | • | . 13 |
| - 28 Ruge.                                                 |   | • | . 12 |
| - 29 Payne                                                 | : |   | . 1: |
| - 30 Lamartine.                                            |   |   | . 1  |
| - 31 Gaffarel, Altolaguirre, Fox                           |   |   | . 1  |
|                                                            | _ | - | -    |

## ÉTUDE PREMIÈRE

# Colomb en Portugal. Origine de son dessein d'après les sources colombiennes.

### PREMIÈRE PARTIE

Les papiers de Perestrello. — Les voyages aux côtes de Guinée. — Les récits de pilotes.

### BOUNCES D'INFORMATION

| CHR. COLOMB 1. Déposition de 1479, p. 18 1. J                                                         | ournal de    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bord, p 18 3. Libros de Memorias. p. 21 4                                                             | . Mémoire    |
| sur les einq sones, p. 21 5. Libro de las profe                                                       | стве, р. 22, |
| - 6. Lettre aux Rois Catholiques de 1501, p 23.                                                       | - 7. Frag    |
| mente de lettres, p 24 — 8. F. Colons, Historie<br>9. Las Casas, Historia de las Indías, p. 26. — 10. | , p. 24. –   |
| Historia general, p. 29.                                                                              | HERRERA,     |
| •                                                                                                     |              |

| Chapitro I. — Établissement de Colomb en Portugal; Formation de son dessein. — Les papiers de Perestrello                                                                                                             | 31             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I Résumé des faits précédemment acquis.                                                                                                                                                                               | 31             |
| Notes 32. — Nouveau document aur la date de la naissance de Colomb.                                                                                                                                                   | 31             |
| - 37 Date du mariage de Colomb.                                                                                                                                                                                       | 35             |
| Il Les indications qui auraient donné naissance au dessein de                                                                                                                                                         |                |
| Colomb                                                                                                                                                                                                                | 36             |
| III. — Séjour que Colomb aurait fait à Porto-Santo et à Madère. ,                                                                                                                                                     | 37             |
| Notes 39-42. — Témoignage de F. Colomb et de Las Casas. — 45. — Tradition à ce sujet                                                                                                                                  | 38<br>39       |
| IV. — Informations que Colomb aurait trouvées dans les papiers de Perestrelle                                                                                                                                         | 41             |
| Notes 51-54. — Témolgnage de F. Colomb et de Las Casas.<br>— 56. — Remarque singulière de F. Colomb.<br>— 57. — Veritables découvreurs de Porto-Santo et de<br>Madère .<br>— 58. — Perestrello n'était pas navigateur | 41<br>42<br>44 |
| - 58 Perestrello n'était pas navigateur                                                                                                                                                                               | 44             |
| V Aveu de F. Colomb et de Las Casas sur l'objet du projet de                                                                                                                                                          |                |
| Colomb                                                                                                                                                                                                                | 45             |
| VI C'est en Portugel que Colomb conçui son desseun                                                                                                                                                                    | 46             |
| Notes 63. — Témoignage catégorique de F. Colomb et de Les Casas à cet égard.                                                                                                                                          | 48             |
| - 64 Opinion contraire de Roselly de Lorgues et de                                                                                                                                                                    | 10             |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                                      | vit      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chapitre II. — Les votages de Colomb aux côtes d'Afrique et ce<br>qu'il aurait ainsi appris . ,                                    | 51       |
| I. — Extension et date des voyages de Colomb pendant son séjour                                                                    |          |
| en Portugal                                                                                                                        | 51       |
| Notes 55. — Extrast de Les Casas                                                                                                   | 52       |
| - 66 67 - Extraits de Colomb                                                                                                       | 52       |
| d9 — Les sirènes                                                                                                                   | 52<br>53 |
| <ul> <li>70. — Le fort de la Mine.</li> <li>71-72. — Prétendues découverles dans l'Atlantique et</li> </ul>                        |          |
| en Afrique.  - 73-77. — Extraits de Markham, de Elton et de Tha-                                                                   | 53       |
| cher, etc                                                                                                                          | 54       |
| <ul> <li>79. — Date de la construction du fort de la Mina.</li> <li>80. — Parlicipation supposée de Colomb aux décou-</li> </ul>   | 56       |
| vertes des Fortugais , . , . , . , , ,                                                                                             | 50       |
| <ol> <li>La constatation que la zone équatoriale était habitable</li> </ol>                                                        | 57       |
| Notes 63 — Note de Colomb sur la zone équatoriale                                                                                  | 56       |
| <ul> <li>84 — Note à l'Imago Mundi sur le fort de la Mins.</li> <li>85. — Extrait de la Sfera de Sacrobosco sur Colomb.</li> </ul> | 58<br>58 |
| III L'assertion que le fort de la Mine était sous la ligne                                                                         | 61       |
| Notes 88 Textes de Colomb à ce sujet                                                                                               | 61       |
| - 91-93 Situation du fort de la Mine                                                                                               | 62       |
| IV La prétention d'avoir constaté que le degré équatorial mesu-                                                                    |          |
| rait 56 milles 3/3.                                                                                                                | 63       |
| Notes 94-96, — Notes de Colomb à cet égard.                                                                                        | 63       |
| - 95. — Alfregan<br>- 97. — Remarques de Humboldt et de Ruge                                                                       | 64<br>65 |
| •                                                                                                                                  |          |
| Chapitre III Les indications notées par Colons qui auraient con-                                                                   |          |
| TRIBURA LA FORMATION DE SON GRAND DESSEIN, 🗻                                                                                       | 69       |
| I. — Épaves vouent de l'ouest jetées aux îles portugaises                                                                          | 69       |
| Note 101 Note curieuse sur Porto-Santo.                                                                                            | 70       |
| II Hes que l'on croyait apercevoir à l'horizon.                                                                                    | 71       |
| Notes 106 Illusions d'optique à ce sujet                                                                                           | 71       |
| - 107 Domingo de Arco.<br>- 108 Antonio de Leme.                                                                                   | 71<br>72 |
|                                                                                                                                    | 72       |
| III. — Diego de Teive et Pedro de Velasco, de Palos                                                                                | 73       |
| Note 110. — Diego de Teive.                                                                                                        |          |
| IV. — Fernto Tolles et son privilège.                                                                                              | 73       |
| Notes 111. — Privilège de Feruso Telles                                                                                            | 73       |
| — 114. — Objection.                                                                                                                | 75       |
| V Le pilote horgne et Pedro de Velasco, de Galice                                                                                  | 76       |
| Note 447 Polyto do Malesta                                                                                                         |          |

| <ul> <li>VI. — Vincente Diax</li> <li>VII. — Le pilota sans nom : Sanchez?</li> <li>VIII. — Thèse de Las Casas que les indications recueillies per Colomb le confirmèrent dans sa croyance à l'existence de terres à l'ouest .</li> <li>Note 124. — Extrait de Las Casas montrant qu'il s'agissait seulement d'Iles nouvelles .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | 77<br>78<br>19<br>80             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul> <li>IX. — Les feits reducifits par Colomb n'indiquaient rien relativement à la proximité de l'Asie.</li> <li>X. — Déclaration de Fernand Colomb que son père avait sussi pour objet la déconverte de terres nouvelles.</li> <li>Notes 135-127. — Citations de F. Colomb</li> <li>XI. — Assertion de Colomb qu'il n'eut qu'un but : l'Inde.</li> <li>Notes 128. — Remarques d'Harrisse sur ce que dit F. Colomb</li> <li>— 129. — Texte des essertions de Colomb</li> <li>— 131. — Sentiment de Washington Irving et de Roselly de Lorgues à cot égard</li> </ul> | 80<br>82<br>83<br>63<br>62<br>84 |
| DEUXIÈME PARTIE  La correspondance avec Toscanelli.  SOURCES D'INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| I. — DOCUMENTS BY INDICATIONS DU TEMPS QUI TÉMOIGNEMAIRE DES RELATIONS DE COLOMB AVEC TOSCANELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                               |
| <ul> <li>II. — Documents que montanne l'onforme une sonne connognament que une Colomn</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95                               |
| Chapitre I. — Lu vénoignage ou Fennand et de Las Casas. La désis-<br>dation de Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (A)                              |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                                                                            | 11         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. — Comment et quand Colomb serait entré en rapports avec Tos-                                                                                                          |            |
| Canelli,                                                                                                                                                                 | 107        |
| Notes 183. — Lorenzo Girardi                                                                                                                                             | 108<br>108 |
| <ul> <li>136. — Lettres échangées entre Toscanelli et Colomb</li> <li>suivant Uzielli</li> <li>137. — L'expression ha dias.</li> </ul>                                   | 109<br>109 |
| - 140 Date des rapports de Colomb et de Tosce-<br>nelli suivant Las Cases                                                                                                | 111        |
| - 142. — Invraisemblance de tols rapporta (Altola-<br>guirro)                                                                                                            | 111        |
| III Examen du témoignage de F. Colomb                                                                                                                                    | 112        |
| Note 143 Extrait des Hutorie.                                                                                                                                            | 113        |
| IV Le témoignage de Las Casas                                                                                                                                            | 115        |
| Notes 145-150. — Extraits divers de Las Casas                                                                                                                            | 115        |
| guerre                                                                                                                                                                   | 137        |
| de Toscanelil,                                                                                                                                                           | 118        |
| ne viennent pas du latin                                                                                                                                                 | 119<br>119 |
| <ul> <li>156. — Auteurs qui croient que Les Cases pessédait les pièces attribuées à Toscanelli</li> <li>157. — Preuve que Lès Cases p était pas certain qu'il</li> </ul> | 131        |
| possédait la carte de Toscanzili                                                                                                                                         | 122        |
| V. — Le témolgnage contraire de Colomb. Son silence sur Tosca-<br>nelli.                                                                                                 | 122        |
| Notes 150. — Opinion de Gallois                                                                                                                                          | 127<br>127 |
| VI. — La copie de la lettre attribuée à Toscancili est-elle de la main                                                                                                   |            |
| de Colomb?                                                                                                                                                               | 127        |
| Notes 162. — Opinion de Wagner et de Peragallo                                                                                                                           | 118<br>129 |
| VII Nécessité de contrôler les assertions des Historis et de Las                                                                                                         |            |
| Casas                                                                                                                                                                    | 130        |
| Chapitre II. — Silence des auteurs et des documents contemporains                                                                                                        |            |
| SUR LES DIÈCES ATTRIBUÈES A TOSCANBLLI.                                                                                                                                  | 133        |
| Observation préliminaire.                                                                                                                                                |            |
| Note 164, — La controverse sur l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli                                                                                         | 133        |
| I Aucune des pièces originales de cette correspondance n'existe                                                                                                          |            |
| et personne ne dit les avoir vues.                                                                                                                                       |            |
| Note 166. — Opinion de Wagner, de Markham, da Biggar et de Ruge sur ce point.                                                                                            | 135        |

| II Les relations de Toscanelli avec le roi Affonso et le chanoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Martins relativement à la route des indes sont restées incon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| nues à tous les autours portugais du temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13         |
| Note 169 Argument de Uzielil et de Thacker sur ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13         |
| III Il n'y a pas trace dans les archives portuguises qu'aucun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| document relatif à co sujet y ait jamais figuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139        |
| Note 170 Opinion de Markham et de Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139        |
| IV Le chanoine Martine, qui aurait servi d'intermédiaire entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Toscanelli et le roi Affonso, n'a pu être identifié d'une manière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| a +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140        |
| Notes 172-173. — Fernando de Roritz serait co chanoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| — 174. — Opinion de Wagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141        |
| - 175 Opinion de Ruge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142        |
| - 177 Objection du professeur Hugues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         |
| - 179 Opinion de La Rosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143        |
| - 160 Opinion de Markham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143        |
| If the proposed and a substitute is the substitute of the substitute is the substitute of the substitu |            |
| V La correspondance attribuée à Toscanelli est inconnus aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| umis of contemporains florentins de ce savant 🕝 👡 🐇 👢 🔒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143        |
| Notes 181. — Silonce de Vespasiano de Bistici, ami de Tos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| canedi, sur ce point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144        |
| - 162 - Opinion de Ruge et de Markham,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144        |
| VI L'enquête du duc Hercule ; elle ne prouve rien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145        |
| Notes 163. — Opinion de Mees.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145        |
| - 104 Opinion do Wagner et de Gallois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145        |
| <ul> <li>185. — Texte et traduction de la lettre du duc Hercule.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146        |
| - 186 Observation do Luigi Hugues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147        |
| - 187 - Asserbous erronées de Uzielli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146        |
| VII Le témoignage de Dante de Rinaldi sur l'existence de rap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ports entre Colomb el Toscanelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140        |
| Notes 189 Passage attribué à Dante de Rinaldi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149        |
| — 191-192 — Suppositions d Uzielli à ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151        |
| - 198 Explication de Peragallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152        |
| VIII Le témoignage de Voglieuti ; il sa rapporte à la route de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| l'est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Notes 195. — Piero Voglienti ou Vaglianti.<br>— 196. — Passage de Voglianti sur la route des Indes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154        |
| - 197 Extraits d'Uziel'i à ce sujet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155<br>156 |
| - 200 La veracité de Voglianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157        |
| — 301. — Bartolomeo Merchionni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157        |
| - 202 Argument d'Uzielli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159        |
| Résumé de ce chapitre : aucune confirmation de ce que disent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| F. Colomb et Las Casas de Toscanelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159        |
| Note 104. — Prétention d'Urielli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.60       |



| Chapitre III Examen cuitique des pièces. La porme, la langue,      |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| LES VARIARTES                                                      | ION        |
| I. — Le mauvais latin de la lettre de 1474.                        | 163        |
| Notes 206-208. — Opinion de Sumiso, de La Rosa et de               |            |
| - 209. — Opinion de Wagner.                                        | 163<br>164 |
| - 210 Opinion des professeurs Romarino et Meyer.                   | 101        |
| - 211-212 Opinion des professeurs Hugues et Canna.                 | 165        |
| - 213. — Opinion de Thacher                                        | 165        |
| - 215 Le latin du discours sur la comèle                           | 166        |
| <ol> <li>La composition de la lettra.</li> </ol>                   | 167        |
| Note 217. — Jugement sévère de Fitzmaurice-Kelly at do<br>Shipley. | 168        |
| III. — Les variantes                                               | 169        |
| Notes 219-220. — Opinion de Markham et de Gallois.                 | 170        |
| IV. — La seconde lettre attribuée à Toscanelli ; elle est adressée |            |
| de Rome à un Portugais.                                            | 174        |
| Notes 224 Aqui en corte de Roma                                    | 174        |
| - 225 Toscanelli à Rome                                            | 175        |
| V. — La deuxième lettre répete la promière.                        | 176        |
| Notes 228. — La carta que yo te invio                              | 176        |
| - 229 Extrait d'Altolaguirre<br>- 230 Opinion de Shipley           | 177<br>178 |
| VI, - La seconde lettre semble former, avec le texte latin de la   |            |
| promière et sa version espagnole, trois états différents de la     |            |
| mėme lettro                                                        | 179        |
| VII L'expression quam facitis per Guineam.                         | 181        |
| Notes 234 — Sens de cette expression                               | 182        |
| — 235. — Opinion motivée du professeur Hugues                      | 183        |
| VIII Les expressions de Cathay et de Grand Khan dans la lettre     |            |
| attribuée à Toscanelli sont des anachronismes                      | 184        |
| Notes 237. — Opinion contraire de Wagner, de Ruge, de              | 101        |
| Gallots et d'autres                                                | 185        |
| — 238. — Opinion de Markham                                        | Ш          |
| IX Résumé et conclusion de ce chapitre. , ,                        | LB8        |
| Chapitre IV. — Examen critique des rièces. La soute des Indes      | 191        |
| I Honrique le navigateur cherchast-il la route des Indes Ocien-    |            |
| tales ? Silence des auteurs contemporains à cet ogard              | 192        |
| Notes 246 - Objections de Ruge, de Mees et d'Uzielli               | 193        |
| - 248-250 La carte de Fra Mauro                                    | 194        |

XII

Note 218. — Les espaces de cinq degrés.

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIKALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIII                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| II. — Origine de cette idée ; thèse qu'elle vient de Strabon et d'Ers-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| Insthène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 223                                                         |
| Notes 279. — Elle visot des asciens : Arielots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| - 200 Sénénue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224                                                         |
| - 201 Posidonius<br>202-204 Uzielli, Marin de Tyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234                                                         |
| - 252-264 Uztalli, Marin de Tyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325                                                         |
| - 256-267 Etendus du monde habitable d'après Ert-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| tosthène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334                                                         |
| 205-200. — Etendus du monde hebitable d'après<br>Strabon. , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237                                                         |
| <ol> <li>These que cette idée était commune aux auteurs du xvº slècle.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227                                                         |
| Notes 290 Opinion de Gallois à cet égard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                         |
| - 251 Opinion de Peschel et de Peregello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221                                                         |
| - 272 Opinion contraire de Wagner et de Ruge. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17                                                          |
| IV. — Infustice supposée de Marco Polo. Ce se sont pas ses récite                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| qui ost donné l'idea d'étendre davantage le monde vers l'est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XIII                                                        |
| Notes 294-298 Influence tardive de Marco Polo: Nor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| denskield, Latewal, Santarem, Bourley 🛼 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231                                                         |
| - 277-290 Jugement de Lelewel et de Vidal-Lablache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233                                                         |
| - 200, - L'élendus du mosdo connu, d'après Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Pola, calculés per Ravenslain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131                                                         |
| V. — Influence făchouse de Piolémée; il fait prévaloir chez besu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| coup l'idée que le monde connu s'élendait à la moitié de la cir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| conférence du globe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 6                                                        |
| VI La mesure de Ptolémée ne fut par acceptée par les pilotes et                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| les autours des Portulens, qui le leusérent aux feueurs d'images                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| du monde et suives curtes fantajaletes, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| Notes 363. — Opinion de Beszley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| VII. — Les cosmographes compétente de l'époque ne donnaient pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| au menda connu une grande azlezaton vers l'est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231                                                         |
| Notes 200 - La messere de la curta catalana, 🔒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340                                                         |
| — 307. — Cello de la carte de Pra Mauro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                          |
| - 306, - Cello da la carte génouse de 1457,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 944                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241                                                         |
| - 200, - Jugement de Lelewel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 741                                                         |
| - \$10 Le globe de Laon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 741<br>244                                                  |
| - \$10 Le globe de Laon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241<br>241                                                  |
| - \$10 Le globe de Laon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741<br>244                                                  |
| <ul> <li>— \$10. — Le globe de Laon</li> <li>VIII. — Évolution ficheum dans les conceptions géographiques; interprétation erronée de Marco Polo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    | 241<br>241                                                  |
| <ul> <li>— \$10. — Le globe de Laon</li> <li>VIII. — Évolution ficheum dans les conceptions géographiques;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | 241<br>241<br>241<br>241                                    |
| <ul> <li>— \$10. — Le globe de Laon.</li> <li>VIII. — Évolution fécheuse dans les conceptions géographiques; interprélation erronée de Marco Polo.</li> <li>Notes 311. — La carte de Martellus</li></ul>                                                                                                                                                                     | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241                      |
| <ul> <li>— \$10. — Le globe de Laon.</li> <li>VIII. — Évolution fâcheuse dans les conceptions géographiques;</li> <li>interprétation peronée de Marco Polo.</li> <li>Notes 311. — La carte de Martellus .</li> <li>— 313. — Jugament de Lelewel sur la carte de Toscanelli.</li> </ul>                                                                                       | 241<br>241<br>241<br>241<br>241                             |
| <ul> <li>— \$10. — Le globe de Laon.</li> <li>VIII. — Évolution fécheuse dans les conceptions géographiques; interprélation erronée de Marco Polo.</li> <li>Notes 311. — La carte de Martellus</li></ul>                                                                                                                                                                     | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241                      |
| <ul> <li>310. — Le globe de Laon.</li> <li>VIII. — Évolution ficheuse dans les conceptions géographiques; interprétation erronée de Marco Polo.</li> <li>Notes 311. — Le carte de Martellus .</li> <li>— 313. — Jugement de Lelewel sur la carte de Toscanelli.</li> <li>— 314 — Longitudes erronées longtemps prévalentes.</li> <li>— 315. — Opinion de Wagner. ,</li></ul> | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241                      |
| — \$10. — Le globe de Laon.  VIII. — Évolution ficheuse dans les conceptions géographiques; interprélation erronée de Marco Polo.  Notes 311. — Le carte de Martellus                                                                                                                                                                                                        | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241                      |
| — \$10. — Le globe de Laon.  VIII. — Évolution ficheuse dans les conceptions géographiques; interprétation erronée de Marco Polo.  Notes 311. — Le carte de Martellus                                                                                                                                                                                                        | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241               |
| - \$10. — Le globe de Laon.  VIII. — Évolution ficheuse dans les conceptions géographiques; interprétation erronée de Marco Polo.  Notes 311. — Le carte de Martellus                                                                                                                                                                                                        | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241 |
| — \$10. — Le globe de Laon.  VIII. — Évolution ficheuse dans les conceptions géographiques; interprétation erronée de Marco Polo.  Notes 311. — Le carte de Martellus                                                                                                                                                                                                        | 241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241<br>241        |

| X Témoignage décisif de Colomb relativement à Marin de Tyr.                                                      | 251        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XI Toscanelli aurait-il adopté la mesure de Marin de Tyr? L'er-                                                  | 252        |
| rour sur la longueur de la Méditerranée.                                                                         | 202        |
| Notes 326. — Cette erreur était corrigée du temps de Tos-<br>canelli                                             | 253<br>133 |
| •                                                                                                                |            |
| XII. — L'erreur de Marin de Tyr sur la longueur du monde connu avait été corrigée par Ptolémée : ses raisons.    | 255        |
| Note 331. — Extrat de Ptoléméo                                                                                   | 257        |
| XIII Du temps de Toscanelli rien n'autorisait à donner au monde                                                  |            |
| connu la grande extension vers l'est que lus aveit attribués                                                     |            |
| Marin de Tyr.                                                                                                    | 258        |
| Notes 333 Vues de Altolaguirre                                                                                   | 258        |
| - 334 Errour de l'auteur rectifiée par Uzielli                                                                   | 259<br>260 |
|                                                                                                                  |            |
| XIV. — Il n'était pas permis de chorar entre l'évaluation de Marin de Tyr et celle de Ptolémée.                  | 260        |
| Notes 336 Opinion contraire d'Uzielli et de Ruge.                                                                | 260        |
| _ 337. — Singulier élore de Toscanelli, Ruge, Errera.                                                            | 262        |
| - 336 Opinion de Ravenstein.<br>- 339 Insufésance de Marin de Tyr comme cosmo-                                   | 262        |
| graphe, Gosselm, Letronne, Bunbury                                                                               | 268        |
| <ul> <li>350. — Mérite parliculier, reconnu à Maria H Wagner</li> <li>341. — Opinion de Luigi Hugues.</li> </ul> | 264<br>264 |
| XV - Le fait que la carte qui accompagnant la lettre de 1474 était                                               |            |
| graduée, crée une présomption de plus contre l'authenticité des                                                  |            |
| pièces attribuées à Toscanelli.                                                                                  | 265        |
| Notes 342. — La projection de la carte. Wagner, Ruge                                                             | 266<br>267 |
|                                                                                                                  |            |
| XVI La carte attribuée à Toscanelli était erronée, même pour                                                     |            |
| l'époqué.                                                                                                        | 368        |
| Notes 345. — Pen de valeur de cette carte                                                                        | 269        |
| - 347 Opinion de Sophus Ruge.                                                                                    | 269        |
| - 348 Opinion conforme de Altologuirre, , " 🤘 .                                                                  | 277        |
| - 349 Jugement sévère de Lelewel                                                                                 | 277        |
|                                                                                                                  |            |
| XVII. — Le cadre pour carte graduée trouvé dans des papiers ayant appartenu à Toscanolli.                        | 276        |
|                                                                                                                  |            |
| Notes 353. — Pièces trouvées dans des papiers venant de<br>Toscanelli                                            | 276        |
| - 354 Opinion de d'Avezac sur le cadre en question - 256 Opinion de Hermann Wagner                               | 278        |
| - bar, - Opinion on Marinana 11 8001 4 7 7 7 7                                                                   |            |

| Chapitre VI. — Le ténoignage de Colore, Identité de son plas de passage and Index avec celui attribué à Toscanelli, , , , , , , , , ,               | 263                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I. — Récapitulation de ce qui précède. Les assertions de F. Colomb<br>et de Les Casas relativement à Toscanelli sont contredites per<br>Colomb même | 143                                    |
|                                                                                                                                                     | 285<br>284                             |
| Ill Preuves que les deux plans sont identiques. Même route à                                                                                        | 288                                    |
| <ul> <li>364-366. — Témoignage de Las Casas qui montre qu'il s'agit des Canaries</li></ul>                                                          | 284<br>285<br>285<br>269<br>290<br>292 |
| IV Même valeur donnée au degré : 56 milles 2/4                                                                                                      | 29 2                                   |
|                                                                                                                                                     | 393<br>294<br>295                      |
| V. — Mêmo étendue attribuée à l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde                                                               | 296                                    |
| Notes 376-377 Cette donnée viendrait de Toscanelli.                                                                                                 | 396                                    |
|                                                                                                                                                     | 298                                    |
| - 161 Passages où Colomb s'est exprimé comme                                                                                                        | 394<br>299                             |
| Thacher)                                                                                                                                            | 300                                    |
| VII. — Résumé de ce chapitre : l'ideatité du plan de Colomb et de celui de Toscancili est établie reste à savoir où Colomb a                        |                                        |
|                                                                                                                                                     | 301                                    |
| Note 383. — Opinion de machier                                                                                                                      | 301                                    |

| Chapitre VII Le témoignage de Colomb : Les sources véritables                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DE SON PLAN DE PASSAGE AUX ÎNDRE PAR L'OUEST                                                                                                                                  | 30                |
| [. — Les auteurs que Colomb aurait étudiés                                                                                                                                    | 80                |
| Notes 384-386. — Assertions de F. Colomb et de Las Casas.  — 387. — Albert le Grand et Avicène. ,  — 389-390. — Liste des auteurs cités par Colomb  — 392. — Opimon de Bourne | 30°<br>30°<br>30° |
| II La sphéricité du globe                                                                                                                                                     | 319               |
| Notes 393. — Témoignage de F. Colomb<br>— 394-396. — Témoignage de Colomb même.<br>— 397-398. — Singulière opinion de Colomb sur la forme<br>de la terre                      | 31:               |
| <ol> <li>La réduction du degré à 56 milles 2/3 et la mesure du globe.</li> </ol>                                                                                              |                   |
| •                                                                                                                                                                             | 31:               |
| Notes 400-403. — Passages divers de Colomb a ce sujet. "                                                                                                                      | 31:               |
| IV La petitesse du globe.                                                                                                                                                     | <b>3</b> 14       |
| Notes 407-410 Passages divers de Colomb sur ce point. 314-                                                                                                                    | -31               |
| V. — L'espace maritime restreint séparant les deux extrêmités du monde. Aristote. Sénèque, Pline, d'Ailly                                                                     | 315               |
| Notes 411-413 Textos qui montrent que c'est par d'Ailly                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                               | 313<br>316        |
|                                                                                                                                                                               | 316               |
| VI Prépondérance des terres sur les saux. Esdras                                                                                                                              | 317               |
| Notes 416 Esdrés.                                                                                                                                                             | 317               |
|                                                                                                                                                                               | 317               |
| - 419 Réferences de Colomb à Esdras                                                                                                                                           | 318               |
| <ul> <li>420. — Références de Colomb à Nicolas de Lyra.</li> <li>421. — Emprunts de Colomb au Chap. VIII de l'Imago</li> </ul>                                                | <b>31</b> 8       |
|                                                                                                                                                                               | 818               |
| contre la mesure de Ptolémée.                                                                                                                                                 | <b>3 1</b> 9      |
| VII Les Indes, Cathay, le Grand Khan, Cypange, Quinsay,                                                                                                                       |                   |
| Marco Polo                                                                                                                                                                    | <b>32</b> 0       |
| Notes 424-431. — Passages relatifs à ces divers sujets rele-<br>vés par Colomb 4                                                                                              | 3 <b>22</b>       |
| VIII Les données numériques : La mesure du monde de Marin                                                                                                                     |                   |
| de Tyr                                                                                                                                                                        | 322               |
| Note 437. — Remarque sur la mesure de Ptolémée                                                                                                                                | 3 <b>2</b> i      |
| IX - La mesure du monde de Colomb.                                                                                                                                            | 324               |
| Note 438, - Passage difficile de la lettre de 1303 où Go-                                                                                                                     | 325               |

NV R T C M H

| Table analytique des matières                                                                                                                                             | ZAII                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| X. — Le tiers de la sphère                                                                                                                                                | . 326                   |
| Notes 442. — La phrase sur ce point de la lettre de 1474.<br>— 413. — Remarque du professour Hugues<br>— 444-445. — Interprétation de l'auteur                            | . 328<br>. 329<br>. 329 |
| X1 Comment Colomb a pu connaître Marin de Tyr                                                                                                                             | T 331                   |
| Notes 417. — La Ptolémée que possédait Colomb                                                                                                                             | . 333<br>ta<br>. 333    |
| XII. — Colomb a dit wrai: son plan de passage aux lades p<br>l'onest lui appartient tout entier; Toscanelli n'y est pour rie<br>Note 453. — Yues de Bourne et de Channing | п. 335                  |
| Chapitre VIII. — Résuné os cerra étune.  L. — Constatation qu'il y a contradiction formelle entre Ferna Colomb et Las Casas, d'une part, et Colomb d'autre part, re       | nd                      |
| Livement à Toscanelli  II. — Constitution que les allégations de Fernand Colomb et cell  de Las Casas ne sont pus prouvées, tandes que cellos de Color                    | , 3 <b>3</b> 9<br>les   |
| le sont                                                                                                                                                                   | . 341                   |
| attribuées à Toscanelli sont apocryphes.                                                                                                                                  |                         |
| <ul> <li>IV. — Doutes qui peuvent exister à ce sujet.</li> <li>V. — La détermination du véritable caractère de l'entreprise</li> </ul>                                    | . 345                   |
| Colomb tranchera la question,                                                                                                                                             |                         |

## DEUXIÈME ÉTUDE

Colomb et son frère Barthélemy. Les propositions à João II. Celles qui auraient été faites à Génes et à Venise. Celles que Barthélemy fit en Angleterre et en France.

#### SOURCES D'INFORMATION

Introduction. — Colone (Chr.). — 1. Lettre aux Senores, 1500, p. 352. — 2. Fragment sans date, p. 552. — 8. Lettre au roi Ferdinand, mai 1505, p. 853. — 4. Lettre à la Signora de Vonise, p. 353. — 5. Codicille à son testament, 19 mai 1506, p. 353. — Colone (Barthélemy). — 6 Note à l'Image Mundi, n° 23, p. 353. — 7 Note à l'Historia Rerum, n° 6, p. 354. — 8. Note n° 860 au même ouvrage, p. 354. — 9 La Mappemonde de 1428, p. 354. — 10 Sa pétition de 1501, p. 355. — Colone (Fernand). — 11. Historie, chap. XI et XII, p. 355. — 12 Las Casas, p. 355. — 13. Ov. 200, p. 356. — 14. L'autorisation de

## XVIII TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

| fonder un majorat, p. 356 15. Ruy DE Pina, p. 357                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Resence (Garcia do), p. 358 - 17 Barnos, p. 358 -                                                           |
| 18. VASCONCELLOS, p. 359 19. GALLO, SENARBOA et GIUS-                                                           |
| TIMIANI, p. 359, - 10. Pierre Mantyn : Summerio, p. 360 -                                                       |
| 21. RAMUSIO, p. 360 22. Benzoni, p. 360 23. Casoni,                                                             |
| 21. RANUSIO, p. 360. — 22. Benzoni, p. 360. — 23. Casoni, p. 361. — 24. Remontrance d'André d'Albaigne, p. 361. |

| Chapitre I Les démarches de Colomo en Portugal                                                                                                                               | 36:                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I Ses ouvertures au roi João                                                                                                                                                 | 363                      |
| - 2 Hypothèse qu'il faut lire quatorze mois (D'Ave-                                                                                                                          | 368                      |
| V                                                                                                                                                                            | 364<br>364               |
| — e-d, — mypotheses de Lomis, de Delyagnini et de                                                                                                                            |                          |
| Markhom                                                                                                                                                                      | 36:<br>36:               |
| <ul> <li>9. — :l's'agit de João II, Témoignage de Barros.</li> <li>9-10. — Témoignages de F. Colomb, de Las Casas, de</li> </ul>                                             | 36                       |
| Ruy de Pina, de Resende                                                                                                                                                      | 36                       |
| <ol> <li>Date des premières propositions de Colomb</li></ol>                                                                                                                 | 36                       |
| Note 11. — Opinions diverses : d'Avezac, Fiske, Ruge,<br>Lollis                                                                                                              | 36                       |
| III. — Que proposa Colomb au roi João II ? Récit de Ruy de Pina.                                                                                                             | 36                       |
| Noies 13. — Silence de la plupart des auteurs à ce sojet  — 14-15. — Témoignage de Pina sur l'objet de Colomb.  — 16. — Sonpçons du roi  — 17. — Jugement de Pina sur Colomb | 369<br>369<br>370<br>370 |
| IV. — Récit de Resenda                                                                                                                                                       | 373                      |
| Note 18 — Citations de Resende                                                                                                                                               | 3":                      |
| V. — Récit de Barros                                                                                                                                                         | 37;                      |
| Notes 19-23. — Textes de Barros sur l'objet de Colomb. 373-<br>— 27. — Autre lexte de Barros sur le même sujet                                                               | 37.<br>376               |
| VI Récit de Fernand Colomb                                                                                                                                                   | 371                      |
| Indes.                                                                                                                                                                       | 3-6                      |
| Notes 31-32. — Textes do Les Casas                                                                                                                                           | 316                      |
| découvertes                                                                                                                                                                  | 380                      |
| VIII Les conditions de Colomb                                                                                                                                                | 380                      |
| Notes 35-36. — Textes de Las Casas                                                                                                                                           | 381                      |
| 1X Colomb est reavoyé à une junte de mathématiciens                                                                                                                          | 382                      |
| Notes 38-40. — Témoignages contraires de F. Colomb et de<br>Barros sur les dispositions du roi                                                                               | 392                      |
| Notes 41. — La Junte de mathématiciens.                                                                                                                                      | 383                      |
| — 42. — Diego Ortiz de Vilhegas,                                                                                                                                             | 383                      |
|                                                                                                                                                                              | 384                      |
| - 44 Abraham Zacuth                                                                                                                                                          | 384                      |
|                                                                                                                                                                              | 385                      |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XIX    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| X Les propositions de Colomb sont rejetées,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386    |
| Notes 47. — Colomb devent la conseil salon Bonnefoux,<br>Prescott, Ruge, Burke, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 364    |
| - 48 Le grand conseil davant laquel Colomb aurait comparu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| XI Molife supposés du rejet des propositions de Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100    |
| Notes if Les exigences de Colomb (Casoni, Muños,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Ruge, R de Lorgues, Herrisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388    |
| Payne, L. Cordoiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358    |
| <ul> <li>— Insuffisance des raisons dennées per Colomb :<br/>Lollis, Avery.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260    |
| <ul> <li>12-54. — Les cosmographes portugais savinant que</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| l'Aos n'était pes proche : Fiske, Ailola-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390    |
| - 55 - Opinion de Ravenslein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390    |
| - 46 Objection de Peragallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 391  |
| - 57 Observation de Bernaldez,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 201  |
| XII Aucane preuve que Colomb proposant sun Portugais d'alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| and lades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 301  |
| Notes 56. — Auguse mention de Toscanelli dens les négo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| — 59. — Opinion bisarre de Gelcich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 393  |
| XIII L'expédition secrète que le roi João sarsit envoyée pou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| surprendre le secret de Colomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 394    |
| Notes 60-62. — Récite de Les Casse et de F Colomb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 385  |
| de Belloy was a series of a series of a series of the seri | . 396  |
| <ul> <li>M. — Autours qui croient à cette histoire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 296  |
| — 55. — Auteurs qui la rejettent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 197  |
| XIV Détermination de Colomb de quitter secrétement le Porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3-     |
| gal; ses motifs supposés, a para a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 309  |
| Noise 65-67 Assertion de Les Cares et de F. Colomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 199  |
| - 69 Pour échapper à des créenciers : W. Irving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F      |
| Gaffarel, Asensio, Lollis, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401    |
| - 74 Parce qu'il avait dérobé la lettre de Toscanelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i: *** |
| Ruge, Haebler, Goodrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 401  |
| <ul> <li>75-76. — Parce qu'il s'élait compromis avec le par<br/>de Bragance: Aragéo, La Rosa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| - 71-78 Recherches infructueuses à cet égard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| - 70 Note de M. Branzacamp Freire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 403    |
| XV Colomb s'enfult de Portugal en 1484 avec son fils Diego &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rė     |
| de 4 os 5 sos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 404  |
| Notes 30-53. — Témoignage de F. Colomb et de Les Cast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| - 66, - La note sur Joseph au Pie II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| - 87 Calle & l'Imago Mendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406    |
| - 88 Elles seraient de Colomb: Lollis, Thacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401    |
| - 20. — Cas daux notes sont de Barthâlemy: Simon ( la Rosa, L'auteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 407  |
| - 90, - Age de Diego Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40     |
| YII 61-3 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

| A.A.       | TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI, -     | - Colomb ne laisse en Portugal ni femme ni enfents 40                                                                |
|            | Notes 91. — Assertion de Colomb                                                                                      |
|            | - 92-93 - Témoignages contraires de F. Colomb et de                                                                  |
|            | Las Casas                                                                                                            |
|            | <ul> <li>97. — Opinion de Harrisse, de Hugo, de Fiske, de<br/>Lollis, de Haebler, de Markham et autres 47</li> </ul> |
|            | - 98 Opinion de Sanguineti.                                                                                          |
|            |                                                                                                                      |
| Chapitre I | I Les propositions que Colons aurait paites a Gênes                                                                  |
| ET.        | A VENISE, 41                                                                                                         |
|            |                                                                                                                      |
| I La       | tégende des offres de Colomb à Gênes et à Venise 41                                                                  |
|            | Note 100 Assertion de Payne 41                                                                                       |
| 11. — L    | es propositions à Gênes 41                                                                                           |
|            | Notes 103 - Extrait de Ramusio, 1534.                                                                                |
|            | - 104 Extrait de Benzoni, 1565                                                                                       |
|            | — 106-107. — Temorgnage de Gomara at de Herrera 416                                                                  |
|            | - 108 Extrait de Casoni                                                                                              |
|            | - 111-114 Irving, d'Avezac, Humboldt, R. de Lor-                                                                     |
|            | gues 417 416                                                                                                         |
|            | - 115-117 Tarducci, Gaffarel, Rosseeuw St-Hilare,                                                                    |
| 111 6      |                                                                                                                      |
|            | Colomb ne fit aucune proposition à Génes 418<br>Notes 118-119. — Opinion de Harrisse, Fiske et autres 418            |
|            |                                                                                                                      |
|            | es propositions que Colomb aurait faites à Venuse 420                                                                |
|            | Notes 121. — Assertion de l'historien Ant. Martin 420<br>— 123-126. — Opinion de Bossi, de d'Avezzo et de Har-       |
|            | rissé                                                                                                                |
|            | - 128-129 Lettre apocrypha de Colomba ce sujet. 427-423                                                              |
|            |                                                                                                                      |
|            | I. — BARTERLEMY COLOMO EN PORTUGAL, SON INFLUENCE SUB                                                                |
| LES        | idées et les plats de son frère 4 4 4. 4. 4. 4.                                                                      |
| I — Cal    | lomb aurait envoyé sou frère Barthélemy en Angleterre,                                                               |
| pend       | lant qu'il se rendsit en Espagne.                                                                                    |
|            | Notes 133 Témoignages de F. Colomb et de Las Casas. 425                                                              |
|            | - 134 Déclarations de Colomb.                                                                                        |
|            | — 185. — Oviedo                                                                                                      |
|            | ablissement de Barthélemy Colomb en Portugal 427                                                                     |
| 1          | Notes 137. — Témoignage de Gallo                                                                                     |
|            |                                                                                                                      |
|            | ible de Barthélemy dans les conceptions de son frère 🔒 . 430                                                         |
| 1          | Notes 147. — Sa compétence                                                                                           |
|            | - 148 Etait cosmographe                                                                                              |
|            |                                                                                                                      |

| Table analytique des matières                                                                                                                | XXI                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul> <li>152. — Témoignage de Giustinian.</li> <li>155. — Dénégation de F. Colomb.</li> <li>154. — Autre témoignage de Las Casas.</li> </ul> | 43:<br>43:<br>43:<br> |
| IV. — Baribélemy resta-l-il en Portugal après le départ de                                                                                   | B0E                   |
| frère?                                                                                                                                       |                       |
| Notes 168. — Rectification de Las Casas                                                                                                      | Ollr                  |
| de l'astronome Joseph,                                                                                                                       | 43                    |
| V. — Le neto & l'Imago Mundi (nº 23), et celle su Pie II (nº 8),                                                                             | FILE                  |
| la découverte du Cap de Bonne-Espérance                                                                                                      | . 434                 |
| Notes 172. — Texto de la note 23 à 1 Imago Hondi su                                                                                          | r le                  |
| retour de Diaz                                                                                                                               | . 44                  |
|                                                                                                                                              | 44:                   |
| VI La note nº 28 à l'Imago Mundi sur le retour de Dian, set                                                                                  | de                    |
|                                                                                                                                              | 44                    |
| Notes 174-175 Attestation de Las Cases                                                                                                       |                       |
| — 176 — Elle serant de Colomb : Varnhagen , , , , .                                                                                          | . 84                  |
| <ul> <li>177-183. — Opinion conforme de d'Avezac, de Codi<br/>de Ruineud, d'Assasso, de Laszaroni, etc., e</li> </ul>                        | ine,<br>stc. III      |
| - 184-187, - Ello est de Barthélemy. S. de La Rosa, C                                                                                        | Sal-                  |
| loss, Harrisse, Fiske, l'auteur.                                                                                                             | ш                     |
| - 188 Thèse de Lollis                                                                                                                        | 441<br>441            |
| VII Le retour de Diez eut lieu en décembre 1487-1488, L'an                                                                                   | -                     |
|                                                                                                                                              | 441                   |
| Notes 190-191 Témolgnago de Barros, de Paria y Sou                                                                                           |                       |
| de Galvao, de Castanhoda, atc 🥻 .                                                                                                            | . 440                 |
| - 192, - Explication de Les Gases, , , , ,                                                                                                   | 447                   |
| <ul> <li>194. — Le Parscer de 1514</li></ul>                                                                                                 |                       |
| - 197 - Date de l'eduption de la computation                                                                                                 | des                   |
| années à duler de la naissance de JC                                                                                                         | - 100                 |
| VIII Barthélemy Colomb était encore à Lisbonne en décemb                                                                                     | bre                   |
| 1487-1488. Il n'accompagna pas Duss                                                                                                          | 🖽                     |
| IX. — Résumé du chapitre ,                                                                                                                   | . , 451               |
|                                                                                                                                              |                       |
| Chapitre IV Les némanteus de Bartelleurs Colons en Anglete                                                                                   |                       |
| RT ER PRANCE                                                                                                                                 | 451                   |
| I Barthélemy Colomb passe en Angleterre                                                                                                      |                       |
| Notes 204. — Notes de Burthélemy & l'Imago Mundi                                                                                             | 453                   |
| 705 Prop. ner les Dicains (Les Lesses)                                                                                                       | . 454                 |

à la formation des idées de son frère et celui-ci n'a eu à décliner aucune avance de l'Appleterre et de la France. . . . . . 478

## TROISIÈME ÉTUDE

| Colomb à la Cour de Castille. Présentation, examen et rejet de son plan. Beatrix Enriques. Nouveaux rapports avec le roi Jose II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Introduction a la troisième étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483               |
| Chapitro I. — L'arrivée de Colons en Espaone et son premier séjour a la Rabida. La question Perge-Marchera, 1484-1485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 485               |
| SOURCES D'INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1. Colone (F.), Las Casas et Hersena, p. 485. — 2. Oviedo, p. 485. — 3. Gomana, p. 485. — 4. Déposition de Garcia Persandez, p. 486. — 5 Déposition de Cabezudo, de Correal, de Arias Perez Pinzon et de Velez Allid, p. 486. — Colone (Chr.). 6. Fragment de lettre aux Rois Catholiques, 1498 ou 1500, p. 487. — 7. Lettre aux Rois Catholiques, Haili, 1498, p. 487. — 8. Mémoire de ses griefs, p. 487. — Rois catholiques : 9. Lettre à Colomb, 5 septembre 1493, p. 487. — 10. Autre lettre des mêmes, p. 487. — 11. Le P. Benon, p. 488. |                   |
| I. — Colomb fuyant Lisbonne avec son fils Diego se rend à Palos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1484-1485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 486               |
| Notes 1 Fait le voyage à pied : Ascusio, Markham, Burke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 489<br>489<br>499 |
| - 4 Sa destination surait etc Huelva: Markham,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 490               |
| Burke, Young, Coll, Cappa.  5. — Aurait d'abord vu les ducs : Pinilla, Ruge  6-8. — Témoignage de F. Colomb, de Las Casas et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 490               |
| Gomera.  9. — Objection du P. Coll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 490               |
| <ul> <li>9. — Objection du P. Coll.</li> <li>— 11-14. — Date de l'arrivée de Colomb en Espagne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491<br>493        |
| II Colomb va de Palos à la Rabida, Le témoignage de Garcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Fernandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493               |
| Notes 15-18. — Témoignage de F. Colomb, de Las Casas, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Gomara et de Herrera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 498               |
| <ul> <li>19-20. — Témoignago contraire de García Fernandez.</li> <li>21. — Opinion conforme de Navarrete, de Harrisse,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 494               |
| de Lollis, de Fiske, de Velez, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 495               |
| Cappa, Asensio, Lazzarroni 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - 27 Autre objection : Modesto Falcon, le P. Coppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 497               |
| — 28. — Colomb à la Rabida en 1485 : Muñoz, Was.<br>Irving, Prescott, R. de Lorgues, Lafuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Tartucci, Gefferel Markham, Hachler, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 496               |

## XXIV TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

| Notes 29 Vues de Duro, de Harrisse, de Fiska, de Lollis,               |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| de Peragallo et de Pimila                                              | 499          |
| <ul> <li>30. — Le légende de Colomb mendiant pour son fils,</li> </ul> | 499          |
| III Les deux moines de la Rabida : Juan Perez et Astonio de            |              |
| Marchana                                                               | 500          |
| Notes 31. — Auteurs du temps qui ne connsissent que Juan               |              |
| Porez                                                                  | 50 L         |
| 32 Auteurs qui nomment Peres de Marchena 🔒 🧓                           | 501          |
| - 33-14, - Perez et Marchena ne font qu'un : Lollis, R.                |              |
| de Lorgues, Lazzaroni, G. de Lavigne, Hum-                             |              |
| boldt, Muñoz, Terducci, Heebler, etc.                                  | 502          |
| - 35-39 Documents qui distinguent Perez de Mar-                        | - 143        |
| — 40-45. — Références diverses sur Peres                               | -503-<br>504 |
| - 45 Il n'était pas cosmographe.                                       | 505          |
| - 50-51 Marchena éteri Franciscaia et peut-être Por-                   | ***          |
| tugus                                                                  | 586          |
| - 52-53, - Etat cosmographe,                                           | 506          |
| — 54. — Ce que dit Colomb de Marchena                                  | 507          |
| - 56 Thèse de La Torre y Velez.                                        | 507          |
| - 57 Ce que Las Casas dit de Marchens                                  | 585          |
| - 58 Remarque de Colomb sur deux moines                                | 548          |
| - 50 Auteurs qui distinguent Perez de Marchena :                       |              |
| Pinilla, Harrisse, Asensio, Markham, Tha-                              |              |
| cher                                                                   | 500          |
| - 60, - Grands personnages sympathiques à Colomb.                      | 589          |
| - 62 Le second moine de Colomb serait Deza : Na-                       | EAR          |
| varrete, le P. Mandonnel, Velez                                        | 510<br>510   |
| - ox - opinioncontransition in r. con, tanicar.                        | 910          |
| IV. — Colorab obtient à la Rabide la confirmation des indications      |              |
| qu'il avait sur l'oxistence de terres à l'ouest,                       | 511          |
| Notes 44. — Situation de la Rabida et de Huelva , , , ,                | 612          |
| - 67-70 Pourquoi Colomb alla à la Rabida; opiniou                      |              |
| diverses.                                                              | 512          |
| - 72 - Co que disent Gomera et Oviedo                                  | 513          |
| - 73 Conférences qui auraient eu lieu à la Rabida.                     | 514          |
| — 78. — Hypothèse de G de La Ross.                                     | 519          |
| - 77 Assertion du P. Remon sur Marchena.                               | 519          |
| - 78 Fait extraordinaire dont parle le pilote Niño.                    | 520          |
| - 70 Opinion de Roselly de Lorgues                                     | 520          |
| V - Colomb lasses son fils Diego à la Rabida et se rend à Séville.     | 531          |
| Notas 60, — Témoiguage de Colomb,,                                     | 522          |
| - \$1 Route de Palos à Huelva                                          | 522          |
| - \$2, - Témoignage de F. Colomb.                                      | 513          |
| - 64 Témoignage de Les Cases                                           | 524          |
| - 5 Indication donnée par Colomb                                       | 515          |
| - 86 Observation du P. Coll.                                           | 515          |
| - 07. — Critiques qui ont pensé comme l'autaur                         | 526<br>526   |
| - III - LOUPE ERIGIE DE COLOMB E LE MANAGE .                           | 315          |

| Chapitre II. — Colons a Séville et chez les ducs de Médina-Sidonia<br>- et se Médina-Celt                                                                                                                                                          | 537                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SOURCES D'INFORMATION                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <ol> <li>COLOMB (F.): Se version des faits, p. 527 — 2. Ovindo, Go-<br/>Maria, Garmay et Estanques: leur version, p. 527. — 3. Las<br/>Casas: Ses deux versions, p. 527. — 4. Maldonaso. —<br/>5. Lettre du dus de Médine-Celi, p. 528.</li> </ol> |                                 |
| <ol> <li>Colomb passe de la Rabida à Séville et cherche l'appui des<br/>ducs de Médina-Sidonia et Médina-Cell, 1485.</li> </ol>                                                                                                                    | 520                             |
| Notos 90. — Date du séjour des Rois Catholiques à Cordone.  — 91. — Juanoto Berardi. — 92. — Témoignage de Gomera. — 93-94. — Témoignage d'Oviedo et d'Estanques. — 95. — Témoignage de Zunga.                                                     | 530<br>531<br>532<br>532<br>533 |
| II. — Colomb s'adresse d'abord au duc de Médina-Sidonia qui ne                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 584                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 585<br>586                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 585                             |
| III Colomb s'adrosse ensuite au duc de Médina-Celi qui l'en-                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 536                             |
| Notes 108 - La Cerda de Médina-Celi.                                                                                                                                                                                                               | 531                             |
| 0 9                                                                                                                                                                                                                                                | 536                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>53</b> 4                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 539                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 339                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| IV. — Le témoignage du duc de Médina-Coh établit que c'est à l'ar-<br>rivée de Colomb en Espagne qu'il le connut                                                                                                                                   | Leo                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 529                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 540<br>540                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 541                             |
| - 113 Quintamilla n'était pas à la cour en 1490-1491.                                                                                                                                                                                              | 542                             |
| - 114 Auteurs qui placent cos faits à l'arrivés de                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Colomb en Espagne                                                                                                                                                                                                                                  | H4                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 544<br>548                      |
| - 118 Auteurs qui placent les rapports de Colomb                                                                                                                                                                                                   | , 24                            |
| avec le duc en 1490 1491,                                                                                                                                                                                                                          | 146                             |

| Bepitre III. — Colord a La cour de Castille. La question des con-<br>pingrene de Salamangue, 1418-1487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| and the second s | 347         |
| SOURCES D'INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1. Fernand Colors et Las Gasas, p. 547. — 2. Chr. Colors I<br>Lettre à la Nouvrice, p. 547. — 3. Divers écrits, p. 548. —<br>4. Canvaral I Arales, p. 549. — 5. Zuñiga: Anales,<br>p. 549. — 6. Bushaldes, p. 549. — 7. P. Martyn Lettre au<br>comte de Tendille, p. 590. — 8. Garinat: Los XL libros,<br>p. 550. — 9. Geraldes, p. 550. — 16. Mendoca (Pedro Sala-<br>tar V), p. 550. — 11. Déposition de Rodrigo Maldonado,<br>p. 551. — 12. Remeal, p. 551. — 13. Pirango v Orginara,<br>p. 552. — 14. D'Avilla, p. 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1. — Colomb se rend à Cordous pour se moitre à la disposition de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| la roine, 16 janvier 1464, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352         |
| Notes 119. — Preuve qu'à cette date les mis n'étaient pas<br>à Cordous.<br>— 178. — Explication de la référence de Colomb au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 853         |
| 20 Janvier 1486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558         |
| — 121-122. Deles diverses données par Colomb . 55:<br>— 123. — Remarque de Lollis à ce sujet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>-555</u> |
| - 114 - Tomoignage de Seleser de Mendoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 555<br>554  |
| II Premières démarches de Colomb & Cordove, Ses repports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| avec Quintanille, janvier-avril 1486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56-6        |
| Notes 127 Perez surait recommande Columb à Talavera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 851         |
| <ul> <li>128. – Rôle de Quintanilla d'après Oviedo</li> <li>129-151. – Môme Lémoignage : Gomara, Garibay,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 557         |
| Mendaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550         |
| - 123 Quintanilta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 554         |
| III. — Patronage supposé du Grand Cardinal Gousales de Mandoça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 544         |
| Notas 135 — Témoignage d'Oviedo et de Gomara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540         |
| Casas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9-561       |
| - 136 - Affirmation d'Oviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 563         |
| Mendoca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 561         |
| — 189. — P. Conzalde de Mendoca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| - 140, - Opinion de Lezzeroni<br>- 141, - Silence de Colomb sur Mendaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 564         |
| - 141, - Ce que dil Geraldini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544         |
| IV — Les Rois Catholiques donnent audience à Colomb (avril ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| mai 1484), et consentent à faire étudier son projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141         |
| Notes 144. — Lattre imaginaire de Colomb aux Rois Catho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| - 145 Date du retour des souversins à Cordone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565<br>566  |
| - 146-148, - Témoignago de Las Casas, de Bernaldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| et de Gomera sur cette audience.  — 149. — Récite imaginaires de l'audience donnée à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 544         |
| Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 847         |
| - 150 Récit de Las Cases .<br>- 151-152 Phase pénible pour Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 561<br>561  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| V. — Rersendo de Talevers forme la sommission chargés d'étudier                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| les propositions de Colomb                                                                                                   | 109        |
| Moien 153, — Hostilité de Les Cases envers Tulavers — 154-156. — Jugement sivère de quelques suleurs sur                     | 949        |
| on personnage.                                                                                                               | 576        |
| - 157 Son éloge par Piulile et Prescott                                                                                      | \$71       |
| - 158 Etude de Vallador sur Talavera.                                                                                        | 571        |
| <ul> <li>161-164. — Incompétence supposée de la commun-<br/>sion formée par Talavers 613</li> </ul>                          | -573       |
| VI. — Columb comparett devent le Junte, probablement à Sala-                                                                 |            |
| znanque, et donne des explications,                                                                                          | 574        |
| Notes 147-168 La commission siège probablement à<br>Salamanque                                                               | 674        |
| VII Thèse que la Junte ou le commission royale s'efface devant                                                               |            |
| l'Université de Salemezque dont l'avia surait été demandé                                                                    | 574        |
| Notes 172-178. — La Junte de Cordous sureit rejeté la pro-<br>jet qui est porté à Salamanque : Pinilla, La                   |            |
| Torre y Voiez, ibarra                                                                                                        | 577        |
| Salemanque : Washington Irving.                                                                                              | 577        |
| - 178 Même thèse : Lazzaroni, le P Mandonnet,                                                                                | 674        |
| VIII. — Ce qui surait su lies à l'Université de Salamanque                                                                   | 579        |
| - 176-177 Washington Irving, Muhos                                                                                           | 579        |
| - 178 - Roselly de Lorgues 179 Antoine de La Tour, Ferdinand Denis                                                           | 584<br>684 |
| - 100-100. — Autres auteurs bien renseignés à cel                                                                            | -          |
| égard ,                                                                                                                      | 181        |
| — 190. — L'Université n'e rien décidé : Irving                                                                               | 561        |
| <ul> <li>— 191. — Elle a approuvé Colomb: Pinilla et autres.</li> <li>— 192. → Elle l'a condamné : Lamaron.</li> </ul>       | 581<br>582 |
| IX. — L'Université de Salamanque n's pas en à s'occuper des pro-                                                             |            |
| positions de Colomb                                                                                                          | 553        |
| Notes 196-197 Récit de Remesal                                                                                               | 584        |
| - 194 Opinion de Harnese,                                                                                                    | 585        |
| — 199. — Témoignage négatif de d'Avila.                                                                                      | 545        |
| <ul> <li>300. — Silence des Archives de l'Université ;</li> <li>301. — Auteurs du temps cités comme admettant les</li> </ul> | Bậć        |
| conférences de Salamenque                                                                                                    | 586        |
| conférences de Salamenque                                                                                                    | -544       |
| E Les prétendres conférences du convent de San Estaban,                                                                      |            |
| Diego da Dant                                                                                                                | 548        |
| Notes 205, - Le couvent de Sen Estehen                                                                                       | 559        |
| - 207, - Assertion d'Orellene                                                                                                | 589        |
| - 209 Diego de Deza                                                                                                          | 590        |
| - 215 - La forme de Valcuevo                                                                                                 | 291        |
| rences de San Esteban                                                                                                        | - 59 1     |
| rences de San Esteban                                                                                                        | 593        |
| — 215. — Témoignage de d'Avile.                                                                                              | 593        |
| XI Résumé : La Commission royale organisée per Talevera fut-                                                                 |            |
| noule chargle de l'exemen des propositions de Colomb.                                                                        | 585        |

| XXAIII            | TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                   | Notes 216. — Auteurs qui croient que les propositions de<br>Colomb, furent soumises par Talavera à<br>l'Université de Salamanque ;<br>— 217. — Auteurs qui croient que les propositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196                      |
|                   | Telavera, puis à l'Université                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 897                      |
|                   | Talavera examina saule les propositions de<br>Colomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 597                      |
| Chapitre<br>quas. | TV COLOND A CORDOUR, SEE RELATIONS AVEC BRATAIR ENRI-<br>NAMEMBARCE DE FERNAND COLONE, 1487-1488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 601                      |
|                   | SOURCES D'INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 1.                | Paisments divers faits à Colomb, p. 601. — 2. Chr. Coloms, Acte instituent le majorat, p. 602 — 3. Mémoire à son fils Diego, 1502, p. 603. — 4. Testament et codicille du 25 soût 1505, p. 602. — 5. Premier testament de Diego Colomb, p. 803. — 6. Dauxième testament de Diego, p. 603. — 7. Ovisio, p. 603. — 8. Santa-Cauz, p. 603. — 9 F. Coloms, son testament, p. 603. — 10 Las Caus: mentions diverses, p. 604. — 11 Gannar: D. Crist. Colon, p. 604. — 12 Colon (Christoval Cardona y), p. 604. — 13 Hermana, p. 604. — 14. Simon (Pedeo), p. 604. — 15. Monales (Andres del, p. 604. — 16. Zuñiga, p. 605. — 17. Déclarations des dues de Vernaoua, p. 605. — 18 Déclaration de Beatriz Enriquen, p. 605. — 19 Indications sur la date de la naissance de F. Colomb, p. 605. |                          |
|                   | Colomb revient à Cordous avec les Rois Catholiques et reçoit<br>caz plusieurs gratifications, 1487-1488 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                       |
|                   | Notes 222. — Situation de Colomb alors: Asensio, Veles, Ruge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60°<br>60°<br>60°<br>60° |
| 11                | Colomb at Bestris Enriques. Les Arans de Cordone. 🧸 🔒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61                       |
|                   | Notes 233. — Diego et Pedro de Araus.  — 234-235. — Noblesse attribuée à Beatrix.  — 236. — Vétait pas appelée Dona.  — 237-240. — Recherches de M. Arellano sur la famille de Beatris.  — 242-244. — Comment Colomb connut cette dame: Markham, Roselly de Lorgues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01:<br>2-61:             |
|                   | - 245 Opinion de M. Arellano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61                       |
| III               | — Colomb épousa-t-il Beatriz Enriques ? Comment la question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |

Note 244. - La campagne pour la béatification de Colomb. 617

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                         | XXIX             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IV. — Témoignages décisifs à cel égard                                                                                | . 616            |
| Notes 247-249 Témoignages divers our Beatris Es                                                                       |                  |
| daci' a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                           |                  |
| 230-252 Témorguage de Diego Colomb. , , ,                                                                             | . 626            |
| — 258-254. — — d'Oviedo et de Les Ceme,                                                                               | . 421            |
| — 253-257. — — de Santa Cruz, de Garib                                                                                | ey               |
| et de Fractueso.                                                                                                      | . 621            |
| - 130, - Témorgnage de Gruelmani                                                                                      | . 472<br>. 473   |
| - 200 - de Beatriz Enriquez.                                                                                          | . 623            |
| — 207. — — d'Antonio.                                                                                                 |                  |
| - 263-264, - Témoignage de Zuniga et d'Herreru, ,                                                                     | . 424            |
| - 345 Jugoment de Sanguineti , , , ,                                                                                  | . 434            |
| V Les relicons qui montreratent que Colomb avait épousé Be                                                            | -8-              |
| trix Bariquez.                                                                                                        | . 626            |
| Notes 246. — Réserve de Colomb sur Beatra                                                                             | , 435            |
| - 26? - La lettre où il parie de la femme qu'il a abi                                                                 |                  |
| donnés,                                                                                                               | , 615            |
| <ul> <li>— 368. — Le fait que Fernand était appelé évantuel</li> </ul>                                                | l i -            |
| ment å hériter                                                                                                        | . 625<br>. 625   |
| - 250 - Pits cauct equivant a nis segitime                                                                            | 625              |
| <ul> <li>110 — L'expression de Doncella.</li> <li>271. — L'expression de Las Cassa: Aujo natural.</li> </ul>          | . #25            |
| - 272-275 Temorgnage attribué à Herrora                                                                               | , 620            |
| <ul> <li>274-275. — Témoignage de l'amiral d'Aragon</li> </ul>                                                        | . 626            |
| <ul> <li>276. — Déclaration formelle de deux dues de Verego</li> </ul>                                                |                  |
| - 277 - Assertion du P. Simon.                                                                                        |                  |
| - MS Assertion du D' Morales.<br>- 179 Opinion de Gafferel.                                                           | . 621            |
| - 200 - Opinion de Markham, de Lazzaroni et d'Ele                                                                     | on, 621          |
| VI Hypothèse du concubinage légal ou du mariage secret .                                                              |                  |
|                                                                                                                       |                  |
| Notes 261-281, — La Barragania                                                                                        | , 830<br>630-431 |
| — 293-265, — Le mariege secret,                                                                                       | 630-631          |
| VII. — La phrese de Colomb : «Cela pèse lourdement sur mon àm                                                         | 89, 631          |
| Notes 206. — Les mols : en fanto cargo                                                                                | . 631            |
| - 267, - Les mots por su descargo de la concienc                                                                      | ia. 631          |
| - 284 Non as licito da la escrebir.                                                                                   |                  |
| — 189 — Explication des Colombio de Cuecaro                                                                           | . 623            |
| 290-201. — E. Castelar et Asonsio                                                                                     | . 631<br>631     |
| - 293 Explication de sir Clements R. Merkham,                                                                         | _                |
| - 294-290 Opinion du chanoine de la Torre, de L                                                                       |                  |
| saruni et de Casabianca,                                                                                              | 434              |
| - 297 Autre opinion de M. Harrisse 🕝 🔭                                                                                | . 63             |
| - 198 Remerque judicieuse de Roselly de Lorge                                                                         |                  |
| — 299. — Phrase átranga da Colomb                                                                                     | 427              |
| VIII Naissance de Fernand Colomb; 15 août 1488. Sa pie                                                                |                  |
| tombale                                                                                                               | , (3)            |
| Notes 300. — Data erronéa indiquée par Colomb                                                                         | , (3)            |
| - 301 Errour de Zuhiga.                                                                                               | . 431            |
| <ul> <li>363. — Inscription de la pierre tombale de Colom</li> <li>304. — Epitaphe préparée par F. Colomb.</li> </ul> |                  |
| - 305-200, - Déclaration de Marcos Felipe, execute                                                                    |                  |

| XXX T | ABLB | ANALYTIQUE | DES | MATIÈR <b>B</b> 8 |
|-------|------|------------|-----|-------------------|
|-------|------|------------|-----|-------------------|

| Notes \$07. — Inscription de l'ancienne pierre tombale de                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| F. Colomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 641        |
| - 310, - La bibliothèque de F. Colomb et ses catalo-                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| gues, a v p z s s s s a s p * q a z                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| IX. — Résumé du chapitre                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 643        |
| <ul> <li>311. — L'onesté di Cristoforo Colombo</li> <li>312-314. — Assertions téméraires de Roselly de Lorgues, de Bossi, de Dondero, de l'abbé Lyons</li> </ul>                                                                                                                                          | 643        |
| Dyona                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          |
| Chapitre V Le not João de Poetroal et Colone en 1488                                                                                                                                                                                                                                                      | 647        |
| SOURCES TO INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Iнтвористюх, р 647. — 1. Lettre du roi João, texte de Navar-<br>rete, р. 647. — 2 Fac-similé de la lettre, р. 648. — 3. Trans-<br>cription du toxte, р 648. — 4. Lettre de MM de Brito Re-<br>bello, de Gonçalez Viana, et de D. José Pessanha, etc.,<br>р. 648. — 5. La note 23 à l'Imago Manda, р. 648. |            |
| 1 La lettre de Joso II à Colomb l'invitant à se rendre en Portu-                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| gal, 20 mars 1686                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 649        |
| Notes 315. — Auteurs qui admettent le retour de Colomb à Lisbonne on 1488                                                                                                                                                                                                                                 | 649        |
| — 316. — Traduction de la lettre du roi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 449        |
| <ul> <li>317-318. — Doules sur l'authenticité de la pièce, L.</li> <li>Cordeiro, Texeira de Aragão</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |            |
| II Fernand Colomb et Las Casas n'ont connu ni la lettre du roi                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ni le retour de Colomb à Lisbonne.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 651        |
| Notes 319-321. — Co que disent F. Colomb et Las Casas                                                                                                                                                                                                                                                     | 652        |
| III. — Improbabilité d'un voyage de Colomb à Lisbonne à cette                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| époque                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***        |
| Notes 324. — Opinion contraire de Lollis, de Harrisso, etc. — 326. — Auteurs qui n'admettent pas le retour de                                                                                                                                                                                             | 658        |
| Colomb à Lisbonno                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 654        |
| IV. — Insuffisance des raisons qui auraient motivé le retour de                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Colomb & Lisbonne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 654        |
| Notes 327. — Opinions de Fiske et de Markhem                                                                                                                                                                                                                                                              | 654<br>655 |
| - 331 Opinion de M. Asensio,                                                                                                                                                                                                                                                                              | 656        |
| V La note à l'Image Munds qui indiquerait la présence de Colomb                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| à Lisbonne en 1488.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 656        |
| Note 333. — Déposition de Juan de Moreno                                                                                                                                                                                                                                                                  | 658        |
| VI Colomb peut avoir écrit au roi; mais il n'est pas retourné                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| nu Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 658        |
| Notes 334 336. — Opinion de Lollis et de Salvagnini                                                                                                                                                                                                                                                       | 659        |

| TABLE ANALYTIQUE DES MATIRIES                                                                                                                | XXXI                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VII Le style et l'orthographe de la lettre du roi                                                                                            | . 661                  |
| Notes 433. — Opinion du genéral de Brito Rebello.                                                                                            | . 661                  |
| - 336 Opinion de Varnhagen,                                                                                                                  | - 661                  |
| - 340 Opinion de Texeira de Aragéo                                                                                                           |                        |
| - 342, - Opinion de M. Gonçalvos Viana                                                                                                       |                        |
| - 343 Opinion de Lucien Cordeira.                                                                                                            | , 664                  |
| VIII Le fac-similé de la lettre montrerait qu'elle est authentique                                                                           | . 464                  |
| Notes 344. — Obligeance de M. le duc de Veragua                                                                                              | . 605                  |
| <ul> <li>345. — Mots mai écrits dans la copie de Navarreta</li> <li>347. — Jugement du professeur D. José Possanha,</li> </ul>               | . <b>6</b> 66<br>. 667 |
| - 348 Opinion de M. Braamcamp Freire                                                                                                         |                        |
| <ul> <li>350. — Conclusion de M. Paz y Môlia et de M. Viena</li> </ul>                                                                       |                        |
| COMPLÉMENTS DU CHAPITRE Y                                                                                                                    |                        |
| I Lettre du général de Brito Rebello. Lisbonne, 18 octobre 1902                                                                              | . 668                  |
| II Lettre du roi João & Colomb. Texte portugais                                                                                              |                        |
| III Lettre de M. Gonçalvez Viana. Lisbonne, 29 avril 1907, .                                                                                 |                        |
| IV Lettre de D. José Pessanha. Lisbonne, 12 février 1908 .                                                                                   |                        |
| V Transcription du texte fac-similé de la lettre du roi Joso, pa                                                                             |                        |
| D. José Pessanha                                                                                                                             | 677                    |
| VI. — Pac-similé de cette lettre                                                                                                             | . 678                  |
| Chapites VI. — Continuation des instances de Colore, Sa présence à Bara. Sa défarme. Les cartes qu'on lui attribuz, 1489-1490                |                        |
| SOURCES D'INFORMATION                                                                                                                        |                        |
| <ol> <li>Ordre des Rois Catholiques d'héberger Colomb, mai 1489</li> <li>p. 679. — 1. Trois lettres des Rois Catholiques à Colomb</li> </ol> |                        |
| p. 679 4. Lettre de Colomb au pape, février 1502, p. 679                                                                                     |                        |
| I Colomb au siège de Basa, 1489.                                                                                                             | 486                    |
| Notes 851 Mai 1489, ordre à Colomb de se rendre à la                                                                                         |                        |
| cour, qui devait se rendre à Baza                                                                                                            | 680                    |
| <ul> <li>352. — Séville, séjour ordinaire de Colomb</li> </ul>                                                                               | 580                    |
| — 353-354. — Rôle militaire attribué à Colomb au siège de Baza.                                                                              | 681                    |
| - 355-256 Légondes diverses à ce sujet. L'armure de                                                                                          |                        |
| Colomb                                                                                                                                       | 1-682                  |
| <ol> <li>II. — Le dessein de Colomb de reconquérir le tombeau du Christ</li> </ol>                                                           |                        |
| parelt avoir pris naissance à Basa                                                                                                           | 412                    |
| Notes 857. — Monaces du Soudan d'Égypte                                                                                                      | . 683                  |
| <ul> <li>358. — Ambassado de P. Mertyr.</li> <li>359-360. — Projet de Colomb de recouvrer le tom-</li> </ul>                                 | . 484                  |
| beau du Christ                                                                                                                               | . 684                  |
| - 361 Ce que dit Colomb à cet égard dans le Journal de bord.                                                                                 |                        |
| - 362 Dans la livre des Prophéties                                                                                                           | . 684<br>. 685         |
| - 365 Daus la lettre au pape.                                                                                                                | 685                    |
| - 365 Remarque de Ruge.                                                                                                                      | 680                    |

| XXXII | TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                                                      |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Щ. ÷  | ériode de gêne et de privations pour Colomb 6                                                                      | В           |
|       |                                                                                                                    | 8           |
|       | Colomb aurait été marchand de livres et de cartes qu'il dres-                                                      |             |
| 22    | lui-même                                                                                                           | 8           |
|       | <ul> <li>371. — Celui de Colomb même</li></ul>                                                                     | 18:<br>18:  |
|       | - 373 Table do navigation altribuée à Colomb                                                                       | 19          |
| y. –  | olomb étail-il cosmographe et cartographe? 🧸 🗸 🔒 6                                                                 | 19          |
|       | Notes 375. — Les latitudes erronées déterminées par Co-                                                            |             |
|       | - 377 L'errour sur la latitude de Cuba 6                                                                           | <b>5</b> 9  |
|       |                                                                                                                    | 59.         |
|       | <ul> <li>379. — Colomb sétait engagé à tenir un Journal de<br/>bord régulier et à faire le carte de son</li> </ul> |             |
|       |                                                                                                                    | 9           |
|       |                                                                                                                    | 39          |
|       |                                                                                                                    | 19          |
|       |                                                                                                                    | 9           |
|       |                                                                                                                    |             |
|       |                                                                                                                    | 19          |
|       |                                                                                                                    | 39          |
|       | — 389. — Idées préconçues de ce critique 6                                                                         | <u> 1</u> 9 |
|       | TI. — REJET DES PROPOSITIONS DE COLOMS. CE QUE NOUS<br>EL LEUR OBJET ST DE LEUR CARACTÈRE                          | 0           |
| •     | SOURCES D'INFORMATION                                                                                              |             |
| 1.    | BRIMAND COLOMB et LAS CASAS, p. 701. — 2. Déposition de Rodrigo Maldonado, p. 701                                  |             |
|       | Commission royale repousse les propositions de Colomb, les Rois Catholiques congédient, 1490                       | 0           |
| 4.    | Notes 390. — Autours qui croient que c'est immédiatement                                                           |             |

| 1. FERNAND COLONE Of LAS CASAS, p. 701. — 2. Deposition de<br>Rodrigo Maldonado, p. 701                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul> <li>La Commission royale repousse les propositions de Colomb,<br/>que les Rois Catholiques congédient, 1499</li> </ul> | 707                                    |
| Notes 390. — Autours qui croient que c'est immédiatement après avoir été saisie que la Commission se prononça               | 703<br>703<br>703<br>704<br>704<br>703 |
| CR REALEGRANG TARREST 4                                                                                                     | -                                      |

| THOUS MUNICIPALITY NES WELLDURS Y                                     | ~*111  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 111 Objections qu'aurait soulevées le projet de Colomb dans l         | •      |
| Commission royale                                                     |        |
| Notes 399-404. — Elles ne sont connues que par F. Columi              | Ь      |
| et Las Casas                                                          | . 709  |
| - 405 Observation à ce sujet                                          | , 711  |
| IV. — La paérdité et l'insuffisance de ces objections montren         |        |
| qu'elles ont été dénaturées                                           | . 712  |
| Notes 406. — Témoignage de Maldonado                                  | . 713  |
| - 407 408 Remarque d'Altolaguerre                                     | 13-714 |
| - 409 Responsabilité de F. Colomb.                                    | . 714  |
| V Elles n'indiquent pas d'ailleurs qu'il s'agissait d'aller aux Indes | . 715  |
| VI Singulière réticonce de Colomb relativement à son projet.          |        |
| Notes 411-412 Texte de F. Colomb et de Las Casas à ce                 |        |
| attral.                                                               | . 797  |
| - 413 - Interprétation de Thacher, Asensio, La                        |        |
| fuente, etc                                                           | . 718  |
| - 415-418 Accusations de Las Casas                                    | . 719  |
| - 419 Accusations de P. Colomb                                        | . 720  |
| VII Compétence probable des examinateurs de Colomb                    | . 720  |
| Notes 420-421 Les sciences cultivées en Espagne au                    |        |
| Zv* siècle                                                            | 20-721 |
| - 422 Préventions injustes contre Talavera.                           | . 722  |
| VIII Le principe de la aphéricité de la terre était généralement      | Ł      |
| professé en Espagne au xv° siècle                                     |        |
|                                                                       |        |
| Notes 423-425. — Idées cosmographiques, prévalent en Espa-            | 741    |
| Base e d b e e e e e d d e e                                          | 134    |
| IX. — Colomb ne proposait de découvrir que ce qu'il a découvert :     | :      |
| les Antilles.                                                         | . 725  |
| Notes 426-428. — Témoignage décisif de Maldonado                      |        |
| **************************************                                | 127    |
|                                                                       |        |

Digitized by Google

Crigina from UNIVERSITY OF MICHIGAN

#### INTRODUCTION

#### LE GRAND DESSEIN DE COLOMB

#### I — Position de la question.

On cite souvent cette remarque de Robertson que si l'Amérique n'avait pas été découverte par Colomb, elle l'aurait été par un autre quelques années plus tard. Rien n'est plus vrai; mais encore faut-il bien se rendre compte de ce que cela veut dire.

Toutes les découvertes humaines sont le résultat du hasard ou de la recherche. Dans le premier cas on trouve, dans le second on découvre. Le fait de trouver quelque chose ne suppose pas nécessairement l'effort, ou, s'il y a en effort, il est en quelque sorte extérieur ou physique, indépendant de toute conception théorique. La découverte suppose toujours, au contraire, l'effort, l'effort raisonné, réfléchi, déterminé par quelque conception théorique et non par des notions empiriques. C'est une forme de la déduction. On arrive à l'inconnu en partant du connu.

Deux exemples bien caractéristiques, feront mieux comprendre cette distinction.

La rencontre du Brésil en 1501 par Cabral, qui se rendait aux îndes et que des perturbations physiques jetèrent sur les côtes de l'Amérique du Sud, est une découverte qui rentre dans la première catégorie; elle est due à des

VIONAUD. Nouvelles Études I.

1

eirconstances particulières qui n'avaient pas été prévues et non à un plan basé sur des données inductives. Tout autre l'aurait faite qui se serait trouvé à la place de Cabral. C'est une déconverte empirique. Celle de la planète Neptune par Leverrier, qui détermina la situation de cet astre avant de l'avoir vu, est d'un tout autre caractère. Les circonstances et le basard n'y sont pour rien. Un autre qui n'aurait pas eu le génie et le savoir de Leverrier n'aurait pu la faire : c'est une découverte scientifique. Dans les deux cas le résultat matériel est le même : mais les moyens qui ent permis d'y arriver sont bien différents.

Si, lorsqu'on cite la phrase de Robertson on veut dire qu'en 1492, les esprits étaient si généralement dirigés vers les entreprises maritimes lointaines, que l'Amérique ne pouvait manquer d'être rencontrée dans l'une des nombreuses expéditions qui s'organisaient à cette époque, en vue de chercher de nouvelles terres, cela est certain. L'aventure de Cabral aurait en lieu, même si Colomb n'avait pas exécuté son projet, esr il n'y a aucun hen logique entre les deux faits, et d'autres expéditions, comme celle de Dulmo, par exemple, qui avait obtenu du Portugal un privilège identique à celui accordé à Colomb, auraient sùrement amené, dans un temps relativement court, la découverte du Nouveau Monde.

Mais si l'on prétend dire, qu'au moment où Colomb soumettait son grand dessein au Portugal et à l'Espagne, les connaissances géographiques et cosmographiques étaient arrivées à on degré de développement que l'idée de la possibilité de gagner les côtes d'Asie, en prenant par l'Ouest, ne pouvait manquer d'éclore dans quelques cerveaux, et de donner naissance à des entreprises qui auraient en les mêmes conséquences qu'ent celle de Colomb, cela est en tous points très contestable.

Rien ne nous autorise à penser qu'une telle conception était alors familière aux esprits. Si la lettre de Toscanelli est authentique, c'est le seul document où on en trouve l'expression à cette époque et, si elle est apocryphe, il faut attendre jusqu'aux dernières années du siècle pour trouver dans la lettre de Müntzer et dans le Globe de Behaim deux pièces authentiques traduisant cette conception. On ne saurait donc dire, avec raison, que l'idée d'aller aux Indes, en prenant par l'Occident, était dans l'air à l'époque colombienne (1). Personne, toujours en exceptant Toscanelli, n'avait suggéré quelque projet de ce genre; aucun cartographe n'avait tracé de cartes marines, montrant que l'espace maritime séparant les deux extrémités du Monde n'était pas infranchissable (2).

Il ne ressort donc pas des données que nous possédons sur l'état des connaissances géographiques, vers la fin du xv siècle, que l'entreprise de Colomb devait être basée sur des considérations d'ordre théoriques. Mais, bien qu'a priori, il y ait plutôt lieu de proire le contraire, cela est possible et cette possibilité oblige à examiner la question.

Colomb a eu une théorie cosmographique relativement à la petitesse du Globe et à l'étendue proportionnelle des caux et des terres, cela ne peut faire aucun doute, puisqu'il l'a lui-même exposée (3). La question n'est pas là. Elle est de savoir si cette théorie était formée, quand il entreprit son grand voyage, et si son projet de découverte était basé sur elle. En d'autres termes, l'objet de Colomb

<sup>(</sup>I « The idea was already in the air», a dit Fiske. (The discovery of America. Hoston, 1892. V. I. p. 366.) D'autres l'avaient dit avant et d'autres le disent après lui.

<sup>(1)</sup> Pour le développement de cette assertion, voyez le chapitre V, 2º parte de cette première étude

<sup>(3)</sup> Notamment dans sa lettre de 1498, dans celle, dite ranssume, de 1503 et dans ses annotations à l'imago Munds, au Pie II, au Pline et au Marco Polo de la Colombino. Nous avons indiqué tous les passages dans notre Tosca-Mili and Columbius. Première partie, ch IV, p. 80 et 89. Dans notre édition fracçaise (La Lettre et la carle de Toscanelli) co chapitre est moins complet.

était-il le même que celui de tant d'autres aventuriers qui, de son temps, sollicitaient et obtenaient souvent des privilèges pour aller à la découverte de nouvelles terres ou lles sur lesquelles ils croyaient avoir des indications? Ou avait-il, dès l'époque où il demandait le concours des puissances, une conception du Globe qui lui donnait la conviction qu'il pourrait passer aux contrées des épices en prenant une route directement opposée à celle que les Portugais avaient trouvée, et qui serait plus avantageuse? Sa grande entreprise enfin, avait-elle un caractère empirique ou scientifique ? Voilà la véritable question.

#### Le desseix de Colomb d'après lui-même.

La question qui vient d'être posée, - celle du véritable caractère de l'entreprise patronnée par les Rois Catholiques, - est nettement tranchée par les interprètes de la tradition colombienne, à commencer par Colomb luimême. Tournez la première page de ce qui nous reste du plus important de ses écrits, son Journal de Bord, et vous y trouverez une lettre, tracée de sa main, adressée aux Souverains, dans laquelle il déclare, en termes précis, que c'est aux Indes qu'il leur proposa d'aller, pour faire connaître aux Princes et aux peuples de cette région les vérités de notre Sainte Foi, et pour nouer des relations avec eux; que c'est aux Indes que ces Princes lui donnèrent l'ordre de se rendre, non par la voie ordinaire de l'Est, mais par celle de l'Occident, que personne n'avait encore prise, et que c'est aux Indes qu'il allait (4). Colomb ajoute qu'à cette occasion, Leurs Altesses le nommèrent grand amiral de la mer Océane et vice-roi et gouverneur

<sup>(4)</sup> Lettre-prologue au Journal de Bord de Colomb (Raccolla, Scritte Vol. 1, pp. 1-2 Navanners, Col. Viages, Vol. 1, pp. 1-3. Edit française, Vol. II, pp. 1-6, Nous étudierous plus loin catte lettre singulière.

perpétuel de toutes les îles dont il ferait la découverte dans la mer Océane.

Au premier abord cette phrase semble indiquer que, d'après Colomb lui-même, son entreprise avait un double objet: la découverte d'une route nouvelle pour aller aux Indes, et la découverte d'îles ou de terres, jusqu'alors inconnues, qu'il pourrait trouver en cours de route. Mais il suffit de lire attentivement les textes pour voir que l'intention de Colomb est de montrer que son projet consistait à aller aux Indes par cette route de l'Ouest, où personne n'avait encore passé, et que la découverte ou la conquête de terres nouvelles n'était qu'un objet accessoire ou secondaire. En effet, quelques lignes plus loin il nous assure que Leurs Altesses lui ordonnèrent de naviguer « jusqu'à ce qu'il arrivat aux Indes » (5), et dans le cours de son journal il nous déclare à différentes reprises « que sa volonté était d'aller aux Indes » (6), « que les Indes étaient son but > (7), que pour cette raison il ne voulait pas s'attarder à louvoyer pour s'assurer de l'existence de certaines îles, bien qu'il eût des données certaines à cet égard (8), et qu'étant venu pour se rendre aux Indes, il entendalt pousser son voyage jusqu'à ce qu'il les cût trouvées (9). Enfin, dix ans plus tard, dans une autre lettre, adressée aux Rois Catholiques, il répète que son dessein consistait à chercher l'Orient par l'Occident (10).

<sup>(5)...</sup> Y navegar tanto que yo llegass à las Indias. (Navannus, Lettre-prologue su Journal de Bord. Visyes, Vol. I, p. 3.)

<sup>(6)...</sup> Porque su poluntad era de seguir adelante hasta las Indias. (Journal... 19 sept. 1692, Navanners. Vol. I. p. 11.)

<sup>(</sup>I) .. Pues su fix era pasar à las Indias. (Op. cit., p. 16.)

<sup>(8)...</sup> No quiso detenerse barloventeando el Almirante para averiguar si havia tierra ; mas de que tuvo por cierto que à la banda del Norte y del Sur labia algunas islas... (Op. cit., 19 sept., p. 11.)

<sup>(9)...</sup> Pues que il habia senido à las Indias, y que asi lo habia de promgur hasia hallarias. (Journal, 16 oct. 1492, op. cit., p. 19.)

<sup>(10)</sup> A que abrie nuestro senor el entendimiente con mano pelpable a que era handero navegar de aqui à les Yadias, y me abrie la volunted para le

Ces trois documents sont les seuls où Colomb ait explicitement indiqué l'objet du projet qu'il fit agréer aux Rois Catholiques, projet dont il parle le plus souvent comme étant son entreprise des Indes; mais son langage est suffisamment clair pour ne laisser aucune incertitude sur ce qu'était cette entreprise, d'après lui-même, ou sur ce qu'il voulait que l'on crât à cet égard. Colomb admet que dans son projet la découverte de nouvelles terres était prévue, — en présence du langage des capitulations qui ne parlent que de cela, il n'était pas possible de faire autrement, — mais les textes cités montrent qu'il glisse là-dessus et qu'il s'applique, au contraire, à établir que l'Inde était le véritable but de son entreprise, et c'est ainsi, comme on le verra plus loin, que les critiques les plus autorisés ont entendu ses paroles.

#### III — Le dessein de Colomb d'après son fils et Les Casas

Les deux biographes contemporains de Colomb, son fils et Las Casas, confirment en tous points les assertions qui précèdent, qu'ils développent longuement. Ils assurent, avec Colomb, que c'est aux Indes qu'il voulait aller et répètent après lui qu'il promit aux Rois Catholiques de les découvrir par l'Occident (11). Ils s'étendent en outre sur les circonstances qui lui suggérèrent l'idée de son projet; ils indiquent les sources où il en aurait trouvé les

hexecuçion dello, y con este luego vint a Vuestros Altesas, e Le seigneur m'afait comprendre d'une manière palpable la possibilité qu'il y a de naviguer d'ici aux indes et m'a enflammé du désir de faire ce voyage, et c'est avec ce désir que je suis venu trouver vos Altesases » (Lettre de Colomb de 1301 insérée dans la livre des Prophèties, Scritti, V II, p 79.)

<sup>(11)</sup> Que andava scoprir la India per la ma dell' Occidente, « qu'il allult découvrir les Indes par la voie de l'occident» (F. Coloms, Historie, chap. VI, fol. 14 rectu.) Les Casas répète la même chose. « Il leur dit qu'il alleit chercher et trouver les Indes par la route de l'Occident » (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. V, Vol. I, p. 57)

premiers éléments, et donnent les raisons qui en forment la base.

Ce projet, selon eux, serait né de trois sources différentes (12) :

Les études que Colomb aurait dirigées, dès sa jeunesse, vers les questions de cosmographie et qui lui auraient ouvert le livre de la nature;

L'opinion des auteurs qu'il lut et les conseils des savants qu'il consulta;

Puis enfin, les indications nombreuses recueillies par lui relativement à l'existence de terres à l'ouest.

Ce sont les connaissances qu'il avait en astronomie, en philosophie naturelle et en géographie, qui lui permirent de se former une théorie cosmographique d'après laquelle le passage aux Indes par l'ouest était praticable (13).

C'est ce qu'il apprit des auteurs anciens, relativement à la proximité de l'Asie des côtes d'Espagne ou d'Afrique, qui lui donna la conviction que l'espace maritime à franchir pour atteindre les extrémités orientales du monde, ne devait pas être très grand et qu'il lui serait possible de gagner l'Inde par l'ouest (14).

<sup>(12 «</sup> Voulant exposer les motifs qui décidérent l'amiral à entreprendre la conquete des Indes, je dis qu'il y en avait trois : « La raison naturelle, l'opinion des auteurs et les indices recueilles par les navigateurs. » (F. Colonn, Historie, ch. VI, fol. 12 verso.)

Le que Fernand Colomb entend par la raison naturelle fondamenti naturali, ce sont les conclusions qui se déduisent des études géographiques et cosmographiques.

<sup>(13)</sup> Voyez la lettre de Golomb de 1501 où il dit, en substance, ce qui est rapporte ica.

<sup>[14 •</sup> La seconde raison qui encouragea l'amiral à ontreprendre la décon-• verte dos Indea et à leur attribuer co nom, c'est l'opinion des savants qui • assurent qu'il est possible de naviguer des côtes d'Afrique et d'Espagne à • celles des Indea en prenant par l'Ouest » (Historie, ch. VII, fol. 14 recto et verso.)

Tout le chapitre est consacré à relever les opinions des anciens à cet egard. Aristote, Averroes, Sénéque, Pline, Sohn, Mandeville, Marco-Polo, « cardinal d'Arily sont cités.

Ce sont les traditions, les récits, qui avaient cours de son temps sur la possibilité de découvrir de nouvelles terres à l'ouest, et les indications de différents genres qui existaient à cet égard, qui achevèrent de former sa conviction (15).

C'est enfin sa correspondance avec Toscanelli qui le confirme dans les idées qu'il s'était faites à ce sujet et qui détermine sa vocation (16).

Il faut aussi mentionner que Las Casas et Colomb assignent une quatrième source au grand dessein de Colomb : l'inspiration divine. Mais c'est là un ordre d'idées qui ne comporte aucune discussion critique et dans lequel, par conséquent, nous n'avons pas à entrer lei ; il suffit de l'avoir indiqué (17).

Les connaissances puisées à ces différentes sources d'information auraient fait comprendre à Colomb que Marin de Tyr avait eu raison contre Ptolémée, en avançant que des extrémités occidentales du Monde connu à ses extrémités orientales il fallait compter 225 degrés et non 180, et que, par conséquent, l'espace maritime inconnu qui restait à parcourir, du temps de Marin, pour accomplir le périple entier du Globe, était seulement de 135 degrés. Comme cet espace avait été encore réduit par les découvertes faites depuis lors, tant à l'est qu'à l'ouest, et comme

<sup>(15)</sup> Voyes notamment le commencement du chapitre XIII de Les Cassa initiale : En et essai se centumen muches y diserses indicios y assaise que por diverses personas Cristobal Colon era informado, Vol. I, p. 27.

<sup>(18)</sup> a Un meestro Paul, médecin, fils de musetro Domenico de Florence, a contemporain de l'aintral, l'encourages dans son entreprise, a (Historie, ch. VII, fol. 15 verso ) A le fin du chapitre suivant Fernand Colomb dit que cette lettre confirme l'amiral dans son dossem. (Ibid., ch. VIII, fol. 19 recto.)

<sup>(17)</sup> Las Casas insiste tout particulièrement là-desses, (Historia, ch. II, p. 41, et ch. XIII, p. 87, V. I) et dans les dernières années de sa vie, Colomb lui-même attribunit à la grâce divine saule sen œuvre tout entière. Voyes sa lettre de 1501 extraite du Livre des Professas, où il dit que teut ca qu'il avait appris lui fut inutile, suprès des Rois Catholiques, et que c'est la confince saule des nouverains qui le soutint.

la circonférence du Globe n'était pas aussi grande qu'on le supposait, il fallait conclure de là que les deux extrémites du Monde n'étaient pas très éloignées l'une de l'autre, et que celui qui entreprendrait de franchir l'intervalle maritime qui les séparait arriverait aisément et certainement aux Indes (18).

Tel aurait été, d'après Colomb lui-même, d'après son fils et d'après son historiographe, le caractère essentiel et l'origine du grand projet qui, nous assurent-ils, fut soumis aux Rois Catholiques et que ceux-ci acceptèrent en 1491. Ce projet aurait donc consisté à chercher l'Orient par l'Occident, c'est-à-dire à aller aux Indes par l'ouest; il ne s'agissait pas d'autre chose. L'originalité et la nouveauté du plan étaient dans la route proposée que personne ne ronnaissait et qui était plus courte que celle que l'on suivait. L'objet était de porter les lumières de la foi aux populations aur lesquelles régnait le grand Khan, et de nouer des relations avec ce potentat. La découverte d'îles ou de terres nouvelles était complètement étrangère à l'entreprise; Colomb le déclare formellement dans un passage déjà cité.

Ce projet de Colomb, ainsi défini et expliqué par luimême, serait celui dont il avait toujours poursuivi l'exécution, celui qu'il aurait proposé aux puissances auxquelles il s'ouvrit, celui qu'il réussit à faire agréer aux Rois Catholiques et dont il aurait entrepris la réalisation, lorsqu'il quitta Palos le 3 août 1492.

<sup>(18)</sup> Les principaux écrits de Colomb où il a exposé, per fragments, son système cosmographique, écrits postérieurs à ses découvertes, sont ses notes sux ouvrages qu'il a lus: la lettre d'Haiti de 1496 et la lettre rarlasisme de 1504. F. Colomb a exposé longuement les reisons scientifiques du projet de ses père dans son ch. VI, que Las Casas a reproduit tout entier dans son chap. Y.

IV. — Le dessein de Colomb d'après les auteurs modernes.

Le caractère scientifique que nous venons de voir Colomb attribuer à son entreprise est celui que lui attribuent les auteurs modernes les plus compétents en ces matières. Pour cux, comme pour Colomb lui-mème, comme pour son fils, et comme pour Las Casas, le projet dont l'acceptation par les Rois Catholiques et la mise à exécution eurent pour résultat la découverte du Nouveau Monde, était une conception d'ordre théorique qui avait uniquement pour objet la découverte d'une nouvelle route destinée à mettre le monde occidental plus facilement en communication avec le monde oriental. Onvrez n'importe quel livre, où l'œuvre de Colomb est appréciée, et vous y lirez des jugements qui ne diffèrent que par la forme de cehui qui vient d'être indiqué.

Son projet, nous dit le premier et le plus complet de ses biographes modernes, « reposait sur des bases scientifiques » (19). Son expédition, nous assure le savant illustre qui, à lui seul, a plus fait pour lagloire de Colomb que tous ses panégyristes réunis, était préparée de manière à ne rien laisser au hasard: « Elle offre tous les caractères « d'un plan scientifiquement conçu et accompli » (20).

Ce sont des calculs cosmographiques, nous affirme un éminent historien de la géographie, qui furent le point de départ de l'entreprise de Colomb et de la découverte de l'Amérique (21).

Ceux que l'on voudrait lui comparer étaient guidés par

<sup>(19) ∈</sup> The scheme had scientific and practical foundations > Washington Inviso. Life and voyages of Columbus Londres, 1828, V. I, liv. 11, chap. III, p. 113.

<sup>(20)</sup> Humour, Cosmos, V. 2, p. 292.

<sup>(31)</sup> V.vien de Saint-Mantin. Missoire de la géographie, p. 597

des rapports de gens qui disaient avoir aperçu des terres nouvelles à l'horizon, par des récits de pilotes qui assuraient s'être avancés jusqu'en vue de côtes inconnues; lui, n'avait d'autre guide que sa foi dans les principes scientifiques d'où il déduisait la certitude de pouvoir passer aux ludes par la voie qu'il voulait prendre : « C'est la science qui mena ses caravelles au port (22). » Ceux-là cherchaient des terres nouvelles, lui, ne cherchait qu'une nouvelle ronte pour aller aux Indes. Les Portugais pensaient la trouver en suivant les côtes de l'Afrique et en doublant le cap de Bonne-Espérance, lui, « proposa aux Rois Catho- « liques de la trouver en naviguant à l'ouest » (23).

Sa grande idée, nous assure l'éminent président de la Société de Géographie de Londres, l'enthousiaste auteur de la meilleure histoire abrégée de Colomb que nous ayons, était « que les Indes pouvaient être atteintes en « naviguant à l'ouest. Son opinion s'était faite à cet égard « après des années d'études et de méditations » (24). Elle datait, nous assure un autre, de l'année 1474 (25).

« Chercher l'Orient par l'Occident», dit encore l'auteur du livre le plus profond qui ait été écrit sur les causes de la découverte de l'Amérique, fut « son but principal et presque unique » (26). Pour celui qu'on a appelé le Prince des Américanistes, cette parole d'Humboldt n'en dit pas assez. Tracer la voie à prendre pour atteindre par mer le pays d'où provenaient les épices, ne fut pas seulement

(20) HUMBOLDT. Examen critique, V. 1, p. 21.

<sup>(21)</sup> En. Larraterran. Congrés des américanistes de 1900, p. XXVI.

<sup>(3),</sup> NAVARRETE, E Colon propuso à los Reyes Catolices encontrarie navegande al occidente ». (Coleccion mages, etc. V. I. p. LII.)

<sup>(</sup>M) a The studies of Columbas confirmed him in his great idea that a ladianight be reached by sailing westward. His mind was made upon this a point, after years of study and reflection, a Commune R. Manustan. Life of Christopher Columbus. London, 1892, p. 30.

<sup>25)</sup> a Egil anena gia concepito questo disegno fino dal 1474, a Tarabucci. Vilt di Cristoforo Colombo, Milano, 1888, V. I. ch. V. p. 68.

l'objet principal et presque unique que se proposait Colomb: il n'a jamais pensé à autre chose, es fut «en tous temps » le « seul but de ses efforts et de ses vœux » (27).

L'éminent géographe et critique allemand, Sophus Ruge, va encore plus loin. Jamais, nous affirme-t-il, il n'est venn à l'esprit de Colomb de se demander si dans une aussi vaste étendue de mer (celle qu'il fallait traverser), il ne pouvait se trouver quelque grand continent inconnu» (28). En termes différents, mais tout aussi affirmatifs, l'auteur d'un livre sur la découverte de l'Amérique, écrit dans un esprit véritablement philosophique, M. l'ayne, formule la même idée (29). Enfin, un illustre poète, qui fut à ses heures un éloquent historien, a caractérisé en deux mots la nature des efforts de Colomb, d'après la tradition colombienne: « Il aspirait, nous dit-il, à compléter le Globe (30), »

On pourrait allonger encore la liste des noms et des opinions qui viennent d'être cités (31); mais cela n'ajouterait rien à notre démonstration. Nous sommes mainte-

<sup>(27)</sup> Hannum, Christophe Colomb, etc. Paris, 1884, V. I, p. 216.

<sup>(25)</sup> Columbus Berlin, 1893, p. 65. Plus loin, reveaunt sur la même sujet.

M. Ruge dit : e il (Colomb) ne s'était nullement mis en campagne pour décou
4 veur de nouvelles terres, mus simplement pour découveir une nouvelle 

4 route plus facile pour atteindre des contrées connues de tonte satisquité. »

(Ibid., p. 66.)

<sup>(20)</sup> a It was entirely with the expectation of crossing the sea and reaching a india that Columbus concerned himself. Nothing was further from his a purpose than more discovery, a (Parsu, Butary of the New World, Oxford, 1892, V. I., p. 47.) He sought to reach the Fart East by way of the west (The age of discovery dans in Combridge modern History, Vol. I., p. 11.)

<sup>(30)</sup> Lananting. Christophe Celomb, Peris, 1871, p. 6.

<sup>(31)</sup> Los passages survants, par exemple, sont écrits dans la même esprit

c Co qu'il (Colomb) a charché toute sa via avec une intelligence, une descrite et une persévérance admirables, c'est la route qui, d'après lui, e devait conduire à travers l'Atlantique, des côtes occidentales d'Europe sux e côtes orientales d'Asse, à ce qu'il appelait les Indes, a (Garvanes, Histoire de la découverfe de l'Amérique, Vol. II, p. 23.)

e Colón se ofrecia à dirigir una expedicion que, seguiende el paralela de e la ista de Bierre, fuese en Susca de la costa criental de Asia. — Colomb

nant bien fixés sur ce que, d'un commun accord, tout le monde appelle le grand dessein de Colomb. Nous savons que ce grand dessein est celui que la tradition colombienne attribue à Colomb, et nous pouvons entrer directement dans notre sujet, sans craindre aucun malentendu sur ce point.

<sup>«</sup> s'offrit de diriger une expédițion qui, ensuivant le parallèle de l'Ile de Fer, « ivait à la recherche de la côte occidentale de l'Asic » (Autolaguans Cristobal Colón y Pablo del Pozzo Toscanelli. Madrid, 1903, p. 355-56.)

The fulfilment of his design to steer west until he reached the Indies...
 was the triumph of human reasoning. — L'exécution de son dessein de enaviguer à l'Ouest jusqu'à ce qu'il eat atteint les Indes, fut le triomphe du raisonnement humain. ▶ (Fox, An attempt to solve the problem of the first landing of Columbus. Washington, 1882, 4°, p. 5.)

# PREMIÈRE ÉTUDE

COMMENT COLOMB AURAIT FORMÉ LE GRAND DESSEIN

PASSER AUX INDES PAR L'OUEST

0.1

D'APRÈS SON FILS ET LAS CASAS

D'APRÈS LUI-MÊME



r gitured by Google

Original trom JINIVER SITY OF MICH GAN

## PREMIÈRE PARTIE (1)

Les renseignements que Colomb devrait aux papiers de Perestrello, à ses voyages aux côtes d'Afrique et aux indications tirées des récits de pilotes et de navigateurs.

### SOURCES D'INFORMATION

On verra plus loin, que pour le fils du Découvreur et pour Las Casas, c'est uniquement aux connaissances acquises par les trois voies qui viennent d'être indiquées— notes de Perestrello, observations faites personnellement et récits de pilotes—, connaissances qu'auraient complétées ses propres lectures, que Colomb devrait la conception de son grand dessein. Les renseignements donnés par Toscanelli n'auraient fait que le confirmer dans ses idées.

Nos sources d'information sur tous ces points sont, avant tout, les deux ouvrages de Fernand Colomb et de Las Casas, sans lesquels nous ne saurions que fort peu de chose à cet égard, et ceux des écrits de Colomb qui nous restent sur lesquels ils se sont appuyés. Autant que possible nous énumérerons ces documents par ordre de date.

V NAUD. Nouvelles Etudes, I

3





<sup>11)</sup> En raison du caractère spécial des indications que Colomb devrait au célèbre astronome florentin, indications qui différent essentiellement de toutes celles obtenues autrement, nous divisons cette première étudo en deux parties, dont la secondo et la plus étendise est uniquement consacrée à Toscanelle.

 COLOMB (Christophe). — Sa déposition à Gênes, le 25 août 4879.

Diconverte el publice per M. Ugo Ammero dans non mimoire: La data della nascita di Colombo scoriata da un documento neces (Giornale sturico a litterario della Ligurio, fanv.-fáv. 1904.)

C'est une déposition que Colomb fil à Gênes en 1479, à la veille de repartir pour Linbonne et à l'occasion d'une réclamation feite à un di Negro, qui, se trouvant à Linbonne avec Colomb, en 1478, l'avait chargé d'un achat de sucre à Medère. Colomb y donne son âge et parle comme s'il était loujours domicilié à Gênes. Cette pièce, découverte et imprimée par M. Assereto, après la publication à Londres, en 1803, de notre mémoire: The real birth date of Christopher Columbus, confirme notre demonstration que le grand navigateur est né en 1451. C'est un document important qui donne de nouvelles indications sur la vie de Colomb en Portugal.

 Son Journal de Bord : Este es el primer viage, y les decrotes y camino que hizo el Almirante D. Cristobal Colon cuando descubrio las Indias, puesto sumariamente, con el prologo que hizo é los Royes, que va é la letra.

Navannera. — Vinges, Madrid, 1823, Vol. I, pp. 1-165. C'est la première édition de ce journel, qui 6 été republié par Vannasons avec son mémoire La serdadera Guanahans, Santiago de Chill, 1885, 2°, et par Los Rios, on appendice à seu luve La parte de les Montateses en el desenhrimiente de America, Santandue, 1922. La dernière et la mailieure édition est colle dounée par M. un Louin, dannié Raccotta Colombiana, Serifi, Vol. I, pp.1-118. Elle a été soigneusement collationnée sur tous les manuscrits et indique en notes toutes les variantes, même les plus insignifiantes

Tamucrions . Française, por Vanvanus et de la Boquarra, dans Relations des quairs soyages sufrepris par Christophe Colomb, Paris, 1820, 3 vol. 0 Vol. II. pp. 1-315, Anglaises, par Karras, Boston, 1827, 8, incomplète ; par sir Cléments R. Mananas, Londres, 1993, 8, annilente; et par Thacum, dans son Columbus, New-York, 1993, Vol. I, pp. 512-678, II y a denx various italiannes du Journal, l'une par Manuoccus publiés en 1649, Foutre par Tonne qui date de 1864.

Tel que nous le posiédons, le Journal de Bord du premier voyage de Colomb n'est qu'une analyse d'une copie du docu-

ment original, faite par Las Casas, que Navarreto découvrit dans les Archives du dus d'Ossena, et qu'il publis dans sa précisses enfections de Viages Elle est très étantique et aux le lexte original pour par jour. Outre la lettre aux Rois Latholiques qui lui sort d'introduction et qui est donnée in extenso, ce résuité reproduit textue l'iment, à la premiere personne, de nombreux passes de Latorib, les autres parties sont à la troisième personne. Nous possedons de la manuscrite de la résume, l'un entierement de la main de Las Lassas, forme un peut volume in-foise de To feuillets serut des deux rôtes, et appartenant au ourd'hui à la Bibliothèque Nationale de Madr d'l'autre qui est d'une écritare un peu p us récente, est absolument identique au premier. C'ent ce texte qu'il a servé à l'impression.

Nous means par le fits de Cotomb que aon père avait tenu un journal mentieux de son premier voyage — comme des autres d'ailleurs — dans lequel il avait no é loutes les particulantés et sacidents de la route survie : vants, courants, poissons, operais, etc. (distorie, ch. XV, fol. 39 rect. et vers.). Ce précioux document n'existe plus, in en original, in en copie, et nous ne le connaissons que par le rémumé de Las Casas, «1-dessus mentionné que l'un retrouve, en partir, dans les chapitres XXXV à LXXV de son Mistoria, tome les, pp. 251-169, et par un sotre résumé, plus commaire, que l'ernand Cotomb a intercalé dans les chapitres XVI à XIII de sus Mistorie, consacrés au rect du pre-

mier voyage de son père.

Des son retour de sa grande découverte, Colomb adressa son Journal de Bord à ses souverains, qui le fireut copier (Lettre des It. C. à Colomb. 17 juin 1493, Navanagra, nº NLVI) et le 5 septembre, la reine lui envova cette copie en le prient de ne pas manquer de les faire pervenir la carte marine qu'il devait faire. (Lettre de la reine à Colomb. 5 sept. 1493. Navanarra, nº LAN, Vol. II, p. 197). Co-t evidemment crète cop e que Las Casas eut enr. à un certain passage, à propos de la position de deux plametes, il remarque, en marge, qu'irs le copiste a dû se tromper. (Journal, 13 juint 1993, et l'Historia, Vol. I p. 433). Vi vez aussi le Journal, a la date du 8 ortobre, c'à il confirme cette observation. Cependant, maigré l'evidence même, l'harber dit, à deux reprises différences que Les Casas avait devant lui le journal autographe de Colomb. Évery mord of trâtch mas in the admiral's proper hand (Colombus, Vol. I, p. 513).

Le manuscrit original de Colomb rentra-t-il dans sa possession? Deux raisous le feraient supposer. L'une est que le réssimé donné par Fernand Colomb dans les Molore différe sur bien des points de colui de Las Casas, ce qui i idique que les dous auteurs travallaient sur des manuscrita différents, et, comme hornaud Colomb det informe que son pors avait rolaté minutieussiment. duns le jourant de son premier voyage, alast que dans ses autres relations, toutes les particular les de la route mais que ne voulent pas reproduces tous one détails, qui serment occour, it se bornera à douner ce qui lui paratira nécessaire et convensbis (Historie, fol. 33, recto et verso), il est évident, qu'au moment où le file de Colomb éceivait ces lignes, il eveit sous les yeur le tente entier du journal de son père. L'ue autre raison c'est quen 1502 Colomb dersyst nu pape qu'il se proposant d'aller à Rame pour lus porter un recit de sen découvertes, rédigé, dit-i., dans la forme des Commentaires de César, langage qu'il n'aumit cans doute pas topis est n'avait alors toujes ses relations originales (Lettre de Colomb ou Saint-Péro, de fevrier 1902, Navanagra, Vol. II, or 145, et Scritti, Vol. II, p. 34; Enfin, une dernière ration, qui contirme les deux natres, c'est qu'en 1554, Luss Colon, III amirol, légataire de son on le Fernand, et seul powinneur, à ce moment, de tous les papiers de sa famille a'était proposó do publior un ouvrago de son grand-pere, que le privilege qui lui fut accordé à cet effet dés gue clairement comme le Journal d. Bord du promier voyage (Loccie, Scritte, Vo., 1, Hiertrazione al documento, i. p. Vil, ou le privilège en question est reproduit, d'après Jimenes de La Espada, qui i a publié, le premier, dans le Val. Il de son Belaciones, geografices, Madrid, 1855)

It est done possible que Colomb soit rentre en presention du texto original de sin journal, ou que tout su mo ne il en possibilit une copie perfeterment aut tentique, et que ce soit là le texte dont son tits se servit pour la réflection de ses Historie et que Luis Colon voulait publier en 1551 hist-ce aussi le même qu servit à Les Casas? Il est permis d'en douter, puisqu'une comparament attentive des doux résumés montre qu'ils doivent proir été faite sur des textes il flérents il faut aussi remarquer que Las Casas mête quelquefois ses propres réflexions à soit analyse, de sorte que, dans certa as cas, on pe it se domander me est lui qui parte ou Calomb. Il Harrisso a relevé une suterpolation de ce genre (CAristophe Colomb, Vol. 1, p. 417, note 4). Il y en a d'autres.

Ouce qu'il en antiteut ce que nous reste aujourd hui du Journal de Bord du premier voyage de Uniomb se trouve dans l'anglivée de Las Casas, dans les fragments que Fornard Colomb a donnés, et pout-être aussi dans quelques phrases de Herrera, qui semble avoir eu communication d'un toste complet du document,

Les parties du journal de Colomb auxquelles on se référe dans cette é ude sont la Lettre-prologue, ou Colomb débuit à objet de son entreprise, les divers passages ou il est fait adunion à ses voyages à la Côte de Guinée et celui ou il est question de la carle qui, apparemment, lui serveit de routier.

3. —— Libros de Memorian, dans les Historie de Fennant Colonn, chap. IX et dans la Historia de las Indias de Las Casas, liv. I, ch. XIII.

Cet ouvrage, qui ne nous est connu que par ce que nous en disent les deux premiers biographes de Colomb, et par les extraits qu'ils en donnent, se composait de rahiers de notes dans lesquels Colomb avait consigné loutes les indications qu'il requeillait relativement à l'existence de terres ou d'Ilea à l'ouest (Las Casas, Vol. I, p. 97 et 101). Fernand Colomb, qui ne désigne ce recueil. par aucun titre, y fait allusion dans plusieurs passeges. A l'un deux il nois dit que son père a notait tous les indices dout il « entendait parier par certaines personnes ou par des marins, « et qu'il espérant utiliser plus lard » (Historie, ch. V. fol. 12, recto). Dans un autre passage il dit, en parlant de ces indications, que, comme elles venaient à l'appui du projet de son père, celui-ci « ne laissait pas de les graver dans sa mémoire » (Op. cit., ch. 1V, fol. 19, verso). Fernand Golomb et Las Casas paraiserat avoir reproduit intégralement ces notes dans les deux chapitres indiqués ci-dessus, et il est à croire qu'à l'epoque où l'évêque de Chiapas faisait cette transcription le manuscrit eviginal de Colomb existait encore, car sa reproduction diffère dans quelques particularités de celle de l'auteur des *Historia* 

M. Harrisse estime que cet ouvrage fut composé en Espagne après 1186 parce qu'il y est question de l'expédition de Dulmo dont les lettres patentes sont de 1486 (Christophe Colomb, Vol. I, p. 266). Mais il y est aussi question de Corte-Real, ce qui nous reporte à l'année 1501 au moins. La nature même de ce recueil indique, d'ailleurs, qu'on ne peut lui assigner aucune date fixe.

t. — Mémoire ou notes sur les cinq sones habitables, écrit cité par France Colons, ch. IV et par Las Casas, ch. III.

Fernand Colomb parle de cet ouvrege dans les termes suivants : « Dans un mémoire ou ampolation qu'il fit, demontrant que les cinq zones sont habitables. In una memoria o annotations ch'es /ece, dimostrando che tutte le cinque zone sono habitabile, » (Historie, ch. IV, fol. 8, verso). Las Cassane parle que de poles, « Dans certaines de ses notes où il soutient que les cinq zones sont habitables, en le prouvant par l'expérience de ses voyages. En unas anotaciones que hiso de como todas las cinco sonas son habitables, probandolo por experiencia de sus navigaciones ». (Historia, liv. I, ch. III, Vol. I, p. 48.) Ces deux mentions sont les seules que nous ayons relativement à cet écrit auquel l'auteur des Historia et celui de la Historia de les Indias ont emprunté deux passages, l'un sur le fort de la Mine, l'autre sur le voyage que Colomb aurait fait en Islande. Voyez sur cet écrit: Louis, Scritti, in Raccolia, Vol. II, p. CCXII, note 2, et la Va de nos Etades, Sources, p. 374.

5. Libro de las profecias. 1501-1502. Profecias que junto el Almirante D. Cristóbal Colon de la recuperacion de la Santa Ciudad de Hierusalem y del descubrimiento de las Indias, dirigidas á los Reyes Catolicos.

Co titro : Prophètica relevées par l'amiral Don Christophe Colomb sur le recouvrement de la sainte ville de Jéruselem et sur la découverte dos Indes, adressées aux Rois Catholiques, semble vouir de Nevarrete : c'est celai donné à un maguscrit in folio, du commencement du 2016 sécie, appartament à la Bibliothèque Colombine à Séville. Reproduit partiellement, d'abord per Navanners, d'après Moros, Viages, Vol. II, n. 110, pp. 200-273, puis par Gallanno, Ensayo de una Biblioteca española, Vol. II, article Colon, pp. 490 et aq. et, intégralement per M. de Lollis dans la Raccolta Colombiana, Seretti, Vol. II, nº XXXII, pp. 13-169, tinsi que dans le Vol. Autografia.

Ce manuscrit, qui avait originairement \$4 fauillets, n'en a plus aujourd'huique 70, les feuillets 20,63 à 66 et 66 à 76 en ayant été errachés, ou ne sait parqui ni quand, lis manquaiesi dejà au xvir mècle. Tel qual est aujourd'hat, les metières qu'il contient se suivent dans l'ordre suivent : le Lettre de Colomb au Père Gaspac Corrieso, du convent des chartreux de Séville, en date du 13 septembre 1501, lui envoyant le manuscrit original de ce recueil contonant les textes prophétiques qu'il avait réunis sur sa mission, et le prient de le complèter par d'autres citations. - 2º Repuise du P. Gorzicie. Les Cueves, 23 mars 1502, lui rouvoyant le manuscrit, auquel il e ajoulé quelques autres estations qu'on reconnuitre à son écestere. - 3º Tière : Incipit liber sive manipulus de auctoritatibus, dictie ac sententiis et prophelis circa materiam recuperando sancto civilatis et montis Dei Sion ; ac inventiones at conversiones insularum Indiae, at omnium gentium atqua nationum Ad Fordinandum et Helisabeth Regus nostros Hispanos, etc. (les commence le livre on la gerhe des autorités, dits et sentences et prophôties au sujot du reconvrement de la sainte cité et mont de Dieu Sion, el un aujet de la découverte et de la conversion des lles de l'Inde et de tous les peuples et nations, A. Ferdinand et à Isabelle d'Espagne, son rois.

-4 Citations de saint Thomas, de Gerson, de saint Augustin, d'Isidore et de Nicolas de Lyra. — 3 Lettre aux Rois Catholiques, sans date, mais Fersand Colomb et Las Casas qui l'ont donnée, la placent en 1301. Le commencement de cette lettre, qui est seul intérmisant, a souvent été reproduit; n'us la mentionnous sous un numéro à part. — 4 Citation textuelle d'une soissateine de Psaumes, de l'Ecclésiaste, et d'Isidore. — 7 Plusieurs chapitres extraits d'une lettre du Rabin Samuel, de Fes, traduite de l'arabe et imprimée à la fin du xv siècle — 8 Longue citation de saint Augustin. — 9 Citations diverses de d'Ailly. — 10 Citation des prophètes, avec une strophe de vers à la fin. — 1 La prédiction de Sanèque avec traduction espagnole. — 12 Mantions des éclipsos de 1494 et de 1504. — 13 Vers espagnols. — 14 Enumération de chapitres des Livres Saints.

Il ne semble pas douteux que cet ouvrage ait été commence par Colomb dans le but de réunir les textes qui favorisaient ses prétentions d'être chargé d'une mission providentielle, et que d'autres y ont aussi mis la main, car ni l'écriture ni la couleur de l'encre n'est la même partout. Les experts qui ont examiné le manuscrit de près y reconnaissent quatre écritures différentes, que l'on auttribuées à Colomb, à son fils Fernand, à son frère Barthelemy et au père Gorricio. Cette singulière compilation, remplie de réveries sur la fin du monde et d'extraits mystiques, n'a aucune valeur historique; on ne peut y prendre que le commencement de la lettre aux rois catholiques, la mention de la prédiction de Sénèque et quelques autres passages indiquant le désarroi des idées de Colomb dans les dernières années de sa vie.

### U. - Lettre de 1501 aux Rois Catholiques.

NAVARREYE, Vol. II, pp. 262-268. — Louis, Scritti in Recoita, Vol. II, pp. 79-84. — F. Golona, ch. IV, fol. 8 verso. — Las Casas, Liv. I, ch. III, Vol. I, p. 47. — Traduction, française, particle, dans Humbourt, Examen critique, Vol. I, pp. 16-18, of dans nos Études critiques, appendice A, p. 367; anglaise, complète, dans le Columbus de Tracura, Vol. III, pp. 868-864.

Le texte original de cette lettre se trouve dans le Libro de las profecias de Colomb, mentionné au numéro précédent, mais la partie de ce singulier document où elle est transcrite, ne paraît pas être de la main de Colomb. Le fils du découvreur et Las Casas n'en ont donné qu'un assex long fragment, emprunté, probablement, par le premier, au livre des prophéties, qui lui appartenant, et copié ensuite par Las Casas dans le manuscrit original des Historie. Ces deux biographes la datent de 1501; mais Las Casas ajoute qu'elle a été écrite à Séville ou à Cadix et que Colomb envoya en même temps aux souverains une figure ronde de la terre (Liv. I, chap. III, Vol. I, p. 47). Ce qui montre qu'elle a été ajou-

C'est dans cette lettre que Colomb parle de ses longues navigations, de ses quarante années d'observations et de toutes les sciences qu'il a étudiées. Fernand Colomb fait suivre le passage qu'il en donne par cette singulière remarque que l'amiral ne se serait pas permis de dire à ses souverains autre chose que la vérité (Fol. 8, recto). La lettre, dans le Livre des prophéties, est très longue; mais le fragment donné par les Historie et par Las Casas est le seul intéressant. Le reste est rempli par des considérations cosmografico-mystiques qui n'ent aucune consistance.

 Fragments de lettres ou d'écrits cités par Fernand Colomb et par Las Casas.

Historie, ch. IV et V. — Historia de las Indias, chap. III et IV. Ils ont échappé aux auteurs de la Reccolla Colombiana.

Ces fragments très courts et sans date, sont cités textuellement. Il y est fait mention de la Guinée, du fort de la Mine, de la mesure du degré, de Porto-Santo et des longues navigations de Colomb.

8. COLOMB (Fernand). — Historie del S. D. Fernando Colombo; Nelle qualli s'ha particolare, e vera relatione della vita, e de' fatti dell' Ammiraglio D. Christoforo Colombo, suo padre: et dello scoprimento, ch'egli fece, dell' Indie Occidentali, dette Mondo Nuovo, hora possedute dal Serenia. Re Catolico: Nuovamento di lingua Spanuola tradotte nell' Italiana dal S. Alfonso Ulloa. Con privilegio. In Venetia MDLXXI. Apppresso Francesco de' Franceschi Sanese. In-12, 18 feuillets préliminaires, et 247 feuillets paginès au recto seulement.

C'est, comme l'indique le titre, une traduction italienne du manuscrit original du fils de Colomb, aujourd hui perdu, et dont it n'existe aucune copie. Nous n'avons pas de traduction française de cet important ouvrage, car celles publices en 1681 par Cotolondy et en 1679 par M. Muller ne peuvent être considérées amos. Los Angiase en out une três (hiéto qui à été publiée dans le suitention des voyages de Charchill, pois dans solles de Pinharton et de Kery.

Les chopstres BY à IX des Materie anni sous qui se repportent à la partie de la via de Calomb dont traite cetto étade. Le IV\* et le V\* donnent des indications sur une voyages aux Côtes d'Afrique et aux line; le VII et le VIII desniteat la grande place que Morin de Tyr et Alfregan Leaneut dans ton système comographique, tinfin le IX\* reprodud, d'après Colomb luimeme, toutes les sudications du pilotes sur l'existence des tarres à l'amot qu'il symt reccoillies dans une Labrar de Memories.

Los Cosas qui possédant le managent original de cet ouvrage y fait de fréquents emprunts. On y reiève des indications qui montrent que l'écrisoid Colombicommença à l'écriso tardivement, et qu'il y travailleit en 1547, deux une avant se mort. A cette époque le manuecrit de l'ouvrage, qui ne figure pas cependant dans le catalogue de la Bibliothèque de Fernand Colomb, dut passer à Maris de Toiède, soure de Diegn Colom et tutires de son fils, Luis Colon, à laquelle, naturellement, devaient revenir tous les papiers de la famille C'est per les soins de Luis Colon, que l'ouvrage fut traduit et publié en Italia, mais on ignore m le manu-crit original resta en Espagne; celu n'est pas probable, cependant, car dans l'une des instances des revendications de Baldasonre Colombo, où la témoignage de Fernand Colombo

fut inwoque, on no put produire lacuree originale.

Tel que nous la connatasons aujourd hui, la livre du fils de Colomb contient taut d'assertions extraordinaires relatives à son père, qu'on s'est cru autorisé à en contester l'authenticilé. M. Hanning a mutanu cette these ever beaucoup d'écudition et do vromemblance, dans son Frenand Colomb, Ports 1874, dont in publication nonless uno vere controverse, commencés par b Avazac dans una mémairo; La Liere de Fernand Colomb, Paris, 1873, et dans l'Appendice de son Caneras chronologique de la eve de Chemiopha Colomb, qui est do la même année, auxqueix M. Harrisse a repondy par quelques pages d'abord. L'authenticite des Historie, pure dans un trovail plas élendu. L'Histoire de Christophe Colomb attribuée à sen fils Fernaud, 1875 En 1981, le gyand bibliographe américain, Honry Strvans, consacra une note lits vive a la question (Historical collections, nº 1373), quo l'abbé Punagasso troite à fond, quelques années plus tard dans 100 Autenticia delle Historie di Fernando Colombo, Panie, done on Vide de Las Cases, 1879. Vol. 1, p. 260 et uq., et Frees, Discovery of America, 1892, Vol. 1, pp. 339-491, y ont nums conencré quelques pages.

A l'époque où cette question fut auverte la crédibilité de la tradition ratembienne n'était pas encors sériemement mise en suspicion, et ou n'avait pas reconnu que les assertions extruordinaires, rapportées par l'auteur des Huferie, venaient de Colombmême. La critique a romis les choses à leur place et on ne peut plus aujourd'hui contester l'authenticité de ce livre, dont le texte original persit, cependant, avoir subs que ques modifications et des interpolations, notamment dans les promiers chopitres. En tous cas, partout ou il a été possible de controler a traduction d'Ulon, son exactitude doit être reconnue. Hest difficile d'attribuer ces changements et ces additions à un autre qu'à Luis Colon, qui seul pouvait alors disposer de l'œuvre originale, et qui s'occupait de publier certaine écrits de son grord-père et de faire supprimer ceux qu'il jugeait peu favorables à sa mémoire.

L'œuvre du fila de Colomb reste donc, maigré tout, la première et la plus importants de nos sources d'informations sur la vie du découvreur de l'Amérique. On a cru, et l'auteur de con lignos a été de coux-là, que certains passages des Historio avaient été empruntés à l'œuvre alors manuscrite de Las Casas ; mais cest une opinion qui nons paratt maintenant misoulenable. L'étude du texte de l'évêque de Chiapes confirmerait plutôt la priorité de ceini de Fernand Colomb. Il n'y a pas de doute que cet ouvrage a élé ontrèrement composé d'après les papiers mêmes. de Colomb, et avec des documents authentiques qui es rapportaient à lui , les nombreux extraits de ces pièces qu'on y trouve, et les fréquentes montions qui v aont faites des en nions ou des propos de Colomb, ne lussent à set égard aucune incertitude. Note ne pouvons savoir ce que Las Casas a emprunté à l'ernand Colorab, puisque, travaillant tous lesdeux sur les mêmes documents, ils aut dit souvent se rennoutres. Il lui doit beaucoup, certamement, et, bien qu'il le cité souvent, on ne pout être absolumont certain qu'il no lui ait pas empranté plus encore qu'il ne le dit. À cette époque les auteurs se copiaient les uns les autres sans se crotre obligée de un citer et il se peut que Las Casas est. fait de même. Nous sommes porté à croire qu'il a pris à Farnand Colomb plus qu'il ne le reconnaît.

9. LAS CASAS (Bartolomé de las). — Eistoria de las Indias, escrita por Fray Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapa, abora por primera vez dada à luz por el marques de la Fuensanta del Valle y D. José Sancho Rayon. Medrid, Mignel Ginesta, 1875, 5 Vol. 8.

Cetauvvage, publié com les acoposes de l'Académie d'Illistaire de Madrid, contient cumula Apologotica Materia et est soive de la Vida y escritor de Fray Bartolomé de Las Cassa, abupo de Chiapa, pos Don Antonio Maria de Fami, de la Academia da la Matoria, Madrid, Ginaste, 1870, 2 Vel, p. La premier volume contient la vie de Las Caste, le second sea muvrus diverses. Le texte original de la Mistoria d'existe pine, mais l'Académia d'Historia de Madrid possède une copie des deux premiers livres que Las Casas avait fait mettre su net et qui porte des notes de se mais, et, à la Bibliothèque du coi, et y a une copie de ces deux premiers livres absolument identique è cette-ià, pius, sue copie du cir livre qui, è en juger par l'apparence, était destiné à complèter l'exemplaire de l'Académie d'Histoire. C'est ce texte qui à éte imprimé. Les auteurs de cette importante publication a ont pas prétendu donner une étation critique; aucune note n'accompagne leur reproduction qui est esniement précédes, à chaque volume, d'un court nommaire.

La Historia de las Indias devait former six décades compreuent le periode des soixente années qui suivirent la découverte : 1492-1552. Les Cause n'en écrivit que trois, la première qui se termine avec le xy siècle, la seconde qui vajusqu'à l'année 1510,

et la troisième qui s'arrêle à l'année 1520

Las Casas commença cel ouvruge en 1527 à l'île Espagnole (Halli), qu'il avait habitée des l'année 1502. Ses nombreux voyages at ses occupational oblightent & l'interrompre souvent, quelquefois pendant de longues périodes, et à y interceler, à diverses reprises, de nouveiles matières. C'est lui-même qui parle de ces interpolations, dont la trace se laisse d'ailleurs facilement samır. Apres être rentrê detinitivement en Espagne, en 1517, et s'être fixé au couvent de Sau Gregorio à Valladolid, il antreprit de réviser complètement son Historia et de la mettre à point. C'est très vrauemblablement à cette époque qu'eurent lieu les interpolations dont il parle. Ce travail de révision communça un 1552, et, en 1559, les deux premières décades de son ouvrage. qui en forment les livres I et II, étant entièrement terminées et recopices, il en fit don au monastère où il avait trouvé un foyer, en strpulant, toutefois, que son œuvre ne serait communiquée à personne avant un délai de quarants années, condition qui parutt avoir été religiousement observée. En 1561 il termina son Ill'et dernier livre.

Les sources d'information de Las Casas étaient abordantes. Il est, comme l'auteur des *Historie*, tous les papiers de Colomb et tous les documents officiels qui se rapportaient à sa carmère, plus les papiers de Barthélemy et ceux de Fernand Colomb, ou tout au moins le manuscrit original de la vie de son père qu'il cite fréquemment. Ce manuscrit n'ayant jamais été retrouvé et lœuvre du fils de Colomb ne nous étant connue que par une version italienne qui, comme nous l'avens dit, paraît avoir subi des modifications et des interpolations, nous ne pouvons savoir exactement ce que Las Casas lui a emprunté, mais à su juger

par l'ordonnance générale de son livre qui, dans les premières parties surtout, est le même que celle des Historie et par les préces dont il cité exectement les mêmes passages, en est fondé à dire que ses obligations envers le premier biographe du grand tiènels sont, comme nous l'avons dit, très considérables.

Ainsi, excepté dans ce qu'il dit du cardinal J'Aidy, de Tonennelli, et de la part qu'il attribue à Colomb dans les découvertes africaines des Portuguis, tout ce qu'en trouve dans la partie de son lerre relative à la vio de Colomb avant ses découvertes, ne différe pas des parties correspondantes des Historie et peut seur avoir été emprunté. A première vue, quelques particularités nouvelles sembient avoir éte spoutées au récit de Fernand, mais à l'examen on reconnaît aux ment qu'il n'y a là que des amplifications. Pour cette partie de la Historia, ou ne anurait affirmer que Las Canas nit ou d'autres sources d'information que les Historie.

Las Casas as pouvait tour toutes les pièces qu'il cits ou qu'il compute, que de la familie de Colomb, c'est-à-dire de Marie de Tolède, veuve de Diego Colomb, ll'amiral et de leur fils, Don Luin, IIII amiral, qui seula alors disponaisent des pap ers du grand navigateur et de coux de ses deux fils. Il n'y a pas de doute que Las Casas restitus ses précieux documents à la famille, car, dans son testament, où il donne des instructions minutauves pour la disposition de ses manuscrits et de ses lettres, il no dit pas un mot des papiers de Colomb, ce qui n aurait pas été le cas, cortamement, s'il les avait eus alors encore en sa possesse on Une partie de cos pièces so trouve aujourd hui encore dans les Archives des ducs de Veragus.

Outre les renseignements qu'il puissit dans ses documents, l'as Causs avait coux qu'il tireit de son propre fonds, qui devait être très riche il avait connu personnellement la plupart de coux qui jouèrent un rôle dans les événements de son temps, dont sourent il avait été tomain aculaire. Ses relations étaient très étendues, sa correspondance considérable.

Las Casas est protite il a des phrases d'une lor gueur intermimble, dont il est muvent difficale de suivre le sens. Il amo à montrer qu'il e des lettres, mais manque absolument de critique. Il est passionné injunte quelquefois, partial nouvent, mais courageux, sudépendant et, contracrement à ce que nous avons eté enclis à croire, toujours véridique et sincère.  HERRERA. 1601. — Historia general. Dec. I. Liv. I, II, III, VI, VII et VIII.

Herrera prend généralement ses informations sur Colomb dans Las Casas, dont les manuscrits lui avaient été communiques; mais sur quelques points il paraît avoir obtenu des indications des Colombo italiens, qui convoitaient l'héritage du Decouvreur. Il semble aussi avoir connu le texte original du Journal de Bord de Colomb.

Nos sources d'information sur les entreprises portugaises que Colomb a mentionnées viennent des pièces contenues dans le recueil Alguns Documentos, et de l'historien açoréen Aut. Cordeyro, ouvrages sur lesquels nous evons donné les renseignements nécessaires dans la première série de nos Etades.

natized by Google

Ongris on UNIVERSITY OF MICHICAN

### CHAPITRE PREMIER

ÉTABLISSEMENT DE COLOMB EN PORTUGAL, FORMATION DE SON DESSEIN; LES PAPIERS DE PERESTRELLO

I — Bésumé des faits précédemment acquis.

Dans la première série de ces Études, nous avons fait connaître tout ce qu'on sait de la vie de Colomb pendant sa jeunesse: nous l'avons suivi d'aussi près que le permettent les renseignements que nous possédons, depuis sa naissance, en 1451 (32), jusqu'au moment où, en 1477,

(33) Co point est aujourd'hat définitivement acquis. Dans notre essai sur la date de la naissance de Colomb (The rest hirth date of (hristopher Columbus, 1451), publié à Londres en 1903, et reproduit en français dans nos Études eritiques, dont il forme la troisième, nous avons soumis à un examen rigoureux tous les textes rolatifs à la question et montré que, contrairement à ce que l'on soutenait, la phrase de l'acte notarié du 31 octobre 1470, découvert à Gênes en 1887 (Raccolta Colombiana, Scritti, Vol. II, n° XXXIV), où Colomb est désigné comme ayant plus de 19 ans ,major annis decemnovem), ne voulait pas dire qu'il avait alors dépassé la majorité légale de 18 ans et pas encore alteint celle de 25, mais signifiait tout simplement qu'il avait 19 ans passes, 19 ans révolus, et pas ancore 20, d'où il suit que Colomb est né après le 31 octobre 1450 et avant le 31 octobre 1451 (voyez pages 95-101 du volume anglais et pages 261-261 de l'ouvrage français, où notre argumentation est résumée).

Malgre la rigueur de la démonstration, elle ne fut pas acceptée par tout le monde. Les choses auxquelles on s'est habitué à croire ne s'estacent pas facilement de notre esprit, et pour quelques-uns le document du 31 octobre 1873, le seul que l'on connût alors, quoique pouvant syur la signification que nous lui donmons, ne suffiseit pas pour faire écarter l'ancienne manière de voir. Mais dépuis lors, on a découvert un autre acte qui a exactement le même sens que colui de 1470, et qui le confirme et le complète. En 1904, M. Ugo Asserete découvert une deposition que Colomb avait faite le 25 avril 1479

après le voyage qu'il aurait fait au mord, il s'établit en Portugal. Suppléant, autant que possible, à l'absence de documents, par le raisonnement et par les déductions qu'autorise la logique des choses, nous croyons avoir montré que Colomb n'avait pas encore quitté l'Italie en 1473, époque où il exerçait toujours sa profession de tisserand : gu'en 1474 on 1475 il fit un court séjour à Chio, et gu'en 1476 il s'embarqua à Gènes avec les Spinola et les di Negro sur l'un des bâtiments de commerce que ses Génois conduisaient en Angleterre et peut-être en Flandre : que ces bâtiments furent attaqués à leur passage, au large du cap Saint-Vincent, par Guillaume de Casenove, dit Coullon ou Colombo, et qu'à la suite de cette attaque Colomb. ainsi que les autres Génois qui purent échapper au terrible corsaire, cherchèrent un refuge temporaire en Portugal, où ils se trouvaient en décembre 1476.

S'il y a quelque incertitude sur l'emploi da temps de Colomb pendant les années 1474 et 1475 ; si ce n'est que

devant un notaire de Génes, où il déclare lui-même, notre autres chosse qui seront mentionnées mileure, qu'il avait alors 37 aux environ : Est étatis annorum registe septem set ciren. Vingt-sept aux avent noût 1479 nous reporte à sout 1432. Mais M. Assercto ayant montré qu'il était d'unege pour ceux qui étaient appelés à dire leur âge à un notaire d'accuser le nombre des années dépà révolues, 27 aux environ signifient en realité, icl, 27 aux passés. Or, comme nous savons par l'acte du 31 octobre 1410, que Colomb avait alors plus de 19 aux et comme celui du 25 soût 1470 montre qu'à crite date il avait dépassé se 27° auxés, il faut, nécessairement, qu'il soit ut dans les deux mois et quatre jeurs compris satre le 26 soût et le 31 octobre 1454,

M Asserto a publid l'important document qu'il a eu le boune fortune de découvrir dans le Giornals stories à letterarie della Ligaria, numéro de passion-février 1904, et l'a fait préceder d'un court mémoire initialé. La data della auscita di Golombe accertaia du un documente auscio, dans loquel il a refait le démonstration que nous avions déjà faite su 1903. Comma il n'y mentionne pas notre nous, nous devons croire que noire travail lui est resté inconnu, quoiqu il nit fait quelque bruit. Ne voulant pas nous suposer au reproche de ne pas rendre à M. Assercto en qui lui est dù, nous notons avec plaisir que n'est à lui qu'appartient le merite d'avoir constate que l'acte de 1479 permet de circonscrire dans des limites plus étroites l'époque de la naissance de Colomb.

par induction qu'on peut établir qu'une partie de ce temps, tout au moins, fut remplie par un voyage et un court séjour à Chio, il n'en est pas de même du dernier fait : de l'arrivée du futur amiral en Portugal en 1476. La démonstration que toutes les particularités du combat que Coullon-Colombo livra aux Génois, en août 1470, correspondent exactement à celles du combat que Fernand Colomb et Las Casas racontent, sans en donner la date, mais qu'ils déclarent avoir été l'occasion et la cause de l'arrivée de Colomb au Portugal, no permet pas de douter que c'est de cet événement qu'ils ont voulu parler et que, par conséquent, c'est bien à cette époque, c'est-à-dire dans les derniers mois de l'année 1476, que Colomb aborda pour la première fois au pays où il devait élaborer et préparer son grand dessein. On doit désormais considérer ce point, qui fut si longtemps controversé, comme définitivement fixé. Ceux-là scule qui n'auraient pas pris la peine d'étudier la question, à la lumière des documents produits par la Raccolta Colombiana, pourraient encore avoir quelques dontes à cet égard, que l'examen des pièces ferait aussitôt disparaltre.

Partant de ce point, aujourd'hui bien certain, nous avons été amené à placer en 1577 l'établissement de Colomb en Portugal. Nous n'avons pas de preuve du fait ; mais il résulte des diverses particularités relatives au sujet qui sont parvenues à notre connaissance :

Les navires génois sur l'un desquels Colomb se trouvait, quand Coullon les attaqua, se rendaient en Angleterre; deux de ces navires, l'un commandé par un di Negro, l'autre par un Spinola, Génois appartenant à deux familles avec lesquelles Colomb paraît avoir entretenu des liens d'étroite amitié, étaient allés, après la bataille de Saint-Vincent, se refaire à Lisbonne, et en décembre ils se préparent à continuer leur voyage en Angleterre, où Colomb nous dit avoir été.

VIGNAUD. Nouvelles Études, 1

3

Il y a là une suite de faits qui autorise la conclusion que Colomb, qui s'était embarqué à Gènes pour un voyage en Angleterre et non pour aller au Portugal, où il n'aborda qu'accidentellement, continua, dès qu'il le put, le voyage qu'il avait entrepris, et que les navires et les gens avec lesquels il l'avait commencé, s'étant remis en route pour leur destination originelle, qui était aussi la sienne, il dut les suivre et se rendre avec eux en Angleterre. Il semble qu'il n'y ait rien là de forcé et qu'on peut souscrire sans hésiter à des conclusions si bien justifiées.

A partir de ce moment, le terrain devient plus incertain; il reste encore assez solide toutefois pour permettre d'y asseoir quelques autres données. Le fait principal à relever, c'est que, de l'aveu de Colomb, il était dans les régions du Nord en février 1477. Nous estimons que Colomb n'a pas fait le voyage qu'il dit avoir fait, dans la note où il mentionne cette date, et nous avons donné nos raisons pour cela (33). Mais, s'il est inadmissible, pour nous, que Colomb ait visité l'Islande et ait, comme il le dit, navigué à cent lieues au delà, le fait qu'en février 1577 il n'était pas en Portugal peut et doit être admis. Nous ne savons pas où il était alors et nous avons de bonnes raisons de eroire que ce n'était pas en Islande ; mais sa propre assertion montre que c'est sculement après cette date de février 1177, indiquée par lui, qu'il retourna au pays où il devait se fixer. On ne saurait plus aujourd'hul avancer, avec quelque vraisomblance, que c'est après s'être établi au Portugal que Colomb fit son voyage en Angleterre et au Nord. Tant que l'on put croire que c'était en 1470, ou vers cette époque, qu'il passa au Portugal, cette opinion pouvait se soutenir; mais maintenant que nous savons que o'est seulement dans les derniers mois de l'année 1476 qu'il aborda

<sup>(33)</sup> Voir nus Études critiques sur la ma de Colomb avant ses decompartes; Étude V\* pp. 371 et nq.

pour la première fois dans ce pays, cette supposition n'est plus recevable. On ne saurait admettre non plus que c'est à une époque postérieure à l'année 1477 — à moins que ce ne soit de quelques mois seulement — que Colomb revint au Portugal, puisque nous savons par lui-même qu'il y était en 1478 (34), et par d'autres sources que, lorsqu'il abandonna ce pays en 1484 ou 1485, il avait un fils de 4 ou 5 ans (35).

Nous avons conclu de toutes ces particularités, exposées plus longuement ailleurs, que ce doit être avec le navire de di Negro, ou avec celui de Spinola, que Colomb fit son voyage au nord-ouest, et que c'est probablement avec le même navire qu'il revint à Lisbonne, où les di Negro et les Spinola avaient des intérêts, et où lui-même se fixa (36). Assurément ce ne sont pas là des conclusions qui défient loute contradiction; nous ne pouvons les justifier par aucun document et par aucun témoignage direct; mais elles découlent naturellement de la logique des choses, et on serait fort embarrassé d'en proposer d'autres qui seraient plus vraisemblables et plus acceptables à la critique.

Nous sommes incomplètement renseignés sur les particularités du mariage de Colomb, qui suivit de près son établissement à Lisbonne; mais nous savons que ce mariage n'a pu avoir heu que de 1479 à 1480 (37) et nous

<sup>(34)</sup> Déposition du 25 août 1470. Voir ci-dessus, sources, nº 1.

<sup>(35)</sup> Voir ci-après.

<sup>(36)</sup> Dans la déposition ci-dessus mentionnée Colomb dit que c'est avec di Negro qu'il se prouvail à Lisbonne en 1478.

<sup>(37)</sup> Dans la première sèrie de ces Études nous avions fixé approximativement la date du mariage de Colomb à l'année 1478 ou 1479 (pp. 445-46). Mais la deposition de Colomb du 25 août 1479 donns lieu de pensor que cest en 1479, au plus tôt, que Colomb épousa Felipa Moniz Porestrolle, car dans cet acte il est désigné comme citoyen de Gènes (Cristoforus Columbus ceis Janue), et lui-même déclare qu'il va faire un long voyage au Portugal. Ces expressions n'indiquent pas, qu'à ca moment, il était marié et fixé

connaissons suffisamment bien les deux familles portugaises dans lesquelles cette union le fit entrer. C'est ici que commence une nouvelle existence pour Colomb et c'est ici que nous le reprenons.

### Les indications qui auraient donné naissance au projet de Colomb.

La période de la vie de Colomb comprise entre son établissement en Portugal et son passage en Espagne, o'est-à-dire celle qui s'étend de l'année 1477 ou 1478 à 1484, ou à la suivante, est assez mal connue. Pendant longtemps on a ignoré la date, ainsi que les véritables circonstances de son arrivée à Lisbonne, et ce n'est que récemment, pour ainsi dire, que ce point si important a pu ètre établi, grâce à la découverte de documents qui ne sont pas d'origine colombienne.

Sur les autres particularités de la vie de Colomb à cette époque, sur les voyages qu'il a pu faire aux îles de l'Atlantique et à la côte d'Afrique, sur les observations qu'il aurait faites, sur les renseignements qu'il aurait recueillis dans ce petit pays, alors si ardemment engagé dans la voie des découvertes maritimes, sur toutes les choses, enfin, qui peuvent avoir contribué à la formation de son projet, nous sommes réduits aux seules informations d'origine colombienne, c'est-à-dire que pour étudier ce point, si intéressant pour nous, des véritables origines de la grande aventure de 1492, nous n'avons que des indica-

dans ce pays. Il semble, en effet, que, s'il en avait été sinsi, il n'aurait pas parlé du Portugal comme d'un pays auquet il était étranger et où il allait faire un voyage, alors surtout que Las Casas nous dit que son mariage et son domicile dans ce pays avaient fait de lui un sujet du roi. On peut donc regarder comme extrêmement probable que c'est seulement après son retour à Lisbonne, qui dut avoir lieu au mois de septembre 1479, que Columb s'y maria.

tions peu sures, dont il ne faut faire usage qu'avec circonspection.

On a vu à l'introduction que ce que, d'un commun accord, tout le monde appelle le grand dessein de Colomb, c'est le projet d'aller aux Indes par l'ouest, et que c'est là l'objet que Colomb lui-même, ainsi que les deux interprètes de sa pensée, son fils et Las Casas, attribuent à son entreprise. Nous allons maintenant chercher comment s'est formé ca grand dessein, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, et d'après les sources où, suivant eux, ses éléments auraient été puisés.

La tradition colombienne représente l'heureux découvreur du Nouveau-Monde, comme ayant été amené à la conviction que l'on pourrait atteindre l'Asie en prenant la route de l'ouest, par un grand nombre d'indications qui doivent maintenant nous occuper. Avant de nous y arrèter, pour en déterminer le caractère et la valeur, écartons une question préliminaire, celle du lieu d'origlue du projet dont nous allons faire l'histoire.

## III. - Séjour que Colomb surant fait à Porto-Santo et à Madère.

Est-ce à Porto-Santo que Colomb eut la première idée de son projet? On l'a dit et cette assertion, bien qu'assez invraisemblable, peut s'appuyer sur quelques raisons plausibles. Le langage de Fernand Colomb et de Las Casas, celui de ce dernier surtout, semble, en effet, la confirmer.

Après son mariage, nous disent-ils, Colomb alla vivre avec sa belle-mère; c'est-à-dire avec Isabel Moniz, veuve de Bartholomeu Perestrello, le colonisateur de l'île de Porto-Santo, où il avait fixé sa résidence (38). Ni Fernand

<sup>(38) «</sup> Commo le beau-père était dejà mort, le jeune couple alla habiter « avec sa belle-mère. » (Fernant Colons, Historie, ch. V. fol. 11 verso.) « l'

Colomb, ni Las Casas ne nomment ici Porto-Santo; mais, ailleurs, ce dernier dit positivement que Colomb vécut dans cette île et que sa femme y avait des intérêts (39). Dans le passage qui suit, il répète cette assertion en a joutant que c'est à Porto-Santo que Colomb eut son premierné et que c'est peut-être seulement pour y laisser sa femme, pendant qu'il naviguerait, qu'il alla habiter cette île (40). Colomb lui-même parle d'un navire qu'il avait laissé là (41). A cette époque, explique Las Casas, Porto-Santo et l'île voisine de Madère, étaient fréquentées par un grand nombre de navigateurs et de pilotes portugais; on y était très bien renseigné sur les découvertes et les entreprises maritimes qui avaient alors lieu, et Colomb, que les questions de navigation et de cosmographie intéressaient particulièrement, se plaisait dans ce milieu (42).

<sup>(</sup>Colomb) s'en alle vivre avocsa belle-mère » (à la casa de sa suegra), (Las-Casas, Historia de las Indias, Liv. I, ch. IV, Vol. I, p. 51.)

<sup>(39).</sup> I perque algan tiempo renden la dicha ista de Poerte Santo, donda dejó alguna hacienda y herodades su agegro Perestrolto, a Parce qu'il avait a habité pendant quelque temps la dite ile de Porto-Santo où aon beau-père a Percetrollo avait laissé des biens et un petrimoine a 'Las Casas, les cat., p. 54.) Les Casas ajoute qu'il croit se rappeler que c'est Diego qui lui donna de renseignement en 1519 à Barcalone (ibid.).

<sup>(40)</sup> Anni que fuese à vieir Cristobal Colon à la diche ista de Puerte Santo, dende angendré al diche su primogenite heredere D. Diego Colon, per senture per sole esta causa de querer nasegar, dejar elli su mujer « Du e sorte que Christophe Colomb s'es alla vivre à la dite ile de Porto-Santo, e où it engendre son dit premier-né et héritier D. Diego Colomb, peut-être « seulement parce qu'il désirait navigner et voulait laisser là sa femme, » (Historia, Liv, I, ch. IV, Vol. I, p. 54.)

<sup>(41)</sup> Fragment de lettre de Colomb cité par Las Casas, Liv.I, ch. III, Vol. I, p. 49. F. Cosone, Historie, ch. IV, fol. 8 v.

<sup>(12)</sup> Les Casas suppose que cette particularité est une des raisons qui aucuent déterminé. Colomb à aller vivre à Porto-Sunto... I' perque alle en aquella usta y en la de la Madera, que este junto, y que tambien se habia descabierte entouces, comenzaba à haber gran concurso de navies sobre su poblacion y secundad, y frecuentes navves se tenian cada dia de los descuàrimientes que de usevo se hacian... e et parcu que la dans cuite lie et dans e celle de Madèra, qui est voisine et qui fut découverte à la même époque,

On a inféré des faits, ainsi présentés, auxquels une tradition locale semble donner quelque créance (43), que Colomb, après son mariage, était allé habiter Porto-Santo avec sa belle-mère, et que c'est là qu'il aurait relevé les premiers indices qui lui donnèrent l'idée de sa grande entre-prise. A tout considérer, cependant, cette inférence ne paralt pas justifiée. Il faut remarquer que le témoignage de Las Casas sur ce point n'est pas distinctement confirmé par celui de Fernand Colomb, et que l'évêque de Chiapas lui-même ne semble pas très certain de ce qu'il avance à ce sujet (44). D'autres considerations rendent aussi fort douteux que Colomb ait pu habiter Porto-Santo dans les conditions indiquées par Las Casas.

Nous savons, en effet, qu'Isabel Moniz s'était empressée de se défaire de la capitainerie de Porto-Santo à la mort de son mari en 1457 ou 1458, et qu'elle était allée fixer sa résidence à Lisbonne, où elle fit élever sa fille et où elle la maria à Colomb, en 1479 ou 1480 (45). À cette époque it y avait cinq ans environ que le fils d'Isabel, Bartholomeu Perestrello II, après avoir atteint sa majorité, s'était fait restituer la capitainerie de Porto-Santo, dont sa mère et son tuteur avaient disposé, pendant sa minorité,

d commençait à y avoir un grand concours de navires pour son peupleement et on y avait chaque jour de frequentes nouvelles des découvertes e qui se faisaient élors » (op. cit., p. 54).

<sup>(43)</sup> Le sevant éditeur et annotateur de Fructuoso. M. Azevedo, a trouvé dans les Amnates inedites du Porto-Santo, Annaes da Ilha da Porto Sancie, la mention que Colomb avait habité cette lle et même qu'il a'y était marit. (Faccrusso, As assédades, 1873, 2º partie, note 12, pp. 459-80]

A Porto-Santo, comme à Funchal, on montre la maison que Colomb habitait. C'etait colle de Perestrello qui date de 1471. Des portes intérieures de cette vicille bâtiese, ainsi que deux cannos faites avec des morceaux de bois qui en provensient, out figuré à l'Exposition du 4° centenaire de Colomb, à Chicago en 1492, sous les n° 133,234 at 135. Voyez Course, Relica, etc.

<sup>(44)</sup> Voyes ci-dessus note 39, cette réticence de Las (asses affaiblit le témoiguage qu'il donne à ce sujet.

<sup>45)</sup> Voyes of desaus note 27,

en faveur de Correa da Cunha, son beau-frère, et avait repris possession de l'île (46). Le peu que nous savons de cette affaire ne donne pas lieu de croire qu'Isabel Moniz vivait alors en bonne intelligence avec son fils et qu'elle était retournée habiter Porto-Santo; tout indique même le contraire. Nous savons aussi qu'un ami intime de la famille de Colomb, Diego Mendez, parle de Felipa et de son fils Diego comme vivant à Lisbonne, et Diego lui-même nous dit que sa mère fut inhumée dans cette ville (47).

Malgré le témoignage en apparence si positif de Las Casas, on est donc fondé à regarder comme extrêmement invraisemblable que Colomb, sa belle-mère et sa femme aient jamais fixé leur résidence à Porto-Santo. Le fait, d'ailleurs, n'a qu'une importance secondaire et on n'y insisterait pas, si des écrivains autorisés ne l'avaient donné comme étant bien établi (48).

Il en est de même du séjour que Colomb aurait fait à Madère, où, d'après une ancienne tradition, acceptée par plusieurs auteurs, il se serait marié et aurait conçu son grand dessein. Nous avons mentionné le fait dans la première série de ces Étupus et nous avons conclu qu'il n'y avait aucune bonne raison d'y croire (49). Cependant un document nouvellement découvert et qui est mentionné ci-dessus (50) semble donner quelque créance à cette tradition. Dans cette pièce Colomb déclare à Gènes, en 1479,

<sup>(46)</sup> Voyez la VIº de la 1º série de ces Évenas, ch. IV, § V.

<sup>(47)</sup> Ibid., p. 458.

<sup>(46)</sup> Washington Irving (A life of Galumbus... I, p. 45., Romert on Loncom (Christophe Colomb, Vol. I, p. 98); Euron (The career of Columbus, p. 87). Frank (Discovery of America, Vol. I, pp. 353-354); Thacmen (Columbus, Vol. I, p. 229); Tandocci (Vita..., p. 57), et d'autres qu'ilest mutile de nommer sont très affirmatifs à octégard. Rannism, Room et Maraman, de sont pes tombés dans cotte errour.

<sup>(49)</sup> Op. cut., pp. 412 444.

<sup>,50,</sup> Paragraphe I, note 31.

que se trouvant à Lisbonne, en 1478, Paulo di Negro le chargea de faire un achat de sucre à Madère. On ne peut guère inférer de là que di Negro envoya expressément Colomb à cette île dans ce but, car il résulte de la déclaration que di Negro commissionna un navire portugais pour aller chercher cette marchandise. Il est donc permis de supposer que Colomb habitait alors Madère, et que c'est pour cela que di Negro le chargea de cet achat. S'il avait été envoyé pour cet objet, il est à croire que c'est lui qui aurait été chargé de rapporter le sucre.

 IV – Informations que Colomb aurait trouvées dans les papiers de Perestrello.

Quel que soit le lieu où Colomb, après son mariage, serait allé vivre avec sa belle-mère, celle-ci aurait vite découvert que son gendre s'intéressait particulièrement aux choses de la mer, et elle lui aurait appris que son mari, qui de son temps était un grand marin (51), s'était aussi épris de navigation, et qu'il avait été l'un des découvreurs de Porto-Santo et de Madère (52). Encouragé par ce succès, qui lui avait valu le gouvernement de la première de ces deux îles, Perestrello s'était proposé de faire d'autres découvertes, et avait réuni dans ce but des documents de différents genres que sa veuve s'empressa de mettre à la disposition de Colomb, qui en prit connaissance avec joie (53).

<sup>(51 .</sup> Suo marito era stato grand'huomo per mare. (F. Colomb, Historie, ch. V. fol. 11 verso.)

<sup>(52,</sup> F. Coloxe, loc. cit.; Las Casas, Historia, Liv. I. ch. V. Vol. I, p. 53. Dans ce passage, Las Casas, tout en présentant Perestrello comme un homme de mer, ne le donne pas positivement pour être l'un des découvreurs de Porto-Santo et de Madère; mais un peu plus loin il semble le considérer comme tel.

<sup>(53) «</sup>Comme l'amiral se plaisait beaucoup au récit de ces sortes de navi« gations, sa belle mère lui donna les papiers et les cartes marines qui lui

Ce serait cette circonstance, nous assurent F. Colomb et Las Casas, qui aurait réveillé en lui le goût qu'il avait toujours en pour les découvertes maritimes, et qui l'engagea à reprendre avec une nouvelle ardeur l'étude des questions qui s'y rapportent (54). Il relut attentivement tous les ouvrages qui en traitaient, et s'efforca de recueillir toutes les informations et indications qu'il put trouver relativement aux découvertes faites et à faire dans l'Atlantique (55), il se sendit aussi hi-même aux côtes d'Afrique pour acquérir la pratique des routes que suivaient ceux qui fréquentaient habituellement ces parages; il se renseigna auprès de ceux qui avaient l'expérience de ces choses et finit par se dire que si les Portugais allaient si ioin dans la direction du Midi, on devait pouvoir en faire autant dans la direction de l'Ouest et trouver là aussi des terres nouvelles (56).

<sup>«</sup> étatent restés de son mart, » (Huforie, loc cit) e La belle-mère donne « tous ces objets à Christophe Colomb, qui prit grand plaisir à les consulter- » (Las Canas, Historia, loc. cif.)

<sup>(54)</sup> a La gout de l'amiral pour oss questions en davint vil a (Historie, ch. V, fol. 12, recto.) a Cette circonstance encourages et avive son gout a naturel et lui fourait l'occasion d'étudier avec plus d'assiduité les ouvre-c gra de cosmographie et d'astronomie » (Las Casas, lec. cif.)

<sup>(55)</sup> e il s'informati des voyages et navigations que les Portugais fusacient e clore pour la Mine et pour la côte de Uninée, et se plaisait suriout à s'ene tretenir avec ceux qui faisalent ces voyages. Il se mit à relire les auteurs
e traitant de la cosmographie qu'il avait lus autrefois; il examine les rateons
e astrologiques qui pouvaient le confirmer dans son desseis, et il motert tous
e les incises dont il entendait parler per certaines personnes ou par les
e merms et qu'il espérait pouvoir utiliser » (F. Cosons, ep. cd., fol 12, recto.)
(10)... Standost agis la Portogallo, commercé a congretturer, che si, come

<sup>(14)...</sup> Standori agis sa Portogallo, commerci a congretturar, che si, como que Portoghesi caminarano isnte toniano al mezo di, medesimamente si potrebbe saminara alla colta delli treculante, e che di ragione si potrebbe trovar terra in quel camina... e Ca fui pendant qu'il étact en Portugal qu'il a commença à so demander si, de mêmo que les Portugals allaient si toin e dans la direction du Midi, on ne pourrait pas en faire sutant dans la direction du Midi, on ne pourrait pas en faire sutant dans la direct e tom de l'Occident et s il a étact pas venisemblable qu'en trouverait destarren e dans cuite vois, a (l'. Cosona, sp. cit., fol, 12 recto.)

La singularité de ce langage, qui suppose que l'objet de Colomb était la

Telles auraient été, d'après les deux seuls auteurs contemporains autorisés à parler au nom de Colomb, les circonstances qui déterminèrent sa vocation, et qui l'amenèrent à former le grand dessein qu'il mit à exécution plus tard.

Il résulte de ce récit, qui est le même chez les deux auteurs, quoique un peu plus circonstancié dans Las Casas, que Colomb ne conçut son grand dessein qu'après son établissement et son mariage en Portugal; que c'est la lecture des papiers de Perestrello qui lui en donna l'idée; que c'est alors seulement qu'il se mit à étudier les auteurs, et à recueilir des indications relatives au sujet.

L'assertion que c'est en Portugal que Colomb concut songrand dessein ne soulève aucune objection; mais iln'en est pas de même des deux autres. Le Perestrello qu'on nous représente ici comme un navigateur ayant fait des découvertes importantes, et comme se proposant d'en faire d'autres, en vue desquelles il avait préparé des documents qui fixèrent l'attention de Colomb, n'était pas un homme de mer. Contrairement à ce qu'avancent Fernand Colomb et Las Casas, il ne découvrit ni Porto-Santo, ni Madère, ni aucune autre île, et les documents n'indiquent pas qu'il ait jamais pris part à aucune entreprise maritime. Il fut le premier Portugais, il est vrai, qui tenta de coloniser Porto-Santo; mais cette tentative échoua complètement et il ne paraît pas avoir habité cette île avant 1846, époque à laquelle il en fut nommé capitaine donataire, grâce à des



découverte de nouvelles terres, a frappé Humboldt, qui remarque qu'il y a là « pour le muins » une impropriété d'expression. » Examen critique, Vul le p 20.) Au point de vue où se plaçait Humboldt, qui ne voyait dans l'intreprise de Colomb que le dessein de « chercher l'Orient par l'Occident », is avait sûrement raison de trouver que le fils du découvreur de l'Amérique l'exprimait ict d'une manière impropre.

circonstances particulières qui sont étrangères à la part qu'il surait prise à sa découverte (57),

Rien de ce que nous savons de la vie de ce personnage n'autorise à voir en lui un navigateur, et bien que sur la foi de Fernand Colomb et de Las Casas, qui tous les deux la considèrent comme un marin celèbre, mais qui n'étaient pas en position d'être renseignés à cet égard, nombre d'auteurs lui aient attribué cette qualité, on peut avancer en toute sécurité qu'il ne l'avait pas (58). Il est donc tout à fait improbable, pour ne pas dire impossible, que Perestrello ait laimé des documents géographiques ou con-

<sup>(57)</sup> Les ties de Porto-Santa et de Medère furent découvertes par Gençative Zarco et par Tristam. Vaz, la promièro en 1418 et la seconte deux ens plus tari. Azorara,qui est un chroniqueur contemporain,el Barron,qui avait,quand il derivalt, toutes les sources d'information nécessaires, out reconté cette colreptive d'une manière très circonstanciés et Perestraile n'y fut pour sien, bun qu'après la découverte de Porto-Sante, le Prince Henrique l'ait chargé de coloniser sette lle. Il échque dans cette première tentaire, et en fit une neconde peu de Lumpu après qui écheun également, car il n'établit à Lisbonne ot deviat I'uu den Conseillers de cette ville, où it se maris. Ce n est qu'en 1446 qu'il obtint la capitameria héroditaire de Porto-Santo et qu'il sile se fixer dess crite de On ne conneit pas les motifs de celle feveur terdire, mose on les soupenne. A l'apoque ou un la lui fit, l'une de ses éeux nœurs était la mattressa attitrés de l'archivéque de Liabeune, Pedro de Norombs, et l'autre l'avant été. Or ca parsonnage était l'un des chafe du parts de Braganon, at son influence était considérable. Pour ces dermers faits, voyen le VIII de 800 fitades, notes 37 et 25, et 10 paragraphe Sartheisman Permirello, pp. 475 et ag.

<sup>(10)</sup> La plupart des ouvrages modernes où il est question de la découverte de Porto-Sanie et de Colomb, représentent Perentratie comme un célèbre navigateur One of the most distinguished navigateur under Prince Benry, écrit Washington trying (Businy of the life and voyages of Colombus, Londres, 1828. Voi 1, p. 421, a La perfait marin a, det Roselly de Lorgues (Christophe Colomb, ést, de 1878, Voi. 1, p. 843, a L'habite navigateur stalion a, liture dans l'excellent suvrage de Fisho (The Discourry of America, Voi. 11, p. 452) M. Harrison, un des premiers, a élève contra cette légende (Christophe Colomb, Voi. 1, p. 273), inpuis, M. Florentino a fait des recherches apéciales à os sujet et a démontré de la manière la plus péremptoire que la légende m'avest ancus fondement (A mulher de Colomba, Liebonne, 1802, pp. 36 et 27). Maney, qui a traduit et annoté l'ouvrage de Florentino et qui à contrôlé ses recherches sur os point, a dè s'accuser suprès de les fa-

mographiques et des instruments nautiques susceptibles d'exercer une si grande influence sur le futur amiral de l'Océan.

L'assertion que c'est ce que Colomb apprit de la carrière de son beau-père qui le détermina à étudier les ouvrages de cosmographie et autres dont la lecture forma sa conviction scientifique, ne peut non plus être admise sans difficulté. De l'aveu des plus sincères admirateurs de Colomb, la critique moderne a établi que son savoir était très superficiel et que ses études ne se sont pas étendues au delà des quelques ouvrages qui sont restés dans la bibliothèque de son fils (59), ouvrages dont le principal n'a été imprimé qu'après son passage en Espagne. Il y a, d'ailleurs, ainsi qu'on le verra plus loin, d'excellentes raisons de dire que c'est après avoir quitté le Portugal que Colomb connut ces ouvrages. Sur ces deux points, par conséquent, les explications données par Fernand Colomb et par Las Casas sont manifestement erronées. Les renseignements que Colomb a pu tirer des papiers de Perestrello, si Perestrello en laissa, n'étaient certainement pas de nature à contribuer à la formation d'aucun plan ayant pour objet de passer aux Indes par l'ouest et à susciter des lectures pouvant avoir cet objet en vue.

> V. — Aveu de Fernand Colomb et de Las Casas sur l'objet du projet de Colomb.

On vient de voir les raisons qui rendent si invraisemblable la supposition que Colomb ait pu trouver, dans les

mile Perestrello, avec laquelle elle entrelenut des relations d'amitié, d'avoir à détruire une illusion chère aux descendants du premier gouverneur de Porto-Santo. (The Wife of Columbus, 1898, préface.)

<sup>(59)</sup> C'est l'opinion de M de Lollis, entre autres. Voyez la IV-de nos Études critiques, pp. 297 et 298

notes et papiers que Perestrello aurait laissés, des indications pouvant lui donner l'idée que les Indes étaient accessibles par l'Occident. Mais, à ces raisons déjà si probantes, il faut en ajouter une autre qui est décisive. C'est la déclaration de Fernand Colomb, que la communication faite à son père et les investigations qu'elle lui auggéra, eurent simplement pour effet de le convainere de l'existence de terres inconnues à l'ouest. Sous la plume du fils même du découvreur de l'Amérique une telle admission est si inattendue qu'il faut citer ses propres paroles.

Après avoir mentionné les études que fit son père et les indications qu'il recueillit à la suite de la lecture des papiers de Perestrello, Fernand Colomb écrit ce qui suit : « Il sut si bien utiliser ces choses qu'il en vint à la certie tude que, à l'occident des îles Canaries et du Cap Vert, « il y avait beaucoup de terres et qu'il était possible d'y « aller et de les découvrir (60). »

Remarquous bien qu'en s'exprimant ainsi Fernand Colomb parle de tout ce que son père apprit en Portugal : des idées que lui suggérèrent les papiers de l'erestrello, des observations qu'il fit dans ses voyages, des indications qu'il recueillit de la bouche des pilotes, des renseignements que lui donnèrent les savants auxquels il s'adressa, et des données scientifiques qu'il puisa dans ses lectures; ce sont toutes ces choses qui donnèrent à Colomb la conviction qu'il existait des terres inconnues à l'Ouest.

Le récit de Las Casas n'est pas aussi précis sur ce point que celui de Fernand Colomb; mais il a exactement la même portée. Las Casas ne dit pas, comme l'auteur des Historie, que la connaissance des papiers de Perestrello

<sup>(66)</sup> Di tuite le quali cose seppe con ben prevalersi, che indabitatamente venna a credere, che all'Occidente delle isole di Canaria, e di Capo Verde vierano molte terre, e ch'era possibile navigarsi a quelle, e scoprirle. (F. Cousse, ep. ett., fol. 12 rooto.)

eut pour résultat de convaincre Colomb de l'existence de terres inconnues à l'ouest, mais après avoir raconté de la même manière comment la communication de ces papiers eut lieu et comment cette communication éveilla la curiosité de Colomb et suscita d'autres recherches, il termine en disant que « ce sont toutes ces choses qui fu-« rent la première origine de la découverte de ce grand « Monde » (61).

Ainsi, pour Las Casas comme pour Fernand Colomb, ce sont les indications contenues dans les papiers de Perestrello qui furent la source originelle du projet de découverte de Colomb, et nous venons de voir que de l'aveu du fils même de Colomb, ces indications n'eurent d'autre effet que de convaincre son père de l'existence de terres inconnues à l'ouest. Plus tard, ces deux biographes de Colomb diront que son projet consistait à aller aux Indes par une nouvelle route, mais ici, dans les pages où pour la première fois ils parlent de son grand dessein, et prétendent en expliquer l'origine, ni l'un ni l'autre ne l'expliquent ainsi. Pour eux, jusqu'à présent, le grand dessein de Colomb ne paraît avoir d'autre fondement que ce raisonnement, suggéré par les indications obtenues à la suite des révélations contenues dans les papiers de Perestrello, que, si les Portugais avaient pu découvrir des terres nouvelles en s'avançant vers le Midi, on devait pouvoir en découvrir aussi en naviguant vers l'Ouest (62).

<sup>(61) €</sup> Y este purece haber sido el modo y ocasion de la venida de Cristoe hal Colon a España, y el primer principio que tuvo el descubrimiento deste € grande Orbe à. Las Casas, Historia, Liv I, ch. IV, Vol. I, p. 54.

<sup>(62</sup> Voyez au paragraphe précédent la noie 56,

VI. — C'est an Portugal que Colomb sonçui son demain.

Avant de passer à un autre sujet, il n'est pas inutile de constater qu'il résulte bien nettement des deux récits des origines du projet de Colomb que nous venons d'analyser, que ce projet prit naissance en Portugal seulement, et que c'est ce que Colomb apprit dans ce pays qui lui permit de le développer. Les détails circonstanciés que Fernand Colomb et Las Casas donnent à ce sujet, ne peuvent laisser aucun doute sur ce point (63), que confirme, d'ailleurs, tout ce que nous savons aujourd'hui de la jeunesse et des

Dans son chepitre IV, qui correspond au V° de F. Colomb, Las Casas est tout ainsi expluite. On lit au sommaire, qui est donné par lui-même : « De la première origine de la découverte des Indes », et, après avoir expliqué que ce que Dien a arrêté arrive à son heure, il reconte l'arrivée de Colomb au Portugal, sun mariage, puis la communication que lui lit sa helle-mère des papiers de Perestrelle, qui détermine sa vocation. Il termine ensuite le chapitre en disant, comme en l'a vu ci-dessus, que toutes les choses qu'il vient d'exposer furent e la première origine de la découverte de ce grand monde »

An chapitre survent, Las Genes dit que Colomb, quand il se decida à chercher un prince chrétien qui voulét l'aider et lui donner non appui, avail déjà la certitude de découvrir des terres ayant des habitants comme s'il y était allé lui-même. — la el tenia certidamère que habia de descabrir tierras y gentes en clias, come ai en clias personalments housers estado, — et qu'il va dire les raisons qui ont pu lui donner à croire, et même à tenir pour certain, qu'on trouverait ces terres dans la mer Oceane au ponent et au midi, — creer y aun tener por cierte que en et mar Oceane at Penante y Mediodia, podia hallaries (Historia et las Indias, Liv, I, ch. V, Vol. i, p. 55.)

<sup>(63)</sup> Le titre du chapitre V des Mistorie où Fernand Colomb raconto i activée et l'établissement de son père ou Fortugal est dejà usez expicite à cet égard , a Du passage de l'amiral en Espagne, et comment il arriva ou Porse tugal où il est l'idée d'aller decouvrir les Indes » : a comé si manifacté ca Fortugalle, da che hebbe causa le scoprimente dell'Indes Le chapitre commence ainsi : a Quant à l'origine et à la causa de la venue de l'amiral en a Espagne et à l'occasion qui l'a conduit à se consacrer aux choses de la emer, » a di saverse egés date alle sons del mare, etc. (Mistorie, ch. ), fol. 9 et 18.) Voyez ausai le passage cité note 16 un Fernand Colomb ent encore plus affirmatif

antécédents de Colomb. Le fait n'est pas sans importance, parce qu'il détruit cette partie de la légende colombienne, que tant de bons esprits se sont laissés aller à accepter, d'après laquelle Colomb se serait rendu en Portugal pour y proposer son plan de passage aux Indes par l'ouest (64).

VIGNAUD. Nouvelles Éludes, I

aru м у р Т — ЕмП( н)64

<sup>(64)</sup> Le témorgnage si explicite de Fernand Colomb et de Las Casas que c'est en Portugal et seulement après son mariage, que Colomb conçut l'idée de sa grande entreprise, n'embarrasse pas les auteurs qui acceptent les légendos sans les contrôler. Ainsi, pour Roselly de Lorgues, le plan de Colomb ne s'est manifesté d'une manière complète qu'après avoir séjourné en Portugal mais il avail été conçu antérieurement, (Christophe Colomb, Vol. I, p. 96.) On trouve l'expression de la même opinion dans la plus récente et la plus dispendieuse de nos Histoires de Colomb, où l'on semble avoir pris à têche de réditer les racontages que la critique des trente dernières années a défimity ement écartés. « Nous pouvons dire, écrit M. Thacher, que Colomb passa e en Portugal vers l'année 1471 et qu'alors, déjà, il nourressait des projets that Columbus went into Portugal about the year 1471 and that even then, he entertained projects for the discovery of the Indies by the Western seas. (Columbus, New-York, 1904, Vol. I, p. 279.) Voyez sur cette question nos Étades erstiques, pp. 334-335 et 437-439.

# CHAPITRE DEUXIÈME

LES VOYAGES DE COLOMB AUX CÔTES D'APRIQUE ET CE QU'IL AURAIT APPRIS AINSI

### I — Extension et date des voyages de Colomb aux côtes d'Afrique

On vient de voir que les papiers qu'aurait laissés Perestrello, et qu'en nous dit être la source première du grand projet de Colomb, ne peuvent lui avoir suggéré aucune idée relativement à la possibilité de passer aux Indes par l'ouest. Il faut donc chercher ailleurs l'origine de cette idée chez Colomb, si, comme lui-même le dit, il n'en eut jamais d'autre. Après les indications contenues dans les papiers de Perestrello, ce sont les connaissances qu'il aurait acquises dans ses voyages aux côtes d'Afrique, qu'en nous donne pour avoir été l'une des voies par lesquelles il fut conduit à la conviction que l'Asie était accessible par l'ouest.

Nous savons fort peu de chose de ses voyages. Las Casas nous dit que tout ce que Colomb apprit en Portugal, relativement aux entreprises maritimes qui se faisaient alors, enflamma tellement son imagination pour les découvertes nouvelles, qu'après avoir acquis les connaissances géographiques et cosmographiques nécessaires, il voulut se rendre compte, par lui-même, des routes que suivaient les Portugais pour aller à la côte de Guinée, et que, dans ce but, il fit avec eux plusleurs voyages, ce qui lui fut

facile, explique Las Casas, parce que sa résidence et son mariage dans le pays l'avaient presque naturalisé Portugais (65). Colomb lui-même dit, à plusieurs reprises, avoir été en Guinée (66), mais sans indiquer le nombre et la date de ces voyages (67). Les seuls points qu'il nomme sont la côte de la Malaguette (68) où il vit des sirènes (69),

(15) e Commo chaque jour son imagination s'evaltait de plus en plus, et som e mislingence se sourressent per la considération d'une fouse de chones com
de creant les terres découvertes et relies que étaient à découvrir, comme fit e svait moublé se mémoire de la connessance des diverses parties de mondes est consulté les monoire me les contrêse que, d'après cos, pers essent être e habitées, il résolut de venter par int-même les parties de l'Éthiopie que, e à cette époque, étaient fréquentées par les morins, et e est mass que'il e ft plusieurs voyages à cette contrès en compagnes de Portague, comme e s'il oùt été de leur nationalité. » (Las Casse, Muteria, Lev. 1, chap. EV., Vol. I, p. 54.)

(66) A cette époque un donuait le nom de Guinie à toute le sôte d'Afrique, Les limites de cette règion a avaient rien de fixe. Du temps de Colomb, un appliquet sette dénomination à loute le partie de la côte Occidentaie d'Afrique comprise entre le Rio del Oco et le chêteeu de la Mine.

(17) a li m'est arrivé qu'on conducant un Portagul dus bétannets de Guinie... » lit-on, dans son Journal de Bord, été date du 11 novembre 1193 (Novam
nove, biages, Vut. I., p. 15.) Un peu plus tard, le 21 décembre, il det nottement
qu'il e voyagé en Guinée. Le le andado la Guinee (lèid., p. 101.) Dans un
passage d'un écrit cité par son file il répète. J'es voyagé en Guinée : e le
commate per la Guinee. (Ristorie, ch. IV, fol. », verso. (Enfin une note autographe à l'Imago Manda mentionne des observations répètées souvent, en
voyageent de Lisboune à la Guinée (note 400 au treité de d'Ailly, dans la
finaculta, Scritti, Vot. Illi. Toutes one expressions supposent cortanosment
plesseurs voyages et confirment en que det Les Casse.

(05) La côte de la Malaguette, que Colomb appelle Managuette, était à pitumeurs degrée à l'oncet du Fort de la Mina. Ce nom ini-vient d'une espèce de poisse qui se y récolient et écut les Portuguis d'abord, et les Normanda de Dioppe ensuite, fusaient un commerce considérable.

no Fernand Colomb dil que son père a consigné, dans le journal de son premier voyage, qu'il vit des Sirbnes sur le côte de Managuete, meis qu'elles ne ressemblaient pas autent aux femmes qu'ou le prétend «Ricierie, ch. IV, fol, 9, recto.) Dans le texte de ce journel, tel que nous le possidous, em trouve en effet este mention à la date du 0 janvier \$195. A propue de trois Sirènes qu'il dit evere voes près de le rivière Santiage, d'Españole, Colomb remarque qu'elles avaient plutôt les traits d'un homme et ajoute qu'il en avait vu autrefois en Guinée eur la côte de la Melaguette... en Guines en és



et le fort Saint-George de la Mine qu'il dit être placé sous la ligne (70).

Rien dans les courtes notes qui nous ont été conservées à ce sujet ne montre que Colomb ait visité d'autres parties de l'Afrique, ou qu'il ait parcouru d'autres régions de l'Atlantique que celle qui baigne le continent africain. Mais la légende colombienne est plus explicite. Las Casas, le premier, emporté par son imagination qui lui faisait voir dans notre Génois un grandnavigateur, même avant qu'il cût trouvé l'Amérique, avance qu'il prit aussi part à la découverte des îles du Cap Vert, de l'Éthiopie et des Açores (71).

rosta de la Managueta. (Navannera, Viages, Vol. I. p. 130 Scritti, in Reccolla, Vol. I. p. 93.)

On s'est demandé quels animaux aquetiques Colomb avait pu prendre pour des Sirènes. Naverrete a supposé qu'il s'agit de lamantins (Loc est note), mais Cuvier a fait observer que les lamantins ne ressemblent à l'espèce humaine que parce qu'ils ont les mamelles sous la postrine et qu'il faut que le lomb les ait vus de bien loin pour leur trouver des rapports avec la figure humaine, (Note à l'édition française du journai de Colomb. Les quatre relations, Vol. 2, p. 269.) Bien d'autres navigateurs ont eu cepandant la même illusion et Oviedo rapporte qu'un pilote nommé Diego Martin lui assura avoir vu des Sirènes mâles, (Ovimo, Vol. II, p. 177, col. 2.)

To a J'az été su fort de Saint-Georges de la Mine qui appartient au roi a de Portugal et qui est sous la ligno. »

« J'ai été au chiteau de la Mine du roi de Portugal qui se trouve sous la « ligne équatoriale. »

Formand Colomb et Las Casas, qui rapportent ces deux passages, l'un sux Historie, ch. IV, fol. 9, recto, l'autre dans son Historie de las Indias. Liv. I, ch. III, vol. I p. 49, disent les avoir empruntés à des notes de Colomb et cette assertion est confirmée par l'une de celles qu'il a mises à l'Imago Mundi, où il est dit exactement la même chose.. sub tines equinoliste. habet castrum serenissimus rem Portugalis in quo fui. « Sous la ligne céquinoxiale... le sérémissime roi de Portugal a un château où j'ai été. » (Raccolta, Scritti... vol. II, notes à d'Ailly, n° 234-235.)

(71) « Co qui eut aussi une bonne part d'influence dans ses résolutions, ce « furent les découvertes des lles du cap Vert, des Açores et d'une partie « des côtes de l'Afrique et de l'Éthiopie, découvertes qui eurent lieu de son « temps et à la plupart desquelles il prit part. » Y que « l'Ashia side en algunes riages delles. (Lan Canas, Historia, Liv. I, ch. 28, Vol. I, p. 217)

Ces assertions, qui sont démenties par l'histoire des découvertes portugaises, aujourd'hui bien connue (72), ont ocpendant trouvé préance et ont même été amplifiées par des anteurs modernes, qui donnent des détails d'une étonnante précision sur les parties des côtes et des mers d'Afrique que Colomb aurait visitées. L'un assure qu'il alla à l'embouchurs du fleuve d'Or, el rio de Oro (73). Un autre l'envoie bien plus loin, jusqu'au delà de l'équateur avec Santarem et Pero Escobar, en 1471 (74). Un troisième, qu'on s'étonne de voir avancer de telles hypothèses, suppose qu'il accompagne Diego d'Azambuja (75). Un quatrième, mieux renseigné que tous les autres, précise la part qu'il prit dans cette entreprise. C'est comme capitaine de l'un des navires de d'Azambuja qu'il alla au fort de la Mine, et il ne se borna pas à cela, il poussa jusqu'à la côte de Bénin, et reconnut vraisemblablement l'archipel de Guinée (76). Enfin, un dernier nous apprend que le

<sup>72)</sup> Les Agores étaient connacs des liabens et des Catalans avant lus l'établissement de Colomb es Portugal. Dès l'année 1430, époque à laquolle le Prince lienrique se fit donner i autorisation de les colomaer, les sept lies du groupe étaient connues des Portugais. Les principales expeditions qu'ils y anvoyèrent après, curent lies aux dates suivantes. 1414, Saint-Michal et Corvo; 1450, Saint-Georges et Terceire; 1432, Plores; 1466, Payal. En 1477 et se étaient toutes colomisées. Quant à la deconverte du Cap Vert et à celle de l'Archipel de ce nom, l'une remonte à Lannée 1446 et l'autre date de 1469, s'est-à dire que le première est antérieure à la naissance de Colomb et que l'autre aut lieu pendant qu'il était encore dans l'enfance.

<sup>(18)</sup> Rosman on Londons, Christophe Colomb, Vol. I, p. 98 Edit do 1872.
(14) « I think it not unlikely that he may have been with Santarem and « Escober in their famous voyage of 1471, a (Franche Discovery of America, Vol. 4, p. 332.)

<sup>(75)</sup> a It recentain that he visited the Cap Verde Islands and Sterra Leona... a It seems probable that he actually accompanied the expedit on which sailed a in december (44) under the command of Diogo d'Azambaja, a (Manunau, Life of Christopher Columbus, p. 33.)

<sup>(76)</sup> a Columbus was in command of one of the Caravels > Euros (The career of Columbus, p. 179), and medical the Portuguese factories in Moroccu or at the mouth of Rio del Ouro. As he unlarged the circle of his obser-

voyage de Colomb au fort de la Mine ne fut pas une entreprise ordinaire, mais un voyage de découvertes (77).

Il faut remarquer que ceux qui viennent ainsi ajouter de nouvelles pierres à la légende colombienne, et lui apporter la sanction de leurs noms, ne sont pas les premiers venus. Ce sont des érudits, des savants, des lettrés tout au moins, qui ont acquis par leurs travaux ou par leurs utiles publications le droit d'être écoutés et que l'on croît sur parole. Comment s'étonner après de tels exemples, qui malheureusement sont trop fréquents, que l'Histoire véritable de Colomb, celle de ses commencements surtout, soit si mal connue l

Est-ce à dire que Colomb n'aureit pas voyagé dans les mers d'Afrique comme il le dit? Nullement, son assertion n'est pas, il est vrai, une preuve suffisante du fait; mais ici, on peut contrôler Colomb par lui-même en relevant, dans le Journal de bord de son premier voyage, un certain nombre d'allusions à la Guinée, qu'on ne s'exquerait pas chez un homme qui n'aurait pas connu cette région par expérience (78). Bien qu'on ne sache pas exac-

salions, he advanced to more distant shares, among the blacks of the River

<sup>«</sup> Senegal or with papper merchants in Malaguette, or down along the Gold

<sup>4</sup> Coast of Benin. He is even said to have varied the islands of the turned 4 same... > (Ibid, p. 170.)

<sup>(17 &</sup>lt; It is more than likely his voyage was an extensive one made for a discovery and exploration a (Thachen, Colembia, Vol. I, p. 282.)

<sup>(78)</sup> C est ainsi, par exemple, que le 38 octobre 1482, il remarque que les palmers de Cuba sont différents de coux de la Guinée. (Journal de Colomb in Recolta, Scritti. Vol. I, p. 36, ligne 32.) Le 12 novembre il parle des noirs que a amenait de Guinée en Portugal pour leur apprendre la langue comme s'il avait pris part à ces opérations. (Loc. est., p. 40, l. 11.) Le même jour, à propos de la langue que tous les Indiens parlant, il dit que ce n'est pas comme en Guinée où il y a mille dialectes. (Loc. est., p. 48, l. 19.) Le 16 décembre il compare una plante de l'île espagnole à celle du même genre qu'en trouve en Guinée. (Loc. est., p. 65, l. 25.) Enfin, en a déjà fait remarquer qu'à propos des prétendues Sirènes des Antilles, il rappelle celles qu'il àvait vues sur la côte d'Afrique. (Ci-dessus note 69.)

tement quelles sont les parties de la côte d'Afrique qu'il a parcourues, et qu'il soit probable qu'il se borna à aller au furt Saint-Georges de la Mine (79), on ne saurait mettre en donts qu'il a réellement fait dans octts région les voyages dont il parle et qu'il a connu la Guinée pour l'avoir vue.

Quant à l'époque à laquelle ces voyages eurent lieu, elle est nécessairement comprise entre l'année 1479 ou 1480, date du mariage de Colomb et de son établissement définitif en Portugal, et l'année 1485 au commencement de laquelle il passa en Espagne. Si l'on voulait indiquer une date plus précise, on pourrait dire que ce n'est pas antérieurement à l'année 1482 qu'il fit ses voyages à la Mine, qui sont ceuxqu'il mentionne le plus souvent et qui paraissent avoir eu pour lui le plus d'importance, puisque cette célèbre forteresse ne fut construite qu'en 1482. Rien n'empèche d'admettre que Colomb ait continué ses voyages aux côtes de Guinée jusqu'au moment où il se décuida à quitter le Portugal, ce qui nous ramène à l'année 1485 (80).

<sup>[70]</sup> C'est Diago d'Arenbuja qui construidit le fort de Saint-Georges de la Mins sur un emplacement qui avait été découvert par les Portuguis des l'ancée 1471, et cò les noire apportaient de la prodred or. Sur l'ordre du roi Josa II, d'Arembuja partit de Lasbonne en éécembre 1481 avec les matériaux et les forces nécessaires pour faire les travaux projetés et arrive su lieu chom au mois de janvier 1482. Rassuma, Chranica \*\* partie, p. 10. Deanus Pacamen, Esmeraido, p. 60.) Ce n set donc qu'au cours du cette année 1482 que la construction de on fort eut lieu, et comme le language de Colomb suppose qu'il existait lorsqu'il y alla, se ne pout être avant 1482 qu'il vanta cette place qui était sussi un comptoir de commerce.

<sup>(80)</sup> Nous avous dit plus haut que Las Canes suppose que Colomb prit part à le découverte des Apores et à celle des lles du Cap Vert. Dans un autre chapitre Les Cases est allé plus loin. Indust en erreur per des notes autographes de Colomb et de son frère Baribélamy qu'il avest sous les yeux, et qui sont évidemment celles qu'on let sur les marges de l'Historia rerust et de l'Image Mundi, il evance que les deux frères frant partie des voyages de découverte des Portuguis de l'année 1464;

a L'amiral Don Christophe et son frère Don Barthélemy Colomb, sutant

### II. -- La constatation que la zone équatoriale était habitable.

S'il n'est pas contestable que Colomb a voyagé avec les Portugais jusqu'aux contrées de l'Afrique Occidentale qu'ils exploraient alors, il n'en est pas de même des observations qu'il prétend avoir faites au cours de ces voyages. Sur ce point nous pouvons nous montrer incrédule.

Colomb avait composé un mémoire contenant un certain nombre de notes pour démontrer, par sa propre expérience, que, contrairement à une opinion généralement acceptée au début du xv'siècle, les cinq zones étaient habitables. C'est dans cet ouvrage, aujourd'hui perdu et que nous ne connaissons que par quelques mots qu'en disent Fernand Colomb et Las Casas (81), que se trouve ce que Colomb rapporte de son prétendu voyage en Islande (82), et c'est également là qu'il a consigné la re-

e qu'il m'est permis de le comprendre d'après des écrits et des papiers de c leurs mains et qui sont en ma possession, prirent part à ces voyages de c découvertes ou tout au moins à l'un d'aux (Historia, Liv. I, ch. XXVII, Vol. I, p. 218.)

L'expédition dont Les Casas parle sei est évidemment celle de 1485 que vise in note n° 860 à l'Historia de Pie II, où il est question des relevés astronomiques faits par le médecin Joseph. On no peut admetire que, lorsqu'elle rentre à Lisbonne, Colomb fût encore en Portugal. Voyes ci-après Évena II, notes 86, 48.

Dans un autre passage Las Casas dit que les deux frères vivaient en Portugal lors des grandes découvertes faites par ce pays, que Barthélemy prit part à celle du Cap de Bonne-Espérance et que e pout-être Christophe Colomb s'y trouveit également », (Op. cst. p. 213.) Mais Les Casas luimême a fait justice de cette assertion erronée en reconnaissant qu'il s'était trompé et que les notes ou écrits sur lesquels il se basait étaient de Barthélemy et na pouvaient se rapporter qu'à lu., (Op. cit., ch. XXIX, Vol. I, pp. 226-237.)

<sup>(61)</sup> Voyez aux Sources le numéro 4.

<sup>(\$2)</sup> Voyez la V<sup>a</sup> de nos Éropse qui est consecrée spécialement au voyage que Colomb dit avoir fait en Islande.

marque que la zone torride n'est pas inhabitable. Colomb met une certaine insistance à noter le fait, car il y revient à plusicurs reprises.

Parlant de ses voyages à la Mine, qu'il croyait être sous l'équateur, il écrit: « Je puis témoigner que ce pays n'est « pas inhabitable comme quelques uns le soutement (83).» Il revient sur ce sujet dans deux de ses notes à l'Imago Mandi (84), et le fait est encore mentionné comme venant de lui par Egnatio Danti dans son édition de la sphère de Sacro-Bosco (85), Colomb ne dit pas en toutes lettres qu'il

(41) la sisti natia fortessa di San Giorgio della Mina del Re di Portogolio, che giaco colto l'equinoticole, e pare to son huon inclimanto che alla non è inhabilabile, come alcuni regiono. Persand Colomb qui donne cu passage (Mutorie, ch. IV, foi, 0, recto) l'emprunta au mimoire de non père nur les cones habitables ci-dastus mexicomis. Les Coses qui vita sussi co passage (Mutoria, Liv. I, ch. III, Vol. I, p. 49) l'imprunte également à ces nources,

1641 Dans la première, il dat que la sone torride a est pos inhabitable, cor les Portugais y naviguent, et qu'elle est en contruire très pouplée. Il ajoute que le château de la Misse est aves l'équateur et qu'il l'e vu Zone forrida non set inhabitables, quis per can hadie navigant Portugationeer, sone est perpublisseme, et seà innes equivanziales est eastrem Misse, quem vidimes (Nete 16 à l'image étands in Reccolla, Seritts, Vol. II, p. 275., Dans la esconde note, Colomb ri pote que les Portugais ont un château sous la ligne ou il est ellé et qu'il a trouvé en han tempéré. (Op. cif., note 234-235.)

I 'écudit hiblinthécaire de la Colombine, M. Simon de La Rose y Loper tuquel en doit une visite apérisée une l'écriture des différents manuscrits que nous pussédons qui sont ou qui peuvent être de la meux de Colomb, assure que la première de ces doux noise est de son frère, Barthélemy, Et comme elle est au pluriel, quem vidinox, il ne demande si Barthélemy n'e pas vouiu parière de lui et de son frère Christophe, (Voyez l'introduction nu tome il de son Catalogue de la Colombine,)

On me voit pas ca que cutte supposition pourrait éclareir. Outre que la forme du pluriei est acceptable dans des cas où il ne s'agit que d'une seule personne, le fait que Borthélemy aurait écrit cette note ne détruireit pas celuiavancé pur Fernand Colomb et par Las Cosas, qu'ils ont connu un écrit de Colomb où it dit, en substance, es que porte la note à l'Imago Mandi.

1951 Cetta édition de ce criebre ouvrage est cette de Florence, 1571. En voici le titre exact :

La afera di messar Giavanni Sacaonesco, tradotta, amendata a distinta sa saminti da Pierrencentio Darra on Rivanni, con moita et utili amentamen del modesimo. Revista da frata Labario Darra, cosmografo del grandaca di Totest le premier à avoir fait cette constatation, mais cela résulte de son assertion et de la manière dont on la présente, car autrement elle n'aurait pas d'objet. Si o'est ce qu'il a voulu dire, sa prétention n'est certainement pas justifiée.

Lorsque Colomb se fixa en Portugal, il y avait plus de vingt ans que les Portugais avaient pénétré dans les régions

cana : in Firenza, Nella stamperta de Giunta 1971. Le colophon porte 1572. Petit ju-14 de 6 femillets non paginés at de 62 pages,

Comme on le voit, c'est une traduction italienne, avec annotations, du traité de la sphère de Holywood, plus connu sous le nom de Sacrobosco, faite par Dante de Rinaldi et édités par Egnatio Dante, qui etait son petit-fils. Aux pages di et de se trouve le passage auquel nous faisons allusion, et dont voici un extrait littéralement traduit

« Quant à ce que la sono torride et les deux zonce froides ou glacia es soient inhabitables, Christophe Colomb nous à prouvé que d'était une serreur puisque étant parti d'Espagne en 1491 et naviguant vers l'Occident, s'il a découvert des contrées comprises dans cette zoné, et qu'à sour ctour en « Espagne, après quatre mois de voyage, il a rapporte que la dite zone était strès peuplée; fait dont j'ai ou la prouve, nyant vu moi-même des lettres que « le dit Christophe a adressées de Seville, au lieu savant et expert mathématicien maître Paolo Toscanella, Florentin, lequel me les a envoyées par « l'entremise de Messer Coenclie Handoli »

L'assertion que Colombitt cette constatation ou 1491, su cours de son voyage de découverte et quilles donns communication à Toscanolit à sou retour, est évidemment controuvée, puisqu'en 1491 Colomb, nétait pas encurs parts pour sa grando entreprise et qu'a cette date Toscanelli était mort depuis neaf ans. Dans un ouvrage précedent, nous avons indique les rassons qui donnent à penser que ce passage a cié introduit dans cette édition de Sacrobosco pour confirmer l'assertion que Colomb avait eté en rapport avec Tosenell, assertion qui vanait d'étre avancee, pour la première fois, dans la vernon italicana des Bistorie de Fernand publico à Venise cette même année 1471 , nous g'avous pas à nous arretor lei sur ce point, qui sors essmass plus loin. Mais quel qu'ait été l'objet de cetts inscriton, il est évident que l'auteur du passage connaissant la prétention de Colomb d'avoir constaté que la sone turride était habitable. Il est à remarquer que l'expression de très pezpide, appliquée à la sone torride, qu'il attribue à Colomb, est celle mème dont colui-ci a fait mage dans une de ses notes à l'Image Mundi relalive se même sujel, dont il sore question plus loin. Sur ce passage du Secrobasco de 1571, voyes notre ouvrage La lettre et la carte de Toscanelle, Paris, Leronz, 1901, grd. 4: pp. 49-50 et le chap. II, № partie c.-après

tropicales de l'Afrique et étaient en relations avec les noirs qui l'habitaient. Avant que la moitié du siècle ne fit écoulée, ils avaient découvert le Sénégal et la Gambie et doublé le Cap Vert. Peu après ils reconnaissaient la Sierra Leona et en 1478, quand Colomb allait seulement commencer ses voyages, sous leur patronage, il y avait dix ans que ces hardis navigateurs avaient dépassé le point où plus tard ils devaient construire le fort de la Mine, et sept années qu'ils avaient franchi la ligne que Colomb n'atteignit probablement jamais (86).

Les Portugais étaient donc parfaitement renseignés sur les conditions climatologiques de la région tropicale, et la facilité avec laquelle l'homme et la vie animale s'y déve-loppaient leur était connue, bien longtemps avant que Colomb pût acquérir par lui-même aucune certitude à cet égard.

Las Casas a écrit un chapitre curieux pour montrer que Colomb avait tiré, de la conviction où il était que toutes les zones pouvaient être habitées, la conclusion qu'il y avait, à l'ouest, des terres inconnues habitables ou habitées. Le bon évêque donne à entendre que Colomb était arrivé à cette conclusion par l'étude d'un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels il cite Albert le Grand surtout. Mais les notes de Colomb à l'Historia Rerum de Pie II et à l'Imago Mundi montrent que sa conviction à cet égard n'avait d'autre base que ce qu'on lit dans ces deux auteurs des opinions des anciens à oct égard, notamment de celles d'Ératosthènes et d'Avicenne (87).

<sup>(86)</sup> Cels résulte du langage même de Colomb, S'il avait été au delà du fort de la Mina, il n'aurait pas manqué de la dire, ou s'il ne l'avait pas dit, on trouverait dans ses écrits quelque allusion qui le donnérait à penser. Le fait qu'a plusieure reprises il mestionne es fort comma ayani été le but de ses voyages est une indication suffisante qu'il n'e pas poussé plus loin ses explorations.

<sup>(\$1)</sup> Las Gasas, Historia, ch. VI. Notes de Colomb à l'Image Mundi, nº\* 18 et \$13,61 au Pie II, mº 22.

#### III. — L assertion que la fort portugais de la Mine était sous la ligno.

Une autre observation que Colomb aurait rapportée de ses voyages à la côte de Guinée, est celle que la forteresse portugaise, dite château de Saint-Georges de la Mine, qui était à l'époque une place importante, se trouvait sous l'équateur. Colomb, comme on l'a vu par les passages cités plus haut, qui sont empruntés à ses propres écrits, dit avoir été lui-même à cette forteresse et répète à diverses reprises qu'elle est située sous la ligne (88).

Plusieurs de ces assertions viennent, il est vrai, des notes manuscrites qui se trouvent à l'exemplaire de l'Imago Mundi et à celui de l'Historia Rerum qui appartiennent à la Colombine, et qui sont couverts de notes dont les unes sont de Colomb et les autres de son frère Barthélemy. Il se pourrait donc que celles portant que le château de la Mine est sous la ligne soient de Barthélemy, dont l'écriture ressemblait à celle de son frère, et c'est l'opinion d'un expert en ces matières, M. Simon de la Rosa y Lopez, qui attribue toutes les notes relatives à l'Afrique à Barthélemy Colomb (89). Bien que l'érudit bibliothécaire de la Colombine base son opinion sur la forme de l'écriture de ces notes. quine lui paraît pas être colle de Colomb, et que nous n'attachions guère de valeur à ce genre de démonstration, qui ne peut donner que des résultats incertains, nous croyons aussi que les notes en question sont de Barthélemy, parce que

<sup>(</sup>sil) Voir el-dessus notes 25 et 24. On trouve ancore cotta essertion à una nuire note au Pie II de la Colombine, où on lit-e Je tiens pour certain que e la château de la Mine est actué sous la ligne » : quare certain Aubeu esse castrum Mine sub tiene squimentais. (Recceite, Scribe. Vol. II, note 260 à l'Historia de Pie II.)

<sup>(89)</sup> Introduction au teme il de son catalogue de la Colombine, pp. santi et anni:.

les principales, qui tiennent aux autres par le sujet, contiennent en elles-mèmes la preuve qu'elles ne peuvent être de Colomb (90).

Mais ce fait n'enlève rien au témoignage de Fernand Colomb et de Las Casas, qui emprentent à Colomb luimême l'assertion qu'il a été au château de la Mine et que cette forteresse est sous l'équateur. De quelque part qu'elle vienne, cette assertion est singulière. On ne s'explique pas que deux navigateurs, comme Colomb et son frère, qui nous sont donnés l'un et l'autre pour être des cosmographes accomplis, aient pu avancer et répéter d'une manière si positive, qu'un lieu où ils sont allés se trouve sous l'équateur, alors qu'en réalité il est à plus de cinq degrés au nord (91). En ce qui concerne Colomb particulièrement, on n'explique pas une telle erreur en disant que les cartographes de son temps en faisaient d'aussi grossières. Il est très vrai qu'au xv' siècle la détermination de la latitude exacte d'un point était si difficile que les meilleurs cosmographes se trompaient souvent à cet égard, et quelquefois de beaucoup. Mais, comme nous l'avons fait observer ailleurs (92), ces cosmographes n'étaient pas Colomb; ils n'avatent pas, comme lui, la prétention d'avoir étudié toute leur vie les questions de cosmographie et d'avoir

<sup>(90)</sup> La principale de ces notes est celle à l'Imago Mondi, qui porte dans la Raccolta le n° 13, où celui qui l'écrit constate le retour de Barinélemy. Dian à Lisbonne an décembre 1486, et parte comme un témoin oculaire. Nons montreross, dans un autre chapetre, que Colomb ne pouvait être à Lisbonne à cette date et que, par conséquent, il ne peut être l'auteur de cette note et de celles qui ont le même carectère.

<sup>(#1)</sup> La fortoresse on le chiteau de Saint-Georges de la Mine, Séo Jorje de Mine pour les Portugais, aujourd'hui Cape Coust Castle, est située par le 5° 5° mord. Le territoire où se trouve cette place, jadis célèbre dans les annales maritimes portugaises, appartient maintenant aux Angleis qui l'acquirent des Rollandais, lesquels l'avaient anlevé aux premiers découvreurs, C'est une partie de la Côte-d Or des cartes modernes.

<sup>(92)</sup> Voyes la quatrième de nos Étades, p. 295, note 11.

mesuré la longueur d'un degré terrestre, ce qu'il assirme avoir sait, ainsi qu'on le verra plus loin. Ce qui est excusable chez eux, ne le serait pas chez lui, s'il était réellement celui que ses premiers biographes nous disent qu'il était et que la tradition colombiene nous dépeint. Il y a d'ailleurs ceci à noter, c'est que du temps de Colomb les Portugais avaient déterminé la latitude de leur sorteresse de la Mine avec suffisamment d'exactitude (93).

### IV. La prétention d'avoir constaté que le degré équatorial mesurait 56 milles 2, 3.

Nous arrivons à la plus importante des observations que Colomb dit avoir faites au cours de ses voyages de Guinée: celle qui aurait en pour résultat la constatation que le degré terrestre ne mesurait, à l'équateur, que 56 milles 2,3. Colomb est très affirmatif sur ce point. Il dit qu'à plusieurs reprises il a fait des observations ayant cette détermination pour objet (94); il assure que des cosmographes du roi de Portugal, envoyés dans ce but, ont constaté l'exactitude de cette mesure de

<sup>(93)</sup> Duarte Pacheco, qui prit personnellement part aux decouvertes et aux conquétes des Portugais et qui naquit en 1470, d.t. dans son routier, que le château de Sao Jorje da Mina est à 5° 30' au nord de la ligne, co qui ne fait qu'une différence de quelques minutes avec la latitude véritable. (Esmeraldo, p. 63.)

<sup>94) «</sup> J'ai souvent remarqué, en naviguant de Lisbonne à la Guinée, qu'un « degré terrestre correspond à 56 milles deux tiers ». Spesse volte navigando da Lisbona a Guinea, diligentemente considerai, che il grado risponde nelta terra a cinquantasei miglia e duo terzi (F. Colovo, Historie, ch. IV, fol. 9, recto.)

Chans un autre endroit de ses écrits, il affirme avoir fréquemment navi-« gué de Lishonne à la Guinée, et avoir soigneusement relevé que le degré « terrestre répond à 56 milles 2/3 » En otras partes de sus escritos afirma haber muchas veces navegado de Lishona à Guinea, y que notó con diligencia que el grado responde en la tierra à 56 millas y dos tercios. (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. III, Vol. I, p. 49.)

56 milles 2 3 donnée originairement par l'astronome arabe Alfragan (95), et il affirme que lui aussi a fait sette vérification (96). Il n'y a donc ici ni équivoque, ni incertitude; Colomb déclare nettement qu'il a mesuré la longueur du dogré équatorial, et que sette longueur est de 56 milles 2/3.

Cette observation diffère de toutes celles que Colomb aurait faites pendant son séjour en Portugal, et qui nous sont données comme l'ayant conduit à la formation de son grand desecin. La constatation que la zone torride, sinsi que la zone glaciale, étaient habitables, le fait que la région équatoriale était très peuplée et toutes les autres obser-

Dans celle note al est dat que le roi de l'ortugal avait suvoyé l'astrologue Joseph et plusseurs autres savants pour élablir la mesure axacle du degré et qu'ils sont arrivés au môme résultat qu'Alfragen, Note en 496 à l'image

Mandi, tune la Naccolla, Scritti, Vol. II.)

(96) Note qued sept natigando sa Ulimbone ad austrum in Guines, notavi cum dilegantia cum, at solani naucieras et malinerios, el postes accepti altifudirem solas cum quadrantem et sins instrumentis plores com, et mosmicuncerdare cum Alfragano, videlicet respondere quolibet gradu miliaria se \$/\$, quare ad hana mensuram fidem adhibandam est e Remacquez qu'ou naviguant e fréquemment de Lisbonno à la Guinée, dans la direction de sud, f'ai reglevé avec sous la coute suivie, comme ont continue de la faire los printes e si les marins, j'ai pris plusieurs fois la hauteur du soleit avec le quadrant e et d'aitres instruments, et j'ai trauvé que mes calculs concorderent avec a caux d'Alfragas, c'est à-dire qu'à chaque degré correspondent 50 milles 2/3, « C'est pourquoi il faut s'en rapporter à cette mosure, » [Note 400 à l'/mage : Ouvrage oilé.]

Cotte note est une de celles que le bibliothècuire de la Colombine, M. Simon de la Rosa y Lopes, ettribue à Barthélemy Colomb (Catalogo, Vol. II, préface XXXIII). Mais, ainsi qu'un l'e vu par les fextes cide ci dessus, nous avons le double témoignage de Furnand Colomb et de Las Cases que Colomb avait fait précisément ce que porte cette note. Il faut donc croire qu'alle sut de lui, cer entrement il faudrait admettre no que Fernand Colomb a attribué

<sup>(95)</sup> Dans une note à l'Image Mande, de medical d'Adly, relative en degré de 56 milies 1/3, il est det que cette mesure venue d'Alfregne. Coins auquel ce nom est donné était un autronome arabe du 12º siècle que s'appelait en réalité Ahmed Ban Kaber, mais nequel ou avait attribué le surnom d'Al Fergani, du lieu de se naussance Cest hieu de lui que visot entie mesure, d'après des observations que le calife Almamoun fit faire vers l'année 921 (Veyes sur en pount notre ouvrage La lettre et le sarie de Tescaneili, note 31, p. 01-90 et les auteurs que y sont citée )

vations auxquelles pouvaient donner lieu des voyages aux côtes de Guinée, n'étaient pas de nature à suggérer, même à une imagination ardente, que les Indes et le royaume du Grand Khan devaient se trouver à proximité de la péninsule hispanique. Mais il n'en est pas de même du fait établi scientifiquement que le degré équatorial équivant à 56 milles 2/3, car ce fait seul contient, en substance, tout le système cosmographique que Colomb a formulé plus tard et sur lequel il dit avoir basé son projet. Si Colomb a fait cette observation, il faut reconnaître que nous sommes iei en présence d'une circonstance qui a pu contribuer à la formation d'un plan ayant pour objet le passage aux Indes par l'ouest.

Mais Colomb a-t-il fait cette observation? Il semble qu'il suffise de poser cette question pour la résoudre. Supposer que Colomb, qui n'avait que des connaissances mathématiques élémentaires, qui ne possédait aucune instruction scientifique, était capable d'entreprendre et de mener à bonne fin les opérations savantes nécessaires pour arriver à une détermination, même approximative, de la longueur d'un degré terrestre, c'est méconnaître la valeur des conditions qu'exige la solution d'un tel problème, ou avancer une chose que contredit tout ce que nous savons aujourd'hui de la vie de Colomb.

Il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur ce point qui n'est pas controversé. Les critiques les plus autorisés en ces matières ont déclaré, sans hésiter, que Colomb n'était pas capable de faire une opération de ce genre (97),

à son père ce qui appartenant à son oucle, ou que celui-ci a fait exactement les mêmes observations que son frere et a consigné le fait dans les mêmes termes.

<sup>(97)</sup> Humboldt,qui écrivalt à une époque où le critique n'avait pas encore levé une partie du voile qui a al longtemps caché les origines de Colomb, et qui avait pour lui la plus grande admiration, ne peut s'empêcher de source de su pritention d'avoir confirmé l'exactitude de la mesure d'Alfragante C'est

et ses admirateurs les plus ardents n'ont pas osé s'élever contre cette assertion.

Quelle autre conclusion peut-on urer de l'exposé qui précède, sinon celle que Colomb s'est attribué un mérite qu'il n'a pas eu, et qu'ici encore, comme dans d'autres circonstances que la critique a relevées, on surprend le grand Génois en flagrant délit d'une de ces inventions auxquelles il se plaisait quelquefois, et qu'on appelle par euphémisme des exagérations, mais qui sont si contraires à la réalité des choses qu'il est difficile de les distinguer de véritables mensonges.

Cette conclusion, suffisamment justifiée par ce qui précède, paraîtra encore plus évidente quand nous montrerons, dans un autre chapitre, où Colomb a pris cette mesure de la Terre qu'il donne pour avoir été vérifiée par lui. Il ne restera alors aucun doute qu'il n'est pas plus exact que Colomb ait mesuré la longueur du degré terrestre, qu'il n'est vrai qu'il ait fait campagne pour le roi René, qu'il comptait des amiraux parmi ses proches, qu'il était d'une famille de marins et qu'il avait navigué toute

e probablement, dit-il, parce qu'il savait d'avance de qu'il devait trouver. (Enames critique... Vol. II, p. 834). Dans un autre presage Humboldt sa demende par quela moyens Colomb aurast pu arriver à une telle confirmetion et fait remarquer que, si c'est en comparant les labtades obtenues per la mesure du sillaga des navires, telle que la donnait le loch « Ce procédé a ne pouvait donner aucon résultat valable » (Op. cit., Vol. I., an.) Ruge, qui était mieux reoseigné sur le savoir de Colomb, n'admet même pes qu'il sit pu m servir de cette méthode e L'affirmative, écrit-il, suppose nécessairement e que le marin Colomb était en mosure de feire des évaluations exactes de e latriudes ; qu'il pouvait, au cours d'un voyage le long de la côta d'Afriz que, apprécier avec súreté le moment où le savire, seit en allant, soit es « revenant, avait franchi la distance qui aéparant deux degrés da latitude. e Or, son inexpérience à set égard, quelques ennées avant, est constatés e per se prétendue évaluation de la latitude de l'Islande, qu'il place à 10° e plus au nord qu'on ne la phicait communément alors avec asses d'exactie tudo, > (Columbus... 1992, p. 55 ) Pour Ruge, dont la critique manqual d'amendé, il n'y a dans cetta assertion de Colomb, e qu'une vantardiss inе эпрросільне в.

sa vie, assertions qui viennent toutes de lui, et que l'on sait aujourd'hui être contraires à la vérité (98).

Ce qu'il faut encore noter ici, c'est que, si l'on écarte des connaissances que Colomb aurait acquises par ses voyages aux côtes d'Afrique, la constatation que le degré équatorial ne valait que 56 milles 23, ces voyages ne peuvent avoir exercé aucune influence sur la formation de l'idée qu'il dit avoir toujours été la sienne, que le passage aux Indes par l'ouest était une chose faisable. On conçoit très bien, au contraire, que ces voyages aient eu pour Colomb le résultat indiqué par son fils, celui de lui avoir suggéré la réflexion que, puisque les Portugais avaient pu découvrir de nouvelles terres en s'avançant beaucoup vers le sud, on devait pouvoir en découvrir également en pénétrant plus avant dans les mers de l'ouest.

<sup>(98)</sup> Voir sur lous ces points nos Études critiques sur la vie de Columb arant ses decouvertes.

### CHAPITRE TROISIEME

LES INDICATIONS NOTÉES PAR COLOMB QUI AURAIENT CONTRI-BUÉ A LA FORMATION DE SON GRAND DESSEIN

Une troisième catégorie d'informations qui auraient grandement contribué à la formation du dessein de Colomb, est celle composée des indications de tout genre relatives à l'existence de terres à l'occident, que des pilotes et navigateurs du temps avaient relevées, et que Colomb s'attachait à recueillir. Il les avait consignées, nous disent ses deux premiers biographes, dans des cahiers de notes — Livros de memorias (99) — auxquels ils empruntent tout ce qu'ils rapportent à ce sujet.

 Epaves d'origine étrangère venant de l'ouest, jetées aux lles portugaises.

La première indication notée est celle qu'il tenait d'un pilote portugais, nommé Martin Vincente, qui lui dit qu'à 450 lieues du cap Saint-Vincent, il avait ramassé, en mer, une pièce de hois ingénieusement sculptée, mais dont le travail n'avait pu être exécuté par un outil en acier, et qui, en raison de la direction du vent, devait venir de quelque île à l'ouest (100). Son beau-frère, Pedro Correa, lui ra-





<sup>(99)</sup> Voyez sur cet écrit de Colomb : les Sources, nº 3.

<sup>(100)</sup> F. Colome, Historie, ch. IX, fol. 10, verso et fol. 20, recto. Las Casas,

conta aussi que les mêmes vents de l'ouest avaient jeté à Porto-Santo (101), des pièces de bois semblablement sculptées et des bambous de taille colossale, d'une espèce inconnue à leur région (102). Colomb lui-même vit de ces bambous que le roi de Portugal lui fit montrer, un jour qu'il s'entretenait avec lui de questions de ce genre, et, comme les contrées d'Europe n'en produisaient point de semblables, il en conclut qu'ils provenaient de quelque île occidentale voisine (103). Colomb apprit aussi que des pins, d'une espèce inconnue, étaient quelquefois poussés aux côtes des lles de l'archipel des Açores, et qu'on y avait même recueilli des corps d'hommes dont les traits ne ressemblaient en rien à ceux des habitants de l'Europe et

Haloria., Liv. 7, ch. XIII, Vol. I, p. 97. Martin Vincente n'est nommé qu'es

<sup>(161)</sup> a L'une des stations des Portugais sur la côte équatoriale de l'Afrique », dit, en note, l'érudit qui a refeit, pour un éditour parisien, l'ancienne traduction française du petit volume de F Colomb. (Histoire de la vie et des découvertes de Christophe Colomb... Paris, Dreyfous, a. d. in-12, p. 32.) Il s'agit de l'île de Porto-Sante, colonisée par le beau-père de Colomb, Perestrello, et dont Correa fut gouverneur pendant quelque temps. Il a donc pu faire les observations qui lui sent attribuées. Cependant un érudit portugais moderne, Florentino, n'a pu trouver aucuns preuve documentaire qu'il ait jemais habité Porto-Santo. (Voyaz sur ce personnage la VI° de non Étades, p. 496 et aq.)

<sup>(102)</sup> Les bambons que Corres vit étaient si gros que la partie comprise entre deux nœuds pouvait contenir neuf carafés de vin, lit-on dans les Historie (ch. IX, fol. 20, recto), Las Casas det trois acombres d'eau ou de vin, ca qui correspond à pou près à six litres. (Historia, Vol. I, p.98.)

<sup>(103)</sup> Les Historie disont : da alemne isple vicine, è almeno dall' India (fol. 20 recto), c'est à-dire, e de quelques lles voisines ou pour le moiss de l'Indo a, phrase dont la seconde partie ne concorde pas evec la première. Les Casas, qui ne parle pas de l'Indo, dit que ces bambous devaient venir d'une ou de plusieurs ties, qui ne pouvaient être bien éloignées, et que Colomb fut confirmé dans cette idée parce que Ptolémée assure qu'il y a de ces reseaux dans l'Indo (Historia, Vol. I, p. 50.) On ne saurait donc voir dans le fait, sinsi présenté, une indication que Colomb croyait alors que les extrémités de l'Asie prientale n'étaient pas éloignées

de l'Afrique (104). On lui assura également qu'on avait vu sur les mêmes côtes des radeaux et des canots d'une forme particulière que les vents y avaient poussés (105).

II. — Iles que l'on croyait apercevoir à l'horison. Antonio Leme.

Dans un autre ordre de faits, des gens croyables lui affirmèrent que tous les ans, à certaines époques, on distinguait des îles au loin, à l'ouest des Açores et des Canaries (106), et il note, qu'en 1484, un habitant de Madère avait sollicité du roi Joao les moyens d'aller à la recherche d'une de ces îles, qu'il était certain d'avoir aperçue dans cette direction (107). Précédemment, un autre

<sup>(104)</sup> e ils avaient la face très large et leur aspect était différent de celuia des chrétiens, s (F. Cotons et Las Casas, ep. c.f.)

<sup>(195) «</sup> Cen canets ou pirogues, dit Las Casas, étaient insubmersibles et a portaient une cabine, » Op. cit.

<sup>(166)</sup> Colomb dit que nombre de personnes honorables croyaient à l'existence de ces lles et c'est exact. Pendant très longtemps les gans des Canaries et des Açores, victimes d'une illusion d'optique, s'imaginaient qu'ils voyaient, à certains moments, une lle à l'horizon, et cette croyance était si profonde que nombre d'expéditions furent organisées pour aller à sa recherche. Les une y voyaient i lie de San-Brandan, d'autres celle des Sopt-Cités ou la fameuse lle Antilia. Colomb partageait-il cette erreur? Cela est difficile à dire car nous ne connaissons son opinion à cet âgard que par ce que nous en disent son fils et Las Casas, qui, sux savaient bian que ces lles n'existaient pas il persit cependant avoir eu des doutes, car il se demande si cra lles n'étaient pas des terres flottantes semblables à celles dont partent Plina et Bénèque, (Historie, ch. IX, fol. 21, racto et verso. Historia, liv. I., ch. XIII., Vol. I., p. 99.) Remarquos, en passant, que cette opinion est asses singulère chez un bomme qui prétendant avoir navigué pendant vingt-trois aux et avoir parcouru toutes les mers.

<sup>(197)</sup> Historie, fol. 21, recto et verso; Historia, chap. X(11, Vol. I, p. 99. Dens le livre de F. Colomb, le fait est simplement mentionné; mais dans colui de Las Casas, il est dit que c'est en Portugal que Colomb l'apprit et mêtte dernière version est cancte, car dans le Journal de Bord de son premier voyage, à le date du 9 avril 1492, Colomb rapporte encore le fait et dit qu'il est lieu à l'époque où ini-même était au Portugal (Navanaux Viages, Vol. I, p. 5.) L'individu auquel Colomb fait ici allusion set, sans aucus

Madéréen, Antonio Leme, en avait vu trois à l'ouest de Madère (108).

III — Diego de Tolve et Pedro de Velasco de Palos.

On apprit aussi à Colomb que, du temps du prince Henrique, un nommé Diego de Teive et son pilote Pedro de Velesco avaient fait une tentative pour trouver l'une de ces îles que l'on croyait être la fameuse Antilia. Partis de Fayal, ils auraient fait 150 lieues dans la direction du sud-ouest (109), sans rien trouver; mais à leur retour, guidés par le vol des oiscaux, ils découvrirent l'île de Flores. Ils se seraient alors dirigés vers le nord-est et auraient poussé jusqu'au cap Clear d'Irlande, où îls observèrent que la mer n'était pas troublée par les vents, ce qui leur donna lieu de pen-

doste, Fernam Domingo de Arce, qui était de Medère, et auquel le roi Joso II. fit donation, le 30 juin 1464, d'une lie qu'il disait avoir aperçue à l'ovest de Madère. L'acte de donation est donné dans les Alguns documentes, p. 14.

D'oprès on que disent l'. Colomb et Las Essas, il semblerest que Colomb del jugé qu'il s'agnesse (ci encore de quelque lle imaginaire, poisqu'il remarque que c'est le croyance à l'existence de um fice que feit qu'on en voit figurer dans ces peruges sur les anciennes cartes et mappemondes. Deus in possage de son Journal de floré cité ci-dessus, Colomb paris, cependent, du projet de découverte de ca Madérian comme a'il croyait à l'existence de son fle. On ne voit pes pourques il se nerest atlaché à noter toules ces indications, s'il projet qu'elles ne se rapportaient qu'à des lies une generes.

(100) F. Colomb et Las Casas desent que cet Antonio Lema était marsé à Medère et comme, d'après iour récet, si a était avancé vers le Ponant, les lies qu'il truit vour ne pouvaient être qu'à l'oncet des Apores, Colomb, qui tennit son information de Lema lui-même, ne croyait pas à se découverte pavce que, seion lui, il n'y en avait pas à faire à la distance où si distrit être allé. Nous n'avons aucune entre donnée sur l'époque à aqualle en Lema auxit fait se découverte, que le fait qu'il était connu de Colomb, Son expédition aut donn autérieure à l'année état. C'est tout en qu'on peut dire à ant égard. M. Harrisse le place copendant en 1476. (The Discourry of North America, p. 466.)

(102) C'est l'indication donnée par Fernand Colomb (loc, cut ). Ens Cazas dit nord-onest, mais si l'expédition aliant à la recherche d'Antilia, ce us pret être en mord-onest de Feyni qu'alte se serant dirigée.

ser que cette région était abritée par quelque grande terre ou tie située à l'ouest.

Colomb connut les détails de cette expédition par Pedro de Velasco lui-même, qui était de Palos et qui les lui donna au monastère de Sainte-Marie-de-la-Rabida (110).

#### IV. -- Fernao Telles et son privilège.

L'expédition de ce de Teive eut une suite que Colomb ne mentionne pas, si, comme nous devons le croire, ses deux biographes originaux n'ont rien omis d'essentiel de son livre de notes.

A une époque qui n'est pas indiquée, Diego de Teive céda les droits que lui donnait sa découverte de l'île de Flores à un Portugais nommé Fernão Telles qui, en 1474 ou 1475, obtint du roi Affonso V la confirmation de cette cession, avec le privilège exclusif d'entreprendre lui-même des découvertes dans l'Atlantique et la donation des îles ou terres qu'il pourrait ainsi découvrir. Dans l'acte donnant cette autorisation il n'est question que d'îles ou terres incultes et non habitées, et les mers de Guinées sont exclues du champ des explorations de Telles (111).

<sup>(110)</sup> P. Colons, op. cit., ch. IX, fol. 22, recto et verso; Las Camas, op. cit. pp. 99 et 100.

Ces deux hiographes disent que l'expédition de ce Toive, qu'ils appellent l'un de Tienne, l'autre, Detlenne, eut lieu quarante ans avant la découverte des Indes, ce qui nous reporte à l'année 1452. Nous connaissons le véritable nom du personnage par un acte authentique, en date du 28 janvier 1474 (ou 1475), portant que le roi Affonso donne à un nommé Fernam Telles l'île de Flores découverte par Diego de Toive et par son pére (Alguns documentos, pp. 39-40). Ce document ne fait pas mention de Pedro Velasco. (Voir sur cette entreprise Conneiro, Lav. IX, ch. I, § 3, et ch. IV, §§ 19 et 20.)

<sup>(</sup>fili) Cot acte porte la date du 28 janvier 1474 et se trouve dans le recucil des Alguns documentes publié par le Gouvernement portugais en 1492. Voy. pp. 38, 39. Il evait été publié antérieurement par M de Canto dans l'Archivo des Açores, Vol. I, et par Varnhagen à l'appendice du son mémoire

Ce Portugais fit-il immédiatement usage de son privilège, fit-il ou tenta-t-il à ce moment quelques découvertes? On l'ignore; mais nous voyons que, le 10 novembre 1475, il obtient du rol une nouvelle concession confirmant la pre-mière, et y ajoutant la donation des îles ou terres cultivées et peuplées qu'il pourrait trouver, y compris l'île des Sept Cités. Cette concession était exclusive comme la pre-mière; aucun autre Portugais ne pouvait entreprendre des découvertes dans la partie de l'Atlantique réservée aux recherches de Telles; mais l'interdiction relative aux mers de la région de la Guinée était maintenue (112).

Le fait que, dans les premières lettres patentes, il n'est question que de terres inhabitées, tandis que les secondes prévoient la découverte de terres ou îles qui le seraient, a donné à supposer que, dans l'intervalle de ses deux concessions, Telles avait découvert quelque île peuplée et que c'est pour s'en assurer la possession qu'il se fit donner les secondes lettres patentes (113). Si cette supposition était fondée, Telles aurait découvert l'une des Antilles, puisqu'à cette époque toutes les autres îles de l'Atlantique étaient

sur la Verdadera Guanakani de Colon. La date de 1474 qu'il porte pourrait être une erreur, car un érudi, portugais, D. Jose de Torres, a donné de honnes reisons pour faire admetire la lecture de 1475 au lieu de 1474. Voyez ses Originalidades de navegaças, etc. (extrait de l'Archive des Açeres ,fol. 23, vorse.

<sup>(112)</sup> Lettres patentes du 18 novembre 1475 (Alguns documentes, pp. 40,41) (113) Cotte supposition a été faite par l'éradit portugais qui connaît le

mieux cetto matière, la général de Brito Rebello.

<sup>«</sup> Cotte clause notable des secondes lettres petentes (celles étendant la concession de Trèles aux îles habitées) mérite un peu d'attention. Quels « sont les faits qui déterminérent cette extension » Ou nous nous trompons « beaucoup, ou les navires de Fernan Telles avaient abordé à une terre peu« plée, qui ne pouvait être que celle du Nouveau-Monde, et, comme ce cas « était en debors de la concession primitive, il sollicite et ebint qu'elle fêt « augmentée Les vingt mois écoulés entre l'une et l'autre donation formest « un espace de temps suffisant pour faire un premier voyage et en préparer « un second. » (Liere de Mariaheria. Lishanne, 1885, Grd. 5°, p. XXVI)

déjà connues et occupées, et, dans ce cas, on peut se dire que Colomb, qui arriva au Portugal très peu de temps après que Telles eut obtenu ses concessions, et qui vivait dans un milieu où sa découverte ne pouvait être ignorée, a du nécessairement la connaître. Telles aurait été ainsi le précurseur immédiat de Colomb, et les indications recueillies sur sa découverte seraient celles qui contribuèrent le plus à la formation du grand dessein mis à exécution en 1402.

Il est certain que si cette découverte a réellement eu lieu, Colomb était en situation d'obtenir de quelque pilote ou compagnon de Telles l'assurance positive qu'il existait à l'ouest une ou plusieurs lles jusqu'alors meonnues, et peutêtre même des indications sur leur situation. Mais cette découverte est très hypothétique. Les secondes lettres patentes de Telles, qui donnent lieu à cette supposition, ne différent en somme des premières que par la mention expresse de l'île des Sept-Cités et par la substitution des mots « îles ou terres habitées » à ceux d'îles ou terres non habitées. Mais ce changement était devenu nécessaire par le seul fait que l'île des Sept-Cités, que l'on supposait habitée, se trouvait maintenant comprise dans la concession (114).

Ce fait n's ici, d'ailleurs, qu'une importance secondaire. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque où Colomb s'établissait en Portugal, le roi Affonso venait de donner à un Portugais le privilège exclusif de faire des découvertes dans la région même où Colomb voulait faire les siennes.



<sup>(114)</sup> La phrase suivante du torte officiel de co document confirme cette manère de voir : ... e parce qu'il pourrait arriver que ses navires ou ses égens trouvassent les Sept-Cités ou d'autres lies peuplees ». (Lettres pateules du 10 novembre 1475, ap est.)

Mais il y a une autre resson de mettre en doute cette découverte de Telles, c'aut le fait indiqué ci-dessus, que les premières lettres patentes de ce personnage semblent être de 1475, anquei cas il faudrait edmettre que Telles a pu organiser sa première expédition, eller sux Antilles, au revenir et outenir de nouvelles lettres patentes dans l'espace de neuf mois

C'est, en effet, la région océanique qui s'étend entre les Açores et l'Amérique qui est seule ouverte aux navires de Telles, puisque, d'une part, il ne peut descendre vers le sud, et que de l'autre toutes les îles de l'Atlantique sont découvertes, îles dont la plus occidentale lui a déjà été concédée. Telles se proposait donc d'entreprendre des voyages de découverte là même où Colomb entreprit plus tard de faire ceux qui le conduisirent au Nouveau Monde où, vraisemblablement, ce Portugais aurait été également conduit s'il avait pu mettre ses projets à exécution (115).

## V. — Le Pilote borgne et Pedro de Velasco, de Galice.

L'indication qu'il y avait une terre au nord-ouest de l'Irlande, que Colomb avait obtenue de Pedro de Velasco, lui fut confirmée par un pilote borgne du Port de Santa-Maria, qui lui dit qu'il avait aperçu cette terre dans un de ses voyages et qu'il pensait que c'était une partie de la Tartarie (116). Enfin, un troisième pilote, un galicien nommé aussi Pedro de Velasco et que Colomb vit à Murcie, lui dit, qu'en naviguant dans ces mêmes parages du nord-ouest, il avait aperçu une terre occidentale en face de l'Irlande, qu'on supposait être celle que voulait découvrir un nommé Fernam Dulmo, dont il va être question plus longuement (117).

<sup>(115)</sup> Il mourut le 1<sup>st</sup> aveil 1477(Batro Reuello, Livro de Mariaharia, p. XXVI) (116 Fernand Colomb, op. cit., fol. 22 verso; Las Casas, op. cit., pp. 100of 101.

Fernand Colomb dit que la terre dont parlait ce pilote borgne devait être celle que l'on appelait de son temps terres des Bacalaos. Las Casas fait la même observation, mais il la donne comme venant de lui. « Pour moi, je crois que c'était celle que nous nommons aujourd'hu, la terre de los Bacallaos (les morues) ».

<sup>(117)</sup> Ce Pedro de Velasco ne doit pas être le même que celus qui accompa-

#### VI. - Vicente Blas.

Ce Vicente Diaz était un Portugais qui, en revenant de la Guinée à Terceire, crut voir une tle ou terre continentale, qu'il tenta ensuite de retrouver sans y parvenir, bien qu'il fit plusieurs voyages dans ce but. Colomb tenait ces renseignements du frère même de l'armateur qui aida Diaz, lequel habitait Séville (118). Il apprit aussi de lui que les deux navigateurs portugais Michel et Gaspard Corte-Real tentèrent plusieurs fois de trouver cette terre et qu'ils périrent dans cette entreprise en 1502 (119). Cette dernière indication, remarquons-le, en passant, est assez singulière, car on ne voit pas comment une terre que Diaz aurait vue sur la route de la Guinée à Terceire, peut être la même que celle qu'allèrent chercher les Corte-Real du

gasit Diego de Teive; le premier était de Palos et le second de Galice. Le nom de Velesco est d'ailleurs asses commun su Espagne.

Il n'y a ascune indication ser la date de ce voyage. D'après le texte des Ristorie, tal que nons la possèdone, ce serait Colomb qui supposeit que la terre vue par ce Velesco était celle que Dulmu se proposeit de découvrir (fal. 22 vorso). D'après Les Cases, qui écrivait sur les notes mêmes de Colomb et qui avait, d'ailleurs, sous les yeux le texte original de Fernand Colomb, ce serait Velesco et ses compagnous qui auraient fait cette supposition. Dans l'un comme l'autre cas l'expédition serait postérieurs à l'année 1486 qui est celle où Dulmo obtint son privilège.

(118) F Colous, op. cil., fol. 22 recto et verso Las Canas, Historie, ch. XIII, V. I., p. 101. D'après le texte italien des Historie ce scrait Fornand Colomb qui aurait obtenu ces informations de l'armateur de Séville. Mais Las Casas qui avait sous les yeux les notes mêmes de Colomb, dit que c'est lui qui obtint ces indications.

(119) Bien que F Colomb et Les Cases repportent cette histoire d'une manière circonstanciée, ile un donnent aucune date. Si les deux Corte-Real reprirent récliement les recherches de ce Diaz, clies ne doivent pas avoir précedé de beaucoup les voyages de ces dermurs et c'est sans doute pour cels que M Harrisse les places en 1492 (The discovery : p 661), Mais, pour la raison indiquée ci-dessus, les expéditions de Dies ne peuvent avoir en le même objet que celles des Corte-Real.

côté de Terre-Neuve et du Labrador, qui fut, nous le savons de source certaine, l'objet des entreprises dans les quelles ils périrent (120). Notons toutefois que la mention par Colomb de la mort de ces navigateurs indique que c'est postériourement à l'année 1502 qu'il connut les tentatives de ce Dias.

#### VII. - La Pilote sans nom.

La note relative à Vicente Diaz est la dernière que donnent l'auteur des Historie et Las Casas d'après les Livros de memorias de Colomb, lesquels, sans doute, n'en contensient pas d'autres de ce genre. Mais Colomb n'a pas noté toutes les indications qu'il recueillait relativement au projet qu'il avait en vue; nous aurons la preuve du fait quand nous le verrons, plus tard, interroger avec soin les gens de mer de Palos et des localités voisines, sur l'existence de terres nouvelles à l'ouest et obtenir d'eux de précieux renseignements qui ne figurent pas dans ses cahiers de notes, entre autres ceux qu'il eut de Pedro Vasquez de la Frontera et de Pinzon (121).

Parmi les renseignements que les auteurs du temps mentionnent comme ayant été donnés à Colomb avant même son départ de Lisbonne, et dont il n'a jamais rien dit, bien qu'ils passaient pour avoir motivé son entreprise, il faut noter ici ceux qu'il aurait obtenus d'un pilote dont le nom est incertain, que les vents et les courants avaient poussé aux Antilles. Revenu à grand'peine de ce voyage pénible avec quelques hommes seulement, qui moururent des suites des fatigues et des privations qu'ils avaient éprouvées, ce pilote, que quelques-uns nomment Sanchez, aurait été

<sup>(120)</sup> Voyez les deux ouvrages de M. Harrisse sur Les Corte-Real Paris, Loroux, 1883 et 1884.

<sup>(111)</sup> Voyez le chapitre I de la IV: Étude.

recueilli par Colomb, auquel, avant de succomber lui-même, il aurait confié tous les détails de son aventure extraordinaire, avec, assurait-on, les indications nécessaires pour retrouver l'île qu'il avait découverte par hasard.

On ne connaît cette histoire que par une tradition, dont on peut suivre les traces, sans pouvoir cependant remonter à son origine. Nous l'avons donnée ailleurs dans tous ses détails (122) et dans une autre partie de cet ouvrage nous en discuterons la valeur (123). Il suffit de dire ici qu'au xv' et au xv' siècle, on y ajoutant généralement foi, que Las Casas ne la conteste pas, et que Fernand Colomb, qui la mentionne en passant, semble l'identifier avec celle de Vicente Diaz rapportée au paragraphe précédent.

VIII — Thèse de Las Casas que les indications recueillies par Colomb le confirmèrent dans sa croyance à l'existence de terres à l'Ouest.

C'est sous le titre de « troisième raison qui poussa l'Amiral à la découverte des Indes » que Fernand Colomb
énumère, d'après son père, les indications qui viennent
d'être rapportées. Las Casas leur donne aussi ce caractère,
mais on va voir qu'il est plus explicite que le fils de Colomb
relativement à l'influence qu'elles exercèrent sur celui-ci.
Pour l'évèque de Chiapas, elles apportèrent à Colomb de
nouvelles raisons de croire à l'existence de terres à l'ouest,
et l'encouragèrent à poursuivre son entreprise. Elles n'étaient pas nécessaires, parce qu'il avait déjà de suffisants
motifs pour cela. Mais, comme il paraissait hésiter à prendre son parti, la Providence, qui avait arrêté que c'était par
lui que les Indes seraient découvertes, lui envoya ces nou-

<sup>(172</sup> La lattre et la carte de Toscanelli, ch. II (173) Étude IV, ch. VI

velles indications pour faire plus de lumière dans son esprit et vaincre ses dernières hésitations (124).

Ainsi, pour Las Casas, qui ne voit dans Colomb que l'homme providentiel poussé par la main de Dieu, tous ces récits de pilotes et toutes les indications relevées auraient eu pour effet de convainere définitivement le futur Amiral que les îles dont il soupçonnait l'existence à l'ouest existaient réellement et de le pousser à entreprendre leur découverte.

#### IX. — Les faits requelllis par Colomb n'indiqualent rien relativement à la proximité de l'Asie

Si on se reporte aux faits dont parle Las Casas et dont nous venons d'exposer la suite et le caractère, on voit, en effet, qu'ils ne pouvaient avoir une autre signification que celle qui leur est donnée par l'évêque de Chiapas. De ce

<sup>(124)</sup> Dans un chapitre dont il indique lui-même l'objet de la manière suivante se Contient de nombroux et divors indices et renseignements, que Coe lomb avait reçus de plusieurs personnes, et qui lui avment donné la cere blude de l'existence de terres dans le mer Océane du côté de l'Orient », Les Casas s'expresse ainsi: « Detous côtés et de toutes façons Dieu donnail « motif et cause à Christophe Colomb pour qu'il n'hésitât pas à entreprene dro son hards exploit of à s'exposer aux fatigues inquies qu'il eut à supe porter, et cela indépendamment des raisons et autorités vraiment évidene ten, rapportées plus haut, qui le poussaient, et dont quelques-unes auraient e amplement ruffi à le déterminer. Cependant, parce que Dieu voyait en lui e peut-être une certaine hésitation et crainte à antreprendre une chose si e difficile, et le sachant et voyant qu'il n'était pas encore entièrement par-« suadé, il lui envoya d'autres raisons plus palpables, tirées de l'expérience, e lui donnant ainsi à comprendre que, puisque celles qu'il tenait de tant de g savants ne lui suffissient pas, les indices et observations que des particug ligra avaient recueillis de leurs propres youx et qu'il jelait en quelque sorte g devent ses pas pour qu'it s'y heurtêt, devaient lui suffire. » (Las Casas, Historia, hv. I, ch. XIII, Vol. I, p. 97 ) Tout ce chapitre est écrit pour montrer que Dieu avait donné à Colomb toutes sortes de preuves de l'existence des iles que Les Cases appelle nos Indes, et qui sont nos Antilles.

qu'un certain nombre de pilotes ou de navigateurs avaient rapporté de leurs courses maritimes l'impression, ou même la certitude, qu'il existait des îles ou des terres inconnues à l'ouest, on ne pouvait conclure que ces îles devaient être celles des Indes Orientales, et ces terres celles des extrémités de l'Asie. La liaison entre les deux idées ne se laisse pas voir. On ne voit pas non plus comment on aurait déduit cette conclusion du fait que les flots apportaient quelquefois aux côtes des lles portugaises des objets inconnus à nos régions et venant de l'Occident. Les faits de ce genre ne pouvaient que suggérer l'idée que ces épaves venaient de l'une de ces îles perdues à l'existence desquelles on croyait alors.

On comprend que Colomb ait conclu de toutes ces particularités, que si l'on avait l'énergie et la persévérance nécessaires pour s'avancer vers l'Occident, au delà des limites franchies jusqu'alors, on trouverait de nouvelles terres; mais on ne comprend pas comment il aurait pu tirer de là des raisons pour croire à la proximité de l'Asie.

Remarquons, que la plupart de ces indications et récits de pilotes ont été requeillis par Colomb postérieurement à la présentation de son projet au Portugal, puisque c'est en Espagne qu'il en eut connaissance. C'est à la Rabida qu'il apprit du pilote de Diego de Teive que celui-ci avait vu une lle nouvelle et qu'il avait inféré de certaines circonstances qu'il existait une terre à l'ouest de l'Irlande : c'est au port Saints-Maris qu'un autre pilote lui dit qu'il avait apercu cette terre; c'est à Murcie qu'un troisième marinier lui fit une déclaration analogue; c'est à Séville qu'on lui conta les tentatives de Vicente Diaz et qu'on lui parla des Corte-Real. Il est donc évident que si ces faits apportèrent à Colomb de nouvelles raisons pour croire à l'excellence du projet qu'il avait déjà soumis au Portugal et aux Rois Catholiques, ils montrent aussi que se projet ne consistait pas à passer d'Europe en Asie par

Vionaun, Nouvelles Etudes 1

l'Orient, car, dans ce cas, ils étaient parfaitement inutiles. La démonstration qu'il existait des terres inconnues à l'ouest, ne pouvait apporter aucune confirmation à un dessein basé sur la croyance que le Monde était plus petit qu'on ne le supposait, et que l'espace maritime séparant les deux extrémités de la Terre ne devait pas être considérable. Il en était tout autrement si l'objet de Colomb était de faire des découvertes nouvelles. Toutes ces indications avaient alors, pour lui, un grand intérêt et il est tout simple qu'il ait continué à les noter.

### X. — Déclaration de F. Colomb que son père avait aussi pour objet la découverte de nouvelles terres.

On trouve une confirmation de cette manière de voir dans le langage dont fait usage le fils même de Colomb, quand il énumère tous les indices recueillis par son père relativement à l'existence de terres occidentales inconnues. Voici, en effet, comment débute le chapitre consacré à ce sujet.

- « La troisième et dernière cause qui poussa l'amiral à
- « la découverte des Indes, fut l'espérance qu'il avait de
- « pouvoir trouver, avant d'arriver à celles-ci, quelque île
- « ou terre de grande valeur d'où il pourrait ensuite pour-
- < suivre son but primitif (125). >

Plus loin, il ajoute que l'exactitude de la supposition de son père qu'il existait des îles et des terres dans l'espace maritume séparant les Indes de l'Espagne, a été depuis

ин а Мођећу Биснич

<sup>125;</sup> La terza, e ultima cagione, che mosse lo Ammiraglio allo scoprimento delle Indie, fu la speranza, che egli haveva di potentrovar, prima che arrivasse a quelle, alcuna isola, è terra di grande utilità, dalla quale potesse poi sequire il suo principale infento il Colona, Historie, ch. IX, fol. 19 recto et verso.)

démontrée par l'expérience (126). Et après avoir complété son exposé des motifs qui avaient fait agir Colomb, il conclut de la manière suivante : « Donc, l'amiral, tenant son « projet pour bien fondé, délibéra de le mettre à exécu-« tion et d'aller à la découverte des dites terres dans l'O-« céan Occidental (127). »

Les « dites terres » sont celles dont il est question dans les indications rapportées, terres parmi lesquelles devait se trouver celle di grande utilità mentionnée ci-dessus, et c'est pour aller à leur découverte que Colomb mit son projet à exécution. Voilà incontestablement ce que signifie ce langage. Il ne saurait donc y avoir aucun doute que pour Fernand Colomb le projet de son père ne consistait pas seulement à aller aux Indes, mais avait surtout pour objet la découverte de nouvelles terres dont l'existence entre l'Asie et l'Europe lui était démontrée.

XI. - Assertions de Colomb qu'il n'eut qu'un but : l'Inde.

Un tel langage, dans la bouche du fils de Colomb, a paru si extraordinaire au plus autorisé des Colombistes modernes qu'il s'est demandé s'il n'y avait pas là quelque interpolation (128). Il est, en effet, bien singulier sous la plume

<sup>(126)</sup> Il che essendo cosi, argomentava, che dal fine della Spagna insino à termini dell' India, all'hor conosciuti, ci fossero molte altre isole, e terre, come poi la esperientia ne ha demostrato. « Cela étant ainsi, il conclusit que « de l'extrémité de l'Espagne jusqu'à celle alors connue de l'Indo, il devait « y avoir beaucoup d'autres ilos et terres, comme depuis l'expérience l'a dé- « montré. » (Op. cit., fol. 19, verso.)

<sup>(12)</sup> Hora lo Ammiraglio, havendo per fondalissimo il suo discorso, deliberò di dargli essecutione, e di andar per l'Oceano Occidentale dette terre tercando. (Op. cit., chap. XI. fol. 30, recto.)

<sup>(128)</sup> Dans le chapitre de son Fernand Colomb, où il a examiné le premier des passages donnés er dessus, M. Harrisse dit avec raison qu'il en résulte

de celui qui a tant contribué à accréditer la l'égende colombienne, d'après luquelle Colomb n'eut d'autre objet que d'alter aux Indes par une route plus courte que celle connue, et il contredit formellement Colomb lui-même qui a affirmé que tel avait été son but et qu'il ne s'en était jamais écarté (129).

Notons cette contradiction et, sans nous arrêter à en montrer toute la portée, insistons sur ce fait que la définition du grand dessein de Colomb, telle qu'elle résulte de cet aveu de son fils, nous éloigne considérablement de celle que la tradition a accréditée, que tous les biographes modernes ont acceptée et que deux érudits aussi autorisés que MM. Harrisse et Ruge ont très exactement formulée en disant de Colomb, l'un, que la voie pour atteindre le pays des épices était le « seul but en tous temps de ses efforts et de ses vœux (130) », l'autre, qu'il ne se mit en campagne que « pour découvrir une nouvelle « route conduisant à des pays connus de toute l'anti- « quité (131). »

que Colomb aurait découvert avec connaissance de cause les fies et continent du Nouveau-Monde, et il oppose à cette assertion ce les de Colomb luimème mentionnées ci après, dont la teneur est tout autre, il conclut de là qu'il est e impossible que l'auteur des Historie sit trouvé dans les papiers de « l'amira) qu'il connaissait cette terre de grande atilité ». (Fernand Colomb, se sit, ses emerts. Paris, Trom, 1878, 8º Jésus, pp. 121-127.)

<sup>(126)</sup> Voyez les passages citis à l'Introduction de cet ouvrage, § 2, notamment les extraits de la lettre de Colomb aux Rois Catholiques qui sert de prologue à son Journal, où il étt que c'est aux Indes qu'on l'envoyait et que c'est aux Indes qu'il allait; voyez aussi les différentes assertions contenues dans de Journal où on lit, à le date du 19 septembre 1492, qu'il ne voulait pas s'arrêter à lauvoyer pour s'assurer de l'existence de certaines tles parce qu'il voulait aller jusqu'eux Indes, et à la date du 3 octobre, que son but étant de se rendre aux Indes il ne voulait pas perdre son temps à chercher d'autres terres. Il y a d'autres passages de ce genre, Jamais Colomb n'e avoué qu'il s'ainit proposé de découvrir d'autres fles ou terres que celles des Indes, hien que nous syons des preuves du fait par le texte des aspitulations.

<sup>(130)</sup> Hansman, Christophe Colomb, Vol. 1, p. 328.

<sup>(131)</sup> Borney Ruon, Colombus, p. 83.

Nous pouvons donc conclure de tout ce qui précède, qu'on ne doit voir dans les récits consignés par Colomb et rapportés d'après ses Livros de memorias, que ce que son fils et Las Casas y ont vu : des indications relatives à l'existence de terres occidentales qu'il y avait à découvrir, et non des faits pouvant suggérer l'idée de la proximité des côtes orientales de l'Asie, ou confirmer l'exactitude de cette idée, si elle était déjà formée (132).

<sup>(133)</sup> Les deux auteurs modernes qui ont exercé la plus grande influence sur les idées qu'on se forme généralement de Cotomb, Washington Irving et Roselly de Lorgues, ont hien vu que les faits notés par Colomb dans ses Liuros de memorias ne pouvaient le mettre sur la voie du grand dessem qu'on lui prête mais ils supposent que ces faits ont été recueillis après la formation de ce dessein et qu'ils n'ont servi qu'à confirmer Colomb dans sa conviction. (Veyez R. de Lorgues Vol. I, pp. 99-100 et W. Iaving, Vol. I, p. 59.) Ce n'est pas du tout ce que disent F. Colomb et Las Casas, qui mettent l'un et l'autre ces faits su nombre des choses qui contribuèrent à la formation du plan de Colomb.

Dic tized by Google

C IN a Fo : JINIVERS TY OF MICHIGAN

# DEUXIÈME PARTIE

Les informations que Colomb devrait à Toscanelli.

#### SOURCES D'INFORMATION

L'étendue de cette partie de l'examen des sources auxquelles Colomb aurait puisé pour la formation de son système est bien plus considérable que celle consacrée à toutes les autres. La raison en est, que ce que Colomb aurait appris par Toscanelli a plus d'importance que tout ce qu'il a pu apprendre par les trois voies qui ont été indiquées, et tient une place considérable dans l'histoire du développement de notre connaissance de la terre. On ne trouve, en effet, dans les autres renseignements qu'il aurait recueillis et que ses biographes énumèrent avec tant de soin, comme ayant contribué à la formation de ses idées, rien qui soit de nature à lui avoir suggéré le système cosmographique par lequel il expliqua, plus tard, comment il comprenait qu'on pouvail aller aux Indes par l'ouest, tandis que ce système est contenu tout entier dans la correspondance qu'il est supposé avoir entretenue avec Toscanelli. Nous avons donc le plus grand intérêt à savoir si cette correspondance est authentique, puisque, sans cela, il est impossible de se former une idée exacte des véritables causes de la découverle de l'Amérique ; c'est ce qui explique l'importance que la question a prise, dès qu'elle a été soulevée, et le nombre considérable d'écrits qui lui ont été consacrés.

Les sources d'informations auxquelles nous pouvons avoir recours pour étudier ce point d'histoire sont malheureusement très pauvres, et c'est uniquement par l'étude intrinsèque des pièces, et des circonstances dans lesquelles elles ont été produites, que nous pouvons aborder la question et prétendre en donner une solution. La liste de documents et écrits du temps même auxquels nous aurons à nous référer dans cet examen est donc très courte. Il n'en est pas de même de celle des écrits polémiques que le sujet a provoqués, qui est plus longue qu'on pourrait le supposer, et que les nécessités du sujet nous obligeront à prendre en considération, mais qui n'ont pas à être mentionnés ici.

# DOCUMENTS ET INDICATIONS DU TEMPS QUI TÉMOIGNERAIENT DES RELATIONS DE COLOMB AVEC TOSCAMELLI

 TOSCANELLI?—Copia misa Christofaro Colombo per Paulum fixicum cum una carta navigacionis (Copie envoyée à Christofaro Colombo par Paul, physicien, accompagnée d'une carte nautique).

Taxte latin, transcrit sur un feuillet de garde de l'exemplaire de l'Autoris Reram de Pie II, ayant apparienu à Colomb, aujourd'hui à la Colombine de Séville. Reproductions fac-aimile: — Autografi di Colombo, (Raccolta Co-tombiana), Rome, 1891, in-fol. Pl. LXIII, avec transcription figurée en regard. Pour d'autres reproductions en fac-aimilé, voyez notre Toscanelli où en en trouvers une, agrandie du double, pour faciliter l'étude de l'écriture. Cette pièce a été transcrite nombre de fois ; la plus sûre de ces transcriptions est celle mostionnée ci-dessus, donnée par M. en Louis dans la Raccolla Scrutti, Vol. II, note n° 854, à l'Autoria Reram. Pour les divorses traductions qu'on en a faites, voyez notre Toscanelli, au paragraphe des Scarces. Nous en avons donné une, annotée, en français, et une autre en anglais dans nos deux éditions de cet ouvrege.

La lettre attribuée à Toscanelli, à laquelle on attache une si grande importance, aurait été écrite le 25 juin 1474 à Fernam Martins, conseiller du roi Affonso V de Portugal, et l'astronome florentin est supposé l'avoir envoyée plus tard à Colomb, qui l'aurait transcrite lu-même dans le volume où on la trouve au-jourd'hui. Ede aurait été accompagnée d'une carte qui est perdue.

Le texte latin, qui serait le texte original, n's été découvert qu'en 1871. Auparavant on ne connaissait cette lettre que par la version espagnole, donnée par Las Casas dans son Historia de tas Indias, Liv. I, ch. XI, Vol. I, p. 92 et sq., et par la version italienne qu'on trouve dans le chapitre VIII des Historie de Fernand Colomb, imprimées à Venue en 1571.

2. — Billet d'envoi de Toscanelli à Colomb d'une copie de la Lettre ci-dessus ; sans date.

FERNAND COLORS — Hustorie, ch. VIII, version italienne — Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XII, Vol. I, p. 93, version espagnole. On no connult cabillet que par ces deux versions; il n'on est question nulle part ailleurs. Pour la bibliographie et les traductions de ces deux pièces, voyez notre Toscanelli, appendice E, p. 800.

- 3. Deuxième lettre de Toscanelli à Colomb. Sans date.
- F. Coronn. Ch. VIII, fol. 18 verso et 19 recto, version italienno Las Casas, ch. XII, Vol. I, pp. 95-96, version espagnole.

On ne connaît aussi cette seconde lettre que par les *Historie* de Fernand Colomb et par Las Casas. Elle traite comme celle à Martins du passage aux Indes, et n'y ajoute men ; elle la répète en partie.

# La cartaqui accompagnait la Lettre de 1474.

Nous ne connaissons cette carte que par ce que porte la lettre dont elle aurait été le complément, et parce qu'en dit Las Casas. qui croit l'avoir eue en sa possession et qui en parle de visu. Contrairement au fils de Colomb qui, après avoir donné les pièces attribuées à Toscanelli, ne mentionne plus l'astronome florentin et ne dit rien du tout de sa carte, Las Casas parle de lui et de cette carte à maintes reprises. A chaque instant, dans le cours de son récit du premier voyage, il trouve des rapprochements à faire entre les lieux découverts par Colomb, et ceux menbonnés ou indiqués par l'astronome florentin, qu'il nomme quelquefois Marc Paul. Il est évident que Las Casas puise ici à une autre source que les Historie, où on ne trouve rien de semblable, ca qui donne à penser que ce n'est pas dans les papiers de Colomb qu'il a trouvé tout ce qu'il dit de Toscanelli. Voici l'indication des différents passages où Las Casas parle de cet estro-nome: Vol. 1; chapitres: XII, pp. 92, 96; XXIII, p. 254; XXXVIII p. 278; XLIII, p. 316; XLIV, p. 322; XLV, pp. 327, 328; L, pp. 360 et 361; LVIII, p. 394, LX, p. LX, 402; LXIV, pp. 421-422. Vol. II: ch. CXLIX, p. 315. Il y a plusieura essais de re-construction de cette esta qui cont équandrée à la portie hiblioconstruction de cette carte qui sont énumérés à la partie bibliographique de notre livre: La lettre et la carte de Toscanelli. Nous en donnons une qui a pour objet, non de refaire cette carte, mais de montrer tous les éléments qui, d'après les pièces que nous possédons, ont pu entrer dens sa composition.

# 5. COLOMB (Fernand). — Historie, chapitres VII et VIII.

Le premier de ces deux chapitres parle des rapports de Colomb avec Toscanelli; le second donne le texte italien des trois pièces attribuées à Toscanelli, ci-dessus mentionnées. Ces deux chapitres sont les seuls des *Historie* où cel astronome soit nommé et, en dehors du texte des pièces mêmes, les passages qui lui sont consacrés ne forment pas plus de 20 lignes. On verra plus loin qu'il y a des motifs de croire qu'il y a là une interpolation au lexte original de Fernand Colomb.

 LAS CASAS. — Historia de las Indias. Notamment le chapitre XII, Vol. I, pp. 92-96 et le chapitre XXXVIII, pp. 278-283.

Le chapitre XII relate, comme dans les Historie, les rapports de Colomb avec Toscanelli et donne une version espagnole des trois pièces qui lui auraient été adressées. Le chapitre XXXVIII parle surtout de la carte. Las Casas est d'accord avec Fernand Colomb, dans ce qu'il dit de Toscanelli, mais est beaucoup plus circonstancié et attache une bien plus grande importance aux indications qui sont supposées venir de cet astronome. Dans sa mamère de voir, Colomb lui devait beaucoup et avait complètement foi en lui.

 COLOMB(C.). — Lettre aux Rois Catholiques, formant le prologue de son Journal de Bord.

NAVARRETE, Vol. I, pp. 1-3. — Scritti, in Reccotts, vol. I, pp. 1-3. — Las Casas, Historia, liv. I, ch. XXXV, Vol. I, pp. 261 263.

Cette lettre n'est pas datée. Las Casas, qui la place en tête du Journal de Bord, immédiatement avant la date du 3 août 1492, date du départ de la flottille de Colomb, dit qu'elle forme le prologue du journal et qu'il la donne, textuellement, à cause de son miérêt et de son ancienneté. (Loc. cit.) Fernand Colomb ne la

mentionne pas. Il est à remarquer que le texte douné par Las Casas dans son Historia de las Indias, présente des différences verbales assez nombreuses avec celui que le même Las Casas a transcrit en faisant son analyse du Journal de Bord. Ces différences sont toutes indiquées, en note, dans la transcription faite par M. de Lollis pour la Raccolia. Ce document, singulier à différents égards, a une grande importance, car c'est là que Colomb avance pour la première fois que le but de son entreprise était les Indes et qu'il y allait par ordre des souverains. On y a remarqué un passage où Colomb parle de son entreprise en termes semblables à ceux employés par l'auteur de la lettre attribuée à Toscanelli. Un autre passage, relevé dans la lettre du 7 juillet 1503, prête à la même interprétation. (Navarretz, Vol.I, p. 310.)

8. UZIELLI (G). — Colloquio avvenuto in Firense nel luglio 1459 fra gli Ambasciatori del Portogallo e Paolo dal Pozzo Toscanelli. Omaggio al IV centenario della scoperta della nuove via per le India. Roma, Società Geografica Italiana, 1898, in-fol., 20 p.

Ce sont des documents tirés des Archives de Florence qui établissent qu'en 1459 des ambassadeurs portugais, venus en Italie pour assister au concile de Mantoue, s'entretinrent de questions de géographie avec Toscanelli. Ces pièces intéressantes sont précédées d'une introduction où elles sont commentées et interprétées.

CASTELLANI (Francesco di Matteo). — Giornale (Archives d'État de Florence, Vol. 134).

Ce Castellani, qui était contemporain de Toscanelli, et qui lui survécut, a laissé des mémoires dont Uzielli a donné un extrait (Bibliografia della polemica... p. 11) montrant qu'en 1459 il prêta une Mappemonde à Toscanelli qui ne lui fut rendue qu'en 1484, après la mort de l'astronome. Uzielli est revenu à différentes reprises sur ce passage.

 BISTICI (Vespasiano da).— Vite di nomini illustri del Secolo XV, scritte da. Rivedute sui manoscritti da Ludo-

of Total America

vico Frati. Bologna. Romagnoli-D'all' Aqua. 1892-1893, 3 vols in-8° (Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli...).

Bistici était un libraire instruit de Florence, contemporain de Tolcanelli, chez lequel se réunissaient les lettrés et les savants du temps, qu'il a presque tous connus. Il a consacré une courte notice à Toscanelli, qui figure dans sa galerie sous le nom de Maestro Pagolo, Vol. II, pp. 295-297.

 Lettre du duc de Ferrare Hercule d'Este à son ministre Manfredo Manfredi, à Florence. Ferrare, 26 juin 1494.

Minute originale aux archives de Modène. Reproductions in: Uzintu, L'epistolario Colombo-Toscanelliano... Rome. 1889, 8°, 33 p. Beacher, Fonti italiane, Vol. I, p. 145 (in Reccolla). Cette pièce a été imprimée nombre de fois, notamment dans le Toscanelli d'Uzielli, de la Reccolla, p. 598, dans sa brochure: Colombo e la Leggenda del Pilota, p. 32, et dans Bibliografia della polemica, p. 12. On la trouve aussi dans la Discovery de M. Harrisse, avec une traduction anglaise, p. 3, et dans le Colombus de M. Thacher, Vol. I, p. 321. Pour la texte et la traduction de cette pièce voir ci-après nota 183.

C'est une lettre, en date du 26 juin 1494, par laquelle le duc de Ferrare, Ercole d'Este, prie son ambassadeur (Oratore), à Florence, de s'enquérir d'une note de l'oscanelli relative à des fles qui paraissent être celles que l'on vient de découvrir en Espagne. On veut voir dans cette note une allusion à la Lettre de l'oscanelli à Martins. Ceux qui ne doutent pas de l'authenticité de cette dernière lettre en font grand état.

12. SACROBOSCO (Giovanni).—La sfera di Messer — Tradotta, emendata e distinta in capitoli da Piervincentio Dante de Rinaldi con molte et utili annotazioni del medesimo. Rivista da Frate Egnatio Danti cosmografo del gran Duca di Toscana. All'ill. et ecc. S. Diomede della Cornia Marchese di Castiglione. In Fiorenza, Nella stamperia de Giunti, 1571. Le colophon porte 1572. 1 Vol. pet. in-4°, 6 feuillets non chiffrés et 68 p.

Dans cet ouvrage, imprimé peu après les *Historie*, où parut pour la première fois la correspondance avec Colomb, attribuée à Toscanelli, il est question de lettres qu'à son retour des Indes, le découvreur du Nouveau-Monde aurait écrites à Toscanelli. A cette date ce savant était mort depuis dix ans.

13. VOGLIENTI (Pietro). — Elogio di Emanuele re di Portogallo scritto da. — Dans: Paolo Dal Pozzo Toscanelli e la circumnavigazione dell' Africa secondo la testimonianza di un contemporaneo, in Firenze, Salvatore Landi, 1891, 8°, p. 26; carte, une planche.

Cette plaquette qui n'a été tirée qu'à cont exemplaires est un per Nouve publié par Uziella. L'éloge du roi Emmanuel qu'il contient a été seul reproduit par lui dans sa vie de Toscanelli, de la Raccolta, p. 551.

Voglienti mourut vers 1514, et son éloge du roi Emmanuel date de 1505. Cet auteur a laissé une assez mauvaise réputation et l'authenticité de plusieurs des documents qu'il a réunis a été mise en doute. De nos jours, cependant, quelques critiques l'ont jugé avec plus d'indulgence. Voyez sur ce point la note 195 ci-après. Voglienti attribue à Toscanelli le mérite d'avoir conseillé aux Portugais d'aller aux Indes en prenant par le cap de Bonne-Espérance.

# DOCUMENTS QUI MONTRENT L'ORIGINE DES IDÉES COSMOGRAPHIQUES DE COLOMB

 COLOMB (Christophe). — Ses notes à cinq ouvrages qu'il a lus.

Pendant longtemps on n'eut d'autre source d'information sur l'origine des conceptions cosmographiques et géographiques de Colomb, que ce qu'il a dit lui-même dans deux de ses lettres et ce qu'ont répété, après lui, son fils Fernand et son historiographe Las Casas. Aujourd'hui, grâce à une decouverte importante faite par Wieser, grâce surtout à la publication intégrale des notes autographes de Colomb aux ouvrages qu'il étudiait, notes dont on ne soupçonnait point l'importance, nous possedons, relativement à ce point intéressant, des renseignements authentiques et abondants, qui complètent et confirment tout ce qu'avait dit Colomb à cet égard.

Les seuls ouvrages que l'on connaisse portant des annotations de Colomb sont les suivants qui, excepté le dernier, appartien-

nent à la Bibliothèque Colombine de Séville.

L'Imago Mundi du cardinal d'Aille imprimé à Louvein, vers 1480 à 1487; l'Historia rerum ubique gestarum du pape Pie II (Eneas Sylvius Piccolomini), Venise, 1477; le resumé latin de Manco Polo, de Francisco Pipino de Bologne, Anvers, 1485 ou 1486; le Pline italien de Landino, Venise, 1489; le Plutanque espagnol de Palencia, Séville, 1491; et le Prolémée de 1478. Ce dernier ne porte que la signature de Colomb. Le Pline n'a qu'une vingtaine de notes sans intérêt, le Plutarque en a beaucoup, mais elles sont étrangères aux préoccupations cosmographiques et géographiques du Découvreur. Il n'en est pas de même de celles à l'Imago Mundi, à l'Historia Rerum et au Marco Polo, qui nous donnent des indications précieuses.

Ces notes, qui étaient restées à peu près inconnues, sont aujourd'hui à la portée des travailleurs, on les trouve toutes dans l'ad-

mirable collection de la Raccolta Colombiana, sous deux formes : en fac-similé, avec une transcription figurée en regard dans le volume Autografi, et transcrite une seconde fois en caractères plus lisibles dans le volume II des Scritti. Leur sombre est considérable. La plupart, insignificates en apparence, out néaumoins un grand intérêt en ce sens qu'elles indiquent les passages qui ont attiré l'attention de Colomb et appelé ses méditations. Bien ga'elles ne révèlent chez leur auteur aucuu esprit ontique, elles nous fournissent d'utiles jalons pour remonter sux sources de ses idées et pour en suivre le développement. Leur classification dans la Raccolta, c'est-à-dire leur division en numéros séparés. est arbitraire ; mais il était impossible de faire autrement pour que le lecteur puiese s'y retrouver. Les éditeurs de ce beaurecueil nous out ainsi livré un inestimable instrument de travail qui permet d'utiliser la riche mine de renseignements que contiennent cas notes.

 D'All.LY (Pierre) ou Petrus de Aliaco. — Tractatus de Imagine Mundi... un vol. in-fol, de 171 feuillets non paginés. Sans lieu ni date. Planches et carto.

Cet ouvrage, auquel Colomb est se redevable, se compose des 12 traités suivante du Cardinal d'Ailly dont le promier à la fin duquel l'autour se nomme. a doune à l'ouvrage son lebe : 1º Tractains de gmagine Mundi , 2º Epelogas mappe Mundi, à Tructatus de legibus et sestis, le Tructatus de correctione kalendarii , 5- Traciatus de vero ciclo lunari , 0- Compandium cosmographie duo, 1º Vigintiloguium de concordantia astronomico puritatia tum theologia; 9º Tractatus de concordia aztronomica peritatis et narraluna hystorica, 9° Tractatus elucidarius astronomice concurdie cum theologia el cum hystorica narratione , 18º Apologutica defensio ; 11º Secunda apologetica defensio; 12º Tractatos de concordia discodantigm astronomorum. Vigunant ansulte phonours truités de Jean Gerson. On agnora la date et le lieu de publication de su volume; mais il est à peu près certain qu'il a été imprimé à Louvein, de 1480 à 1487, par Jean de Westphalie, dont las bibliographos ont reconsu los parectères. Il u'y u su que petto neuls edition at les examplaires en sont devenus très rares; on n'en connaît qu'une vinglame,

Celm qui appartient à la Colombine, à Séville, a été couvert de notes per Colomb et par non frère Burthélemy. Il y en a, d'après la classification de la Recolta Colombiana, 866, qui sont toutes reproduites dans cet ouvrage avec transcription, en regard du texte des passages annotés (Autografi, sèrie C. et Scritti, Vol. II, pp. 376-445). Les notes de Burthélemy qui 4 sprès le savant conservateur de la Colombine, M. Simon de La Ross, sont en très grand nombre, un pauvant être distinguées avec certitude de



celles de Christophe, car l'écriture des deux frères est à peu près le mêms. Le avaient, d'ailleure, les anîmes théories comographiques et il y a même beu de croire qualité vensient originairement de Barthélemy.

Let ouvrage, qui est devenn célèbre depuis qu'on a su que Colomb y avest puité le plus clar de son savoir, en matière de cosmographie, n'avait pas superavant fixé l'attention. Ne Bayle at Charlopié, qui ont chacus conseerà une notice suricuse au sevent cerdinal, no le mentionnent; l'érudit hibliographe David Clement ne l'a pas compris dans an Bibliothèque curieuze, et ai Brycet, ai Deschamps, son continuateur, no le font figures dans te Manuel du libraire Eufin, les autours des deux grande Dictionnaires biographiques de Michaul et de Didot, le pessent également sous siènce. Il semblo aussi que les auteurs de xv° et du xvr° siècle i sient peu conou, car il est bion rarement mié. La critique moderne s'est, au contraire, très séricusement occupés de l'eravra cosmographique de D'Ailly, Dixaux, dans on Notice Austorique et littéraire our le sevent cardinal (pp 96-90 , Hunsome dans son Examen straight (Vol. 1, pp. \$1-100), et dans son Cormor, Vol. II, p. 303), Santanem, dans son Essat sur l'Austrire de la Cosmographis (Vol. III, p. 101 et eq.), Lucawas dans se Géographic du Moyen-Age, (Vol. 11, pp. 72 at ng.), at dautres, out feit visoir l'importance de l'Image Neads. Plus récomment la savant et très obligaent socrétaire des Facultes catholiques de Lille, le chanoine Sazanness, qui depuis des années s'occupa de d'Ailly, et qui lui a consacré una thèse latina substantielle, ainsi que plusieurs petite mémoires intéressants, n'a pas laissé dans l'oubli estte perus de l'ouvre considérable de l'évêque de Cambrei, qui a fait aussi le must d'ans outre these très suggestive des à M. Geograbert : De Imagine Mando, Paris, 1902. Dés l'emais 1840 M. Paneren evait trusté le même sujei, mass superficiellement. It y a aunt un ouvrege alternand sur d'Allly ; P. Tacaacamer Peter son Addy, Gotha, 1817, Pour d'autres références voyan l'article d'Asify dens Convarant.

Vous sommes heurenz de pouvoir sjouter que l'Image Mande, qui, naguère encore, était inconnu, et qui n'est accessible qu'à bien peu de lecteurs, puisqu'il n'en causta ples qu'un nombre très limité d'exemplaires, ve être l'objet d'une publication sevante par M. Jules Gerçon qui, avec le suncours de M. Pierre Lévêque, se propuse d'en reproduire le texte, eccompagné d'une traduction française et de lout l'apparent critique que comporte une publication de ce ganre.

Colomb connut l'ouvrage de d'Ailly par son frère Barthélemy, auquel appartenuit l'exemplaire qu'ils out copieusement annoté, et qui se trouve aujourd'hui encore à la Colombine de Séville. Les traités qui les occupérent le plus, sont l'Image Mundi, l'Epilogus et le Compendium cosmographie. Le premier, qui forme soixante chapitres, et qui est daté du 12 août 1410, est un exposé complet du système du monde avec une description de toutes les parties du globe. D'Ailly y résume en termes clairs et agrésbles es que l'on savait, ou croyait savoir de la connaissance du

Vennano, Nouvelles Etudas, L.

monde à la fin de l'un'equite patenne. Tons les autours anciene. for conditional of all fear empression as an aucuse observation critique, tout ce qu'ils diment relativement à une sujoit dos ouestoe les plus su era semblab-es et les particularités les plus fantastojune sont acast éaumorées avec exemplainance, et comme a il a's avait aurung objection à y faire. Les auteurs ageleus qui il cite le pius anuvent sont Aristote, Pline, Senague et Pte-émée inco ouvrages de mathématique et d'autronomie), puis vicament los auteurs ecriésiastiques, saint Jérôme et la dora de héville, parte ulièrement, et les auteurs arabes comme Averrois, Alfra-

gan et Han, agrappele ti fait de fréquents emprupte

Des auteurs du moven fign proprement dit, et de ceut de sontemps, d'Ailly somble faire peu de cos. A part Sucrobonco qual rate frequencient, et Vincent de Bemevais qual nomine guriquefois, il les payes sous sileare. Il n'a évidenment consulté si Mandeville, ni Marco Polo, dont il circulart de son temps del anmbreux manuscrits et, dans l'/mago, il no nomme pas une reulo luis Rager Bacao, qui il nonagmant, purega il le copie texbuellement at qui il l'a refuié dans un autre tea té anns le nommor d'ailleure. La chanoine Salembert, qui est si bion rensoigné sur tout or qui touche & d Ailly, mécrit que c'est peut-être parce que la moine francisco a étuit très suspect dans les écoles, à caure de una opiniona et de non esprit de revolta, ce qui est acourement possible, coprodunt le courage de ses opinions était. une des quantes de cet énergique et savant prolat

Humboldt a imprimé (Examen critique Vol.1, 404) le pagage de L'ipes Majus de Baron que d'Ailly à incorpré dans le chepitre VIII de l'Imago, Vundi, et aujourd hui un appellerait cela un plag at, mais pous svoot doit eu l'occasion de le dies, qu moven age, on ne considérad pas mos cette manière de procéder qui était neses comesune. Quant à la thèse de d'Ailly sur le preside étandus du monde habitable thèse qui a si vivament frappo t a omb, les auteurs qu'il cate à diversos reprises et la critique qu'il fait de l'tolémée, montreut qu'il aurait pu la formslor can avoir recours à Bacon, aspendant c'est à cetu ei qu'il emprinte ce qu'il dit de plus not à ce sujet. Le lecteur curious de constater lui même l'étendue des obligations de d'Ailly envers Bacon, lieu uses intérêt la partie géographique de l'Opas Majos fremant les pages 205-376 du volume I de l'escellente édition de

Distriction.

L'Epilogue Manne Mundi est un résumé en dex paragraphes, ou carre chapitres de l'Imago Mandi formant une sorte d'introduction à une ligure « appelée mappemends » qui y fait auite. Dans ea petit truste, if A.ily reprend some une autro forme, are amert que que le monde habitable représente bien plus de la me us de la terre et albrine que, contrairement à ce que l'os

mubent, le domaine de l'eau est peu cousidérable. Voir sur ce

point le chapitra VII de la présente étude, 2º partie

Dans le Compendiem curringraphie, écrit vers 1113 ou 1414, et cu il revient au problème de la distance à franchir pour passer de l'ouest à l'est, d'Auly s'en preud directement à Ptolémée qui avait réduit à la moitié de la circonférence du globe la mesure du monde habitable. Dans l'Almagesie, Ptolémée avait dejà formule cette opinion et d'Ailly l'avait combattue, mais dans sa Geographie, que le savant cardinal ne connaissait pas quand il écrivait l'Image Mendi, Ptolémée était entré plus profondément dans la question, et avait étable son opinion en montrant par quelles erreurs de jugement et de compainton Maria de Tyrétait arrivé à étendre le monde habitable vers l'est jusqu'au

225° degrá.

En entreprenant, comme il le dit, de faire connaître, dans son Compendium, les choses utiles que Ptolemes avant consiguées dans sa Géographie, d'Ailly, avait aussi sans doute pour objet de maintenir sa propre opinion sur la grande étendue du monde habitable et de montrer que celle de Ptolémée a était pas valahie. C'est, en tous cas, ce qu'on le voit faire; il le fit mal, car il ne discute aucune des raisons que le géographe grec avait données pour écarter la mesure de Maria de Tyr, et se borne à s'en limir à l'opinion des anciens qu'il avait précédemment exposée, Son seul argument est que Aristote et Sénèque devaieut en savoir plus, a cet égard, que Ptolémée, argument dout Colomb « empare et qu'il ne manqua pas de faire valoir, Le fait qu'un homme concre d'Ailly, dont la renommée et le savoir étaient considérahies, avait osé ne tenir aucua compto des rectifications apportées par Ptolémée à la meaure de Marin et maintenant, contre lui que le monde habitable s'étendant bien qui delà de la moitié de la sphère, ne pouvait manquer d'impressionner un homme comme Colomb, qui n avait pas les connsissances nécessaires four juger de ces questions par lui-même, et qui, vraisemblablement, ne prit point la perne de se reporter à l'étolémée pour se emeigner sur les rations qu'il avait opposées à Marin de Tyr. Un peut donc avancer que, de tous los écrits du savant cardinal, le Compendium cosmographie est celui qui eut le plus d'influence. sur la formation des idées de Colomb et de Behaim qui, comme 14. — ou le montrera dans une autre étude, — s'inspira tout parbestièrement de l'eouvre de d'Ailly.

16. B'AILLY (Pierre). — See doux cartes du Monde, l'une pour l'Epilogus Mappe Mundi, 1410; l'autre pour le Compendium Cosmographie, 1413 ?

La première de cos deux cartes forche la planche † de l'Épologia, qui est apcécumé de l'Imago Mendi. «In représente la moitié de la aphère terrestre, mile habitable, divisée on 7 citmete, L'équateur, les tropiques et les earcles polaires y most tracés, mais ou n'y voit aucus contour géographique et elle a est pas gradues. C'est one carte géométrique formée de lignes druites et les pomitions des contrées et des villes nommère sont indiquêre par la place qu'elles accupent dans leurs climate respectifs. Lus ligne verticale la coupe par le milieu et passe per Arym, centre de monde. La mot Outan, marrié à l'unuit de Gaiss, au debors du auvête emferment la Terre, montre que crite-m est antérement entourée d'aux, L'orientation est calle des aurées modorites; le nord à la partie supérioure.

La acconde carte a custo pius, site acc-empagnas le Compendium Cosmographie que d'Adiy écrivil quorques santes après l'Image Manda et l'Apologue, pour donne un expost de la géographie de Piolémbe qu'il es computant pas quand il rediges ses autres trattés cosmographiques.

Il y a une reproduction de la promière aurie dans le Fac Simile Atlan de Bonnamurele, fig. 10, p. 21 Septennu la term reproducte, mais groins examtement, Atlan, pi. 15, Laterral on a dount une reproduction, Atlan, pi. XXVIII, Septennu l'a décrite, Facts one l'Hest, de la Larmographie, Vol. 11, pp. 101 et aq. uiusi que Laterral, Géographie de moyen épa, Vol. 13, pl. 71 et aq. Un fuo-cumié véritable de cutte ourieuse meta serait très sutérospant, il n.y. a pau d'asset de restitution de la occande curte.

La carte de d'Arily a'est pas ptoléméenne, du moins on a'y reconnaît d'autre trace de l'influence du géographe grec que cole due à la connaissance de ses suvrages de mathématiques,

A s'en repporter uniquement à ce document, en ne se rendrait pas compts que le savant prélet prolongeat considérablement la terre habitable vers l'Orient et réducent l'étendue de la mor du côté de l'Occident , mais les explications qu'il donne à cet égard dans l'Image Mandi, dans l'Épilogue et dans le Compendium, nont concluenten Copendant, comme la position qu'ercupa la mer Rouge sur la certe, montre que la distance entre Gades et l'Inde forme un quart de la circonférence du Giobe, et comme une légende, qui feit l'office de titre à cette carte, porte e qu'em a partant du rivage de le mer Rouge c'est à peine mi en une a année en attent le terme de l'Océan Indian », a cujus fistere pur un anné fermine l'adici Oceani naciquatione affingitor, il est évident qu'il une reste pas une longue distance à franchir pour passer per mer des extrémités de l'Inde à Gades.

D'Ailly no s'explique pos sur la mesure qu'il attribueit au monde habitable et se coulente, dans l'Image Mandi et dans l'Epiloges, d'admettre la manière de voir des autours anciens qu'il cite, sur es grande étendue. Cependant, comme lorsqu'il écrivait ces traités il ne connaissait ple la mesure de Maria de Tyr, et comme il consiste, dans le Compressione, que Ploiémée

l'avait écartée, sans accepter cette rectification (Chap. XIX), on est autorisé à croire que c'est la mesure de Marin qui avait ses préférences. Quant à la mesure de la circonférence du Globe il en indique deux : celle d'Eratosthène, 252,000 stades, dont 700 au degré, et celle d'Alfragan, 20 400 milles, dont 56 2/3 au de-

gré C'est cette dernière qu'il semble avoir acceptée.

Bien que le savant prélat donne quelques indications sur la manière dont il avait établi sa seconde carte (Compendium, ch.XVIII),ou ne voit pas bien clairement ce qu'elle devait être. Il semble que,comme l'autre, elle était composée de lignes géométriques traversant un disque représentant la moitié de la sphère. L'équateur y était divisé en trois parties comprenant chacune 4 heures équinoxiales de 15 degrés, soit 180 degrés pour les trois. parties. La terre habitable y était limitée en largeur par le parallèle de Thule et par celui du mont Bardite; en longueur elle s'élendait sur un parallèle qui passait, à l'ouest, par les ties Canaries, et, à l'Orient, par la métropole des Sères. Ces limites, dit d'Ailly, étaient celles que Ptolémee donnait au Monde connu. La carte contenat-elle quelque légende indiquant que lui, d'Ailly, pensait autrement à cet égard? On ne sait; mais il semble bien que non et que son unique objet était de représenter le monde connu, tel que Ptolémée l'avait compris, et non d'après ecs propres idées,

leolées des textes qu'elles accompagnaient et complétaient, ces deux cartes ne pouvaient suggérer aucune idée nouvelle à Colomb et à Behaim, mais elles leur facilitérent l'intelligence de testextes qui avaient tant d'importance pour eux et durent beautoup fixer leur attention. En ce qui concerne la seconde, nous ajouterons volontiers qu'il est possible qu'elle n'ait jamais existé.

17. COLOMB (Chr.). — Notes autographes à l'Historia rerum ubique gestarum de Pie II, édition de 1477.

Reccolta Colombiana, Autograft, série B, et Scritti, Vot. II, pp. 291-249.

Les notes de Colomb à cet ouvrage s'élèvent à 861; elles n'ont pas cependant l'importance de celles à l'Image Mandi, parce que Pie II n'avait pas, comme d'Ailly, adopte les idées de ceux qui fassient le monde plus petit qu'il ne l'est et qui diminuaient considérablement l'étendue de l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde. Son livre est une compilation où abondent les faits et les noms, mais qui ne s'écarte pas de la traduon classique et Colomb n'en a rien tiré qui pût servir à la formation de ses théories, mais il y a trouvé nombre d'indications sur l'Inde, sur l'Extrême-Orient et surtout relativement à

ce Grand Khan de Catheyqui exerça toujours sur lui une grande fascination. Tous les passages où ces noms figurent sont notés. Pour cela, Colomb doit plus à Pie II qu'à Marco Polo Iui même, qui semble d'ailleurs être resté inconnu à ce pape. C'est vraisemblahlement aussi par cet ouvrage, où Ptolémée est fréquemment cité, dans des passages que Colomb note, que notre Génois a connu la plupart des opinions du géographe alexandrin qu'il rapporte.

Quelques-unes des annotations à ce volume doivent être attribuées à Barthélemy Colomb; à ce point de vue, celle nº 860, relative à l'expédition de l'estronome Joseph, est très discutée. On verra à son lieu et place ce qu'il faut penser à cet égard. C'est aussi sur l'un des feuillets blancs de ce volume que se trouve

transcrite la fameuse lettre attribuée à Toscanelli.

COLOMB (Chr.). — Notes autographes au Marco Pololatin, de Francisco Pipino, Anvers, 1485.

Raccolta Colombiana, Autografi, série D, Scritti, Vol. II, pp. 446-472.

Les notes de Colomb à cet ouvrage sont peu nombreuses relativement à celles qu'il a mises à ses autres livres; il n'y en a que 366 et elles sont toutes très courtes. Ce sont des indications plutôt que des annotations; mais on les trouve aux passages où sont mentionnés des faits et des noms qui tiennent une grande place dans ses idées géographiques, comme le royaume de Cathay, la province de Mangi ou de Mangu, le Grand Khan, la riche ville de Quinsay, les pierres précieuses, l'or et les aromates des contrées de l'Extrême-Orient.

19. COLOMB (Chr.). — Lettre d'Halti de 1498. Contenant la Relation de son troisième voyage.

NAVARRETE, Viages, Vol. II, pp. 242-276 - Louis, Scritti, nº XVI, Vol. II, pp. 26-40. Tanductions: française per Verneuiz et de la Roquette, Relations des quatre soyages, Vol. III, pp. 1-71; auglaise, par Mason, Select letters, pp. 104-148.

Colomb avait tenu un journal de son troisième voyage, que Las Casas a eu et dont il a fait un résumé que la Raccolta Colombiana a publié; mais, en arrivant à Española, après avoir découvert l'Amérique du Sad, il reudit compte aux Rois Catholiques, de son voyage dans une longue lettre qui n'est pas datée, mais

qui partit d'Española le 18 octobre 1498 (Las Casas, Vol. II, p. 354). Le texte original de cette relation, qui diffère de l'autre sur certains points, est également perdu et nous ne le connaissons que par une copie que l'on doit à Las Casas. C'est ce texte que Navarrete a publié et qui a été souvent reproduit depuis. C'est dans cet écrit que Colomb parle pour la première fois de son système cosmographique et des raisons sur lesquelles il fondait sa croyance à la possibilité de passer aux Indes par l'ouest. Le passage où il donne cette explication est presque littéralement emprunté au chapitre VIII de l'Imago Mundi du cardinal d'Ailly.

 COLOMB (Chr.). — Lettre du 7 juillet 1503 aux Rois Catholiques.

NAVARETTE, Vol. I, pp. 296-318. — Louis, Scritti in Raccolla, Vol. II, nº 41, pp. 175-225. — Moreum, Lettera racussima, 1810. Pour de plus amples détails hibliographiques sur ce document, voyez le numéro 4 des Sources à la quatrième de nos Études critiques.

Cette lettre, qui est une des plus singulières productions de Colomb, est une relation de son quatrième et dernier voyage qui fut si désastreux. Colomb y donne son opinion sur la forme de la Terre et sur la situation du Paradis Terrestre et s'étend, plus qu'il ne l'a fait dans sa Lettre de 1498, sur son système cosmographique, à ce point de vue c'est le document principal. Voir pour un passage important de cette lettre la note 438, ciaprès.

21. COLOMB (Barthélemy). — Carte de la zone équatoriale du Globe, 1506.

Reproduction dans Wissen, Die karte des Bartolomeo Colombo. Innsbruck 1893, 8°. Reproduction dans Nondensatold, Periplus, pp. 167-169.

Cette carte, découverte par Wieser à Florence, est un des documents les plus importants que nous ayons pour l'intelligence et l'origine des idées cosmographiques de Colomb. C'est une esquisse en trois feuilles, tracée à la plume, sur une copie de la lettre du 7 juillet 1503, dans laquelle Colomb rend compte de son troisième voyage, voyage dont Barthélemy faisait partie et que sa carte semble avoir principalement pour objet d'expliquer.

La première feuille donne la conception colombienne de l'espace compris entre les côtes occidentales du vieux monde et les



ex rémités orientales de l'Asie. A l'est l'Espagne, les Canaries et l'Afrique, à l'ouest l'Asie, avec la Sérique au Nord, suivie de la nomenclature de l'Amérique du Sud dans laquelle figurent Beragua et Puerto del Retrete (Nombre de Dios), dans le voisinage de la Cattigara de Ptolémée. Vers le centre le groupe des Autilles, où Española tien. la place de Cipangu. Cette feuille est divisée en espaces de 10 degrés chacun, et il y en a 13 entre le méridien de Lisbonne et celui de Cattigara, soit 130 degrés

Les deux autres feuilles représentent l'hémisphère occidental, à partir des Canaries jusqu'aux extrémités de l'Asie, d'après le système de Ptolémée qui divise cet espace — jusqu'à Cathgara — en 180 degrés. La seconde feuille porte cette légende: Secondo Marino e Colombo da San Vicentio à Cathgara, g. 225, sono hore 15. Secondo Ptolomeo infino a Cathgara, g. 180, che sia hore 12, c'est-à-dire: D'après Marin et Colombil y a. du cap Saint-Vincent à Cathgara, 225 degrés ou quinze heures. D'après Ptolemée il y a jusqu'à Cathgara 180 degrés ou douze heures.

On sait que cette carte est de Barthélemy, parce qu'il alla à Rome en 1506 pour solliciter la recommandation du pape auprès du roi Ferdinand, et qu'il y vit un religieux de l'ordre de Saint-Jean de Latran, auquel il laissa une description et une carte de Veragua, que ce religieux donna au collectionneur Alex Strozzi dont les papiers passèrent à la Bibliothèque de Florence. C'est dans ces papiers qu'on trouva la description de Veragua ci-dessus mentionnée, qui a été publiée par M. Harrisse dans sa Bibliothèca americana velustissima, pp. 471-474, et c'est également là que M. Wieser a découvert la carte en question. Dans ces conditions il ne saurait y avoir aucun doute qu'elle est de Barthélemy, qui paraît d'ailleurs avoir fait une autre carte de Veragua mentionnée par Oviedo (Vol. II, p. 467).

## CHAPITRE PREMIER

# LE TÉMOIGNAGE DE F. COLOMB ET DE LAS CASAS ET LA DÉNÉGATION DE COLOMB

 I - Comment connaissons-nous la correspondance de Colomb avec Toscanelli.

Dans les chapitres précédents on a examiné trois des sources auxquelles, d'après les deux premiers biographes de Colomb, celui-ci aurait puisé pour la formation du grand dessein qui lui est attribué de passer aux côtes d'Asie en prenant par l'onest, à savoir : les informations données par sa belle-mère ou fournies par les papiers de Perestrello, les observations qu'il aurait faites lui-même dans ses voyages aux côtes de Guinée, et les notes qu'il avait prises sur les indications recueillies par ceux qui avaient tenté ou projeté de faire des découvertes à l'ouest. Cet examen a montré que si Colomb a pu trouver dans ces indications des motifs de croire à l'existence de terres inconnues à l'ouest, ce qui était d'ailleurs la croyance de nombre de gens à cette époque, il n'a pu en tirer aucune lumière sur l'étendue de l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde, et sur la possibilité de la franchir.

Continuant à suivre Fernand Colomb et Las Casas, dans l'exposé qu'ils font de la genèse des idées de Colomb, nous arrivons à une source d'information bien différente de toutes celles énumérées jusqu'à présent: la correspondance avec l'astronome florentin Toscanelli, c'est-à-dire deux lettres et une carte que ce savant aurait envoyées à Colomb, qui lui aurait écrit. La sarte n'exists plus, mais nous possédons les deux lettres qui exposent, la première principalement, un plan de passage aux Indes par l'ouest basé sur les idées cosmographiques qui sont celles mêmes par lesquelles Colomb a expliqué, plus tard, l'origine de son dessein. La carte complétait cet exposé; la première des deux lettres montre ce qu'elle devait être

Nous sommes done ici en présence d'un document qui dit nettement qu'il faut aller aux Indes par l'ouest et qui explique comment cela peut se faire. Si ce document est authentique, nous connaissons la source originelle où Colomb a pulsé non seulement l'idée promière du grand dessein qu'il assure avoir toujours été le sien, mais encore sa forme même, puisqu'il est démontré que ce ne sont ni les notes de Perestrello, ni les observations qu'il dit avoir faites, ni les indications tirées des sécits des pilotes, qui ont pu lui suggérer un dessein de ce genre. Nous aurious là, dans ce cas, une preuve que ce dessein était antérieur aux propositions qu'il a faites à diverses puissances.

La question qui se pose tout d'abord pour la critique est donc celle de l'authenticité des pièces auxquelles s'attache un si grand intérêt historique. Cette question a été ouverte au Congrès des Américanistes de Paris de 1900, mais blen qu'elle ait donné lieu à une très longue controverse, à laquelle nombre d'érudits ont pris part, elle n'est pas résolue à la satisfaction de tout le monde et doit être étudiée à nouveau. C'est ce que nous nous proposons de faire ici, en tenant compte des diverses particularités que la polémique a mises en lumière et des indications qu'on peut en déduire.

Voici les faits:

En 1339, Fernand Colomb mourt laissant en manuscrit

une vie de son père, écrite en espagnol, qu'il avait terminée vers 1537. Ce texte original est perdu.

Vers 1552, Las Casas, auquella famille de Colomb, particulièrement Marie de Tolède et son fils don Luis Colon, III amiral, avaient confié tous les papiers de Colomb, met la dernière main aux deux premiers livres de son Historia de las Indias, où il dit que Colomb avait été en rapports avec Toscanelli et donne une version espagnole des deux lettres que ce savant lui aurait écrites.

En 1571, on imprime, à Venise, une version italienne de la vie de Colomb par son fils, et on y trouve une brève mention des rapports de son père avec Toscanelli, ainsi qu'une version italienne des deux lettres attribuées à ce savant.

En 1870, M. Harrisse découvre sur un feuillet de garde du Pie II de la Colombine une transcription latine de la première des deux lettres, transcription généralement attribuée à Colomb même.

Voilà les sources par lesquelles la correspondance, dite de Toscanelli, est arrivée à notre connaissance. Il n'y en a pas d'autres. Avant de les soumettre à un examen critique, voyons comment Colomb serait entré en relations avec le savant astronome.

#### Comment et quand Colomb serait entré en rapports avec Toscanelli.

Remarquons, tout d'abord, qu'il n'est pas facile de concilier avec les faits connus la date à laquelle il faut nécessairement placer les rapports que l'on dit avoir existé entre Toscanelli et Colomb.

Pendant que le futur amiral méditait sur son grand dessein d'aller chercher l'Asie par l'ouest, nous disent son fils Pernand et son historiographe Las Casas, il aurait appris que, par l'intermédiaire d'un chanoine de Lisbonne nommé Fernam Martins, le roi Affonso V avait entretenu une correspondance relativement à ce sujet, avec un médecin de Florence qu'ils appellent maître Paul. Colomb se serait aussitôt mis en rapport avec lui par l'entremise d'un Florentin de Lisbonne nommé Lorenzo Giraldi (133), et lui aurait exposé son dessein par écrit, en même temps qu'il lui envoyait, pour l'expliquer, une petite sphère. En réponse à cette communication Toscanelli aurait écrit à Colomb un billet, l'encourageant dans ses idées, et lui transmellant la copie d'une lettre et d'une carte qu'il avait antérieurement envoyées au chanoine Pernam Martins, par lequel il avait été consulté pour le roi Affonso, qui cherchait alors une route nouvelle pour aller aux Indes (134). Suit, dans les Historie, une version italienne de la lettre, sans autre observation, que cette communication enflamma l'imagination de son père, bien que les indications données fussent erronées (135).

Sur ce point, la version de Las Casas est exactement la même et a été puisée évidemment aux mêmes sources. Sans le dire, les deux biographes supposent, cependant, que Colomb entretint une correspondance avec Toscanelli,

(135) Haderie, ch. VII, fol, 15, waren.

<sup>(138)</sup> Fernand Colomb et Les Casas l'appellent, l'un, Girardi (Historia, fol. 15, verso), l'autre Birardo (Historia, Vol. 1, p. 92) Il s'agit de Lorenzo Giraldi qui était alors fixé à Lisbonne, M. Uzuelli a étable son identité et a moutré qu'il appartenent à une ancienne famille florentine. (Vila e i tempi de Paolo... Toscanelli, in Raccolla Colombiana, p. 861.)

<sup>(134) «</sup> Ce maître Paolo était ami d'un certain Fernando Martines, chanoine e de Lisbonne, et ils s'écrivaient l'un à l'autre des lettres sur la navigation e qui se faissit au pays de Guinée, au temps du roi Don Alfonse de Portugal, e et sur celle que l'on pourrait faire dans les régions de l'Occident ; cela vint e à la conneissance de l'amirel, qui était très curieux de ces choses et il se e hête, per l'entremise d'un certain Loronro Girardi, Florentin, qui se troua vait à Lisbonne, d'écrire à ce sojet su dit mattre Paolo et de lui envoyer e une potée sphère qui expliquait son dessein. A quoi mattre Paolo envoya e sa réponse en latin.» (Historie, foi, 15, varso.)

car l'un et l'autre donnent, sans aucune réflexion, uns seconde lettre de ce dermer, qui ne fait, il est vral, que répéter la première. On y reviendra plus loin. Ils n'en mentionnent qu'une de Colomb et n'en citent aucun passage (136).

Ni Fernand Colomb ni Las Cases, ne donnent une date à ces rapports de Colomb avec Toscanelli et ce point a prêté à des suppositions diverses qui pouvaient paraître plus ou moins vraisemblables, mais que des faits nouvellement établis ne permettent plus de soutenir (137). Nous savons maintenant, en effet, que ce ne peut être avant la



que de la correspondence qui aurait eu heu entre Fernando Martine et Tuncanelli, et eutre se dernier et Colomb: è Lettre de Martine, de Lisbonne, è
Tomanelli, à Florence, lui demandant, de la part du roi, des indications sur le
route des Indea, perdue; 2º Répones de Tomanelli, de Florence à Lisboune.
C'est la lettre du 25 juin 1474, 3º Lettre de Colomb à Tomanelli, lui domandent des indications et lui envoyant un Globs, perdue, de Lettre de Tomanelli en répones à Colomb lui envoyant une copie de la lettre à Martine et
du la certe qui accompagnest cette lettre C'est le billet qui précide autle
lettre dans le version appagnole et dans celle italianne. Il manque as texte
latin; à Lettre de Colomb à Tomanelli à laquatie le survante serait une réponse, perdue, de Lettre de Tomanelli à Colomb, à Lisbonne, sans dots et
sans lieu de provenence. C'est le seconde lettre de Tomanelli, vors 1493, C'est
cute mentionnés dans le Sacrobosco de Dante de Rinaldi.

<sup>1470,</sup> on n'avait d'autre moyen de déterminer le date à laquelle il serait antré en repporte avec Toucanelle que l'anamen des lettres ettribuées à cet antronume. Or, une phrase de la première des deux initiese porte que l'autre e oté écrite às due, tandis qu'une autre phrase indique que cetui que l'écrivait, le faisait après les guerres de Captille. De là, de longuée discussions que ce que voulait dire às diss, que les uns tradissaient par : il y a qu'ilquez jours et les autres par : il y a longieman, et sur ce qu'il failait entendre par les guerres de Castille. Les une pensaient que c'est à la date même que porte la lettre dont Toumoils envoyait une copie à Colomb, s'est-è-dire en 1474, que le corvespondance est lieu, tandis que les autres le plaçaient eprès la guerre antre la Castille et le Portugal que fut terminée per le traité de 1478-1480. Pour l'historique de cette question, voyez les notes 30, 25 et 22 de notes Toucanelle.

seconde partie de l'année 1477 que Colomb se fixa à Lisbonne et, comme son fils et Las Casas sont tous les deux très affirmatifs sur ce point que c'est en Portugal que sa vocation se déclara, ce ne peut être qu'entre l'année 1478 et le mois de mai 1482, date de la mort de Toscanelli, que ce savant et notre Génois purent entrer en relations. On

peut serrer le problème de plus près encore.

Fernand Colomb et Las Casas nous assurent que c'est la lecture des papiers de Perestrello, que sa belle-mère avait confiés à Colomb, qui tourna ses idées vers les entreprises maritimes. A moins de supposer que Colomb épousa la fille de Perestrello dès son arrivée à Lisbonne et avant d'y être connu, on ne peut placer son mariage que vers 1479 ou 1480 (138). C'est donc postérieurement à cette époque que Colomb pensa à aller aux Indes. Mais il résulte aussi du récit de nos deux biographes que le dessein de Colomb était déjà formé quand il rechercha les conseils de Toscanelli (139), et comme ils ne prétendent pas que ce dessein soit né spontanément dans le cerveau du grand Génois après la lecture des papiers de son beaupère, comme ils disent, au contraire, que cette lecture l'incita à d'autres études et d'autres observations qui eurent pour effet de lui donner l'idée qu'on pouvait aller aux Indes en traversant l'Atlantique, on doit croire que c'est un an, au moins, après son mariage qui lui fournit l'occasion de prendre connaissance des précieuses notes

(138) Voir la VI- de nos Etudes, paragraphe Date du maragede Colomb, pp. 443-448, et ca-dessus, note 37

<sup>(139)</sup> Humboldt dit que Colomb evait déjà acquis par lui-même e la cone viction du succès de son entreprise quand it entra en rapports avec Tose canelli. » (Examen critique, Vol I, p. 255.) C'est l'opinion de tous ceux qui suivent la tradition colombianne et alle cet justifiés par ce que disent Fernand Colomb et Las Casas. Voyes les chapitres VII et VIII des Historie et Las Casas, ch. XII.

de Perestrello, que cette idée lui vint (140). Or, à ce moment Toscanelli était sur le point de mourir, car c'est en mai 1482, à l'âge de 85 ans, qu'il décéda à Florence.

Ce serait donc à cet âge avancé, et lorsqu'il avait déjà pour ainsi dire un pied dans la tombe, que ce savant aurait entretenu une correspondance avec un homme qui était alors complètement înconnu, et qu'il se serait empressé de lui communiquer le secret de ses conceptions géographiques et cosmographiques (141). Cela n'est pas impossible; mais on doit néanmoins constater que cette histoire des relations de Colomb avec Toscanelli suppose des conditions singulièrement invraisemblables (142).

(140) Une physic de Las Cesas indiquerait que c'est à une époque plus tardive encore que Colomb serait entré en relations avec Toscanelis, car il dit que cela cut lieu quand l'amiral était sur le point de mettre à exécution son projet, ce qui ne peut s'entendre que de l'époque des négociations de Colomb avec Joso II, qui doivent être placées en 1492 ou 1484. Voici la phrase entière.

El cual [Colomb] comó estaba muy encondido con sus pensamientos en aquella especulación y andaba por ponería en practica, acordo de escribir al dicho Marco Paulo.

« Lequel Colomb) comme il était vivement préoccupé de cette idée et était sur le point de la mettre à exécution résolut d'écrire au dit Marco Paulo, (Historia, Liv. I, ch. XII, Vol. I, p. 92.)

(141) M. de La Rosa fait à ce sujet la remarque suivante : « Est-il croya-« ble que Toscanelli, arrivé à la décrépitude, se suit mis à copier des lettres « et des cartes marines pour les envoyer, non à un ami, mais à un inconnu « qui lui avait écrit de Lisbonne ?» (La Solution, p. 15.)

(142) M. Altoispurre, avec lequel nous nous trouvons en souvent en désaccord, a fait au sujet de l'invraisemblance de ces rapports de Colomb avec Toscanelli des remarques d'une grando justesse que nous nous plaisons à reproduire ici.

e Peut-on admettre qu'un homme qui, comme Colomb, entourait tous ses actes du plus grand mystère et se médait de tout, alt été, sans plus de réflexion, et seulement parce qu'il avait en connussance que Toscanelli e evait présenté aux Portugeis un projet de navigation, révêter le sien à e celui qui, forcement, devait être son rival? Peut-on admettre aussi que s Toscanelli livrat à un inconnu le produit de son génie et de ses études, e sans réclemer même la propriété de son œuvre ? Est-il possible que le

#### III. - Le témoignage de Fernaud Colomb.

Le texte espagnol de la vie de Colomb par son fils étant perdu, nous ne connaissons ce qu'il a pu dire des relations de son père avec Toscanelli que par la version italienne de ce livre publiée sculement en 1871. En général, on peut se fler à cette version dont l'exactitude a été reconnue sur nombre de points. Cependant, ce texte italien porte des traces indéniables d'interpolations et il est possible que les passages relatifs au point qui nous occupe aient été ajoutés au texte original. Il y a quelques raisons de le croire.

Après avoir dit comment l'opinion des savants, particulièrement celle de d'Ailly, avait confirmé son père dans sa croyance à la proximité des côtes de l'Asie orientale de celles d'Espagne, Fernand Colomb ajoute que c'est, cepen-

e mayani Borontin ad accordé créance aux propositions d'en homme obsenr. q sans fortune, sans poution socials, sans aucun moyen pour réaliser une e anant colossale unireprise, si se soil donné, à son âge avancé, la perse de e reprodutre la curte de navigation et la lettre à Martine? Set-il naturel que, e sa répondent à Colomb, Toscanella ne montre pas le moisdre étonnement g de ce qu'ilese soient tous les deux rencontrés dans l'atés de la nevigetion. a transationique, et lui parle de celle-ce, comme il aurait pu lui parler de ∉ calle da Génes à Liabonne ou de Liabonne à Naples, sans que dans aucune e des doug lettres on lise cien qui révèle le cavant s'adressant à un autre e greent, car Toscanelli devast tenir pour tel celui qui lui avast présenté un a projet de ni grande importante acientifique ? Et aurtout, est-il admissible, e as point de vue retionnel, que le projet de Colemb colscidét avec celui de € Tosounelli jusqu'on point que celui-ci n'ait pas rencontré le moindre objece tron à lui faire ? El, quand même gous admetirione qu'il en soit ninsi, e comment calui-ci, en répondant à Colomb, na témougne-t-il pas son étonne-« ment d one si aztraordizaire identité ? Car, en affet, li sorsit été Monsant, e que deux théories résultant de tant de facteure différents eussent ou seçidé s dans les moindres délaits, a (Autonouisme v. Duvane, Grisiobel Colén y Pablo del Pesso Tossanelli, Madrid 1903, pp. 306-307.)

dant, un certain maître Paul, médecin à Florence, qui fut cause, en grande partie, qu'il entreprit son voyage (143). Il rapporte alors, comme on l'a dit ci-dessus, la manière dont son père était entré en relations avec ce maître Paul, et donne le texte des pièces, sans aucune autre indication relative à leur provenance.

La première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il a trouvé cette correspondance dans les papiers de son père. Le fait que son livre entier est écrit d'après des pièces ayant cette origine et que, plus tard, on a découvert sur un feuillet de l'Historia Rerum de Pie II, dont Colomb avait eu l'usage, une copie du texte latin de la principale des deux lettres, qui paraît être de son écriture, est de nature à confirmer cette première impression. Cependant, il y a quelque objection à cette manière de voir. Fernand Colomb qui, dans presque tous les cas, prend soin d'appuyer ce qu'il dit de son père sur le témoignage même de celuici, ne le fait pas dans cette circonstance, quoique les faits qu'il avance soient assez importants pour motiver une explication. Il ne cite pas un mot de Colomb se rapportant à ce sujet sur lequel il glisse plutôt qu'il ne s'y arrête (144).

<sup>(143)</sup> e Ce passage (celui de d'A.Rv) et plusieurs autres semblables du e même auteur furent les autorités qui portérent le plus l'amiral à croire que e son hypothèse était vraie, bien que ce soit un certain mettre Paolo, médee sin, [fils] de mattre Domenico, Florentin, contemporain de l'amirat luie même, qui fut cause, en grande partie, qu'il entreprit le voyage avec plus « de résolution»: fouse cagione in gran parte, ch egli con più animo imprendesse queste viaggio, (Historie, ch. VII fol. 15, verso.)

Plus ioin Fernand Colomb dit que la lettro de Toscancili enflamma ancore devantage l'amient pour sa découverte : inflammé assat piu i Ammiraglie si ses exoprimente. (Op. cit., ch. VIII, fol. 19, recto.)

<sup>(164)</sup> Les courts passages cités à la note précédente sont les seuls où il soit question de Toscanelli dans les Historie. Pernand Colomb na mentionne pas une seule circonstance où les pièces attribuées à l'astronome florentinuent été etiles à son père. Il en est touleutrement de Les Cases, ainsi qu'on le verra plus loin.

En ce qui concerne la plus importante des deux lettres, celle dite à Martins, on est fondé à dire qu'il ne l'a pas empruntée au volume de sa propre bibliothèque où on en trouve, comme on vient de le voir, une transcription latine altribuée à Colomb même, puisque la version italienne des Historie en diffère considérablement (145). Il est évident que si Fernand Colomb avait connu le texte du Pie II. et s'il avait cru qu'il était de la main de son père, c'est celui-là qu'il aurait traduit. Cette observation et la particularité singulière, mentionnée plus loin, que Las Casas, qui avait sous les youx le manuscrit original du livre de Fernand Colomb, ne lui a pas emprunté la version espagnole de cette lettre qu'il donne dans son Historia, sont deux faits qui donnent lieu de croire que ce que l'on trouve aujourd'hui dans les Historie, relativement à Toscanelli, pourrait bien être une interpolation de ceux qui ont fait publier cet ouvrage à Venuse en 1571. Et ce qui donne quelque consistance à cette supposition, c'est cet autre fait, encore plus singulier que les autres et sur lequel nous revenons plus lom, que Colomb n'a jamais parlé de Toscanelli.

Ainsi, le témoignage de Fernand Colomb sur la correspondance que son père aurait eue avec Toscanelli n'est appuyé sur aucune preuve. L'auteur des *Historie* ne dit pas comment il sait ce qu'il avance; il ne dit rien qui donne à supposer que c'est par les papiers de son père qu'il a appris ces choses, et il y a des motifs très plausibles de croire que son texte espagnoloriginal ne contenait pas les deux lettres attribuées à Toscanelli.

<sup>(165)</sup> Ces differences ont été notées pur Uzielli , Vita e i Temps ... pp. 35 et sq.) aussi que par M de Loths Scritti, Vol. II, p. CLXXXVI et sq.) et neus les avons indiquées dans les notes à la version française de la fameuse lettre, de notre Toscanelli, ainsi que dans les textes, dennés à l'appendice de cel ouvrage. Elles consistent en transpositions, additions et suppres mons.

#### IV — Le témoignage de Las Casas.

Bien que Las Casas ne soit pas explicite sur la source de ses informations, relativement aux lettres attribuées à Toscanelli, il est moins bref que Fernand Colomb.

Après avoir donné les mêmes renseignements qu'on trouve dans les Historie sur la manière dont Colomb serait entré en communication avec Toscanelli (146), il nous dit qu'il a eu entre les mains une traduction du latin, en langue vulgaire (romance) de la principale lettre, traduction qu'il reproduit, et qu'il possède la carte même qui accompagnait cette lettre, carte qui lui avait été confiée avec d'autres écrits de l'amiral (147).

Ce langage ne nous renseigne pas sur la source de la communication faite à Las Casas, mais il est de nature à nous faire douter que ce soit aux papiers de Colomb, source ordinaire de ses informations pour tout ce qui concerne

<sup>(146)</sup> Voyez le récit de Las Casas, Historia, Liv. 1, ch. XII, Vol. I, p. 93 at sq.

<sup>(147)</sup> Voici les divers passages de Las Casas relatifs à ce sujet :

<sup>«</sup> Il (Colomb) fit part au dit mattre Paut de l'intention qu'il avant et qu'il « désirait mener à bien. A la réception de la lettre de Christophe Colomb, « le dit mattre Paul lui répondit une lettre en latin, y insérant celle qu'il « avait écrite à Fernando Martinez, chanoine, laquelle lettre j'ai vue et j'ai « eue entre mes mains, traduite en langue vulguire. » La cual yo vide y tuve en mi mano qualta de latin en romance. (Historia, Liv. 1, ch. XII, Vol. I, p. 92.)

<sup>«</sup> La carte marine qu'il lui envoya, moi, qui écris cette histoire, je l'ai en « mon pouvoir. » La carta de marear que le envid, yo, que esta historia escribo, tengo en mi poder. (Ibid., p. 96.)

Catte carte est celle que lus avait envoyée Paul, médecia, le Florentin, carte que j'ai en ma possession avec d'autres choses ayant appartenu è l'amiral même qui a découvert nos Indes, ainsi que des écrits de sa propre main qu'on a mis à ma disposition. » Esta carta es la que envié Paulo físico, el florentino, la cual yo tengo en mi poder con otras cosas del almitante mismo que descubrio estas Indias, y escrituras de su misma mano que trajeron a mi poder. (Ibul., Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. I, p. 279.)

le personnage, qu'il a emprunté ces pièces. Ontre qu'il ne dit pas qu'elles ont cette origine, ce qu'il aurait sans doute fait, si tel avait été le cas, il s'exprime d'une manière qui indique clairement qu'on lui a fait une communication spéciale à ce sujet. Il ne s'agit pas iel des documents et des écrits de l'amiral servant de base à la partie de son livre qui se rapporte à Colomb, mais d'une lettre dont il a eu la traduction et qu'il n'a plus au moment où il écrit, car alors il n'aurait pas écrit au passé: Y tace, et d'une carte qu'il a encore, mais qui lui a été remise,— que trajeron,— avec d'autres autographes de Colomb. Il semble qu'il ne se serait pas exprimé ainsi s il se référait à ses sources ordinaires : les papiers de l'amiral.

Mais voici une preuve, fournie par Las Casas lui-même, que c'est postérieurement à la rédaction du premier livre de son *Historia*, rédaction que nous savons avoir été faite avec les papiers de Colomb sous les yeux, qu'il eut connaissance de la carte attribuée à Toscanelli.

Au chapitre XXXVIII, parlant de cette carte, Las Casas dit « qu'il paraît que plusieurs îles de ces mers y étaient marquées (148) ». Si, quand Las Casas écrivait cette phrase, il possédait la carte dont ilest question, il n'aurait pas dit: il paraît que — parece que. On ne s'exprime ainsi que quand on parle par out-dire. Quelques lignes plus loin, cependant, Las Casas nous dit qu'il possède cette carte, qu'on a mise à sa disposition, et que toutes ces îles y sont indiquées (149).

<sup>(148)</sup> En la cual parcos que tente pintadas algunas talas dertas mares. littéralement : sur laquelle il paraît qu'étaient pointes plustours ties de ces mers (Historia, Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. I, p. 278). Il s'agit des mers où se trouveit le flottille de Colomb le 25 septembre 1482. Dans le Journal de Bord de Colomb qui, comme un le sail, ne nous est consu que par un résumé fait par Les Casas, on trouve exactement la même phrase qui suggère d'ailleurs d'autros remarques que celle faite 101. Voyas : Navanners, Viages, Vol. I, p. 13, et notre Tesesnelle, p. 218, note 198.

<sup>(149)</sup> Sin duda parece que ya estaban en ellas, y ansi estan todas estas utas euasi en aquella distancia, (Loc. cit., p. 279.)

Ne résulte-t-il pas clairement de là qu'il avait déjà rédigé le chapitre où se trouve la première phrase, quand on lui remit la carte qui lui a permis de constater que les îles en question y étaient réellement marquées, et que la seconde phrase est une de ces nombreuses interpolations qu'il ne cessait de faire à son texte, quand il lui arrivait quelque document ou fait nouveau (150)?

Un autre passage relatif au sujet donne lieu à la même observation. Au chapitre L on lit, toujours à propos de cette carte, la phrase suivante : On disait qu'il y avait écrit Zaitam (151). Done, à ce moment, Las Casas ne connaissait pas encore la carte de visu et, par conséquent, cette phrase a été écrite à la même époque que celle où il dit : Il paraît que. Quand, plus tard, il obtint communication de la carte, il fit une addition à la phrase du chapitre XXXVIII, qui en rectifiait le sens, mais il oublia de faire la vérification qui lui aurait permis de rectifier la seconde.

On est donc pleinement autorisé à dire qu'il résulte du texte même de Las Casas, que ce n'est pas par les papiers de Colomb qu'il a eu connaissance des pièces attribuées à Toscanelli, mais par une communication spéciale qu'on lui fit, après que son livre était en partie rédigé (152), de la version espagnole seule de la lettre.

Cette mention de la version espagnole seule de la lettre

<sup>(150</sup> C est Las Casas lui-même qui parle de ces interpolations, I.v. III, ch. I, Vol. III p. 35.

<sup>1151)</sup> Se decia que estaba escrito Zaitam, Op. est., Liv. I, ch. 50, Vol. I, p. 360

<sup>(152)</sup> L'auteur d'un ouvrage considérable sur Colomb, M. Thacher, a dit tout le contraire de ce qui est avancé lei : The spanish translation of the original latin letter came (o Las Casas with the papers of Columbus. (Christopher Columbus... New-York, 1903, Vol. I, p. 345.) C'est simplement répéter ce que d'autres ont dit sans y regarder de bien près et c'est d'ailleurs ce que nous avions fait nous même dans notre Toscanelli (p. 145 édition fran

est importante, car si nous avions le témoignage de Las Casas qu'il a connu aussi le texte latin original, cela pèserait d'un grand poids parmi les raisons qui militent en faveur de l'authenticité de ce document. Mais, comme on vient de le voir, tel n'est pas le cas, et Las Casas a bien soin de dire que la traduction qu'il produit ne vient pas de lui; elle ne pouvait, en effet, lui faire honneur et il devait tenir à ce qu'on ne la lui attribuat pas (153). Non seulement ceux qui firent cette communication à Las Casas ne lui donnèrent point le texte latin de la lettre, mais notre historien n'a pas connu non plus la copie latine qui se trouve aujourd'hui sur l'un des feuillets du Pie II de la Colombine, car, dans es cas, ou il l'aurait mentionnée, surtout si cette copie est de Colomb, ou il en aurait tiré parti pour corriger la version espagnole qu'on lui avait communiquée, et qu'il donne en constatant qu'elle n'est pas de lui. Or, Las Casas avait ou accès à la Colombine, Il connaissait les volumes annotés par Colomb, puisqu'il

quise, p. 147 édition anglaise). Mais un examen plus attentif des textes nom a conventou qu'il n'en pouvait être alosi. Contrairement à ce qu'avance M. Altolaguirre, Luc Casse n's jameis dit lui-même — segun el misme dice—qu'il avait tiré cette correspondance des papiere de Colomb. (Cristobal Colés y Publo del Posse Toscanelli. . Madrid 1963, p. 206 ) Les paroles mêmes de Les Casse sont données aux notes précédentes

<sup>(153)</sup> M. Thacher a souteur que Les Came svait le texte latin original de la lettre ainsi que la traduction espagnole, et que ces pièces lui venaient des papuere de Colomb.

Las Gasas had in his hand.. not only the spanish translation of Tescancili's letter, but the latin original. (Christopher Culumbus .. New York, 1903, Vol. 4, p. 201.) Las Casas had the original letter of Toscancili (Op. cit., Vol. 4, p. 445.)

Le texte espagnol de Las Casas, que nous donnous si-demus, a'auteris ascuns assertion de ce genre. Las Casas dit nottement qu'il n'e eu que la traduction de cette lettre : Veelts de latin en romance. Il va de soi, d'alleurs, que l'évêque de Chiapas qui était un homme instruit et qui du letmème que Colomb connaissait mai le letin, n'eurait pas inséré dans son livre l'incorrecte traduction espagnole qu'on lui donne, s'il avait conse le texte latin du document.

cite quelques-unes de ses notes. Cependant, comme à Fernand Colomb, cette copie de la lettre, qui occupe presque une page entière, lui aurait échappé! On admettre cela difficilement (154).

Il y a un autre point d'une égale importance résultant du langage de Las Casas, c'est celui, déjà indiqué, que le manuscrit original du livre de Fernand Colomb ne devait pas contenir la correspondance attribuée à Toscanelli. Las Casas possédait ce manuscrit, il le cite souvent, il lui emprunte des chapitres entiers en disant qu'il les lui emprunte. Comment admettre alors qu'ayant sous la main une traduction espagnole de la fameuse lattre venant du fils même de Colomb, une traduction qui ne pouvait être qu'en bon castillan, il l'ait écartée pour prendre celle qu'on lui avait remise, qui est défigurée par de nombreux italianismes (155)!

Enfin, comme dernière preuve, ou si l'on veut comme

<sup>(154)</sup> Il y a d'ailleurs d'autres preuves que la version espagnols de Las Casas et la version italienne des Historie no viennent pas du texte latin du Pie II de la Colombine. Les principales sont les auventes : 1º l'incorporation dans le texte des traductions de ce qui forme un P. S. dans le latin (Voyez notre traduction, note 30 de notre Tescaneile, p. 274), 2º l'addition d'un membre de phrase convertisent les milles en heues (Ibid., note 33), 3º le changement par addition et par omission dans la phrase relative sux côtes et aux fies d'où l'on doit partir (Ibid., note 15).

<sup>(155)</sup> Ces italianismes out été relevée, en partie, à l'appendice de notre mémoire sur la Maison d'Albe et les archives selombiennes, pp 16 et 17. Ils connaient principalement dans l'emploi à confresent du verbo que, Ainsi dans : Cen todas les étées que en este camino son, ce son est italian. Plus bas on lit La distancia que un de Poniente a Levante, l'empédiatement après vient la phrase suivante; Les otras que nou de transs ammestran la distancia que un de septentrion en austro. Il feudrait que unvav de transs, Vers la fin de la lottre on trouve : Y de la ciodad de Liabon en derecho per el Pomente son en la dicha carta 26 espacios, y en anda uno delles nav 250 millas. Son, ici, n'est pas espagnol, il faut hay. Le phrase suivante est caractéristique: Este patria en populaticalma, La forme espagnole de ce participe set poblado, d'où le superlatif pobladisimo. On peut relever ausas des Italianismes d'un autre genre, comme l'emploi du mot perque, dans le seus de pour que, afia que. C'est l'italian perché; en

indication, que Las Casas n'a pas trouvé dans les papiers de Colomb les pièces attribuées à Toscanelli et ce qu'il en dit, c'est que, dans son récit de la grande découverte, où il avance à maintee reprises que Colomb reconnaissait dans les lleux qu'il découvrait des parties de l'Asie Orientale que Toscanelli avait mentionnées, il ne cite jamais un mot de Colomb lui-même à l'appui de cette assertion. Dans la longue et minutieuse analyse qu'il nous a laissée du Journal de Bord du mémorable voyage de 1492, il reproduit de nombreux passages empruntés textuellement au document original, il n'en donne pas un seul indiquant

espagnol un mettrast para que. Notons aussi fuengo au Leu de fargo presto au lieu de pronto, etc.

On voil par ces anampies, qui trabissent una plume italicane, corabiqu est peu justifice l'opinion de ceux qui, comme M. Harrisse et M. Altologuerre, attribuent à l'ernand Colomb la traduction espagnole de cette lettre, que Les Casas auvait prise dans le manuscrit original des Historis M. Altologuires funda catie spinion sur ce que la version italianne de la lettre content une errour d'arithmétique sur la conversion des Heute en milles qui se trouve également dans le texte donné par Las Casas (Crutobal Colén y Pablo del Posso Tesuanelli. . Madrid, 1903, p. 200). Colte assertion est mezacle, d'autres avanotes per M. Herrisso (Christopha Colomb, Vol. I, p. 128, note 21 prouvent enviement que la traduction italianes a été faite sur un document qui event. la même provenance que calui remis à Las Cesas. Il est absolument madmusmble que cette traduction ait éte faite per un lettré espagnol comme l'arnand. Colomb, né el élevé en Espague et dout i enfance et la première jounneue. s'écoulèrent, non avec son pare, mais avec sa mère et à la cour des Ross Catholiques. C'est suem l'opinion de M. de La Resa, bon juge en ces metières : « Aucun Espagnoi na ponysit rédiger une telle traduction où il y n g des moto et des tournures italieux, » (La solution de lous les problèmes», 1942, p. 7.)

Les stationismes forment, d'ailleurs, un des traits coractéristiques de cette fameuse lattre, même sous sa forme latine. Voyez à ce sujoi le très curseux mémoire de M. Shipley. Notes on the second Letter of Tascanetti. dens les Transactions of the international congress of americanuts. New-York, 1902, pp. 205-328.

Dans la Bibliographia de la costroverse sur la question de l'authenticité des pièces sitribuées à Toscanelli, que M. L'aielli a publice, en associant gracieusement mon nom au siru, il dit que les Italianismes aignolés sei sont leba contestables maite discutibili (Bibliografia, p. 38). Mais si un dit pes pourquei et c est cu qu'il aurait failu faire. que Colomb utilisait ou connaissait soit la lettre, soit la carte attribuées à Toscanelli.

En résumé, nous concluons de tout ceci que c'est par quelque membre de la famille de Colomb, ou par une personne autorisée par elle, que Las Casas reçut communication de ces pièces.

Ce qu'il faudrait savoir, c'est qui était cette personne et à quelle époque eut lieu cette communication. Malheureusement c'est là un point sur lequel nous manquons de renseignements et sur lequel on ne peut que faire des hypothèses, qu'il est inutile d'examiner ici. Mais, quelque opinion qu'on se fasse à cet égard, il est certain que les conditions dans lesquelles l'évêque de Chiapas a connu la correspondance attribuée à Toscanelli, ne permettent pas de donner à son témoignage, à cet égard, une valeur décisive. Il nous dit bien qu'il possède la carte même de Toscanelli, ce qui, au premier abord, paraît concluant (188). Mais comment sait-il que cette carte est réellement de l'astronome florentin? Il ne le dit pas et ce qu'il dit de la manière dont elle lui est parvenue, montre qu'il n'avait

<sup>(156)</sup> Sir Clemente R Markhem a sinsi considéré outte assertion: Les Casas, a thoroughly trustworthy and honest writer, not only gives us a Spanish translation, but tells us that part of the original, namely, the accompanying chart, was actually in his possession when he words A Letter from Sir Clements R. Markham., London, 1903, 8°, p. 8). On remarquera que l'éminent critique considère Les Casas somme le traductour de la version espagnole de la Lettre, ce qui n'est pes faire homesir à cet écrivain qui se piquest à bon droit d'avoir des lettres.

Un autre critique, M. Biggar, a fait la même raisonnement : When then this bishop talls us that he had actually seen and handled Toscanelli's letter, there seems no plausible ground for doubling his statement (Berns Hispanique, 1963, p. 585). Plus récemment M. Edward Channing, dans un livre très bien fait, a reprin cut argument. There seems no good resson to deny that Columbus received letters and a map from Toscanelli, for Las Casas says that he had them in his hand (A History of the United States, New-York, Macmillan, 1985, Vol. I, p. 18). Suit la phrase obligatoire ser l'honnéleté de Las Casas.

aucun moyen d'avoir une certitude à cet égard. On peut constater, d'ailleurs, que Las Casas lui-même n'était pas absolument certain de la provenance de cette carte, car après avoir écrit le chapitre où il se montre si affirmatif à ce sujet, il y met un sommaire où il l'est beaucoup moins. Ici, il ne dit plus qu'il a cette carte en sa possession, mais qu'il croit que c'est celle qu'il possède (157). Est-ce qu'il s'exprimerait ainsi s'il avait trouvé cette pièce dans les papiers de Colomb, et ne résulte-t-il pas de tout ceci que Las Casas n'avait d'autre raison de croire que cette carte et la lettre dont elle était le complément venaient de Toscanelli, que ce qu'il tenait de celui qui lui avait communiqué ces pièces?

Dans ces conditions le témoignage de Las Casas, de même que celui de Fernand Colomb, tel qu'on le trouve dans les *Historie*, ne repose sur rien de solide, et ne peut être accepté que sous toute réserve.

### V - Le témoignage contraire de Colomb; son silence sur Toscanelli.

On n'attache une valeur exceptionnelle à ce que disent l'auteur des Historie et Las Casas des rapports que Colomb aurait eus avec Toscanelli, que parce qu'on suppose que leurs informations remontent directement à Colomb même. Il est certain que le fils du découvreur, ainsi que Las Casas, ont eu à leur disposition tous les papiers du grand Génois et que c'est à cette source qu'ils puisent le

<sup>(157) €</sup> Où il est question d'une carte marine que Christophe Colomb avait € avec lui et sur laquelle so trouvaient marquées les ludes et ces tles-ci, € notamment l'ile Hispaniola qu'il appelait Cippangu, et cette carte l'auteur € [de ce livre] dit qu'il l'a en sa possession, à ce qu'il croit. » Y esta carta dice el autor que la tiene, à to que cree, en su poder. ¡Op. cit., sommaire du ch. XXXVIII, Vol. I, p. 278)

plus souvent; ils le constatent eux-mêmes et il suffit de parcourir leurs deux ouvrages pour voir qu'il en est bien ainsi.

Mais on ne saurait tirer de ce fait certain, la conclusion que tout ce qu'ils disent de Colomb vient de lui, car il est également certain qu'ils relatent bien des choses se rapportant au futur amiral qui n'ont pas cette provenance, et on a vu, aux paragraphes précédents, qu'il y a quelques motifs de croire que les passages relatifs à Toscanelli pourraient être dans ce cas.

Il est singulier, en effet, que ni Fernand Colomb, ni Las Casas ne disent un seul mot indiquant que c'est par Colomb, ou par des documents venant de lui, qu'ils savent ce qu'ils écrivent à ce sujet. Il semble que, rapportant des faits aussi importants que ceux-là, qui tiennent une si grande place dans l'histoire des idées de Colomb, et qu'ils sont seuls à connaître, remarquons-le bien, ils n'auraient pas manqué de dire que la source de leurs informations était Colomb lui-même, si tel avait été le cas. A l'appui de leurs assertions, sur d'autres points, ils sitent nombre de fois Colomb, mais jamais à propos de ee qu'ils rapportent relativement à Toscanelli. Ils parlent tous deux comme s'ils étaient certains de ce qu'ils avancent, mais, ni chez l'un ni chez l'autre, on ne trouve un mot montrant que leur certitude avait pour fondement le témoignage même de Colomb.

Ce fait, très singulier dans l'espèce, crée une présomption que ce n'est pas des papiers de Colomb que vient ce qu'on lit dans les *Historie* et dans Las Casas relativement à Toscanelli, et cette présomption trouve une certaine sonfirmation dans le langage de Las Casas sur la manière dont il eut connaissance des pièces attribuées à Toscanelli, ainsi que dans les motifs qui font mettre en doute que la principale de ces pièces se trouvait dans le manuscrit orisinal de Fernand Colomb.

Mais il y a un autre témoin à consulter relativement à l'existence des rapports que Colomb aurait eus avec l'astronome florentin, c'est celui du principal intéressé: de Colomb même. Il semble impossible, en effet, que dans une matière qui, d'après son fils et d'après son historiographe, avait tant d'importance pour lui, il n'ait pas dit quelque chose qui pourrait éclaireir les doutes que fait naître un examen attentif du témoignage de ses deux premiers biographes sur ce point essentiel.

Eh bien! contrairement à tout ce qu'on devait attendre, Colomb garde un silence complet à cet égard. Dans aucun de ses écrits qui nous restent, et nous en avons beaucoup, on ne trouve le nom de Toscanelli. A aucune époque et dans quelque circonstance que ce soit, il n'a fait l'allusion la plus éloignée aux rapports qu'il est supposé avoir eus avec cet astronome qui lui aurait fourni des indications si précieuses. Il n'a jamais dit un mot de ses lettres et de sa carte.

Peut-on voir là une simple omission, ou doit-on admettre que Colomb a pu mentionner Toscanelli et son projet, dans ceux de ses écrits qui ne nous sont point parvenus? La supposition a été faite, mais elle n'est guère vraisemblable. Fernand Colomb et Las Casas possédaient, eux, la plupart, sinon tous les papiers de Colomb, et s'ils y avaient trouvé quelque chose, venant directement de lui, qui se rapportat à ce sujet, auquel ils attachaient une si grande importance, Las Casas surtout, ils n'auraient pas manqué de le dire.

On peut, d'ailleurs, relever dans ceux des écrits de Colomb qui nous restent, des passages, où, soit le nom de Toscanelli, soit la lettre ou la carte de 1474, devait naturellement se présenter sous sa plume, et où il ne se trouve pas. Ainsi, quand discutant avec Bernaldez sur l'origine de son grand dessein, il nomme les auteurs qui ont exercé une influence sur ses idées, il ne fait aucune men-

tion de Toscanelli ou de ce maître Paul, comme l'appelle Las Casas, qui d'après son propre fils, lui aurait donné des indications qui l'impressionnaient vivement (158), Quand, dans la fameuse journée du 25 septembre 1492, Pinzon et lui consultent avec anxiété une carte qui indiquait des lles qu'ils ne trouvaient pas, carte que Las Casas dit être celle même de Toscanelli, il ne le nomme pas davantage, il parle même comme si cette carte avait été dressée par lui ou par ses ordres (159). Enfin, quand il forme un cahier de notes contenant les indications qu'il avait pu recueillir relativement à l'existence de terres à l'Ouest et à la possibilité de faire des découvertes dans cette direction, il n'y fait figurer ni la lettre ni la carte de Toscanelli. On est donc fondé à dire que, pas plus dans les écrits du grand navigateur qui sont perdus, que dans ceux qui ont échappé à la destruction, Colomb n'a nommé cet astronome florentin avec lequel il aurait entretenu une correspondance scientifique aussi importante. Ce silence de Colomb, qui le met en contradiction avec ses deux biographes, enlève toute vraisemblance à la supposition que c'est par les papiers mêmes du Découvreur que l'auteur des Historie et Las Casas ont appris ce qu'ils racontent des rapports qu'il aurait cus avec Toscanelli.

Mais Colomb ne se borne pas à taire le nom de l'auteur de la lettre qu'il est supposé avoir reçue et à ne faire sueune mention de cette lettre : il réclame comme étant son œuvre à lui le plan de découverte qui y est exposé. On a vu, en effet, à l'introduction et on le verra mieux encore plus loin, que Colomb s'attribue toutes les idées, tous les renseignements dont on fait honneur à Toscanelli

<sup>(156)</sup> Bannazam, Historia de los Reyes Catolicos, ch. CXXIII. Voyes notre Toscanelli, note 50, p. 54.

<sup>(159)</sup> Voyaz sur ce point notre Toscanelli, édition française, pp. 205-211, édition augisiec, pp. 223-235.

et qui auraient été la source originelle de son entreprise. C'est lui qui a trouvé dans Aristote, dans Esdras et dans d'autres, les raisons d'où l'on peut déduire que l'Asie n'est pas très éloignée des côtes occidentales de l'Europe; c'est lui qui a appris aux Rois Catholiques que le Grand Khan de Cathay désirait nouer des relations avec les nations chrétiennes et qu'il leur avait déjà envoyé des ambassadeurs dans ce but; c'est lui qui a persuadé à ces monarques qu'il fallait aller aux Indes par l'ouest.

Ainsi, tandis que Fernand Colomb et Las Casas, ce dernier surtout, parlent d'une lettre et d'une carte de Toscanelli qui auraient exercé une influence déterminante sur Colomb, et qu'ils produisent une lettre qui, effectivement, contient toutes les idées exposées plus tard par Colomb, celui-ci parle, agit, et écrit comme ai Toscanelli n'existait pas pour lui.

La contradiction est formelle. D'une part, du côté de Las Casas notamment, l'affirmation nette et précise, que c'est par les indications venant de Toscanelli que Colomb se guidait; de l'autre affirmation non moins nette et non moins catégorique de celui-ci, qu'il doit à ses études et à ses méditations les indications qui ont déterminé son entre-prise et qui lui ont permis de la mener à bonne fin.

Que conclure de là, sinon que F. Colomb et Las Casas ont été induits en erreur, ou que Colomb nous en impose. Il n'y a pas d'autre alternative; on ne peut sortir de ce dilemme par aucun faux-fuyant, par aucune tangente : il faut opter entre les assertions des uns et les dénégations de l'autre. Si Fernand Colomb et Las Casas ont dit vrai, c'est Colomb qui nous trompe.

On a cru échapper par deux voies à toutes les conséquences qu'on est en droit de tirer du silence de Colomb sur un point aussi important que celui des relations qu'il aurait entretenues avec Toscanelli. Les uns supposent que si Colomb n'a, ni nommé le célèbre astronome florentin,

ni fait aucune allusion directe à lui, il a du moins laissé une preuve qu'il a connu la principale de ses deux lettres en la copiant dans l'un de ses livres (160). Les autres admettent, au contraire, que Colomb n'a jamais parlé de Toscanelli, mais voient là un silence voulu dont l'objet était de dissimuler ce qu'il devait à ce savant (161) et trouvent la preuve du fait dans certaines réminiscences de la lettre de 1474 qui lui seraient échappées.

Arrètons-nous un instant sur ces deux manières de voir, si différentes l'une de l'autre, mais qui ont le même objet.

VI. — Le témoignage de Colomb : la copie de la lettre de 1474 qui lui est attribuée.

Nous avons vu au commencement de cette partie, paragraphe des sources, qu'il existe, à l'un des feuillets de garde du Pie II de la Colombine, une transcription manuscrite de la lettre de 1474. Si, comme on le croit généralement, cette transcription est de la main de Colomb, le silence qu'il a si complètement observé sur Toscanelli ne

<sup>(160) «</sup> Colomb n'a jamais parlé de cette lettre de Toscancili. Il no l'a pour-« tant pas dissimulée, puisqu'elle est copies sur un des livres qui lui ont ap-« partenu et que ses biographes l'out reproduite. » (Gallois Toscancili et Colomb. Annaies de géographie, mars 1902, p. 102).

C'est supposer que cette copie vient de Colomb même, ce qui est précisément en question. La copie de cotte pièce dans un livre où elle est restée cachée pendant quatre siècles, où Las Casas ne l'a pas vue, ne saurait, d'ailleurs, être considérée comme une prauve que Colomb ne la dissimulait pas on y verrait plutôt le contraire.

<sup>(161)</sup> Ruge ne doute pas que telle était l'intention de Colomb. M. Altola-guirre croit que, si Colomb avait fait connaître le source de son dessein, d'autres se seraient offerts pour le mettre à exécution (Op. cit., p. 401.) Mais le difficile est d'admettre que Colomb ait pu cacher cette source, si réallement elle a existé. Quand it proposait son plan aux Portugais et en discutait les termes avec sux, il y avait à peine dix ans que Toscanelli le leur avait déjà soumni, si la lettre de 1474 est authentique. Dans ces conditions comment Colomb aurait-il pu se l'approprier?

peut être considéré comme une indication que ce savant lui était inconnu, et il faudra chercher une autre explication de son attitude.

Mais cette copie est-elle de la main de Colomb? Les raisons qu'on a de le croire sont qu'elle est d'une écriture qui ressemble à la sienne, que le volume où elle se trouve a été annoté par lui, et que nous tenons de son flis et de Las Casas qu'il a reçu de Toscanelli une lettre qui est identique à celle transcrite sur ce volume.

Ces raisons sont d'inégale valeur et on est justifié à écarter sommairement les deux dernières, puisque c'est précisément l'assertion de Fernand Colomb et de Las Casas qu'il s'agit de vérifier. Vouloir prouver l'exactitude de cette assertion par l'existence de la copie en question, et soutenir que cette copie est de Colomb en s'appuyant sur le témoignage de ses deux biographes, c'est faire un cercle vicieux. L'autre raison n'est pas meilleure; si Colomb a annoté le volume en question, son frère, Barthélemy, dont l'écriture ressemble à la sienne, a fait de même et un expert en ces matières, M. Simon de La Rosa, a reconnu dans les notes que porte ce volume une troisième écriture.

La première raison paraît plus sérieuse, car l'écriture de la lettre transcrite au Pie II de la Colombine ressemble réellement à celle de Colomb, ainsi qu'on peut le constater par les nombreux fac-similés qui ont été publiés de cette pièce fameuse. Mais les ressemblances de ce genre ne sauraient constituer une preuve (162). Il n'y a pas de

<sup>(162)</sup> Le professeur Hermann Wagner reconnaît qu'il est impossible de dire avec certitude que la copie an question soit de la main de Colomb. (La tettre et la carte de Toscanelli, dans les Gottinguschen gelehrten Auseigen, Berlin, 1992, p. 116.) L'abbé Peragallo est plus affirmatif. Après avoir mentionné l'opinion contraire d'Herrisse, il dit qu'il persiste dans son doute et que, jusqu'à production de preuves bien concluentes, il craira que cette copie

moyens de démonstration plus incertains que ceux fondés sur ces similitudes d'écriture, qui ont donné lieu à des erreurs sans nombre. Les documents du xv' siècle surtout. dont la calligraphie est à peu près la même, sont, à cet égard, très difficiles à distinguer les uns des autres. Tout ce qu'on peut dire de ces ressemblances, quand elles sont bien constatées, c'est qu'elles créent des présomptions dont la valeur dépend des circonstances qui les font naitre. Ici les circonstances ne sont guère favorables à la supposition que la lettre transcrite au Pie II de la Colombine soit de la main de Colomb, car la présomption qui résulte de la ressemblance des deux écritures est singulièrement diminuée par le fait que Colomb, qui n'a jamais mentionné cette lettre, s'est toujours comporté comme si elle n'existait pas, et par cette particularité, relevée ci-dessus, que Las Casas, qui connaissait tous les écrits de Colomb, et qui eut accès à toutes les sources d'information que possédait la famille sur le grand navigateur, n'a jamais connu cette transcription latine.

On voit que les raisons qui donnent lieu de croire qu'elle est de la main de Colomb, ne sont pas de celles qui ne laissent place à aucun doute (163). Le silence de Colomb

Vienaun, Nouvelles Études, I.

est d'une tout autre main que celle de Colomb. Onde persistiame nel dubhio. Ann fine aprove ben concludents crediame la copia essere di tutt'altra mano. Panagatio : L'autenticità delle Historie di Fernando Colombo, p 98.)

<sup>(163)</sup> Nous n'avons mentionné sei que les raisons d'ordre logique qui se rapportent à la question. Au point de vue technique ce point problème, qui est gras par les conséquences qu'on peut en tirer, n'été étudié minutieusement par M. de Lollis et par M. Thacher. L'un et l'autre ont institué une comparaison savante entre l'écriture du document du Pie II et celle de pièces bies connues pour être de Colomb et ont conclu à l'identité des deux teritures. Leure raisons, plus ingénieuses que solides, sont exposées, par le premier dans sa préface des Astografi di Colombo de la Raccolta Colombiana, Pp. XI-XVI; et par le second dans son Christopher Columbus, New York, 194, à Vol. fol. Vol. III: The handwriting of Columbus, pp. 454-488. M. Simos de La Rose y Lopas, bibliothécaire de la Colombine, a également

sur les rapports qui lui sont attribués avec Toscaneili, et ses déclarations formelles que tout ce qu'on dit qu'il a emprunté à cet astronome, lui appartient en propre, sont des raisons autrement concluantes qu'une ressemblance d'écriture, plus ou moins contestable, qui n'est pas de nature à donner aucune certitude. On ne peut, en tout cas, attribuer à Colomb la transcription de cette fameuse lettre sans le mettre en contradiction avec lui-même, ce qui revient à dire qu'il a voulu nous en imposer, hypothèse qui n'a d'ailleurs rien d'invraisemblable et qu'on ne saurait écarter a priori.

VII. — Nécessité de contrôler les assertions des « Historie » et de Les Casas sur Toscanelli.

La supposition que Colomb a pu nous en imposer ne doit pas surprendre. Nous savons aujourd'hui que le grand Génois était capable de dissimuler et d'altérer la vérité, quand son intérêt était en jeu, et tel serait le cas si réellement il a été en relation avec Toscanelli, et s'il a obtenu de lui les informations décisives sur la route de l'Inde par l'ouest que contient la lettre de 1474. Dans ce cas, il pouvait ne pas lui être agréable qu'on sût que c'est à un autre qu'était dû le mérite qu'il revendiquant pour lui seul, d'avoir eu l'idée qu'on pouvait aller aux Indes plus facilement par l'ouest que par l'est, et plusieurs critiques, Ruge entre autres, ont pensé que c'est par ce motif qu'il faut expliquer le silence qu'il garde touchant Toscanelli.

Il est donc possible que les assertions de Fernand Colomb et de Las Casas soient fondées, malgré la dénégation implicite qui résulte du langage et de l'attitude de Colomb.

étudié la question dans son Catalogo de la Colomoine, Séville, 1892, Vol. II, p. XII. Voyez aussi la note 148 de notre Toscanelle, p. 152-154,

Mais il n'y a là qu'une possibilité qui ne suffit pas pour trancher la question. Nous ne pouvons nous en rapporter ici au témoignage de ces deux premiers biographes de Colomb, parce qu'il est contredit par celui du principal intéressé, et nous ne pouvons non plus le rejeter sans examen, parce que les dénégations de cet intéressé sont suspectes.

Il faut donc chercher ailleurs les moyens de résoudre cette contradiction. On doit pouvoir les trouver. Il n'est pas probable que desfaits comme ceux dont il estici question se soient produits sans laisser quelques traces. S'ils sont vrais, Colomb n'est pas le seul qui y ait été mèlé, d'autres y ont pris part et ont dû les connaître. Les pièces elles-mêmes contiennent aussi quelquefois des éléments de vérification touchant leur authenticité. Il s'agit, par conséquent, de relever les indications que peuvent fournir les circonstances dans lesquelles les événements mentionnés auraient eu lieu, ainsi que celles qui se déduisent du silence ou du langage de Colomb, ou même de la teneur des pièces, et de voir si l'on peut trouver là des éléments d'information suffisants pour permettre de dire, en connaissance de cause, si c'est le témoignage de Fernand Colomb et de Las Casas ou celui de Colomb qui doit être écarlé.

Les chapitres suivants seront consacrés à cet examen.



## CHAPITRE DEUXIÈME

SILENCE DES AUTEURS ET DES DOCUMENTS CONTEMPORAINS SUR LES PIÈCES ATTRIBUÉES A TOSCANELLI

## Observation préliminaire

Le chapitre précédent nous a fait voir que le témoignage de Fernand Colomb et de Las Casas, d'après lequel Toscanelli aurait conseillé la route des Indes par l'ouest au roi Affonso d'abord, puis ensuite à Colomb, était contredit, en ce qui concerne ce dernier, par Colomb lui-même. Nous avons vu aussi que tout ce que ces deux biographes du découvreur de l'Amérique nous disent de l'origine et du caractère de sa grande entreprise soulève tant de graves objections, que la critique est obligée de s'assurer si leur témoignage sur ces points importants est confirmé par des renseignements provenant d'une source autre que celles d'origine colombienne.

C'est cette recherche que nous allons faire ici. Coluiqui écrit ces lignes l'a faite ailleurs (164), et croit avoir mon-





<sup>1960,</sup> dans un Mémoire sur l'authenticité de la lettre de 1474, qui fut suivi par la publication, en 1962, de notre ouvrage : La Lettre et la Carte de Toscanelli où les propositions avancées dans ce mémoire sont développées et appuyées sur de nouvelles raisons. Cet ouvrage ayant provoqué de vives critiques, nous y avons répondu par la reproduction de notre premier mémoire en le fusant précéder de trois lettres à MM. Uzielli, Hermann Wagner et L. Gal-

tré que rien ne confirme ce que Fernand Colomb et Las Casas nous disent de Toscanelli. Mais la publication de nos vues a soulevé une telle controverse (165), que la question ne se présente plus aujourd'hui de la même manière. Des juges compétents en ces matières ont fait valoir à ce sujet des considérations qui doivent être indiquées, et ont soulevé des objections que ceux qui nous suivent dans nos efforts pour chasser de l'histoire la légende colombienne ont le droit de connaître.

Pour faciliter cet exposé, nous ramenons la controverse à des propositions nettes et concises, qui seront successivement énumérées et examinées. Le lecteur connaîtra ainsi d'une manière exacte comment chacune de ces propositions se pose aujourd'hui devant la critique.

luis, auteurs de trois remorquables articles, où l'authenticité des pièces s'ilribuées à Toucanelli était maintenue, mais où les raisons qui font douter de cotto authenticité sont à purso mentionnère. L'année survanto, 1903, deux desinants critiques anglais, sir Glessenia R. Markham et C. Raymond Beasley, dont l'opinion sur ce point était faite depuis longtemps, ayant pris la défrate de la thèse colombieune, dans le Times et dans le Guardian, nous leur ripondimes per deux lettres imprimées à Londres, dont l'une nous valut une réplique personnelle de sir Clements Markham, qu'il vouint bien nous autoriser à publier Elle paret à Londres, cette même-année 1993, avec notre réplique. Enfin le D' Mass, de Gaud, ayant fast de notre premier tivre l'objet d'une critique dont lous les traits étalent empruntés au envant géographe allemand, Sophus Ruge, dost l'autorité en pareille matière était graude, nous nous sommes efforcé de montrer dans notre mémoire sur le floule des Inder, que la question que nous avions soulevée n'avait pas été abordés dana nes wirstables termes et qu'elle restait posce devant la critique. Mentionnens secore posime faisant partie de cette controverse notre mémoire sur in Maison d'Albe, et les archives colombiennes at notre notice sur Rage. Pour des indications hibliographiques exactes sur ces écrits, voyes la liste des ouvrages cilés,

(165) Cette controverse ayant pris des proportions considérables, nous avons en la corsonité, M. Usielle ai moi, d'on faire la Hibliographie Elle a para à Naples, on Hallen, sous le titre « a Bibliografia della polemica, ric.

#### Aucune des pièces originales de cette correspondance n'existe et personne ne dit les avoir vues.

Ces pièces existaient cependant en triplicata tout au moins: celles envoyées au chanoine Martins pour le roi Affonso, celles envoyées à Colomb et celles que Toscanelli avait conservées puisqu'il put les copier. Aucune trace de l'existence de ces pièces n'a été trouvée dans les archives portugaises et dans les papiers de Toscanelli. On ne les connaît que par des sources colombiennes.

Ces faits ne sont pas niés; mais on en conteste l'importance. C'est, dit-on, presque toujours le cas. Les manuscrits originaux des auteurs anciens ont tous disparu, et si nous devions regarder comme apocryphes les copies que nous avons de leurs écrits, il faudrait détruire la plupart des œuvres des auteurs classiques (166).

Les écrits des auteurs anciens, dont nous ne possédons que des copies plus ou moins fidèles, étaient connus de nombre de gens qui attestent leur existence, qui en citent des passages et qui donnent des indications au moyen desquelles on peut constater l'authenticité des copies qui nous en restent. Rien de semblable pour la correspondance attribuée à Toscanelli. Personne ne la connaît, excepté les deux seuls auteurs qui en ont laissé une traduc-



clear there original documents of importance do exist. \* Marketan, A Letter, p.9 ) a II y a time foule de documents que nous ne e minussous qu'indistrectement et dont nous n'avons pas les originaux \* (Hermann Wigner : La lettre et la Carte de Toscanelli... p. 111.) a We possess no manuscript of the Roman History of Velleius Paterculus, but no latin scholar has yet seen in this, a reason for treating that work as spurious \* (H. P. Bichan, Rerue Hispanique, 1903, pp. 583-584) a Que sont devenus les manuscrits de Shakes-a pare? Leur disparition a-t-elle jamais fait naître l'hypothèse extravagante que les drames qui lui sont attribués ne sont pas de lui \* \* (Sorana Ruos, Die Echtheil des Toscanelli Briefes, p. 500.)

tion et qui ne disent pas avoir vu les originaux (167) bien que de leur temps ces pièces fussent de date relativement récente.

L'absence de toute trace de ces pièces dans les papiers de Toscanelli est particulièrement étrange. En 1480, ou environ, ce savant en possédait encore les minutes puisqu'il est supposé en avoir fait une copie pour Colomb, et à sa mort, survenue un ou deux ans après seulement, on ne trouve rien qui se rapporte à ce sujet. Toscanelli était cependant un homme soigneux et ordonné ; nous en avons la preuve dans le fait qu'une carte qu'il avait empruntée en 1459 fut retrouvée après sa mort par son neveu qui la rendit à son propriétaire (168). Ainsi Toscanelli avait soigneusement rangé une carte qu'il avait empruntée vingt ans auparayant et il n'avait gardé aucune minute ou copie de sa propre carte, à laquelle cependant il devait attacher quelque importance, puisqu'elle était l'expression d'une grande idée dont la découverte de l'Amérique n'avait pas encore démontré l'erreur! C'est bien invraisemblable.

II — Les relations de Tescanelli avec le roi Affonso et le chanoine Martins relativement à la route des Indes sont restées inconnues à tous les auteurs portugais du temps.

Aucun auteur portugais du temps ne paraît avoir soupconné l'existence de Toscaneili. Aucun de ceux qui ont raconté par le menu les découvertes maritimes de leur



<sup>(167)</sup> On a vu, ci-dessus, que Las Casas dit avoir possédé l'une de ces pièces originales, la carte envoyée à Colomb, mais nous avons montre que Las Casas n'exprimait là qu'une opinion et que lui-mêmo n'était pas bien cartain qu'elle fût fondée.

<sup>(168)</sup> Go fait nous est révé è par un passage du journal de celui qui avait prêté cette carte à Toscanolli, Francesco Castellani, passage publié plusieurs fois par M. Uzielli et en dernier lieu dans la Bibliografia, p. 11.

pays, — découvertes dont la plus importante est celle de la route des Indes, — n'a su que le roi Affonso s'était occupé de cette question et avait consulté, à ce sujet, un savant étranger.

On a cherché à affaiblir la portée de ce fait en montrant que des ambassadeurs du Portugal, envoyés à Florence en 1459, avaient vu Toscanelli et s'étaient entretenus avec lui, ce qui montrerait que ce savant était en rapports avec des personnalités marquantes decepays (169). Cela prouve qu'il connut celles qui vinrent à Florence en 1459, mais cela n'explique pas le silence de tous les auteurs et chroniqueurs portugais, aussi bien ceux du temps que ceux d'une époque postérieure, sur les rapports du roi Affonso avec le savant florentin, sur son projet de navi-

Comme Uzielli, M. Thacher trouve que cet entretien de Toscanelli avec des embassadeurs portugais e écarte complétement noire assertion que ce e savant était inconnu des Portugais a (Columbus, Vol. I, p. 354, noie). C'est un procédé familier à ceux dont le siège est fait de trouver des réponses péremptoires à des choses qu'en n'e pas dites, su qu'en n'e pu vouloir durs. L'auteur de ces lignes n'e pes prétendu que Toscanelli n'était connu d'aucun Portugais, mais qu'il us l'était pes de coux qui suraient dû le connaître, ai la lettre de 1474 est authentique.

<sup>(169)</sup> Notre ami Uzielli parett ettacher une grande importance à cette par-Louisvité qu'il a fait connaître, d'abord dans son Tascanelli de la Raccolta (pp. 141 et sq), puis dans Colloquio avranuto in Firenze. (Ex des Mem. della Sec. Geogr Ital., 1898, p. 5 et 5) et sur laquelle il est revenu dans en critique de notre ouvrage sur Toscanelli (Toscanelli, Colombo e la Leggenda . p. 15-16). Il considère le document auguel il emprunie cu fait ecomme fon-« damental» et « comme suffisent à lui seul pour détruire notreassertion erroa née que Toscanolli est inconnu à tous les Portugais du temps a (Legganda, p. 10). Dans la Bibliografia della polemica, M. Uzielli, parlant de ca même e document dit qu'il e prouve d'une menière isdubitable qu'il y cut des rep- ▼ poris étroits entre Toscancia, Colomb et le roi du Portugal > Op. cié., p. 36; C'est une interprétation et son une preuve; ce qu'il faudrait faire pour donner cette preuve ce sereit de citer les auteurs ou documents portugais du temps, ou même d'une époque poster oure, qui out parlé ou fait situation aux projets pratés au Ros Affonso at aux rapports qu'il aurait aus avec Toscauelli, ou qui ont connu l'existence de ce savant. Cela personne ne l'a fait et personne ne peul le faire,

gation transatlantique et sur Toscanelli lui-même, dont ils n'ont jamais écrit le nom.

Dans le sens où elle a été avancée et dans celui où elle doit être prise, l'assertion que Toscanelli est resté inconnu aux Portugais conserve toute sa portée, Il serait absurde de supposer que Toscanelli, qui était un Florentin éminent et qui vécut jusqu'à un âge avancé, ne fut jamais en rapport avec aucun Portugais et n'était pas connu de quelques-uns d'entre eux, et même, si l'on veut, de beaucoup. Ce que l'on soutient, c'est que l'influence qui lui est attribués sur le mouvement des idées qui poussaient les Portugais vers les régions nouvelles, n'a laissé aucune trace dans les écrits du temps : c'est qu'aucun historien ou chroniqueur portugais n'a jamais su que cet astronome avait été en communication avec le roi Affonso relativement à l'exécution d'un dessein aussi important que celui de chercher une nouvelle route pour aller aux Indes ; c'est que tous les auteurs du temps ignorent son existence et qu'il ne paraît pas que son nom était connu en Portugal.

En quoi le fait que des ambassadeurs portugais, de passage à Florence, ont vu Toscanelli et se sont entretenus avec lui dément-il cela? Ce fait est tout naturel; ce qui ne l'est pas o'est qu'un roi de Portugal ait sherché, dès l'année 1474, à aller aux Indes, tant par l'est que par l'ouest, et soit entré en communication à ce sujet avec un savant italien, sans qu'aucun des chroniqueurs de ce pays, qui racontent avec force de détails la vie de leurs princes, l'ait su et sans même que le nom de ce savant soit parvenu jusqu'à eux. C'est cette omission extraordinaire qui fixe notre attention, et le fait que Toscanelli s'entretint à Florence avec des Portugais ne lui enlève rien de sa singularité, au contraire.

# III. — Il n'y a pas trace dans les archives portugaises qu'aucun document relatif à ce sujet y ait jamais figuré

Cette particularité est surprenante. Les archives portugaises qui sont considérables et très anciennes, n'ont jamais été l'objet d'aucun bouleversement ou d'aucune déprédation qui pourrait expliquer la disparition de pièces aussi importantes que celles-là, si elles y avaient figuré. Soixante-quinze ans environ après leur date supposée, le plus célèbre des historiens portugais, Barros, auquel toutes les archives publiques et particulières du royaume furent ouvertes, ignore le fait. Il en est de même d'Azurara et de Ruy de Pina qui avaient eu les mêmes facilités que Barros pour être renseignés à cet égard.

Il faut remarquer que Colomb n'était pas sympathique aux auteurs portugais de ce temps et que s'ils avaient su on supposé que le grand Génois n'avait fait que mettre à exécution un plan qui avait été proposé aux Portugais, ils n'auraient pas manqué de le dire. Sir Clements R. Markham et d'autres (170) ne tiennent aucun compte de ces considérations.

<sup>[170 &</sup>amp; The letter may not be in the archites now, but that is no proof that it never has been, nor is there any necessity, with regard to its authen-

c berly, that it ever should have been, > (Manualan, Letter .. p. 2.)

<sup>«</sup> Le fait que nous n'avons aucune indication de sources portugaises con-« cernant l'existence d'une currespondance avec Toscanelli et le chanque

<sup>«</sup> Martins qu'on suppose avoir vécu à Lisbonne auprès du Roi Affonso doit

citre admis, sans pourtant qu'on soit en droit d'accorder à celte circons-

<sup>&</sup>lt; tance une importance démonstrative de la non-existence de la correspon-

dance w (H. WARNER, op. cit., p. 111.)

IV. — Le chanoine Martins qui aurait servi d'intermédiai: entre Toscanelli et le roi Affonso n'a pu être identifié d'une manière certaine.

Ni les auteurs ni les documents du temps ne mentionnent un chanoine de Lisbonne nommé Fernando Martins, et on doit admettre que, dans les conditions où la lettre de Toscanelli nous fait connaître le personnage, ce silence est singulier.

Cependant, si on ne trouve nulle part la mention d'un Fernando Martins, chanoine de Lisbonne, on constate l'existence de deux hommes d'église portugais, qui s'appelaient Fernando, qui étaient contemporains de Toscanelli et qui avaient des rapports avec Rome. Pent-on reconnaître dans l'un de ces deux personnages celui auquel le savant de Florence aurait adressé sa lettre?

Le premier avait le même prénom et le même nom de famille, Fernando Martins, mais il n'était pas chanoine. C'était un licencié en droit canonique, qui avait obtenu du pape, vers l'année 1443, l'érection en paroisse d'une chapelle de Santarem (171).

Le second ne s'appelait pas Martins, ou du moins ne signait pas de ce nom, mais il était chanoine de Lisbonne; de plus, il connaissait Toscanelli et fut avec lui l'un des témoins du testament du cardinal Cusa qu'il a signé de la manière suivante : Ego magister Fernandus de Roritz,

<sup>(171)</sup> Nous conneissons l'existence de ce personnage par un sele du régent du Portugal, Dom Pedro, qui voulait faire annuler le privilège qu'il avait obtenu On avait préparé dans ce but un rescrit qui est daté du 31 janvier 1644, mais qui paraît n'avoir jamais été expédié. C'est à l'abbé Peragallo, l'infatigable et sélé champion de la tradition colombienne, que l'on doit la découverte de cette pièce, qu'il a publiée dans ses Disquissions Colombine, no 2 et 3, Lisbonne, 1894, pp. 57-88.

canonicus Uluxbonensis, artum et medicinæ doctor...(173).

Ne se pourrait-il que ce Fernandus fût le Fernando Martins auquel Toscanelli écrivait, qui aurait simplement signé de son prénom en y ajoutant le nom de son village, Roritz, nom qui est, effectivement, celui d'une localité portugaise? C'est ce qu'a pensé M. Usielli, qui a suggéré cette explication en faisant remarquer qu'en Espagne et en Portugal on avait l'habitude de porter plusieurs noms et que deux autres signataires du testament où figure ce nom de Fernandus, n'y ont mis que leur prénom, l'un est Toscanelli lui-même, qui a signé Paulus, l'autre, l'évêque d'Acci qui a signé Joannes Andreas (173).

Cette explication a été acceptée par plusieurs critiques, notamment par Hermann Wagner (174), par Ruge (175), et par M. Mees (176). Le professeur Luigi Hugues s'est

<sup>(172)</sup> Uziniaz, La vita e i tempi di P. dal P. Torranalli (Azerolta Colombiana), p. 261

<sup>(173)</sup> Dans en emitique de notre livre M. Limili glisse sur ce point. C'est dans son Paole del Pozzo Toscaselli inimistere... Florence, 1892, pp. 312 et aq., et dans son grand ouvrege sur l'astronome florantin (p. 351 et eq.), qu'il a avancé les raisons qui le déterminent à croire que le signature du testament de Cusa est celui auquei la lettre de 1474 a ôté adressée.

<sup>(174)</sup> a Après un examen plusieurs fois répété de l'exposé d'Unelli, dit ce a savant, il m'est impossible d'accorder à M. Vignaud que cette tentative a s'échous. » (Op. cit., p. 111.) Plus loin il écrit que le nom de Fernando étant insuffisant pour adresser une lettre au Portugal, Toscanelli ent la précaution de le faire suivre du nom de famille Martine, « En tous ces, conclut-il, nous « ne voyons sucune invraisemblance dans ceste identification.» (Ibid., p. 112.)

<sup>(175)</sup> e Au bas du testement du cerdinal Cusa, qui était l'agu intime de « Toucmelli, se trouvent le signature de celu-cu et celle de Fernando de

e Ronta Rontz est le nom de la localité de Portugal d'où Fernando tiruit

e son origine. Son nom de famille manque. Se signature se trouvait à côté

e de celle de Toecanelli, donc les deux hommes devaient se consaitre. Or,

Tosomolli, dans sa lettre de 1474 parlo de sos rapporte amicaux et scienti-

e fiques avec Fernam Martins. La conséquence à tirer da là est naturelle-

e ment que Fernam Martina et Farnando da Roritz na sont qu'un scul et e même personnage. > (Op. cit., p. 560.)

<sup>(178)</sup> e Pernam Martins, ca chanoina da Lisbonne, charge per le roi de e Poriugal de consulter Tescanelli, est probablement ce Fernando de Roritz

montré plus difficile. Il fait remarquer que la dignité épiscopale dont était revêtu André de Bussi explique la simple signature de Joannes Andreas et qu'en raison de la
grande renommée de Toscanelli, celui-ci a pu se contenter de signer Paulus parce qu'il sjoute à ce nom sa qualité
de médecin et l'indication qu'il était fils de Dominique, ce
qui suffisait pour l'identifier, mais qu'il n'en était pas de
même pour un chanoine de Lisbonne qui, s'il s'appelait
Martins, aurait ainsi signé (177).

On voit que l'identification du Fernando Roritz du testament de Cusa avec le Fernando Martins de la fameuse lettre de Toscanelli soulève quelques difficultés. Sont-elles écartées par la supposition d'un autre critique, l'abbé Casabianca, qui voit dans le Fernando de Roritz d'Uzielli et dans le Fernando Martins, mentionné en premier, le même personnage (178)? Nous ne le pensons pas, mais la supposition est plausible et on peut l'admettre

g qui avec le savant rialien signa le testament du cardinal Nicolas Casanos, a (Mans, La lettre de Toscaneilt, ... p. 166 )

<sup>(177)</sup> e Si le nom de Rorste était tellument connu qu'il suffisait saul dans e un acte aussi important qu'un testament, pourquol Tescanelli adresse-t-il e as lettre à Fernam Martins ?... Si le nom de Rorste était connu à Rome il e devait l'être d'autant plus à Lisbonns, et si l'on admet l'identité de Mar e lins avec Rorste, le lettre de Toscanelli avec l'adresse de Fernando Rorste, e chanolne de Lisbonne, cerait certainement parvenue.» (Luser Houris, La letters di Paole dai Posse Toscanelli ... Casale-Monfer., 1901, p. 7.)

Dans se biographie de Rige, ou il n'a pre menagé les éloges justement dus à ce sevent, le professeur l'agnes renouvelle ses réserves sur l'identité du chancine Martins et du D' Roritz e 11 roste toujours à surmonter une écueit formidable : e set celui de la personnalité de Fernem Martins, porse sonnage mounte qui, à moins de preuves contraires, pour le momant s'insufficantes, malgré la séduisante doctrine professée par Unielli, ne saurait a être reconnu dans Fernand Roritz, suit du célèbre savant florentie, a (Sophus Rage, 1966, p. 20.)

<sup>(176)</sup> a Pour lout aspret non prévenu, le Fernum Martins de 1644, licentiée e en droit sanniéque, doit être le même personange que Fornam Martine, a docteur en art et su medicina, a Casanianca, La lettre et la carle de Tescanelli, , pp. 15-16.)

sans que cela avance réellement la question. Il n'est guère probable que Toscanelli ait connu intimement deux chanoines de Lisbonne, l'un auquel il aurait adressé la lettre de 1474, l'autre qui signait avec lui au testament du Cardinal Cusa. Les deux personnages n'en font qu'un, si la lettre est authentique, et dans ce cas, on peut admettre que celui du testament est le même que celui de 1443 qui, à cette date, il est vrai, n'était pas chanoine. mais qui a pu le devenir (179). Remarquons d'ailleurs que la constatation de l'existence d'un Fernam Martins, chanoine de Lisbonne, ne prouverait nullement l'authenticité de la lettre de 1474, car si cette pièce a été fabriquée, l'auteur de la supercherie a pu donner à Toscanelli un correspondant qui a réellement existé (180). Toujours est-il que les documents et les écrits portugais du temps ne mentionnent aucun ecclésiastique nommé Fernam Martins, ayant occupé une situation confidentielle auprès du roi Affonso V.

 V – La correspondence attribuée à Toscanelli est également incon nue aux amis et contemporains florentins de ce savant

Les auteurs italiens ne sont pas plus renseignés que les Portugais sur l'existence de cette correspondance. Aucun de ceux qui étaient les contemporains, et souvent les amis

<sup>(179)</sup> Dans sa curieuse brochure: La salation,..., M. de La Rosa dit qu'il est à même de prouver que le chanoine médecin, témoin en 1464 au testament de Cusa et qui signe Magister Fernandus de Roritz, ne peut être identifié avec celui auquel Toscanelli est supposé avoir écrit (page 18). Mais cette preuve n'a pas encore été donnée.

<sup>(180)</sup> D'autres critiques, comme sir Clements R. Markham, n'attachent aucune importance à l'omission du nom de ce chanoine Martins dans tous les documents connus « Martins may have been a scribe temporarely employed « and it would be very improbable, indeed the merest chance, that any other « document should have come down to us in which help mentioned, » A Letter... pp. 8-9.)

de Toscanelli, et qui ont écrit des livres où il est question de lui, n's su que leur éminent compatriote avait été le premier à indiquer la route des Indes par l'ouest et qu'il avait correspondu à ce sujet soit avec le roi Affonso, soit avec Colomb (181).

On a pensé, espendant, que le silence sur ce point de tous les auteurs dont les écrits nous sont parvenus n'est pas une preuve que d'autres n'aient pas été renseignés à cet égard (182). A strictement parler cela est vrai ; mais eutre qu'il n'y a pas lieu de déplorer la perte d'écrits d'auteurs florentins du xvª siècle, l'omission de ces faits dans les nombreux ouvrages de ce temps que nous possédons, a une certaine signification, surtout quand il s'agit de Florence, ville amoureuse des arts, des lettres, des sciences, cù l'on vivait pour ainsi dire dans la rue et où on se com-

<sup>&#</sup>x27;181) Voyez notre Toscanelli où sont duumérin tous les auteurs du tempe quiétoient en position de connaître le projet de Toscanelli et qui n'en disent rien. (Pages 46-48, notre 26 à 31 Voir aussi La Rosa, La minion, , pp. 12-14.)

Parati ces autours, nous avons nommé, en passant, Vespaniene du Bistieri, mais M. Rourne a fait remarquer que le silence de cet unieur sur les relations et les projets attribués à Toucanelle, a une grande périée. Bution était, en affei, un aux et un admiratour de Toucanelle dont il a douné une hographie Or, dans este biographie, très élogiques de cu Florentin, où il est parié en termes flatteurs de son grand savoir comme médecia et comme astronome, il n'est pas fait la moindre allunion à son réponts avec les Portagais et é ses idess sur la route des ludes. Copendant es flaticié était un libraire instituit de Florence chus lequel es réunismient un avants et les lettrés de cette ville, Comment, dans ou m ion ausei favorable à Toucanelli a-t-on puagnorse que e est à lui qu'appartenant l'unitative de la grande découverte qui venuit d'élonner le monde, i Voir Bounne, American Historicai fireire, 1963, p. 344, qui este la Vita de genues situatirs det accele av, de V, de liuticel, édition de Florence, 1969, i Nous avons vérifié la feit dans l'édition de Bologies de 1965, qui set le meilleure, et il est exact. Voyez Vol. II, pp. 295-200,

<sup>(182)</sup> a La silence des enteurs sur un nom as peut être invoqué comme une e preuve, surtout quand il s'agit du uv siècle, époque à laquelle les faits a svaient besucoup plus d'importance que les personnes. a (Rome, ap. est., p. 400.) « The absence of such mentions, effer four centuries is no proof « that the letters were not referred to in Italy at the time, » Managam, A Letter... p. 91.)

muniquait avec empressement tout ce qui se rapportait à ces matières.

En ce qui concerne les rapports que Colomb aurait eus avec Toscanelli, on croit en trouver une trace dans le fait dont il va être question.

#### VI. — L'enquête du duc Hercule, elle ne prouve rien

En 1494, le duc de Ferrare, Hercule d'Este, pria son ambassadeur à Florence de s'assurer auprès du neveu de Toscanelli, héritier de la plupart de ses papiers, s'il ne s'y trouvait pas quelque note de son oncle sur les îles qui venaient d'être découvertes par l'Espagne. Si le duc, remarque-t-on, n'avait pas entendu parler de quelque lettre de Toscanelli relative à cette découverte, il n'aurait pas fait cette demande. On connaissait donc en Italie l'existence d'une correspondance entre Toscanelli et Colomb, autrement la recherche que faisait le duc ne s'expliquerait pas (183).

Il semble tout d'abord que cette remarque soit pleinement justifiée et la plupart des critiques en ont jugé ainsi (184). Cependant si on se reporte au texte de cette

VIGRAUD, Nouvelles Étades, 1

10

<sup>(183) «</sup>Si le duc de Ferrare fait une enquête sur la correspondance entre « Toscanelli et Colomb, cette correspondance était connue en Italia. Voilà « au moins un témoin qui l'atteste. » (Mass. op. cit., p. 162.) Mais le duc ne fut ancune enquête sur la « correspondance entre Toscanelli et Colomb » il s'enquiert d'une lettre ou d'une note que Toscanelli aurait écrite relativement à des lles qu'il croit être celles que les Espaguols viennent de découver, ce qui n'est pas du tout la même chose.

<sup>(184)</sup> Hermann Wagner reconnaît quancun autour stalien n'a count les relations de Toscanelli avec Colomb, mais it pense que « cotte facune regret
table est comblée par la lettre du duc Hercule d'Este qui avait, évidenment, 
entendu parler de ces relations » et il se demande si, réellement, on a 
suffisamment bien examiné les papiers de Toscanelli! (Op. cit., p. 118.)

Le duc Hercule, écrit M. Gallois, savait donc que Toscanelli s'étail oc-

lettre qui nous a été conservé (185), on voit que le due ne nomme ni Colomb, ni le roi Affonso, ni l'introuvable Martins, et qu'il ne fait pas même allusion à une correspondance entre l'illustre astronome et quelque Espagnol ou Portugais. Il a appris que Toscanelli avait écrit une note sur certaines îles; et, d'après ce qu'on lui rapporte d'Es-

e cupé de cette question » (Toscanelli et Christophe Colomb, Annales de Geographie, mors 1902, p. 87.) Mais il ne savait pas que Toscanelli ett correspondu à ca sujet soit avec des Portuguis, soit avec Colomb.

(185) Voir sur colle Settre, datée de Ferrare, 26 juin 1424, les Sources de cette étude, nº 11, p. 83. Comme le seus en n été contesté, nous la donnons à moire tour, texte et traduction :

#### Lettre de due Mercule d'Este.

AN DOMORDE MARPHEPER

Massar Manfrado, - Intendendo auy che il guondam mastra Paula dal Pozo a Thosomalia, madico, feor nota, quando il viveva, de alcune insule trovete in Spagna, che pare stato quelle medesime che al presente sono state ritrovale, per advisiche se hanno de quelle bande, siemo venuli in desiderio da vodara dicta note, sa lo à possibile. El però volemo che troviali incontinente uno mastro Ludovice, napote de spec quondem mastro Paulo, al quelo pare che rimanameno li libri suoi in bona parte et maxime questi, et che la progusti strectamente per nostra parte che'l vogia emere contento de darvi una nota a punctuno de tule quello chell as trova havere apresso lui da questa insulo, perchê DA PROPERTIES PLACERS SAME OF SE DE restareme obligati ; et havuta che la haverita ca la manderett loccatinente. Ma usais diligentia per havere bona ogni cosa a comprimento de quello es ha, supome desideramo

Ferramo, 26 junis 1494.

AU MEMBRUG MANFRENO

Messer Manfredo, - Ayant sppris que feu multre Paulo del Paro de Thoscanells, médecis, a rédigé, de son vivant, una note an sujet de quelques Bas trouvées en Espagne, lonquelles, parait-il, sont les mêmes que celles qui, présentement, ont été retrouvées, d après des avis que nous pervionnent de ce côté, nous avons conçu le désir de voir les dites notes, si feire se pent. Et par anite nous voulous que vous trouvier incontinent un maltre Endovico, novou de ce fou maitre Paul, à qui ses hyres sont èchus, paralt-fl, sa grande partie et surtout les papiers en guestion, et que vous je priles qu'il veuille bien vons donner une note execte de tout ce qu'il nourrait avoir chez lul relativement à cue lies, parce que nous en recevrous besucoup de plaisir et nous lui an aerous obligé ; et dés que vous l'angea oun vons nous l'envorga incontinent. Main factor deligence pour avour bien toute chose, w'll an exista comme nous la désirons.

remare, 26 juin 1494.

pagne relativement à des îles nouvellement découvertes, il se demande si ces fles ne seraient pas celles qui auraient occupé Toscanelli. On no saurait inférer de là que la note ou la lettre dont parle le due est celle que Toscanelli avait écrite en 1474, parce que dans cette lettre il n'est nullement question d'îles à découvrir, mais seulement d'une route nouvelle pour aller aux Indes (186). L'enquête faite par le due ne prouve donc pas que l'on savait en Italie que Toscanelli avait cu des rapports avec des Portugais et avec Colomb, relativement à des découvertes maritimes à faire, ou à une nouvelle route à trouver pour aller au pays des épices. Si quelque Florentin ou autre Italien avait connu l'existence de la correspondance attribuée à Toscanelli, la question du due et le bruit fait par la découverte de Colomb auraient rappelé cette circonstance et on aurait immédiatement revendiqué pour le célèbre astronome la part qu'il avait eue à ce grand événement. Mais personne ne l'a fait, et parmi tous ces savants et ces

<sup>(188)</sup> Voici comment s'explique à ce sujet le professeur Luigi Hagues, qui à ciaminé avec un rare bon sens, et une impartialité plus rare encore, tous les points soideves par la polémique sur l'authenticité de la correspondance attribuée à Toscanelli.

<sup>«</sup> Pour moi, je trouve très utrange la montion que le duc Hercule fait au e commencement de sa lettre d'une note de Toscanelli dans laquelle celui-ci asrait parle de certaines iles decouvertes en Espagne et probablement iden-« tiques à chiles découvertes peu avant la date de sa lottre. Le duc ne poue vait faire aliusion à la lettre de Toscanelli au chanoine de Lishonne, pour la sumple raison qu'à l'exception d'Antilia, il n'est pas fait dans cette lettra. « mention a autres îles dans le cour de l'Océan Atlantique Quant aux autres t des qui, suivant l'expression de la Lettre (à Martins) sont estuces sur tout t et chemin, à partir de l'Irlande vers le aud jusqu'à la fin de la Guinée, il t es, evident qu'il s'agit des Apores, de Madère, des Canaries et des fles du Cap Veri, toutes en dehors de la question, il s'agissuit donc d'un mutre. s cord, mais alors comment expliquerait-on l'ignorance de Toscancili quant · à l'histoire des découvertes dans le haut bassin de l'Atlantique ? Tout cons sucré i, no me parait pas que la lettre du due confirme d'une manière inducutible la part éminente que Toscanelli aurait aus dans la découverte. t de l'Atlantique, a (Hagues, op. cit., p. 16.)

lettrés de Florence, au milieu desquels Toscanelli vécut jusqu'à l'âge de 85 ans, il ne s'en est pas trouvé un seul pour dire que leur illustre compatriote avait été le premier à indiquer la voie que prit Colomb. La lettre du duc montre tout simplement qu'il associait le nom de Toscanelli aux découvertes de Colomb, ce qui ne nous apprend rien de plus que ce que nous savons par Fernand Colomb et par Las Casas. Ce qui nous manque et ce que nous cherchons, c'est une confirmation de leur témoignage sur ce point important. Cette confirmation, l'enquête du due Hercule ne la donne pas, au contraire ; le fait qu'elle est restée sans résultat infirme la supposition qui l'a motivée (187).

VII. — Le témoignage de Dante de Rinaldi sur l'existence de rapports entre Colomb et Toscanelli est apocryphe.

On croit trouver une preuve de la réalité des rapports de Colomb avec Toscanelli dans une assertion de Piervincentio Dante de Rinaldi, traducteur et annotateur de la sphère de Sacrobosco, qui, dans une édition de cet ouvrage publiée en 1571, par son petit-fils Egnatio Danti (188).



<sup>(187)</sup> Dans la Bibliographie de la polémique de Toscanelli qu'il a publiée avoc ma collaboration, M. Usisili, qui est resté mon adversaire, mais qui est devenu mon ami, me prête plusieurs opinions qu'il n'e pas de peine à refuter. C'est sinsi qu'il suppose que je regarde la leitre du due Hercule comme apocryphe (Bibliografia, pp. 4 et 17). Je n'ai jamais dit ou pensé rien de pareil. J'ai dit que nous ne connaissions pas la réponse faite à la demande du duc de chercher s'il n'existant pas quelque lettre ou note de Toscanelli relativement à des îles nouvelles à découvrir; mais qu'il est certain que cette rechorche n'eut aucun résultat, puisqu'on n'e jamais rien produit à cet égard. (La lettre et la carte attribuées à Toscanelli ... p. 45). Une autre thèse d'irange que mon ami me prête, c'est que les Italiens n'ont pas ou de rapporte avec les Portugais (Ibid., p. 2). J'ai dit tout le contraire (La lettre et la carte, note 20, p. 86).

<sup>(188)</sup> La sfera di messer Giovanni Sacrobosco .. Firenza, Giunti, 1571, Voyez las Sources de cette étudo, nº 12.

affirme que Colomb, au retour de sa grande découverte, écrivit plusieurs lettres à Toscanelli. L'assertion est positive et précise. Dante de Rinaldi dit qu'il a vu les lettres, il nomme la personne par laquelle Toscanelli les lui aurait envoyées, il explique à quelle occasion elles auraient été écrites et il en indique le contenu: c'est Messer Cornelio Randoli qui les lui remit de la part du savant astronome, et c'est à Séville que Colomb les écrivit, à son retour de son voyage de 1491, dans lequel il avait découvert des contrées sous la zone torride (189).

Il suffit de mentionner ces assertions singulières pour voir qu'elles sont complètement inexactes. Ce n'est pas en 1491 que Colomb fit sa découverte; ce n'est pas à Séville qu'il se rendit à son retour; il n'a reconnu dans cette fameuse entreprise aucun pays compris dans la zone torride et, quand il en revint, Toscanelli était mort depuis dix ans.

Sommes-nous ici en présence d'une erreur ou d'une interpolation? Piervincentio de Rinaldi, qui était un cosmographe instruit, en relation avec tous les savants de ton temps et, par conséquent, renseigné sur les choses touchant les matteres dont il s'occupait, a-t-il pu commettre une série d'erreurs aussi surprenantes que celles contenues dans le passage qui lui est attribué? Il n'y a pas à s'arrêter un seul instant à cette supposition. En admettant que ce cosmographe n'ait pas conquila date et le caractère de la découverte de Colomb, ce qui serait fort extraordinaire, il savait certainement que Toscanelli, qu'il connaissant, était mort à l'époque où Colomb est supposé lui avoir étrit. Il ne faut donc pas hésiter à dire que ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce passage.

<sup>(189</sup> c., Fait dont j'ai eu la preuve, — fait-on dire à Dante de Rinaldi — ayant vumni-même des lettres que le dit Christophe Colomb a edressées « de Sévilt au très savant et expert mathematicien, maître Paolo Toscanella, « Florentia, lequel me les a envoyées par l'entremise de Messer Cornelio « Randon, » La afera... p 35)

Nous sommes lei, évidemment, en présence d'une interpolation qui ne peut venir que d'Egnatio Danti. En aloutant ce passage au manuscrit de son grand-père, ce cosmographe a-t-il ern y introduire une indication nouvelle, intéressante, qu'il croyait exacte? C'est bien difficile à croire, car de même que Piervincentio, Egnatio, qui était cosmographe de Cosme I", devait savoir à quoi s'en tenir

sur les faits avancés dans ce passage.

On doit noter, espendant, que c'était une prétention de Colomb d'avoir constaté que les contrées tropicales étaient habitables et, s'il est vrai qu'il a été en relations avec Toscanelli, il a pu lui écrire quelque chose à ce sujet (190). Dans ce cas, on pourrait supposer qu'Egnatio trouva dans les papiers de son grand-père une note mai écrite ou incomplète, qu'il ne comprit pas très bien et à laquelle, sans y prêter beaucoup attention, il donne la forme de celle qu'il a publiée. Le passage, alors, se rapporterait, non au voyage de découverte de Colomb, mais à ses courses à la côte de Guinée, où il a pu faire l'observation qui lui est attribuée, et ce serait à une époque antérieure à sa mémorable entreprise qu'il aurait communiqué à ce sujet avec Toscanelli.

Cette explication scrait acceptable si le passage en question avait été maintenu dans les autres éditions de Sacrobosco; mais tel n'est pas le cas. Dans l'édition suivante, donnée, deux années après, en 1574, il est supprimé complètement sans aucune explication. Pourquoi? S'il n'y avait là qu'une erreur résultant d'une confusion entre des voyages différents de Colomb, elle était facile à corriger, et il semble que c'est ce qu'on n'aurait pas manqué de faire, puisque cela permettait de maintenir dans l'ouvrage

<sup>(190)</sup> Voir sur ce point le chapitre II, § II de la premiere partie de cetta

une information qui devait être considérée comme ayant de la valeur.

Si cette suppression était l'œuvre d'un autre éditeur que le premier, on pourrait supposer que cet éditeur ayant reconnu l'erreur et ne sachant comment la corriger, avait tout simplement enlevé le passage; mais c'est Egnatio lui-même qui le fit disparaître. Il est évident que son attention avait été appelée sur les faits erronés contenus dans ce passage et que, ne pouvant les justifier, il avait supprimé le morceau entier; ce qui est un aveu implicite que son grand-père n'en était pas l'auteur.

M. Uzielli, qui croit, quand même, que Colomb écrivit à Toscanelli au retour de son premier voyage, place cette correspondance en 1493, et suppose que le grand Génois ignorait encore la mort de l'astronome florentin (191). Quant à l'envoi des lettres à Dante de Rinaldi, M. Uzielli l'explique par une autre supposition, celle d'une confusion entre Toscanelli et son neveu, Ludovico, ou même le fils de celui-ci. Cette explication, que le savant professeur hasarde sans paraître y avoir lui-même grande confiance (192), est, en effet, bien insuffisante. Ce n'est pas

<sup>(191)</sup> a N'est-ce pas une chose asses probable que Colomb, revenu à Palos e le 15 mars 1473, ait pensé que Toscanelli était encore vivant et que, avant e d'en aviser aucun autre, il ait écrit sur les découvertes qu'il avait faites e à celui qui en avant été l'inspirateur? a Uzimir, Vita... p.599.) La conviction que Columb doit sa découverte à Toscanelli fait perdre à M. Uzielli le seus des réalités. Un homms qui n'a jamais nommé Toscanelli et qui affirme avoir trouvé lai-même tout ce qu'en assure qu'il avait appris de cresvant, no se serait pes empresse de lui écrire, comme le suppose M. Uzielli, et s'il l'avait fait ce n'aurait pas été pour lui parler de la sous terride, mais des Indes qu'il croyait avoir découvertes.

<sup>(192)</sup> M. Uzielli termine ses remarques en disant qu'à son avis la question demaure encore sans solution; A mie aveire rimane ancers inselute (tip cit, p. 600). Dans un passage précèdent, parlant de ces lettres, il dit qu'il les medicane pour mêmeire « quolque doutauses qu'elles soioni » (ili , p. 555). Dens un ouvrage antérieur à son Toscanelli, M. Uzielli s'est étendu plus

pendant l'absence de Colomb que Toscanelli mourut, c'est dix ans avant son départ, et il n'est pas admissible que les armateurs florentins de Lisbonne et de Séville, avec lesquels Colomb resta toujours en rapports, et dont l'un aurait été mème son intermédiaire auprès de Toscanelli, lui auraient laissé ignorer pendant tout ce temps la mort de son illustre correspondant. Ensuite, Colomb, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, ne découvrit aucune contrée comprise dans la zone torride pendant son premier voyage, et ce n'est pas à cette occasion qu'il aurait pu écrire à Toscanelli ce que Dante de Rinaldi lui fait dire (193).

L'insuffisance de ces diverses explications nous oblige à ne voir dans l'assertion attribuée à Dante de Riualdi qu'une interpolation, dont l'auteur ne peut être que son petit-fils, Egnatio Danti, qui lui-même la fit disparaître peu après.

Si maintenant on cherche la raison de cette singulière interpolation, on n'en trouve pas d'autre que l'intention de confirmer le fait nouvellement avancé pour la première fois et en Italie même, que Colomb et Toscanelli avaient échangé leurs vues sur les découvertes dont ils se préoccupaient (194) Il va de soi que la publication dans les His-

longuement sur cette question : L'epistolario Colombo-Toscanelliano e i Danti. Rome, 1889, 8°. Voyes pp. 18 et sq.

<sup>(193)</sup> L'abbé Peragallo a, lui aussi, tenté une explication de la mention de Dante de Rinaldi. Il regarde la mention de l'année i 491 comme une erreur d'impression; mais croit néanmoins qu'il se pourrait bien que Toscanelli ne soit pas mort en 1482, comme ou le dit, et qu'il ait vécu assex longtemps pour avoir comu les découvertes occidentales de Colomb : la cista di tale dichiarazione, parmi non poterci essere dubbie che Toscanelli visse tante de avere noticia delle acoperte condentale de Colombe medesimo. (Cristoforo Colombo e la sus famiglia. Rivista generale degli errori del Sig. E. Harrisse. Lisbonne, 1680, 8°, p. 236. Voyes pp. 164-105, note 3.)

<sup>(194)</sup> C'ost, on offet, en avril 1571 que parut, à Venise, le livre de Fernand Colomb dans lequel furent publiées pour la première fois les lettres,

torie d'une correspondance comme celle attribuée à ces deux personnages dut causer quelque surprise, chez les Florentins particulièrement, qui avaient ignoré jusqu'alors que leur célèbre compatriote avait conseillé le découvreur de l'Amérique. Quelques doutes furent-ils émis à ce moment sur l'authenticité de cette correspondance? Trouva-t-on singulier qu'aucun des nombreux Florentins qui avaient été en rapports intimes avec Toscanelli et qui avaient parlé de lui n'ait mentionné ce fait? On ne peut que le supposer. Toujours est-il que quelques mois environ après la révélation inattendue de ce fait, paraissait à Florence même le petit volume où l'on prête à un savant bien connu, contemporain de Toscanelli, un langage confirmant l'existence de rapports entre ce dernier et Colomb, et que le passage donnant cette confirmation fut ensuite supprimé.

Est-on en droit d'inférer de ces deux circonstances que c'est uniquement pour établir l'authenticité de la correspondance attribuée à Toscanelli qu'on a fait intervenir Dante de Rinaldi, et que c'est devant l'impossibilité de maintenir les assertions qui lui avaient été prêtées qu'on les a retirées?

C'est un point sur lequel les opinions peuvent différer. Mais, assurément personne ne pensera que, dans les conditions où il a été produit et retiré, le témoignage de Piervincentio Dante de Rinaldi puisse ajouter quelque chose à celui de Fernand Colomb et de Las Casas dont nous cherchone la confirmation.

dont personne ne soupçonnait encore l'existence, que Toscanelli aurait adressées à Colomb, et dest au mois de novembre suivant que le Sacrobosco de Dante de Rinaldi parut à Florence

VIII. -- Le témoignage de Voglienti se rapporte à la route de l'est et prouve le contraire de ce que l'on veut établir.

S'il faut reconnaître qu'il n'est pas établi que les relations que l'on suppose avoir existé entre Toscanelli et Colomb étaient connues en Italie avant la publication des Historie, en 1571, peut-on, au moins, admettre qu'il y a des preuves que le savant florentin a exercé une influence réelle sur les découvertes des Portugals, notamment sur celles qui avaient la route des Indes pour objet ?

C'est à un auteur italien du temps, Voglienti (195),

<sup>195)</sup> Piero Vog'ienti ou Vaghanti, qui mourut vers 1514, était Florentin. Il parait avoir été lui avec les banquiers Sernigs, connus par les relations d'affaires qu'ils entretennient avec les Portugais, et dont l'un, Girolanto, noss à laissé une relation du voyage de da Gama. Voghenti n'était trouvé, ainsi, en position d'être renseigné sur les entreprises maritimes des Portugais, et il a laissé des manuscrits contenant des lettres de Vespuce, une chromque des événements de son temps (192-1513), où, par parenthèse, il n'est pes du tout question de Colomb, et un éloge du Roi Manuel qui parait avoir feit partie de cette chromque. C'est dans ce dermer écrit, qui date de 1503, qu'il est question de Toscanelli.

Le caractère moral de ce Voglienti n'est pas très élevé; sa véracité el l'authenticité des pièces qu'il a recueillies ont été misée en question par des juges compétents, par Vernhagen et per Santerem, entre autres, dont l'opinion, sur ce point, n'est pas re,etée par le professeur Luigi Hogues et par M. Berchet. M. Uzielli oroit, su contraire, à la véracité du porsonnage, ninsi qu'à l'authenticité des documents que nous lui devons et des études critiques plus récentes paraissent lui avoir d'anté raison sur ce point. Voyer son article: Piero Vogliente dans la nº 1 du Toscanelli. Plorenco, 1803, é, pp. 27 et eq.

M. Uzielli a produit le tâmoignage da Voglienti dans la réponse qui s'fuite à noire livre sur la Lettre et la Carte de Toscanelli (Toscanelli, Colombo e la Leggenda del Pilote, 1902, pp. 10 et sq.), et il est revenu sur repoint dans deux communications faites, l'une au Congrès international des Sciences historiques, tenu à Roma en 1903 (Toscanelli, Golombo e Vespucci. Rome, 1904, p. 5), l'antre au IV- congrès de Geographie stalianne (Toscanelli, Colombo e Vespucci. Rome, 1902, p. 20) Plus récomment, il a reproduit ancore le passage dans son introduction à la Bibliografia della pele-

qu'on emprante cette preuve, et c'est M. Uzielli qui l'a produite. Ce Voglienti attribue, en effet, à Toscanelli le mérite d'avoir suggéré aux Portugais l'ouverture de la route des Indes (190). En admettant que le fait soit vrai, ce qui est incontestable, comme on va le voir, c'est qu'il ne se rapporte qu'à la route par l'est. M. Uzielli admet cela; mais, comme le fait est en contradiction avec la thèse qui lui tient à eœur, d'après laquelle Toscanelli aurait été l'initiateur de la découverte de l'Amérique, parce qu'il voulait qu'on allét aux Indes par l'onest, l'enthousiaste

miss. Naples, 1905, p. 4. Mais l'écrit du Voglienti suquel en passage est emprenté est un éloge du rui Emmanuel de Portugel qu'il aveit publié antérieurement dans une brochure intitulée Paoie l'ait Pozze Tuscanelle e la circumnavigatione dell' Africa secundo la testimonianse de un contemparance. Florence, 1901, 84. Voyes les sources de cette étude, nº 13.

<sup>(186</sup> Voici le passage de Voglienti cité à l'appul de cette amertion. Nous le donnois d'après le texte de M. Uzielli:

<sup>«</sup> On pout dire librament pour notre foi en Notre Seigneur Jéaus-Christ, « que le Sérémissime roi de Portugat l'a grandement illuminée et excitée, et « su a porté la lumière en des lieux où elle n'aveit jamais été e mous us « nommée; cer on peut avancer qu'il a été la cause d'une des plus belles quie vres qui étent été faites depuis mille ans, et que, por suite de cette œuvre « il arrivers que dans se temps tres court, la foi chroticons s'augmenters « si s'accroîtra tellement qu'on en sura connelssance en des heux « à jamais « sile » « « « crédit ni favaur, ét pour ce motif, «) sera cause que hientot « teut ce pays sera converti en la foi chrétienne.

e .. El la pesacapate cause de cette reuvre et de cotte chore est un doct ur em médocine florents, rotre compatriote, lequel synnt d'abord perdu lica . e soup de temps dans l'étude de l'astrologie et des signes célentes, vil et e réconnut qu'il n'y avait pas sur la terre d'homme qui pât misux travailler e à cela et exècuter une telle entreprise avec plus de facilité que Sa Majasie et mes de Portugal; et ce fut maître Paguelo del Possa Toschanelli, homme e distingué, qui avisa de cette affaire un de non Florentina qui était à sa cour nommé Bartolomeo Marchone [Marchionni] et celui-ci en av sa Sa Majaste, e de sorte qu'aujourd'hai elle a fud une œuvre d'une telle nature qu'elle e sera louée par tout le monde. Et les épices qui devaient aler ou qui avaient e coutume d'aller au Caire, par la voie de la mer Rouge, il en a détourné le cours vers Lisbonne, de sorte qu'il aculevé au Soudan un revenu de 500 000 en 60 500 ducate, et aux Vénitiens autant » Vocament, Floque de Linameir en de Portogallo... publié par Uziela dans Toscanelle e la circumnariga-sione dell'Africa ... pp. 13 et 14 ;

panégyriste de l'astronome florentin lui attribue le mérite d'avoir conseillé les deux routes (197). Une fois sur cette voie, M. Uzielli la suit les yeux fermés. Ce n'est pas seulement sur la route des Indes, par l'Ouest, que le chanoine Martins fut chargé de consulter Toscanelli, c'est aussi sur celle de l'Est, qui préoccupait spécialement Affonso et relativement à laquelle Martins avait du communiquer au roi tout ce que lui avait fait connaître Toscanelli à Rome (198).

Toutes ces choses extraordinaires ne font aucun doute pour M. Uzielli, parce qu'elles sont attentées par Voglienti (199), dont il cite le passage reproduit ci-dessus, où l'on peut aisément constater qu'il n'y a pas un mot à ce sujet.

Voglienti ne parle que du roi Manoel qui monta sur le

<sup>(197) ... «</sup> Ours qu'il (Toscanelle) a été le premier inspirateur de la décon-« verte de l'Amérique, il a été aussi l'introteur de la circumnavigation de « l'Afrique, faite par les Portugais, pour arriver au pays des épices, c'est-à-« dire l'Inde . » (Toscanelle e la circumnavigazione. Dédicace )

Dans son grand Toscanelli, M. Uzielli suppose que c'est dés l'année 10%, époque où le prince Pierce, frère de Hanry le Vavigateur, visita l'Italie, que Toscanelli ind que aux l'ortugais les deux voics que l'on pouvait suivre pour aller aux indes: celle par la périple de l'Afrique, et celle en naviguent vers l'Occident. Celle indication aurait été communiquée au prince Honry et cel « illustre prince portugale commença alors, poussé par Toscanelli (commisse rió allers incitate dai Toscanelli) à choisir, comme voie plus facile, la « première. Gloire immense et ignorée jusqu'ici de notre géographe, » (Toscanelli in Rascolta, p. 118.) Aiusi c'est dès l'aunée 1428, ou peu sprès et avant même qu'il n'ait fait doubler le cap Non et le cap Bojador, que le prince Honry aurait arrêté le plan d'aller sux Indes en contournant l'Afrique, et celui qui lui aurait recommande cette route est ce même Toscanelli qui, plus tard, aurait représenté au neveu du prince Henry qu'il avait tort de s'obstiner à vouloir aller sux Indes en suivant cette voie!

<sup>(196)</sup> Torentells in Recotta, p. 551. M. Uzielli suppose que Torentelli et Fornando Horiz — la même solon lui que Fernam Martins — se rencontrêment à Rome de 1/51 à 1/65 à l'époque où Pin II avait appelé supres de lui ses smis et les savants pour traiter la question de la crossado

<sup>(199)... «</sup> Cole nous est attesté par ca qu'en écrit Piero Voglient. Ci e alles « fato de quanto ne serice Piero Voglienti, » (Loc est , p. 551.)

tròne treize ans après la mort de Toscanelli ; il le loue d'avoir ouvert aux nations de l'Occident la route du pays des épices ; mais ne fait pas l'allusion la plus éloignée au rôle que le roi Affonso — celui avec leguel on suppose que Toscancili était en rapport - apu avoir dans cette affaire. C'est bien à Toscanelli qu'il fait honneur d'avoir recommandé l'œuvre accomplie par le roi Manoel; mais ce qu'il dit à cet égard se concilie si difficilement avec les faits connus, qu'on pourrait voir là, si on le voulait, une autre raison de mettre en doute l'authenticité ou la véracité des écrits lassés par ce personnage (200). Ainsi ce serait par l'intermédiaire d'un armateur et banquier florentin, Bartolomeo Marchionni, que Toscanelli aurait fait auggérer aux Portugais que c'est par l'est qu'ils devaient chercher à passer aux Indea. Or, ce Marchionni, qui florissait sous le rol Manoel, ne paraît s'être établi en Portugal que sous le règne du roi João II (201). En tous cas ce ne peut être

<sup>(300)</sup> Dans notre Lettre à M. Uzsetts, (Mémoire ... pp. V et VII ness avions fait remarquer, sous d'allieurs insister sur le fait, que l'authenticité des documents requelles par Voglients etant contestée, et en e va par une note précédente que des érodits comme Luigs flugues et Guglieme Berchet evnient des doutes à cet égard. Sependent, devant les ressons duanées par notre hismorable advarsurs dans les dans communications elles plus haut, raisons que partagent le professeur Hashler et d'autres critiques aussi compétents, je néprouve sucune difficulté à abandonner es point, que n'a pas d'importance pour moi.

<sup>(201)</sup> Nous sevons que c'est sons le règne du roi Manost que Marchionni s'intéressa particulièrement aux entreprises maritimes de cette époque, cor il était propriétaire d'une partie de la cargamon d'épices que Cabral rapporta des ludes en 1801 et dem la troisème expédition portugaise qui partie cette même année, i un des quatre sevires qui la composition détait commandé par Ferdinando Vinetti, Florentia, l'un de ses agents. La navigateur Giovacni Empoli (1808-1818) étoit annei à son service. (Limiti, Vita e : temps, p. 1863.) Mais nous de savons pes quand il se fine en Portugal. Le fait la plus ancien que l'en conquiens suquel il prit part est l'expédition de Payva et de Covalham, qui partit de Santarem le 7 mai 1887, avec une lettre de crédit de se maison. M. Usielli, qui a bosoin de sa présence en Portugal à une époque antérieurs, avante e que la maison de Sartolomes Marchionni etait du, à établic à Lisbonne » quand avaigné lury les relations soire Toscanelli, et un côté, et Martine et

lui qui aurait été auprès du roi Affonso, mort en 1481, l'intermédiaire des idées de Toscanelli sur la route des Indes par l'est, pendant que le chanoine Martins faisait connaître au même souverain la préference du même Toscanelli pour la route de l'ouest.

Pour admettre ce que Voglienti nous dit de la part que Toscanelli aurait prise à la découverte de la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, il faut commencer par reconnaître qu'il s'est trompé sur deux points essentiels : ce ne peut être au roi Manoel que Toscanelli aurait conseillé la route des Indes par l'est, et ce ne peut être par Marchionni qu'il aurait fait parvenir ses conseils.

Si l'on disait qu'on peut admettre une erreur sur ces deux points, sans rejeter entièrement pour cela le témoignage de Voglienti, il faudrait voir où cela nous mène. S'il est vrai que Toscanelli a recommandé aux Portugais la route de l'Inde par l'est, ce fait, loin d'apporter un argument à la thèse que l'on soutient, lui est contraire, car, cela oblige à mettre le savant florentin en contradiction avec lui-même. En effet, en 1474 il aurait soutenu au roi-Affonso que les Portugais se trompaient en voulant aller aux Indes par l'est. En 1480 ou 1481 il aurait persisté dans cette opinion en encourageant fortement Colomb à prendre la route opposée. Très peude temps après, cependant, puisqu'il mourut en mai 1482, il aurait complètement changé ses vues à cet égard et se serait mis en peine de persuader aux Portugais qu'il fallait chercher les Indes par la route que quelques mois auparavant, à peine, il voulait qu'on abandonnat pour prendre l'autre.

Cette conclusion, à laquelle la force des choses conduit, suffit pour faire écarter le témoignage de Voglienti, sur

e Affonso de l'autre, c'est à-dire avant 1474 » (Lee est., p. 555.) Il n y a aucune preuve de ce fait, qui ne se concilie guère avec ce que nous savons de ce Marchionni.

ce point tout au moins. Si ce témoignage est digne de foi, comme des critiques récents sont disposés à l'admettre, on ne saurait y trouver aucun motif de croire à la réalité des rapports que Toscanelli aurait eus avec le roi Affonso et le chanoine Martins d'abord, puis avec Colomb, au contraire (202).

RÉSUMÉ ET CONCLUSION DE CE CRAPITRE: AUCUNE CONFIR-MATION DE CE QUE DISENT F. COLOMB ET LAS CASAS DE TOSCANELLI.

Le présent chapitre a été consacré à la recherche d'une confirmation de ce que disent Fernand Colomb et Las Casas de Toscanelli. Nous avons exploré, dans ce but, toutes les sources connues d'information où pareille confirmation pouvait être rencontrée et nous ne l'avons trouvée nulle part. Pas plus en Portugal qu'en Espagne et en Italie, il n'a été possible de découvrir un auteur, un document, un écrit quelconque du temps, contenant quelque indication ou quelque mention confirmant le fait avancé par les deux premiers biographes de Colomb, que Toscanelli avait été sucessivement en rapports avec le roi Affonso et avec Colomb, relativement à la route des Indes (203).

<sup>(202)</sup> M. Uncili a tres bien vu cette difficulté; mois, sons la signaler, il la tourne adroitement de la manière suivante: « Le rôle de Toscanelli se bor« naità faire connaître sux rois de Portugal les résultats des recherches des 
« grands écrivains de l'antiquité et personne ne peut trouver surprenant 
« qu'il tour indiquêt les deux seules voies pi sachies pour aller aux indes ; 
« faire le tour de l'Afrique ou naviguer d'Espagne vers i Occadent » (Toscanelli, Colombo » la Leggenda, p. 18.) S. Toscanelli etait l'auteur de la lettre 
de 1474, cela serait, au contraire, fort surprenant, car dans cette lettre il se 
prosonce catégoriquement contre la route de l'est.

<sup>(203)</sup> On pout rappeser ses qu'Oviedo qui séjourne en Italie an 1500 et qui s'est étendu sur les motifs par lusquels Colomb fut déterminé, qui parie des pilotes dont il a recueille les récits et des auteurs anciens dont les arguments unt frappé son esprit, ne dit pas un mot de sa correspondance avic Tosca-

Les deux seuls faits qui ont pu être considérés comme donnant cette confirmation, l'enquête du due Hercule et le témoignage de Voglienti, doivent être écartés, après examen. Le premier a la même origine que les rapports qu'il s'agit de confirmer et n'y sjoute rien, par conséquent; l'autre n'a trait qu'à la route des Indes par l'est et serait plutôt contraire à ce que disent Fernand Colomb et Las Casas (204).

Le témoignage que les deux premiers biographes de Colomb donnent sur ce point important reste donc unique. C'est par eux et par eux seuls que nous connaissons ces faits extraordinaires et nous ne savons pas comment ils les connaissent. Ils ne disent pas d'où ils les tiennent et ils ne laissent pas entendre qu'ils venaient de Colomb; ils n'étaient pas Portugais et n'ont jamais vécu en Portugal où se passaient les faits qu'ils rapportent; ils écrivaient un demi-stècle après la mort des deux intéressés et ils n'ont connu aucun de ceux qui auraient été mèlés à ces faits — excepté Colomb qui les contredit (205).

(205) Ici encore M. Usselli a élève nontre cette approcuation, e Beautoup

nelli, dont il aurait certainement entende partor en Italie si le fait y était connu.

<sup>(204)</sup> Nous se mentionnous par lei le Colloque de 1450, dont il a été question plus haut, parce que ce fait ne prouve men relativement à ce que sous nocupe los. Avos una persistance qui témosque de l'ardeur avengle de ses souvictions, M. Urielle continue à voir dens ce fait et dans l'onquête de duc Harcule des preuves indubitables des relations de Toscanelli avoc le roi Alloneo et Colomb «Les principeux géographes d'Europe out fait remarquer « que les deux nouveaux documente que ; se trouvés, c'est-à-dire celul qui a e trait au Collogue tonu en 1430 entre Paolo Toscanelli et les ambassadours e du Portaga, alors à Florence, et la lettre du duc Hercule d'Este qui fait e demender per son ambassadour dans celle ville, à Ludovico, neves de Paolo, les papiers de colui-es relativement sus mouvelles fles, s'est-à-dire. a callas que Colomb a découvertes en 1492-1493, prouvent d'une manière lu-« dubitable qu'il y sut des rapports étroits entre Toscanelli, Colomb et le e roi de Portagul, maus, chose étrange pour tout le monde, ces documents e sont pour M. Viganud comme s'ils a existemnt per, » (Bibliografia, p. 30.) Les pièces sont sous les youx du lecteur, qui pent voir par lui-même af clies ont la portée que leur donne mon éminent adverseire,

Tout cela constitue-t-il un ensemble de raisons ayant suffisamment de poids pour faire écarter un témoignage provenant d'une source aussi élevée que celle qui nous vient du fils du Découvreur et de son historiographe? Ce ne sont là, il est vrai, que des preuves par omission, qui, par leur nature même, ne peuvent être concluantes, mais bien qu'elles soient ici tellement nombreuses et tellement concordantes, qu'il n'est pas possible de ne pas en tenir compte, il convient de pousser cette enquête plus loin, avant de pouvoir dire si l'auteur des Historie et Las Casas ont été mal renseignés dans ce qu'ils rapportent au sujet des relations que Toscanelli aurait eues avec les Portugais et avec Colomb.

Google

VIGNAUD Nouvelles Études, 1

<sup>«</sup> d'écrivains, dit-il, et je suis du nombre, ont regardé comme étrange

<sup>«</sup> l'argumentation de M. Vignaud de ne pas admettre les deux lémoignages

<sup>«</sup> contemporains, c'est-à-dire ceux de Fernand Colomb et de Las Casas, et

<sup>«</sup> de conclure ensuite que les relations antre Toscanelli et Colomb ne sont

c pas prouvées. » (Bibliografia, p 30.)

## CHAPITRE TROISIÈME

EXAMEN CRITIQUE DES PIÈCES: LA FORME, LA LANGUE, LES VARIANTES

Les témoignages des contemporains ne sont pas les seuls moyens dont dispose la critique pour contrôler l'exactitude des faits et l'authenticité des documents qui lui sont soumis. L'étude des pièces mêmes peut révéler des particularités qui ont, quelquefois, une valeur aussi grande que celle des témoignages les plus précis. Nous allons donc continuer notre enquête sur l'authenticité de la correspondance attribuée à Toscanelli, par l'examen de cette correspondance, et nous commencerons cet examen en considérant les pièces au point de vue de la forme.

I — Le mauvais latin dans lequel la lettre de 1474 est écrité est une indication qu'elle ne vient pas de Toscanelli.

Cette proposition, avancée à plusieurs reprises dans notre Toscanelli (206) n'y est pas développée; mais elle est justifiée par le mémoire où M. Sumien a soumis à un examen grammatical rigoureux le texte latin de la lettre de 1474 et a relevé toutes ses incorrections (207). M. de





<sup>(206)</sup> La lettre et la carte de Toscanelli... pp. 233 et 245

<sup>(207)</sup> Le texte latin de la Colombine avec un texte corrigé en regard et un commentaire philologique, par M. Normant Summen, dans notre Toscanelli, p. 251 et sq.

La Rosa s'était également exprimé sur ce point d'une manière très nette (208).

Cependant cette manière de voir n'est pas celle de quelques érudits apécialement versés dans la matière, comme le professeur Wilhem Meyer, auquel Hermann Wagner a soumis la question et qui, après avoir étudié le texte de la fettre, a déclaré, d'accord avec Hermann Wagner lui-même, qu'elle était écrite dans un latin acceptable (200). M. Uzielli a, de son côté, soumis ce même texte au professeur Felice Ramarino, de l'Institut supérieur de Florence, qui a exprimé la même opinion que le professeur Meyer (210).

Sans donner explicitement son opinion personnelle sur ce point, le professeur Luigi Hugues laisse voir qu'il n'est pas satisfait de la bonne latinité de la pièce, car il

<sup>(203)</sup> a li n'est pas nécessaire d'être grand clore pour se persuader qu'elle e la lettre | n'e pu être écrite par un des bons latinistes florantins de la « Heusissance, dont Toscanelli était, au dire de ses contemporains. Comment « imaginir quel ami de Landino, de Casa, d'Alberti, le concitoyen de Bruni, « Poggio, Ficino, Verino, etc., ait pu écrire, par exemple, Caria navigacio. « nir, su heude Tabula nautica, determinant, dans la sons espagnol de « preque dre une résolution », se décider, quand il pouvait être en Lon latin decress, « stafus, etc. Il y a bion d'autres incorrections et tournures dans la lettre « qui cont exempléristiques du has latin des frèces Colomb dans leurs notes « marginales, mais qui serminat inconcevables chez un humaniste romme « Toscanelli, » (La Rosa, La selution de fous les problèmes... p. 16.) Hien avent que cette question ne foi soulevée au Congrès des Américanistes de 1940, Fishe avent remarqué l'incorrection du latin de Toscanelli : The aurungment a latin une seminant ragged and laching in Literary grace (The Discocary of America, Vol. I, p. 257, note).

<sup>(205) «</sup> On a'y trouve rien, au point de vue de la langue, qui puisse exclurs a la possibilité qu'elle émane d'un humaniste du moyen Age, a (H. Waones, La lettre et la carte, etc., p. 114)

<sup>(218</sup> a Fellos Ramarino, la savant professeur de l'Institut supérisur de Florence, a bien voulu, à ma prière, faire un essence critique salautieux a de cette lettre, en m'autorisent à le faire connaître, il est d'eccord, en a général, avec le professeur Meyes at aboutit mix mêmes conclusions, a Uzuman, Torranelle, Colombo a Vespusse. Quatrième congrès de géographie lis sence, Milan, 1982, p. 15, note 1.

s'associe à ce que nous avons dit ailleurs, qu'il scrait nécessaire d'en soumettre le texte à l'examen rigoureux de juges d'une compétence reconnue en cette matière (211), et cite, à ce propos, l'opinion du professeur Giovanni Canna, de l'Université de Pise, qui déclare que la lettre de 1474 « n'est pas écrite avec propriété et convenance « dans la langue latine, mais dans un italien lati-« nisé » (212).

Un critique américain, qui n'est pas suspect de partialité pour notre manière de voir, qu'il a énergiquement combattue, M. Thacher, n'a pu se résoudre, non plus, quelque envie qu'il en eût, à admettre que Toscanelli a pu écrire dans un latin comme celui de cette fameuse lettre. Mais cet aveu ne l'embarrasse pas. Le latin n'est pas de Toscanelli, mais la lettre est de lui. Cela s'explique aisément; ainsi Toscanelli a pu dicter la lettre à quelqu'un qui était incapable; il se peut aussi que Colomb l'ait transcrite de mémoire, ou qu'il l'ait écrite sous la dictée d'une autre personne. Il faut bien qu'il en soit ainsi, car une aussi bonne lettre ne peut pas avoir été faite par quelqu'un capable de commettre les grossières erreurs de langue et de style qu'elle contient (213).

<sup>(211) •</sup> Il conviendrait surtout, dissons-nous, d'instituer une étade compace rative entre les formes de langage de la lettre du 25 juin 1474 et celles on « usage à Florence à a mame époque. Un examen de ce genre ferait voir « si nous sommes rectlement en présence d'un document appartenant à une « brillante époque de la latinité florentine et trancherait la question. » (La lettre si la carie de Toscanesti, p. 245)

<sup>(212)..</sup> Essa non è scritta con proprietà ed eleganza di lingua latina ; ma in un statiano latinizzato.. Huovas, La lattera, p. 28, note 40.)

<sup>(213)</sup> a We cannot believe that the polished Florentine scholar wrote the letter verbatim et litteratim as we have it here. Toocanelli, may have dictated the letter to a careless writer... It may have been that Colombus was inscribing it... from memory... it is too good a letter to have been fabricated by a person who could make egregious mistakes in spelling and in writing. (Tuachen: Columbus, Vol. I, pp. 308 et 309, note.)

M. Gallois explique autrement ces erreurs: Il croit, somme Ruge, que le latin des savants du moyen âge était peu correct et que celui de Toscanelli valait celui des auteurs de l'époque (214). M. Gallois fait à ce sujet, cependant, une remarque qu'on doit prendre en considération, c'est que nous avons un autographe de Toscanelli qui présente quelques incorrections (215).

Si nous possédions réellement un autographe de Toscanelli où l'on peut relever, sans aucune contestation possible, les fautes de langue qui caractérisent la lettre à Martins, l'argument contre l'authenticité de cette lettre, tirée de cette particularité, perdrait toute valeur et la proposition inscrite en tête de ce paragraphe devrait être écartée. Mais il y a quelques doutes sur ce point, et on ne peut tirer aucune conclusion valable de faits qui sont incertains.

Relativement à la thèse générale soutenue par M. Gallois, il faut remarquer qu'on ne serait pas justifié à comparer le latin de la plupart des auteurs du Moyen Age avec celui que Toscanelli devait écrire, parce qu'il vivait dans

<sup>(211)</sup> e Cories si l'on compare ce latin à calui de l'epoque classique, il pae ratt singulairement négligé et la correction même en luisse à désirer. Mais e pour du latin du xvª siècle, il ne faut pas se montrer trop difficile. » (Gauson, Toscaneili et Colomb, Anneles de Géographie, mars 1802, p. 98.)

a Le latin de la lettre est celul des savants du xvª siècle .. Il n'y a rien à & reprendre dens le latin moyenageux de Toscanelli a (Ri ox. Die Echtheit des Toscanelli-Briefes, p. 509.)

<sup>(315)</sup> Il n'egit du Discours sur la comète de 1456, trouvé en 1864 à la Bibliothèque nationale de Florence, avec qualques autres pièces que l'on suppose âtre de Toscancili et qui sont mentionnées allieurs. Ce discours à été publié avec des commentaires par M. G. Celoria, dans le volume sur Toscancili que M. Uneilli a donné à la Raccolta (Ch. VI, pp. 315-357). M. Gallois y a relevé l'emploi incorrect do la dans in latitudine : la dis Sancti Francure (p. 318), I emplot de quantam, au lieu de quanto avec un comparatif, et de suus pour spie. Il note sussi l'expression magie aliquantulum et la phrase suivante : at est duratio una (il n'agit de la nécheresse annoncée par la comète) secundam quantitatem luminis si tenebra (p. 317). Toscancili et chiustophe Colomb, p. 100, note 2.

le centre le plus intellectuel de l'Europe à ce moment, celui où l'étude des lettres latines était portée à la perfection. Dans ces conditions, un savant laborieux comme Toscanelli qui étudia toute sa vie et qui vécut très vieux devait être un humaniste dont le latin ne pouvait guère ressembler à celui des notes que les frères Colomb ont mises à l'Imago Mundi, qui sont d'une langue rappelant singulièrement celle de la fameuse lettre.

Il y a d'ailleurs un fait qui autorise à croire que Toscanelli était excellent latiniste; c'est celui avancé par Uzielli, que le savant Regiomontanus avait soumis au jugement du célèbre philologue Théodore de Gaza et à Toscanelli une traduction de Ptolémée qu'il avait entreprise (216). Il s'agissait, il est vrai, du grec; mais il n'est pas à supposer que Toscanelli fût de première force dans cette langue sans l'être également dans la seconde, qui était bien plus cultivée en Italie que l'autre.

Nous n'avons pas qualité pour prendre parti entre les érudits dont les opinions contradictoires viennent d'être rappelées et cela n'est pas nécessaire, car leur désaccord suffit pour montrer que la question n'est pas tranchée définitivement.

### II. - La composition de la lettre.

La grammaire n'est pas la seule chose qui décèle dans cette lettre un esprit peu cultivé. La construction logique, l'enchaînement des idées, sont aussi des particularités auxqueiles on reconnaît une instruction supérieure et qui ne se trouvent pas dans cette pièce. Son auteur commence par parler de la carte qu'il envoie et de la route qu'il faut

<sup>(216)</sup> Lascui, Vila ., pp. 301-302.

suivre, puis il s'interrompt pour parler des pays qui sont autour de cette route, ouvre une parenthèse pour reparler de sa carte, revient aux pays où l'on veut aller, sur lesquels il donne des détails puérils, s'arrête pour raconter comment il a obtenu ces détails, et termine sans svoir complété ses indications sur le point essentiel : la distance à franchir, indications qu'il est obligé de rejeter dans un post-scriptum, où il revient pour la troisième fois sur la description des pays de l'Asie Orientale.

On ne reconnaît pas dans ce bavardage, qui n'a rien de scientifique et que ne relève aucune originalité, la plume d'un savant austère dont toutes les pensées étaient tournées vers l'étude des problèmes astronomiques et mathématiques, qui demandent une grande rigueur dans le suite des idées, et dans l'application de la faculté raisonnante (217).

<sup>(217)</sup> Dans dus termes qu'excess la vivacité de la polémique, sous avons dit à M. Untelli, que la fameuse letter à laquelle il attachait una ul granda Importance, n'avait aucuna valeur scientifique et que, dans le fond, commo dans la forme, elle étail indigne du savant maquel un l'attribuart, (Memoire... Lettre à Usielli, p. XVI.) L'emment critique irlandem Filameurice Kelly e rendu à ce sujet un jugement encore plus sévère que le notre : Il is an amasing performance, riddled with grees grammatical blanders : wrong cases, wrong tenses, serong monds, surong constructions, - all the graces of the ignorumus florering in a score banal times, it is absolutely incredible that this insone farrage was put together by an accomplished scholar, the personal friend of the greatest humanists in the nounday of the Renaissance, To suppose that he autimitted each irrefragable proofs of his ignorance and incapacily to a foreign secercies is to adopt a hypothesis outside the sphere of reasonable discursion : « C'estune éloumente production, criblée de gros-€ sières oresure grammaticales. Employ fautif des cos, des temps at des e modes, meuvares constructions, toutus les grices d'un ignare s'élulent e dona quelques paragraphes de lignes banniqu! Il est absolument inedmissisa ble que ce farrage insensé ait éte assemblé por un lettré accompli, l'ami a das plus grands humanistes de la belle époque de la Renaissance, Suppo-« ser qu'il a pu donner des preuves tellement préfragables de son ignorance a et de sen incapacité à un souverain étranger, c'est faire une hypothèse qui dépasse le champ d'une discussion raisonnable, » Morning Post, Londran, 17 oct. 1981 )

M. Shipley que a soumer colle lettra & un axames critique minutieux, dit

#### III. - Les variantes.

Nous avons, comme on l'a vu, trois textes de la principale lettre attribuée à Toscanelli : 1° Le texte latin du Pie II de la Colombine, dont la date ne peut être antérieure à l'année 1480; 2° Le texte espagnol communiqué à Las Casas, vers le milieu du xvi siècle, et qu'il a inséré dans son *Historia*; 3° Le texte italien publié dans les *His*torie en 1571.

À peu de choses près, ces trois textes sont de la même époque et proviennent de la même source. Ce ne sont pas des copies d'autres copies; ils ne viennent pas de manuscrits qui sont passés de main en main et de pays en pays, pendant des siècles, comme les manuscrits des auteurs classiques, et qui ont pu, comme ceux-ci, s'altérer au cours de ces transmissions. On nous donne ces trois textes pour être, l'un, une copie, et les deux autres des traductions de l'original même qui, de Toscanelli, serait passé directement à Colomb, lequel l'aurait transcrit, de sa main, sur une page d'un volume que nous possédons encore.

Nous pouvons aussi avancer que, dans ces conditions, les deux traductions, espagnole et italienne, ne peuvent avoir été faites que par Colomb lui-même ou par quelqu'un qui lui tenait de près, puisqu'elles nous viennent uniquement de source colombienne et que les Colomb seuls connaissent l'existence de cette correspondance.

Ces pièces ne sont donc passées par ancun intermédiaire



aussi qu'elle est loin d'être la production d'un esprit discipliné, habitué aux dédactions logiques et que, malgré de nombreuses attérations et corrections, ces défauts restent toujours apparents dans les dernières révisions du premier texte que nous présentent les versions espagnoles et italiennes. (Sui-FUNY, Notes un the so called second letter, etc. Congrès des Américanistes du Now-York de 1902, p. 113.)

étranger pour arriver, l'une à Colomb, une autre à son sils et la dernière à Las Casas. Et il n'a pas été nécessaire pour cela d'en faire des copies répétées. Fernand Colomb avait sous la main le volume qui devait contenir alors, comme aujourd'hui, la transcription de la pièce originale, si cette transcription est l'œuvre de son père, et, au moment où Las Casas écrivait son livre, ce sont ceux qui étaient alors détenteurs des papiers de Colomb qui lui communiquèrent la version espagnole qu'il a donnée, version dont les italianismes suffisent pour dénoncer l'origine colombienne. Comment se fait-il donc que cette version que l'on remit à Las Casas avec d'autres écrits « de l'amiral qui découvrit les Indes » ne soit pas consorme à « l'original » que ce même amiral est supposé avoir transcrit?

Comment se fait-il que la version italienne donnée dans les *Historie* diffère à la fois de l'original supposé et de la version espagnole faite sur ce même original (218) ?

On a trouvé une explication à ces variantes, dans la supposition que les traductions où on les constate ont été faites sur des copies différentes du texte latin (219). Mais cette explication est en contradiction avec les faits que nous venons d'exposer. Dans les conditions où cette pièce serait parvenue à Colomb et aux auteurs des deux traductions italienne et espagnole, le texte latin original n'a pas pu s'altérer et, encore moins, subir les changements extraordinaires dont témoignent ces deux traductions. Nous

<sup>(218)</sup> Ces différences out été indiquées à plusieurs reprises, notamment par M. Usielli dans son Toscaneili, de la Raccolta, pp. 554 et sq ; par nous dans les notes de la version française de la Lettre de 1474, dans notre ouvrege sur Toscaneili et par M. Shipley dans les appendices de son mémoire, dans le même volume.

<sup>(310)</sup> Parlant des différences qui existent entre les deux traductions de la lettre, M. Markham dit : This only proves that the two translations were made from different copies. (A Latter... p. 10)

comprenons sisément que des variantes de lecture sient pu s'introduire dans nos textes classiques grees et latins, qui ont subi tant de vicissitudes. Mais ici rien de pareil. Les variantes que nous constatons sont d'un tel caractère qu'elles ne peuvent pas être, comme dans la généralité des autres cas, le résultat de la multiplicité des copies faites par des mains différentes et à des époques différentes. Elles ont été voulues et viennent nécessairement des premiers traducteurs, qui, dans les conditions que l'on vient d'indiquer, ne pouvaient avoir sous les yeux que le même texte latin. C'est donc à eux qu'il faut imputer les changements apportés au texte de la Colombine.

En bien! est-iladmissible que ces traducteurs, qui tenaient de près à Colomb, aient pris de telles licences avec un document authentique qui n'appartenait pas à Colomb, puisqu'il avait été envoyé originairement au roi Affonso, et qui, par conséquent, devait se trouver en original, dans les archives portugaises, et en minute dans les papiers de Toscanelli? On le croira difficilement. On fait observer qu'à cette époque on n'avait pas, comme aujourd'hui, le soucil de l'exactitude dans les transcriptions des textes, et qu'il arrivait souvent qu'on les tronquait (220). Bien que fondée en général, cette remarque ne trouve pas ici son application. Les deux ouvrages par lesquels nous connaissons ces deux versions différentes de la lettre de 1474 contiennent des traductions ou des transcriptions de nombre d'autres documents qui sont tous transcrits ou traduits avec la plus

<sup>(220)</sup> Cette observation vient de M Gallois, qui la faite dans une des érudites lettres qu'il a bien voulu m'ecrire : « Ce sont là, me dit-il, des paras phrases peu nombreuses de cortains passages; le fond est identique » Il a'y a rien là d'étonnant; dans ces temps là on n'y regardait pas de si près, « Ces paraphrases s'expliquent fort bies après coup, ce sont des éclaireis- « sements, peut-être inexacts, mais ajoutés dans une bonne intention. » (Lettre du 21 avril 1901)

scrupuleuse exactitude. Pourquoi la traduction de cette lettre ferait seule ici exception? Pourquoi les auteurs de ces traductions auraient-ils fait au texte original qu'ils sont supposés avoir eu sous les yeux, des suppressions, des additions, deschangements et des transpositions que ne présente aucun des autres documents relatifs à Colomb insérés dans leurs ouvrages ?

Voilà des considérations dont la logique et la vraisemblance doivent frapper tout le monde et qui ne donnent pas à penser que le document auquel on faisait agbir de tels changements était authentique. Malheureusement, ceux dont le siège est fait laissent souvent échapper les choses les plus évidentes, quand elles sont contraires à des idées arretées, et il s'est trouvé au moins un critique pour voir dans ces variantes extraordinaires et inexplicables, dans des textes de même date et de même origine, une preuve de leur authenticité. Un faussaire les aurait évitées, a-t-onécrit (221). Ce qui revient à dire que plus les copies et les traductions se rapprochent d'un texte, moins il doit être considéré comme authentique, de sorte que, contrairement à toutes les règles recues et au simple bon sens, ce serait à leurs différences et non à leurs ressemblances qu'on reconnatirait l'identité des pièces. Et pour appliquer ce nouveau critérium au cas présent, il faudrait dire que si le texte latin dont Las Casas et l'auteur des Historie ont donné, l'un, une version espagnole, l'autre une version italienne, était apocryphe, ou inexact, les auteurs de ces deux versions s'y seraient conformés, tandis que le sachant authentique, ils n'ont pas hésité à l'altérer l

On a aussi supposé que ces variantes, ou quelques-unes tont au moins, pouvaient venir des légendes empruntées

<sup>(221)</sup> It there had been a concected forgery, all would have agreed exactly. (Manual, A Letter, p. 10.)

à la carte qui devait accompagner la lettre et qu'on aurait intercalées dans celle-ci pour lui donner plus de clarté (222). Mais, c'est là une supposition tout à fait arbitraire. Rien ne nous autorise à dire qu'il y avait des légendes sur la carte en question. Las Casas, qui croyait la possèder, qui l'a décrite et qui en a parlé à diverses reprises, ne dit rien de cela. Lors même, d'ailleurs, qu'il y aurait eu des légendes sur cette carte, est-ce que si la lettre était récl-lement un document officiel, originairement écrit pour le roi de Portugal, on se serait permis d'y faire de telles interpolations?

Il semble plus conforme à la logique des choses de voir dans les singulières variantes qui caractérisent les trois versions connues de cette lettre une indication, sinon une preuve, que ceux qui en sont les auteurs savaient qu'il n'existait pas ailleurs de texte authentique de cette pièce et qu'ils pouvaient impunément l'arranger comme ils l'entendaient. Ceci, il est vrai, ne nous donne pas la clé des changements constatés, mais on est conduit par là à une supposition qui, entre toutes celles avancées pour expliquer ces changements, semble la plus vraisemblable; c'est que l'on peut voir dans les trois textes de cette pièce, ou tout au moine dans les deux versions latine et espagnole. non une transcription et une traduction d'un document original dont on ne trouve les traces nulle part, mais des rédactions différentes ou des essais de rédaction de l'original même. Cette hypothèse, à laquelle conduit la force des choses, ne pourrait être avancée, si déjà on n'avait des raisons de mettre en doute l'authenticité de cette lettre: mais cette circonstance suffit pour donner à la sup-

<sup>(222)</sup> Certain geographical descriptions borrowed apparently from Tassanutics map, explanations which are regular commentaries and personal details, of which use do not know the source, have been intercalated. (Manusius, The Discovery . p. 261.)

position une vraisemblance qui manque à celles qui ont été mentionnées et que d'autres considérations pourront rendre encore plus frappantes.

#### IV. — La seconde lettre attribuée à Toutenelli; alle a été adressée de Rome à un Portugais.

Les auteurs qui se sont occupés des rapports de Colomb avec Toscanelli n'ont guère parlé que de la lettre à Martins, de 1474. Cependant, d'après les sources colombiennes d'information, Colomb et Toscanelli auraient échangé plusieurs lettres (223). On n'en donne aucune de Colomb; mais on en produit une seconde de Toscanelli qui nous vient, comme la première, de Fernand Colomb — ou tout au moins des Historie — et de Las Casas. Nous n'en avons que les versions espagnole et italienne qui ne portent aucune date; mais les deux biographes autorisés de Colomb la donnent après l'autre, ce qui indique que, pour eux, elle est postérieure à celle-là, et o'est ainsi que tous les auteurs, M. Uzielli entre autres, la considèrent.

Elle ne porte non plus aucune indication de provenance mais une phrase de la lettre : aqui en corte de Roma, montre qu'elle vensit de Rome (224), ce qui est une première

<sup>(223)</sup> Voir ci-dessus, chap. I, note 136,

<sup>(124)</sup> Si la lettro est de Toscanol.i, elle ne pent avoir été écrite que de 1478 à 1482, puisqu'il est démontré que la première ne peut être antérieure à 1479. Ce point d'ailleure n'est pas contesté et est admis per Uzielli ifra il 1479 et il 1482, Vita e i tempi, p. 575). Il n'en est pas de même de la provenance. Avant le publication de notre Toscanelli, personne n'avait relevé la phrase qui montre que l'auteur de la lettre écrivait à Rome: aqui en certa de Roma: ici en cont de Rome, et tous les auteurs ent considéré que cette seconde lettre venait comme la première de Florence: Senza data au luoge, ma posteriore alla pracedante a serita da Firenza a Lisbona, (Uzielli, loc. cit., p. 554.)

M. Gallois, qui na s'est pas arrêté à cette difficulté, semble croire copen-

singularité de cette lettre singulière, car à l'époque où elle est supposée avoir été écrite Toscanelli n'était pas à Rome, où d'ailleurs il ne paraît avoir été qu'une fois et pour peu de temps (225).

Une autre particularité de cette lettre, c'est que celui qui l'écrit paraît s'adresser à un Portugais (226). Les auteurs qui suivent la tradition colombienne admetient et expliquent ce fait par la supposition que Toscanelli eroyait que son correspondant était Portugais (227). Cette explication n'est guère satisfaisante, car elle suppose que le Florentin Girardi, qui aurait servi d'intermédiaire à Colomb auprès de Toscanelli, n'aurait donné à celui-ci, Florentin comme lui, aucun renseignement sur la personne qui sollicitait son concours scientifique et que Toscanelli, lui-même, aurait pris le nom de Colombo, si essentiellement italien, pour un nom portugais.

Ces deux faits sont manifestement contraires à la supposition que la seconde lettre, attribuée à Toscanelli, a été écrite de Florence par ce savant, et nous ne sachions pas que personne les ait expliqués de manière à donner à cette supposition quelque vraisemblance.

dant que la phrase agus en corfe de Rome su rapporte à des cutretiens que Toscenelli aurait que à Rome à une autre époque (Tescenelli... in Annaies... 15 mars 1902, p. 99). Mais la version italienne qui porte in questa certe di Rome, moutre bien que c'est à la cour de Rome que se trouve celui qui ècrit.

<sup>(225)</sup> Pie II, dont les deraières années furent occupées à la préparation de la crossade qu'il vociait organiser contre les Turcs, avait appolé à Rome numbre de prélais et de savants pour le seconder dans ses efforis. Toscanelli, les cardinaux Gues et Bessarion, Regiomontanus et Fernando de Roritz étaient du nombre. Mais le mort du pape, survenue le 15 soût 1464, ûl avorter se veste dessein, et en 1481 ou me commencement du l'année 1463 (Ummar, Vita, p. 252) Toscanelle retourns à Florence, où se vie tout entière sécoule.

<sup>(216)</sup> Cola résulte très clairement de la fin de la lettre.

<sup>(227</sup> Ruge croit que Colomb s'est fait passer pour Portuguis suprès de Toscanelli (Op. sit., p. 182) M. Mess pariage cotte opinion (La Latire..., p. 163). Voyez notre Rouis des Indes, pp 9-11.

### V. — Le deuxième lettre répête le première en termes qui indiquent qu'elle en est le source et non le suite

Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la seconde lettre attribuée à Toscanelli, c'est qu'elle répète la première et à peu près dans les mêmes termes. Toscanelli écrit une seconde fois à Colomb pour lui dire exactement ce qu'il lui a déjà dit, sans y ajouter rien de nouveau ou rien de particulier. Ce ne sont pas des explications complémentaires qu'il donne, c'est une réponse directe, originale, dans laquelle il s'exprime au présent et parle de choses qui sont dites pour la première fois. C'est ainsi qu'en accusant réception à Colomb des communications que celui-ci lui aurait adressées, il mentionne son projet de passage aux Indes comme s'il n'en avait pas encore entendu parler, et ne parle pas de la carte comme ayant déjà été envoyée, mais comme accompagnant sa lettre (228).

La fin de cette lettre, où son auteur félicite celui auquel il écrit, qu'il prend pour un Portugais, d'avoir conçu son

<sup>(238)...</sup> La carla que yo le moio, porte le texte espagnol de Las Casas. Le texte italien porte bien i e Que je t'ai envoyée », Chio is mandas, mais tous les critiques sont d'accord que le texte espagnol de Las Casas doit trujours être préféré à la version stalienne, qui est une traduction d'une traduction. L'enteur de la lettre parle d'ailleurs en present et la phrese, telle que la donne Las Casas, e accorde mieux avec sa teneur que l'autre ; « Je vois « — ye ues — que la se conqu'e magnique et grand désir d'allar par mer e dans les contrées du Levant par celles du Ponant et commo l'indique la « carte que je t'envola. » Que je t'as ensegée us « accordirait pas avec le commencement de la phrese (Voir les textes originaux à l'appendice E de notre Toscassille, pp. 304-306). M. Shipley, qui « étudié cette lettre à un point de vue intéressant, croit espeudant que n'es. la version stalieune qui doit être préférés, mais cette épinion pe suppose pas chis son suteur que nette seconde lettre est une suite de l'autre. Pes plus que nous, M. Shipley n'admet ceta (Voyez son mémoire : Notas on the se called second letter).

projet, montre aussi que c'est la première fois qu'il est question de cela entre eux.

Les nombreuses ressemblances qui existent entre cette seconde lettre et celle qui est donnée pour être la première, ressemblances qui s'étendent de la forme au fond, sont si étroites, qu'il est impossible d'admettre qu'elles aient pu se produire dans deux lettres différentes adressées par la même personne au même destinataire. Toutes deux disent, en effet, la même chose et le disent à peu près dans les mêmes termes (229).

Une comparaison attentive des deux lettres montre très clairement que ce n'est pas la seconde qui ajoute quelque chose à la première, comme cela serait le cas si elle avait réellement suivi l'autre, mais que c'est la première qui complète et précise le sens de la seconde, en répétant tout ce qui y est dit, avec des additions et des éclaireissements qui donnent plus de force et de clarté à la pensée.

Cette identité fondamentale entre deux lettres, dont l'une est supposée ètre la continuation de l'autre, ne

<sup>(229)</sup> Voici comment s'exprime M. Altologuirre sur ces ressemblances. 
E Dans les deux lettres Toscaneta dectare qu'il envoie la carte de navigation 
e et, comme il n'y en avait qu'une, il est clair que ce n'est que per une soule 
e lettre qu'elle a été anvoyés. Dans la première, louent le projet de Colomb, 
e il les dat : je vois ton magnifique et grand désir de passer là où viennent 
e les épices; dans la seconde il répéte : Je vois ton magnifique et grand désir 
e de naviguer dans les régions du Levant. Le seconde est donc une répéetition de la première. » (Cristobal Colon... p. 395.)

M. Altologuere remarque, avec raison, qu'il fallait que Toscanelle fût bien à court d'idées pour se répéter ainsi. Ces remarques si judicieuses sont cependant faites pour souteaur une thèse impossible : à savoir que c'est fersand Colomb qui a fabriqué cette seconde lettre e pour démontrar « quavant que Toscanelle a'écrivit à Martins (en 1474) Colomb se trouvait « déjà en Portugal et avait conçu l'idée de la navigation transatlantique, » (Op. ett., p. 418.) Cette hypothèse suppose que Fernand Colomb croyait que ton père élait arrivé en Portugal avant 1474. On pouvait dire cela avant la publication de la Raccolta; aujourd'hui il est démontré que Fernand Colomb a réallament voulu piecer l'arrivée de son père en Portugal en 1474. Voyez sur ce paint la quatrième de nos Études critiques, ch. III.

semble pas avoir fixé l'attention des nombreux critiques qui ont pris part à la controverse soulevée par la publication de notre Toscanelli. Ni M. Uzielli, qui s'est montré si ardent dans cette controverse, ni M. Ruge qui y est revenu à plusieurs reprises, ni l'éminent géographe de Gottingen, ni l'infatigable président de la Societé de Géographie de Londres, n'ont exprimé aucune opinion sur ce point intéressant, qui paraît n'avoir frappé qu'un scul critique: M. Shipley. Ce critique croit que ce qui nous est présenté comme une seconde lettre de Toscancili à Colomb, était, originairement, une lettre véritable adressée par un Italien, habitant Rome, a un Portugais de Lisbonne, et qu'elle se rapportait, non à un projet de passage aux Indes par l'Atlantique, mais au dessein que nourrissaient alors les Portugais de gagner l'Inde par la Guinée. On aurait transformé cette lettre authentique en celle dite à Martins, qui n'aurait jamais existé sous cette forme, et la prétendur seconde lettre de Toscanelli ne serait que ce qui nous reste de la pièce originale (230).

Cette manière de voir, qui se recommande par des considérations très ingénieuses et nullement invraisemblables, ne diffère pas substantiellement de celle qui nous paraît résulter de la comparaison des pièces, à savoir que

<sup>(230)</sup> M. Shipley croit saistries trace des ces changements dans les differents textes des deux lettres que nous possedons, et pense qu'on s'est pris à plusieurs fois pour les faire. Il y surait eu deux rédactions latines de la Lettre à Martine. La première est pardus, la seconde ent celle de la Colombane C'est de la version perdus que viennent les deux traductions espagnele et italiente, mais rette dernière s'en rapproche devestage. La seconde Luttre n'est ni un résumé, ni une continuation de la première Elle n'en est pas non plus, à proprement parler, un bromiton. Elle est ce qui nous reste de la lettre originale venus de Rome avec lequelle on a fabriqué celle dité à Martins. Voyes pour les raisons sur lesquelles s'appuis cette ingénieuse theorie les deux mémoires de M. Shipley I un (Some primary considerations...) maêré dans notre Tescanelle and Columbus; l'autre (Notes en the se called.) public dans les comples randus du Congrès des Américanistes de 1902.

la seconde lettre attribuée à Toscanelli est la source de la première. Il importe peu, au fond, que l'on puisse reconnaître dans cette source une pièce authentique qui avait primitivement un autre auteur et un autre destinataire que ceux qui lui sont donnés. Ce qui est essentiel, c'est qu'elle est la première lettre même, sous une forme différente qui paraît être sa forme originale. Pour nous, il est évident que nous devons voir dans cette seconde lettre le prototype de l'autre, le modèle qu'on aura développé pour en faire la première lettre, telle qu'elle existe sous la forme latine.

VI. — La deuxième lettre attribuée à Toscanelli, le texte latin de la première, et la version espagnole que nous en avons representent trois états différents de la même lettre.

Si un examen attentif de ces deux lettres nous oblige à dire que l'une fait double emploi avec l'autre, et que nous sommes ici en présence, non de deux lettres différentes, mais de deux rédactions différentes de la même lettre, on se demande aussitôt si ce qu'on nous donne pour être une traduction espagnole du texte latin original de la première lettre, n'en serait pas aussi une autre rédaction. On a vu, en effet, que cette version espagnole, de même que celle italienne, présente avec le texte latin. dont elle est, en apparence, une traduction, des différences marquées que ne peut expliquer la supposition qu'elle a été faite sur un autre texte latin, parce que, dans les conditions où la pièce originale aurait été transmise de Toscanelli à Colomb, elle n'a pu ni donner lieu à différents textes, ni subir des modifications et des additions comme celles dont témoignent ces prétendues traductions.

Nous sommes ainsi amenés à constater que la lettre de

1474 existe dans trois états différents dans lesquels on peut voir les principales phases de son élaboration:

1" état : la seconde lettre, telle que nous la possédons. C'est la rédaction primitive, sons une forme sommaire.

2º état : le texte latin de la Colombine. C'est un développement du texte précédent, avec des indications, en plus, sur la route à suivre. La carte mentionnée dans la seconde lettre comme étant envoyée par l'auteur de cette lettre se transforme ici en une carte faite originairement pour le roi Affonso, et accompagnant une autre lettre ; ici, les renseignements mentionnés dans la seconde lettre comme ayant été obtenus à Rome d'hommes considérables venus de l'Extrème-Orient, sont donnés par un personnage envoyé par le Grand Khan au pape.

3' état: La version espagnole communiquée à Las Casas. C'est la rédaction définitive; elle ne diffère de la seconde rédaction que par des particularités secondaires, dont les principales sont: la transformation du commencement de la deuxième lettre en un billet d'envoi de la première, l'incorporation dans le corps de la lettre des indications de distance qui sont reléguées, dans le latin, à un post-scriptum, et une amplification des indications données sur le point de départ de la route qui doit conduire aux Indes (231).

Il est clair que la restitution, ici suggérée, ne repose que sur l'analyse des textes et qu'on n'en peut donner d'autres

<sup>(231)</sup> Paut-être pourrait-on dire que la version isalienne de cette lettre en forme une quatriàme rédection, mais l'ignorance où nous sommes de l'origine du texte espagnol dont cette version est use traduction, oblige à une certaine réserve. Nous sommes portés à croire que calui qui a communiqué à Les Casas la traduction espagnole de la lettre qu'il e insérée dans son hvre, est aussi celui qui a donné aux éditeurs des Matoria le texte espagnol qu'Ullon a traduit, texte qui, pour les raisons que nous avons indéquées et-dessus, na devait pas se trouver dens le manuscrit original de l'ernand Colomb; dans ce cas, ce lexte espagnol serait la même que celui communiqué à Las Casas.

preuves; mais outre que ce genre de preuve n'est pas sans valeur, cette restitution nous fournit une explication rationnelle des variantes, autrement incompréhensibles, qui existent entre les différents textes de la lettre, et le fait qu'il y a de nombreuses raisons de croire que cette lettre est apocryphe donne une grande vraisemblance à la supposition.

## VII — Lexpression ← quam facitis per Guineam ».

L'auteur de la lettre à Martins conseillant aux Portugais de prendre la route maritime de l'Atlantique pour aller aux Indes, au lieu de celle de la Guinée qui a leur préférence, se sert des expressions suivantes: Quam facitis per Guineam. Littéralement cela veut dire « que vous faites par la Guinée». Mais comme cela n'aurait aucun sens à la date de 1474, que porte la lettre, nous avions pensé, d'accord en ceci avec M. Uzielli, qu'il fallait dire: « que vous ouvrez par la Guinée » ou quelque chose de semblable (232). Nous nous étions dit qu'en 1474, douze ans avant que Barthélemy Diaz ne doublât le cap de Bonne-Espérance, et vingt-quatre ans avant que Da Gama n'atteignit Calieut, l'auteur de la lettre ne pouvait parler de la route des Indes comme déjà trouvée et suivie.

Mais cette interprétation, si justifiée en apparence, suppose ce qui est en question, à savoir que la lettre a réellement été écrite en 1474, ce qui est précisément la chose qu'il s'agit de savoir. Est-on en droit de modifier un texte, par interprétation, pour le faire concorderavec la mention

<sup>(232)</sup> Voir notre Toscanelli, p 261, note 7, et p. 287, note 3, où M Sumien exprime la même opinion M Uzielli a aussi fait remarquer que la phrase avait le sens de cercavano di fare el non facevano (Vita e i Tempi, p. (47.)

d'un fait que nous savons être postérieur à la date de cette mention? Evidemment non, à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons pour supposer qu'on est en présence d'une négligence de copiste ou d'une faute d'attention de l'auteur, ce qui peut autoriser une restitution et non une modification d'un texte. Mais tel n'est pas le cas ici, car, autrement, les deux versions contemporaines, espagnole ct italienne, n'auraient pas maintenu la phrase, avec ce sens, s'il n'y avait eu là qu'une errour verbale (233). Il faut aussi noter que ce passage n'est pas le seul de cette lettre qui semble viser une époque ultérieure. Celul où il est question de la recherche de la route des Indes, et celui où il est parlé d'une carte graduée sont, ou peuvent être considérés comme étant dans le même cas. Ce ne sont pas là des fautes de copistes ou d'inattention, et s'il était démontré qu'à la date que porte la lettre il n'était point encore question de ces choses, il faudrait bien voir dans ces mentions échappées à l'auteur une indication, sinon une preuve, que la lettre a été antidatée.

On peut soutenir qu'il n'est pas absolument prouvé qu'en 1374 les Portugais ne cherchaient pas déjà la route des Indes et qu'il est possible que l'auteur de la lettre ait eu le premier l'idée d'une carte marine graduée; mais assurément personne ne prétendra qu'en 1474 on allait déjà aux Indes Orientales en prenant par la Guinée. On est donc fondé à dire que ce quam facilis, auquel il faut restituer son sens littéral (235), a dù être écrit à une époque où l'on

<sup>(233)</sup> La version italicane dit : che coi fale per Guines : e que vous faites par la Guinèe, » La version espagnole introduit une legère modification, elle porte, que vous nutres faites pour la Guinèe ».

<sup>234)</sup> M. Hugues qui a consulté sur re point le professeur Canna a reçu de lu, une lettre où il dit. « Les mots e quam facilis per Gameam » ne pouvent « « gnifier nutre chose que i laquelle [route] vous faites, c'est-à-dire, que a vous foules, que vous pratiques, que vous suives par la Guinne. Ni cunsi-

pouvait réellement écrire à un Portugais, en parlant de la route des Indes, que c'était celle de la Guinée qu'ils suivaient pour aller dans ces pays, et à voir là une nouvelle raison de croire au caractère apocryphe de la lettre à Martine (235).

Une curieuse remarque à faire, c'est que le plus ancien commentateur de la lettre de 1474, Ximénès, était si persuadé que Toscanelli parlait d'une route par laquelle les Portugais allaient alors aux Indes, qu'il imagina, pour expliquer la mention d'un tel fait en 1474, que les Portu-

e dères comme latins, ne considérés comme des mois italians latinisés, e cos expressions ne panvent significe, comme d'autres i ont suppose : l'aquelle e vous avez l'infention de faire, que vous vous préparez à faire »

Le professeur Guiseppa Ottolenghi, de Casale M nierrate, a exprimé la même opinion, ainsi qua le professeur Venceslao Gostavai, de l'Université le Pine, qui tout en disant que quam faction ne peut, en bon latin, équivalur n quam faction estis, observe, capendant, qu'il est périlleux d'interpréter le latin du moyen âge, même celui des humanistes, d'après les règles de la gestimaire classique. Luigi III ocus, La Letters ..., p. 20, note 43.)

<sup>335)</sup> Co posut intéressant, que nous avant echappé, a été nouleve par lo professeur Luigi Hugues, con s'espeime de la manière suivante à propos de expression; que vous faites, ou que vien ouvrez, e Est-ce bien là l'intere protation qu'il faut donner aux mois quam facilis? Je me permets d'en e douter et voici pourquoi. Promièrement, l'interprétation littérale est pré- ferable. En second hen, is verbe facere exprime ici una action poursuivie st de la depuis quelque temps et entrée, pour aunit dire, dans le domaine du public el, par mute, quam facilis no paul ne traduire autrement que e par les mois : que vous faites. En troisieme lieu, le passage cité ne fait pas « allusion sculement à une section de la vole maritime orientale, mais blen \* a loute la route de Lishonne aux ludes. Cette interprétation admise, la « lettro surait été écrite, on ne suit par qui, deus les premières années du e symptocle, o est à-dire quand I histoire des découvertes avait déjà enregistré Nusiones expéditions maritimes aux Indes... On peut supposor que l'au- ear de la Lettra,en écrivant à lafte le date du 25 juin 1474, n'evert pas pense. e proble était en contradiction ouverte et criente avec tout ce que, dans le Clerke de la Lutire, il avait dit d'expéditions postérieures 5 il en clait ainsi can autre argument se joindrait à coux produits par M. Vignaud, pour émontror la falsification du document, Cost là une hypothèse très hardie. · was que mérite copendant, at je no me trompe, de fixer l'attention des " ge graphes qui s'occupent de la correspondance épistelaire de Toscanelli, s ( /p. cd., p. 28, 29 )

gais avaient déjà découvert à cette époque la route des Indes et qu'ils y allaient, mais qu'ils tenaient la chose secrète (236). Venant d'un tel critique et d'un tel admirateur de Toscanelli, cette singulière hypothèse confirme ce que nous disons relativement au sens de l'expression quam facitis per Guineam, qui doit être considérée comme une prenve que la lettre où elle se trouve a été écrite après la découverte des Indes.

VIII. — Les expressions de Cathay et de Grand Khan dans la lettre de 1474 sont des anachronismes.

Rien de plus clair et de plus évident que cette proposition. A l'époque où Toscanelli est supposé s'être entretenu avec un envoyé du Grand Khan, il y avait plus d'un siècle qu'il n'y avait plus de Grand Khan en Chine et que les dénominations de Cathay, de Quinsay, de Zaiton, en usage du temps de la domination mongole et que Marco Polo avait fait connaître en Europe, étaient remplacées par d'autres imposées par la dynastie des Ming. Une lettre datée plus de cent ans après ces changements, et où se trouvent toutes ces dénominations proscrites et oubliées en Chine, porte en elle-même la preuve qu'elle n'a pas été écrite dans les conditions indiquées.

Sans voir qu'aux termes mêmes de la lettre, son auteur ne pouvait ignorer ces changements, tous les critiques qui ont examiné notre *Toscanelli* se sont attachés à montrer qu'on ne les connut que bien tardivement en Europe et que, par conséquent, Toscanelli était excusable de s'en

<sup>(236)</sup> NIMBERS: Del vecchio e nuovo gnomone,. Florence, 1757, p. LYXXIV, note IV.

tenie aux dénominations données par Marco Polo, qui prévalurent longtemps encore (237).

C'est tirer une conclusion fausse d'un fait exact. Il est très vrai que du temps de Toscanelli et même après lui, on ne connaissait pas encore ces choses-là en Occident. Mais il n'en était pas ainsi pour l'auteur de la lettre qui dit s'être entretenu avec un ambassadeur ou envoyé du Grand Khan même, lequel lui donna sur son pays les curieuses informations transmises aux Portugais dans cette lettre. Et comme il n'y eut à cette époque aucun ambassadeur de la Chine en Europe, et comme, lors même qu'il y en aurait eu un, il n'aurait pas laissé croire à celui qui l'interrogeait que la Chine s'appelait Cathay et qu'elle était gouvernée par un Grand Khan, on est complètement justifié à voir là une preuve concluante que cette lettre est apocryphe.

On a fait à ce raisonnement l'objection que la lettre de 1574 ne mentionne pas un ambassadeur de la Chine, mais seulement un personnage — Unus, dit simp ement le texte latin — et que ce personnage pourrait bien avoir été un envoyé de quelque Khan de Tartarie qui aura été confondu avec le Grand Khan (238). Cette remarque est spécieuse.

<sup>(237</sup> e D'où Towanelli aurali-il pe apprendre que le Grand Khan ne e régneit plus en Chine ? » (Wassen, op cit., p. 113.)

<sup>«</sup> La nouvelle nom inclature de l'Asse Orientale ne fut connue en Europe e que pendant le sur siècle... Comment peut on faire à Toscanelli le repro-« che de s'être servi de dénominations dont Mercator se servait un siècle e plus tard » (Soraus Rues, op. cit., p. 505).

<sup>«</sup> C'est supposer Toscanelli hien au courant de l'histoire de la Chine », écrit à son tour M Gallois (Annales, 15 mars 1902, p. 102, note). Le prof secur Luigi Hugues s'associé àces observations, Op cit, p. 20. Nous en passons, et des moilleurs.

<sup>(239) &</sup>amp; Toscanell does not say that he conversed with an Ambassador from & the Emperor of China. . He says he had a long conversation with a person a ( a Unus a) who came to Pope Enganine From the context it appears that a Unus a came from a Magnus Khan a who was not Emperor of China > (Sir Channers H. Mannam, A Letter, p. 11-13)

Il est vrai que le texte tatin ne mentionne pas expressement un ambassadeur chinois; mais c'est bien d'un personnage ayant ce caractère qu'il est question, cela résulte clairement du texte. Après avoir parlé du Grand Khan, « dont le siège et la résidence se trouvent la plupart du « temps dans la province de Cathay », l'auteur de la lettre dit que « ses prédécesseurs... envoyèrent, il y a deux cents « ans, une mission au pape... mais que les personnes qui en « furent chargées trouvèrent des obstacles et rebroussè-« rent chemin. Au temps d'Eugène, ajoute-t-il, il en vint un « antre - venit unus - qui lui donna l'assurance, ctc., et « je me suis longuement entretenu avec ce personnage. » Continuant son récit, l'auteur de la lettre rapporte ce que ce personnage lui dit de son pays, et termine par l'observation que e ce pays est digne d'être recherché par les « latins. . ». Il est donc de toute évidence que l'auteur de la lettre entend désigner par cet unus un autre ambassadeur de ce Grand Khan qui résidait à Cathay et que c'est de celui-ci même qu'il a obtenu les renseignements sur la Chine qui lui font croire que ce pays devrait être recherché par les latins. Ajoutons que dans les deux versions espagnole et italienne de la lettre, versions contemporaines dont on doit tenir compte, quand il s'agit de fixer le sens d'une expression, le mot unus est traduit par ambassadeur.

Plusieurs explications ont été proposées de cette singulière mention d'un ambassadeur chinois en Italie du temps de Toscanelli. Ximénès, qui le premier signala la difficulté, avait suggéré que cet ambassadeur devait être Nicolo di Conti, qui arriva à Florence en 1445 après avoir voyagé pendant vingt-cinq ans dans les contrées de l'Extrême-Orient (239) et M. Uzielli a repris cette explication sans

<sup>(230)</sup> Xunum, Del Vecchio ... Nota II, 10, p. LXXXIX Comme le péra et l'amrie de Marco II de avaient ete charges d'una mission semblable, en a pus ippe ser qu'il en avait été de mêma pour C mit. Mais les deux ens ne sent pas semblables.

s'arrêter aux objections qu'elle soulève (240). Conti, en effet, rentra en Italie pour y rester, et Poggio Bracciolino, qui recueillit ses récits de voyages, ne dit pas un mot de sa prétendue ambassade auprès du pape. Il était d'ailleurs fort peu propre à une mission de ce genre, puisque au cours de ses pérégrinations il avait été amené à abjurce le Christianisme; enfin on peut considérer comme certain qu'il ne pénétra Jamais jusqu'en Chine. Pour toutes ces raisons, dont quelques-unes ont été indiquées par Humboldt (241), il faut écarter l'hypothèse de Ximénès.

On s'est aussi demandé si cet ambassadeur ne serait pas l'un des deux envoyés du prêtre Jean d'Éthiopie, qui arrivèrent à Florence en 1641 afin de prendre part au concile appelé par le pape Eugène IV pour tenter de faire l'union des Eglises chrétiennes (242). Nous savons en effet par Landino (243) que pendant le séjour de ces ambassadeurs à Florence, Toscanelli les interrogea; mais, à moins de placer dans leur bouche un langage qu'ils n'ont pu tenir, ce ne sont pas ces Coptes qui ont parlé à ce savant des vastes rivières de leur pays, sur lesquelles s'élèvent 200 magnifiques villes et qui coulent sous des ponts de marbre.

Une dernière suggestion faite par M. de La Rosa paraît plus plausible. Cet érudit a découvert dans un commentaire de Landino sur les Géorgiques de Virgile, où il est

<sup>2.0)</sup> M Uzielli, auquel j'avais demandé le service de me dire quel était cet ambassadeur du Grand Khan de la Chine qui avait si mal renseigné Toscanelli, a repondu, comme l'avait (sit sir Clements B. Markham, que Luss ne voulait pas dire ambassadeur et que le personnage désigne par ce terme s'est montestablement Nicolo di Conti si (Toscanelli, Colombo e Vespucci, p. 23, note)

<sup>(241)</sup> Examen critique, Vol. 1, pp. 220-223.

<sup>242)</sup> La Rosa, La solution .. p. 10. Noyez aussi notre Toscane a, p. 277, note 24

<sup>263)</sup> Georgicon, è l.t. do Venise, 1520, p. 48. La 1º édition est de Florence, 1487.

dit que Toscanelli interrogea des voyageurs étrangers venus à Florence, une phrase qui, avec un changement de personne, est la même que celle de la lettre relative à l'ambassadeur en question (244). Ce serait ces voyageurs, qui venatent du nord, que l'auteur de la lettre aurait transformés en ambassadeurs de la Chine (245). Pour toutes ces raisons, on est autorisé à dire que si la lettre à Martins était authentique, on n'y lirait pas que Toscanelli s'était entretenu avec un envoyé de la Chine qui lui parla de ce pays comme s'appelant Cathay et comme étant encore gouverné par un Grand Khan.

# RÉSUMÉ DE CE CHAPITRE

Dans le chapitre precédent, nous avons constaté qu'il était impossible de trouver ailleurs que chez Las Casas et Fernand Colomb, aucune indication relative à l'existence de la correspondance attribuée à Toscanelli; dans celui-ci nous avons examiné la correspondance même au point de vue spécial de la forme, c'est-à-dire de la langue, de la construction logique, des variantes qu'offrent les textes, et cet examen nous a révélé diverses particularités qui permettent difficilement de croire que les deux lettres dont elle se

<sup>(214)</sup> Landino était un ami de Toscanelli et une phrase relevée par M. de La Rosa porte Magister Paulus eos diligenter interrogavit me presente. (La Rosa, toc.cii., p. 8.) Dans la lettre de 1474 en lit: diligenter interrogavit e La e première édition du commentaire de Virgile par Landino est de Florence. e 1487, et le passage des Géorgiques d'où l'auteur de la lettre dits de 1474 a e pris diligenter interrogavi, a été dé, à cité à ce propos par Humboldt et par

<sup>«</sup> Uzielli, mais tronqué et son vrai sens leur a échappé, parce qu'ils n'ont pas

<sup>«</sup> lu, comme nous, tout le texte et son commentaire qui n'a rien à faire avec

<sup>€</sup> l'Orient, ni le Cathay » Loc cit., pp 8-9 Voyez aussi l'Fzamen critique de Humbolot, Vol. I, p. 212, et Uzislet, Vita e i Tempi, p. 97.

<sup>(245)</sup> Voyez notre Toscanelli, p. 272, note 28.

compose émanent de Toscanelli et qu'elles soient de la date qu'on leur assigne.

La première des deux lettres est écrite dans un latin qu'on ne peut guère attribuer à un homme comme Toscanelli, qui était un savant et qui vivait dans un milieu littéraire où la culture des lettres latines était en grand honneur.

Elle est mal construite; les idées ne s'y suivent pas dans l'ordre logique qu'elle aurait si elle venait d'un esprit habitué aux spéculations scientifiques.

Les deux traductions que nous en avons diffèrent du latin par des additions, des suppressions et des changements que de simples traducteurs ne se seraient pas permis.

Les différences qui existent entre ces traductions et le texte latin ne peuvent s'expliquer par des variantes dans des copies du texte original qui serait passé directement de Toscanelli à Colomb et qui n'a éprouvé aucune vicissitude au cours de laquelle il aurait pu s'altérer.

On y lit que les Portugais allaient aux Indes par la route de la Guinée, ce qui n'était pas encore le cas en 1474.

On y voit qu'un envoyé de l'empereur de Chine parle à Toscanelli de ce pays comme s'il était toujours sous la domination mongole.

La seconde lettre est encore plus extraordinaire. Elle vient de Rome où Toscanelli n'a jamais vécu; elle est adressée à un Portugais; elle dit les mêmes choses que dit la première et elle le fait en des termes qui indiquent qu'il n'en a pas encore été question.

Toutes ces particularités laissent l'impression que ce qu'on nous donne pour être des traductions de la première lettre, en sont des rédactions dissérentes, et que la seconde lettre pourrait bien être le texte primitif avec lequel on aurait fabriqué le texte latin de la première, auquel une dernière élaboration aurait donné la forme espagnole. Ce ne sont là que des suppositions auxquelles les conditions singulières dans lesquelles cette correspondance nous est parvenue donnent de la vraisemblance, sans qu'on puisse dire, cependant, qu'elles s'imposent. Mais la suite de cet examen critique va leur donner une plus grande consistance, en montrant que les raisons indiquées jusqu'ici sont loin d'être les seules qu'il y ait de croire que nous sommes en présence de pièces qui sont antidatées et qui ne viennent pas d'un savant comme Toscanelli.

# CHAPITRE QUATRIÈME

EXAMEN CRITIQUE DES PIÈCES: LA ROUTE DES INDES

Jusqu'à présent nous avons examiné les pièces attribuées à Toscanelli à un point de vue extrinsèque, c'est-àdire dans les conditions où elles sont parvenues à notre connaissance et dans leur forme. Nous allons maintenant les étudier en elles-mêmes et voir quelles observations suggèrent quelques-unes des assertions qu'on y trouve. Arrêtons-nous d'abord à ce qu'elles portent relativement à la recherche de la route des Indes.

D'après ces pièces, ou pour ne parler que de la principale, la lettre à Martins de 1474, les Portugais cherchaient, dès cette époque et même avant, à aller aux Indes Orientales. Ils avaient entrepris cette recherche en s'avançant graduellement, le long des côtes occidentales d'Afrique, vers sa pointe australe, et ils étaient tellement décidés à gagner les contrées productrices des épices, que le roi Affonso avait entretenu une correspondance avec Toscanelli pour s'assurer de la possibilité de le faire en prenant par l'ouest.

Ce sont les faits ainsi avancés qu'il y a lieu de mettre en doute. Et comme cette question tient une grande place dans l'histoire des découvertes géographiques, et qu'elle a fait l'objet d'une longue controverse, nous allons l'exposer sommairement, en mettant successivement sous les yeux du lecteur, toutes les raisons qui font croire que, du temps de Dom Henrique, les Portugais ne cherchaient pas encore la route des Indes, ainsi que toutes celles qui ont été données pour supposer que ce grand dessein date réellement de cette époque.

# I. - Henrique le Navigateur cherchait-il la route des Indes? Silence des auteurs contemporaine à cet égard.

Il est généralement admis que l'Infant Dom Henrique, le Navigateur, qui fit découvrir toute la côte occidentale d'Afrique jusques et au delà les tles du Cap Vert, avait entrepris ces découvertes dans le but de chercher les moyens de passer aux Indes Orientales. S'il en était réellement ainsi, il serait tout naturel que la lettre de 1474 parlât de la route des Indes comme étant alors l'objet des recherches des Portugais. Mais il n'y a aucune preuve du fait et il existe, au contraire, bien des raisons pour avancer que tel n'était pas le cas.

Nous ne connaissons de première main les intentions et les actes du prince Henrique que par trois auteurs: Azurara et Gomez, qui sont des témoins oculaires, et Barros, qui avait des documents que nous ne possédons plus, entre autres la chronique de Cerveira qui était, lui, un témoin oculaire. Aucun de ces trois auteurs ne prête à Dom Henrique le dessein d'aller aux Indes, bien que deux d'entre eux, Azurara et Barros, s'étendent longusment aur les motifs qui le faisaient agir et sur le but qu'il se proposait. Ces trois auteurs étant les seuls dont les renseignements remontent à l'époque même, leur silence sur un fait aussi important que celui de la recherche de la route des Indes doit être considéré comme une preuve que l'initiateur des découvertes maritimes des Portugais n'avait pas le dessein qui lui est généralement attribué.

Première objection (Ruge, Mees). - Azurara, le premier

et le plus important de ces trois auteurs, dit qu'il termina sa Chronique en 1453; ce qu'il écrit des vues du prince ne doit donc s'entendre que de celles qu'il avait à cette époque; mais ce prince continua ses entreprises jusqu'en 1460, date de sa mort, et il est permis de croire que ses idées, qui devaient s'élargir à mesure qu'il avançait dans ses découvertes, avaient fini par se porter vers les Indes Orientales (246).

Cette observation est basée sur un fait inexact. On lit bien dans un passage de la Chronique d'Azurara qu'elle a été terminée en 1453, mais dans un autre passage il est parlé du prince comme étant déjà mort et l'auteur annonce une continuation de sa chronique. Done, au moment où il écrivait, le prince n'existait plus et le jugement qu'il porte sur lui s'applique à son œuvre entière; son langage l'indique bien d'ailleurs (247). Cette objection, en tous cas, ne s'aurait s'appliquer à Barros.

Deuxième objection (Ruge). — Une prouve que le prince avait élargi ses vues et pensait en dernier heu à aller aux

(215 M. Moss, qui a étudié Azorara, reconnaît e qu'il ne souffie mui de la

<sup>«</sup> routs vers les Index s mais sjoute sussitôt : « Cependant, il y a neu de re« marquor qu'Azurara termine sa chronique en 1453, c'est-à-dire sept ans
« avant la mort de Henr. le Navigatour. Ansat l'œuvre lu promiteur des
« découvertes portugaises ne peut être jugée globalement Elle a eu son com« mencement et son développement. Ainsi, le premier mobile de l'activité
» de l'Infant fut saus ancas douts la lutte contre les Meures Cependant. à

<sup>«</sup> mesure que son intelligence se développe, l'horizon de ses idees a étargit : « le proisé devient explorateur. » (La lettre de Toscanelli, Bul Soc Géo. Belge, 1903, n. 2, p. 154.) Ruge a expermé la même idee, Die Echtheit des Toscanelli-Briefes, p. 503.

M. Uzielli, qui croît que le prince cherchait une nouvelle route pour aller aux indes afin de monopoliser le commerce des épices, explique le allence d'Asarara sur ce point par cette rais in que e si le bruit s'était répandu que e le but des entreprises de l'Infant était d'arriver aux indes pour des raisons e de commerce, toute l'Europe, et les Vénitiens surtout, s'en scraient emus, a (Toscanelli e la Leggenda ... p. 29.)

<sup>(247</sup> Voyes les chaptires VII et XCVI d'Azurara.

Indes, c'est qu'il se procura une copie de la carte de Fra Mauro, où on lit une légende indiquant que la circumnavigation de l'Afrique était possible. Pourquoi les Portugais se seraient-ils procuré cette carte s'ils n'avaient pas l'intention de pousser leurs explorations jusqu'aux Indes?

Cette objection, qui vient surtout de Ruge (248), mais que le professeur Hugues croît fondée, en partie (249), n'est pas justifiée par le fait mentionné. Que des princes comme Dom Henrique et son neveu le roi Affonso, qui s'intéressaient beaucoup aux découvertes géographiques, no tamment à celles relatives à l'Afrique, où ils avaient de grands intérêts, aient tenu à se procurer une carte comme celle de Fra Mauro, cela s'explique si naturellement qu'on ne voit pas la nécessité de supposer que leur désir à cet égard était motivé par l'intention de trouver une route pour se rendre aux Indes Orientales. En tous cas, cette fameuse carte n'a pu exercer aucune influence sur les idées de Dom Henrique sar elle dut arriver à Lisbonne après sa mort, ou très peu de temps avant (250).

<sup>(316)</sup> Ruge del que la fait d'avoir fait exécuter une copie de mêtre carte e montre l'extension considérable que le prince avait donnée à ses pluns prie mitifs, sans que j'ais besoin d'établir avec plus de précision qu'il avait dejà a porté ses vues sur les lades, » (Op. est., p. 563.)

<sup>(249)</sup> Tout en disent que l'influence attribuée à la carte de Fra Mauro ret exagérée, le professeur fingues admet cependant que cette mappersonde était de nature « à persuader le prance de l'existence d'une route maritime aux « Indes par la Midi de la masse continentale de l'Afrique » (La Lettera, pp. 17-18.)

<sup>(250)</sup> La copie de cette carte commencée en 1437 na fut terminée qu'en 1439 et le prince mourut en 1460, (Zuma: Il Mappamondo, pp. 62, 64, 65, et Usienni, Vila, 549.) A cette époque les voyages et les transports prensient du temps et les probabilités sont que le prince ne vit james cette famouse carte.

 C'est l'Inde d'Afrique, celle du prêtre Jean, que cherchait le prince Menrique.

Si les premiers chroulqueurs ne nous disent pas que le prince Henrique cherchait la route des Indes, ils sont très explicites sur le but qu'il poursuivait. Ce but c'était d'établir, en Afrique, la foi chrétienne et la domination portugaise; c'est pour cela qu'il requeillait le plus de renseignements possible sur les pays qu'il faisait reconnaître et qu'il s'attachait particulièrement à s'assurer s'il n'existait pas, dans quelque partio reculee de l'Afrique, un prince chrétien avec lequel il pourrait s'allier contre les infidèles sarrasins (251). Les chroniqueurs ne nomment pas en toutes lettres le prince que l'Infant avait ainsi en vue; mais il n'est pas difficile de le reconnaître, car à cette époque, il n'y avait en Afrique qu'un roi chrétien, celui auguel on donnait le nom de prêtre Jeau des Indes. Les États de ce personnage légendaire, souvent déplacés, avaient fini par être transportés en Éthiopie, et, comme dans la géographie du temps, l'Éthiopie faisait partie de l'Inde, le prètre Jean, tout en passant d'Asie en Afrique, était toujours considéré comme régnant dans l'Inde.

Étant donné le but que poursuivant le prince, il est évident que s'il cherchait réellement, comme le disent ses chroniqueurs, un prince africain et chrétien sur lequel il pourrait s'appuyer pour faire triompher la foi et dompter ses ennemis païens, les moyens de parvenir à ce prêtre Jean des Indes devaient être l'objet de ses préoccapations principales et on voit par le récit de ses entreprises que

<sup>(231)</sup> e fi voulait savoir s'il n'y avest pas dans qualque partie [de l'Afrique' e des princes chrétiens dont la charité et l'amour du Christ fassent assez € grands pour lus prêter assustance contre les sommes de la foi, » (Azwana, Gàronice, chap VII, p. 47.)

tel était réellement le cas. On peut donc avancer qu'il résulte des termes des premières chroniques que c'était à ce légendaire prêtre Jean des Indes que l'Infant D. Henrique voulait arriver et non aux Indes Orientales.

Première objection (Altolaguirre). — A l'époque des premières navigations portugaises la légende n'avait pas encore transporté le prêtre Jean en Afrique (252).

Les documents qui établissent le contraire sont si nombreux et si explicites qu'on a peine à comprendre cette objection. Il en existe, en effet, au moins douze qui sont antérieurs à la mort du prince Henrique, survenue en 1460, où le prêtre Jean est placé dans l'Atrique Australe et Orientale (253).

Deuxième objection (Altolaguirre). On ne donnait le nom de l'Inde à aucune partie de l'Afrique; quand les

<sup>(253)</sup> a L'affirmation da M. Vignand qu'eu commonument de zetalècle, les espinions étalent quast unentres pour appoler inde octte partie de l'Afric que est complètement contraire à la réalité, complete fuera de la restre ded, » (Asrollauvinns, Gristobal Celén, », 130 ) Pour mieux élablir au numpétence en cette matière, l'auteur ajoute : « Les cosmographes du zet siècle a n'ont considéré aucune partie de l'Afrique comme formant partie de l'Inde, « on nom appliquait neulement su Midi et à l'Orient de l'Asie et ce ne fat « qu'au refour de Vasco da Gama, en 1455, que l'on commença à placer en « Afrique les Élais du prêtre Jean, » Ouvrage cité, », 139.

<sup>(253)</sup> Nous no pouvous donner ici que les titrande ces documents avec leurs dates: 1339, Les Mirabilia descripta du frère Jounnas, p. 56; 1355, Le Relation de Jean de Manionoma, dans le Cathay de Yous, Vol. II, p. 345; 1345, Le livre du Franciscaix impactos, Madrid, 1877, p. 64; 1375, Le carte quablane; 1400, La Relation de la conquête des Canaries, ch. LII, 1419 ou 1432, Le inappearante du musée Borgis; 1413, Le carte de Mecia de Vissamerra, 1417, La mappearande attribuée au cardinal Financian; 1439, La lettre du pape Eugène IV; 1436, La carte d'Andree Branco; 1446, La lettre de Joen de Lastic (D'averas, Belations des Mongole, p. 161); 1435, La lettre d'Unodimere, dans Mason, Princs Henry, p. 104-106; 2457-1459, La mappearande de Fina Mason; 1659, Lettre de Francisco Storza, duc de Milea, au prêtre Joan, Unistia, R. prete Gianni, p. 21. Voyes aussi D'Averac, Relations des Mongole, p. 161 note; Santanne, Recherches, pp. 361 et 182, Yuin, Duno, Fication, 616., stc.

Portugais parlaient des Indes, c'est l'Asie qu'ils avaient en vue (254).

Cette assertion n'est pas mieux fondée que l'autre. Les auteurs qui se sont particulièrement occupés de la géographie du Moyen Age et du prêtre Jean s'expliquent à cel égard très clairement, et les documents sont aussi précis sur ce point que sur le précédent (255).

#### III. — Faits qui confirment cette assertion.

Azurara, Gomez et Barros ont donné des détails minutieux sur les diverses entreprises de D.Henrique; ils citent souvent ses paroles mêmes, ils rapportent dans maintes circonstances celles de ses navigateurs et disent comment et à quelle occasion elles ont été prononcées. On doit donc trouver, dans quelques-unes des particularités ainsi rapportées, des indications de nature à nous faire voir si c'est réellement, comme nous le pensons, l'Inde d'Afrique que le prince cherchait, ou si c'est, comme on le suppose gé-

<sup>,231)</sup> Cette étonnante objection a été faite par un érudit espagnol dont le livre a été couronné par l'Académie d'Histoire de Madrid. « Dire que les « Portogais, au temps d'Alphonse V, allaient à la recherche de l'Inde du pré« lie Jean, cels équivant à dire quils allaient au continent assatique, puis« que ce n'est que dans celui ci qu'il y avait des régluns appelles Indes (pueste que solo en el se demarcaban regiones con el nombre de India (Autolaguirae, Cristobal Celón ., p. 139). Les assertions catégoriques de M. Altolaguirre ont induit en erraur l'un des doux auteurs d'un bon livre, M. Lannoy, qui a écni: « Avant cette époque (ceile de Jean II), tous les géographes plaçaient « les États du prêtre Jean en Asie » (Lannor et Vander Linden, Expansion colonale, p. 35, note.)

<sup>(155)</sup> Voyez la Relation de Marco Polo (Chap. 185 et 187), édit Pauthier, el celle du Père Jourdain, pp 55 et 57, édit. de la Société de Géographie. Voyez aussi les commentaires de Pauthier et de Yule à leurs éditions de Marco Pole l'introduction de Remaud à sa traduction d'Aboul-Feducet Uzielli, it prete Gianni, p. 13. Il est inutile de multiplier les citations pour établir un fait si connu.

néralement, l'Inde proprement dite, celle de l'Indus et du Gange.

Les passages des Chroniques donnant des indications

de ce genre sont les suivants :

En 1441, Nuno Tristam, que le prince envoyait à la déconverte du cap Blanc, exhorte ses compagnons au courage et au dévousment parce que malgré les grandes dépenses que le prince fait depuis quinze ans pour atteindre son but, il ne connaît pas encore exactement quelles sont les populations des contrées qu'il faisait explorer et quel souverain les régissait (256).

En 1442, le prince dit à un autre de ses navigateurs, Antam Gonçalve, qui allait au Sénégal, qu'il désire être renseigné sur les Indes et sur le pays du prêtre Jean (257).

En 1442, un des capitaines du prince, Freytas, qui se trouvait, avec d'autres, à l'embouchure du Sénégal qu'il s'agissait de remonter, s'écris que pour lui il était décidé à le faire et même à pousser jusqu'au Paradis (258).

En 1433, Gomez, un autre des capitaines du prince qui allait remonter la Gambie, prend avec lui un interprète indien nommé Jacob, pour le cas où son exploration le

conduirait aux Indes (259).

Ces passages, qui sont les seuls pouvant nous fournir quelque indication sur le but que poursuivait le prince, ne sont pas aussi explicites qu'on le voudrait; mais en les rapprochant les uns des autres, on voit clairement que, malgré l'expression des indes qui s'y trouve, il ne s'agissait que de l'Afrique. Supposer que c'est aux Indes Orientales que cette expression se rapporte, c'est dire que le prince attendait des renseignements sur ces régions éloignées de

<sup>(258)</sup> Azunana, Chronica, ch. XIII, pp. 79-80.

<sup>(357)</sup> Ibid., ch. XVI, p. 94.

<sup>(256)</sup> Ibid., ch. LIX, p. 273-273.

<sup>(259)</sup> Gomes, De prima inventione Gaine, in Schmeler, p. 29

l'Asie, des Maures du cap Blane, des nègres du Sénégal et de ceux de la Gambie. Rien n'est plus simple, au contraire, si l'Inde ou les Indes dont il est question dans ces passages est celle d'Afrique, celle où régnait le prêtre Jean: l'Éthiopie. On comprend alors le langage de Nuno Tristam, on comprend les recommandations faites à Antam Gonçaive, on ne s'étonne plus de l'exclamation de Freytas qui croyait, comme tant d'autres alors, que le Paradis se trouvait aux sources du Nil, et on s'explique que Gomez ait pris un interprète indien avec lui. Tout cela s'accorde parfaitement avec ce que dit Azurara des desseins du prince, tandis qu'il n'en serait pas alors s'il s'agissait des Indes Orientales, dont ce chroniqueur n'a pas soufilé mot.

Première objection (Mees, Biggar). — On ne saurait prétendre qu'il s'agit dans tous ces passages de l'Inde d'Afrique. Azurara nous dit distinctement que l'Inde était l'une des choses que le prince avait en vue (260).

C'est une interprétation du passage d'Asurara relatif à la recommandation faite à Antam Gonçalve touchant les Indes et le prêtre Jean. Si c'est là le sens de cette recommandation, c'est en passant, dans une phrase incidente de deux lignes, que le chroniqueur attitré du prince, son panégyriste, nous fait connaître son plus vaste dessein, qu'il a passé sous silence dans le chapitre où il énumère avec soin toutes les choses que le prince a faites et vou-lait faire. Remarquons encore que cette mention de l'Inde est la seule de la chronique d'Azurara à laquelle on puisse prêter cette interprétation, de sorte que, dans toute cette Chronique consacrée entièrement à la glorification du prince

<sup>(200)</sup> a Asurara indeed distinctly tells us that India was one of the objects in time a (Biooan, Revue Hispanique, 1907, p. 581), a Pourquoi, dans ce passage c.lo, an s'agirait-il pas des Indee? » (Mans, sp. cit., p. 183.)

il n'est fait qu'une fois allusion à ce qui aurait été sa plus grande conception.

Deuxième objection (Beazley). — Le fait que Gomez prit avec lui un interprète indien pour le cas où on rencontrerait l'Inde est une preuve que le prince pensait aussi aux Indes Orientales (261).

Alors le prince et Gomez croyaient qu'en remontant la Gambie, car c'était là le but de l'expédition, on pourrait arriver à l'Indus ou au Gange. Le nom biblique de cet interprète, Jacob, suffit seul pour montrer qu'il s'agissait de l'Inde chrétienne du prêtre Jean.

IV — Le langage des Bulles de concessions territoriales en Afrique faites aux Portugais.

En 1454, le pape Nicolas V rendit une Bulle par laquelle il reconnut aux Portugais la possession perpétuelle des régions nouvelles qu'ils découvraient et qu'ils se proposaient de découvrir. La Bulle énumère, à peu près dans les termes suivants, les raisons qui motivent cette grande favour.

Depuis vingt-cinq ans l'Infant Henrique s'occupe de ces découvertes dans l'intérêt de la religion. Après avoir trouvé et christianisé des îles isolées, il a lancé ses caravelles dans les mers qui se trouvent vers les régions du Sud et de l'Orient (Oceanum mare versus meridionales et orientales plagas), mers qui de mémoire d'homme, n'ont élé naviguées et dont les Occidentaux ne savent rien, non plus que des gens qui habitent la région. Pour faire œuvre agréable à Dieu, il a voulu pousser ses navigations jusqu'à « ces Indiens qui passent pour honorer le nom du Christ »

и в 4 н 5,

<sup>(261)</sup> Beazur (C. Raymond), The Guardian, Londres, 19 nov. 1902

(usque ad Indos qui Christi nomen colere dicuntur), afin d'obtenir leur concours à la chrétienté contre les Sarrasins et autres ennemis de la foi, ainsi que contre certains Gentils ou païess de la région, étrangère à la méprisable secte du funeste Mahomet. Tous les ans ses caravelles partent dans le but d'explorer les « mers et régions maritimes situées vers le Midi et le pôle antarctique » (mare et provincias maritimas versus meridionales partes et polum antharticum). Elles ont aussi exploré nombre de ports, d'îles et de mers, et sont successivement arrivées à un grand fleuve qui passe pour être le Nil, à la province de Guinée, et aux régions peuplées par des noirs.

Pour toutes ces raisons, et considérant que le roi Affonso, ou par son autorité, l'Infant, a pu, en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par des lettres précédentes, « acquérir et posséder justement », juste et legitime... acquisivit, ac possedit et possidet, des terres. tles, etc., prises sur les Sarrasins et autres ennemis du Christ, le souverain pontife déclare « donner, concéder et attribuer à perpétuité », perpetuo donamus, concedimus et appropriamus, au roi Alphonse, à ses successeurs et à l'Infant « ce qu'ils ont déjà acquis et ce qu'ils pourront acquérir dans la suite », jam acquisita, et que in futuram acquiri contigerit, « ainsi que la conquête elle-même », ipsamque conquestam, « que nous déclarons s'étendre des capa Bojador et Nam jusqu'au bout de la Guinée, c'est-àdire [ou à savoir : pidelicet] vers cette contrée ou plage méridionale: Quam a capitibus de Barador et de Nam usque per totam Ghineam, videlicet versus illam meridionalem plagam extendi... declaramus (262).

<sup>(201)</sup> Colle bulla, qui est trop longue pour êfre reproduits entièrement, se grouve dans les collections bien connues et facilement accessibles de Douove (Corpe diplomatique, Vol. III, parl. I, p. 200), de Laussitz (Codez, Vol. I, nº 165), et du Bullarizm de Marsann, Vol. III. Comme la plupart des documents de ce genre, elle est diffuse et pleine de répétitions qui en rendent la

Il suffit de lire attentivement cette Bulle, dont les parties essentielles viennent d'être transcrites, pour voir qu'elle ne concède aux Portugais que l'Afrique seule st que cette concession est faite pour reconnaître les services rendus à la chrétienté par le prince Henrique en établissant la foi dans les régions nouvelles qu'il faisait explorer et notamment en s'efforcant de se mettre en communication avec cen Indiens chrétiens dont on attendait le concours soutre les Sarrasins et autres infidèles. N'est-il pas évident, dès lors, que ces Indiens se trouvaient dans les limites des régions concédées, qui sont comprises entre le cap Bojador et les parties éloignées du sud, et qu'il s'agit, par conséquent, non de ceux des Indes Orientales, dont le nom ne figure pas une seule fois dans la Bulle ; mais du peuple sur lequel régnait le prêtre Jean, le scoi de l'Afrique qui fût chrétien et qui occupât une région à laquelle on donnât alors le nom d'Inde ?

Voir autre chose dans ces Indiens, ce serait méconnaitre la signification et la portée de la Bulle où il n'est question que des îles de l'Atlantique et de l'Afrique, et dont aucune expression ne peut être appliquée aux Indes orientales sans en forcer le sens. Si à cette époque les Portugais avaient déjà des vues sur ces régions d'une autre partie du monde et si éloignées de celles où s'exerçait leur activité, la Bulle, qui était rendue à leur requête et dans leur intérêt, l'aurait dit clairement, et en ne serait pas obligé de chercher dans une expression isolée, d'un sens douteux, une preuve de l'existence de telles vues.

On est donc fondé à dire que la Buile de 1454 confirme les indications données par les récits des premiers chroniqueurs que le prince Henrique et les navigateurs de son temps us cherchaient que l'Iude du prêtre Jean.

lecture difficile. Nous sommes certain d'on avoir extrait toutes les phrases qui en indiquent récliement le sem et la portée.

Les seules concessions territoriales faites aux Portugais par le Saint-Siège avant la découverte de l'Amérique, sont celles que stipule la Bolle de 1454. Toutes les autres, jusqu'à celle de 1493, ne font que confirmer celles-là qu'elles répètent en ajoutant quelque privilège ou quelque disposition d'un caractère spécial, mais ne portant aucune nouvelle concession. Les deux principales, celle de Calixte III, de 1456, et celle de Sixte IV, de 1481, ont pour objet, l'une d'étendre aux contrées déjà concédées la juridiction spirituelle de l'ordre du Christ, l'autre, de confirmer le traité de 1479 entre la Castille et le Portugal. Il n'y est pas question d'autre chose.

Première objection (Bourne) — La phrase de la Bulle: sersus meridionales et orientales plagas, vers les plages méridionales et orientales, ne peut s'entendre que de plages qui font face à l'est et, par conséquent, on doit voir là une indication que le prince avait le dessein de faire le périple de l'Afrique pour se rendre aux Indes (263).

M. Bourne ne dit pas expressément que telle était l'intention du prince, mais c'est, évidemment, sa pensée et, ici, il s'inspire de M. Harrisse qui, lui, a dit nettement que la mention du sud et de l'est de l'Afrique dans la Bulle suppose que, dès l'année 1454, les Portugais se proposaient de tourner la pointe centrale de l'Afrique pour aller aux Indes (264).

<sup>1263)</sup> M. Vignaud... advances no proof that the words a orientales plagas do not mean exactly what the english words a eastern shore a mean, a c. a shore facing east and trending north and south. (E. G. Bounns, American Historical Review, January, 1903, p. 315.)

<sup>(364) «</sup> As in this Bull mention is made of the south and east of Africa, we must infer that so early as \$455, that is to say, more than thirty years before the expedition of Bartholomew Diaz, the Portuguese already entertained the project of rounding the African continent at the south, and of reaching by that route what they called the regions of India. 3 (Hannison, The Diplomatic History... Londros 1897, p. 7.)

C'est mettre dans cet acte ce qui ne s'y trouve pas et ce que rien n'autorise à y mettre. Tirer de la simple mention qui y est faite des parties orientales et méndionales de l'Afrique la conclusion que le prince pensait à la route des Indes et que le pape, pour entrer dans ses vues, lui concède toute la vaste région séparant l'Afrique des Indes orientales, c'est avancer une hypothèse contraire à tout ce que dit la Bulle; il est facile de le montrer.

Remarquous tout d'abord que cette mention ne se trouve pas dans la partie dispositive de la Bulle, mais dans ses préliminaires où sont exposées les raisons qui motivent la donation faite. Il n'est nullement dit, ni dans ce passage ni dans aucun autre, que ces régions méridionales et orientales sont concédées aux Portugais ou ouvertes à leur activité; tout ce que la Bulle dit, c'est que les mers qui les baignent sont celles que le prince veut faire connaître, et une preuve décisive que ces mers ne sont pas celles des Indes, c'est que la Bulle ajoute que, de mémoire d'homme, elles n'ont jamais été naviguées et qu'on ignore tout des contrées qui les bordent, ainsi que des gens qui habitent nes contrées. Est-ce que le pape parlerait ainsi de la merdes Indes, connue de toute antiquité, et des Indes Orientales avec lesquelles les Italiens étaient en rapports constants pour le commerce des épices? Il ne faut donc voir dans ces mers que celles de l'Afrique australe et orientale, qui, récliement, n'avaient point encore été naviguées, et dans ces contrées, dont on ne savait rien, que celles de cette partie de l'Afrique qu'aucun voyageur n'avait encore visitées. Il n'y a rien là qui indique quelque intention de passer aux Indes asiatiques; au contraire, ces plages orientales étant précisément celles où régnait le prêtre Jean, lour mention dans la Bulle est une confirmation de plus que l'objet des Portugais de ce temps était d'entrer en rapports avec ce personnage, que ce soit par mer ou par terre cela importe peu.

La partie dispositive de la Bulle, celle qui indique les limites de la région ouverte aux Portugais, coupe court, d'ailleurs, à la supposition qu'il s'agit des Indes dans cette Bulle: c'est la région s'étendant des caps Bojador et de Nam aux extrémités de la Guinée qui se prolonge jusqu'au sud, que le pape concède, rien de plus. Il n'est plus question ni des plages ou régions de l'Orient (265).

Deuxième objection (Mees, Brito Rebello). — Rien ne prouve que ces Indiens qui passent pour honorer le Christ, dont parle la Bulle, soient les sujets du prêtre Jean; ces Indiens pourraient bien être ces chrétiens nestoriens qui habitaient l'Inde (266).

· Il y avait en effet des Nestoriens dans l'Inde, mais en nombre très peu considérable, et on ne voit pas comment le souverain pontife, qui devait connaître l'histoire du christianisme, aurait pu parler d'eux comme de gens qui passaient pour honorer le Christ. On ne voit pas non plus quel concours les Portugais pouvaient altendre de ces chrétiens schismatiques de l'Inde, qui ne formaient aucun royaume, qui n'avaient aucun souverain avec lequel ils auraient pu s'allier et qui étaient séparés par l'Océan Indien des Sarrasins d'Afrique, qui seuls faisaient obstacle aux desseins de D. Henrique.

Troisième objection (Bourne). — Une phrase d'une autre Bulle, celle de 1456, semble cependant indiquer une nou-

<sup>(165)</sup> Dans notre Tercanelli, nous avions hasardé i opinion que ces plages orientales pouvaient bien être celles que les Portugais trouverent en navi-guant directement à l'est, après avoir tourné le cap Vert, mais cette explication était insuffisante et M. Bourns a eu raison de le faire remarquer. (Opent., p. 345.)

<sup>(266) «</sup> A notre avis cos Indiens ne sont nullement les sujets du prêtre « Jean, ce sont des ndiens véritables. , que les Portugais rencontrêrent sur « la côte de Malabar, des chrétiens provenant probablement de l'hérèsie nes« toricane, bannie de l'Occident. » (Mass, La tettre... B. S. G. Belge, 1903 

1 p. 166.) Le général de Brito Rebello partage est le manière de voir. (Lisero de Marinharia ... p. 219.)

velle concession. Le pape dit ici que la région attribuée aux Portugais est celle qui s'étend « aux îles, villes, ports, terres acquises ou à acquérir, depuis les caps de Bojador et de Nam jusqu'à l'extrémité de la Guinée, et au delà de cette plage méridionale jusqu'aux Indiens » in insulis, cillis, portibus, terris et locis a capitibus de Bojador et de Nam usque per totam Guineam, et ultra illam meridionalem plagam usque ad Indos, acquisitis et acquirendis. Les mots ad Indos, n'étant pas suivis de l'indication, donnée dans la Bulle précédente, qu'il est question de ceux qui passent pour honorer le Christ, donnent à penser qu'il s'agit d'autres Indiens et que par conséquent, le pape fait une nouvelle concession aux Portugais (267).

Dans cette phrase, le pape ne fait que résumer à sa manière la concession accordée par la Bulle précédente qu'il reproduit m extenso. Ici encore il suffit de lire la Bulle entière pour voir qu'elle n'a d'autre objet que de confirmer la donation de son prédécesseur et d'accorder un privilège particulier à l'ordre du Christ sur les territoires déjà concédés. S'il s'agissait de faire une nouvelle concession territoriale aux Portugais, le pape ne l'indiquerait pas par deux mots un peu vagues et, selon l'usage invariable en pareil cas, il motiverait cette nouvelle concession. Les Indiens que mentionne la Bulle de 1456 sont donc ceux dont Nicolas V a parlé dans la Bulle précédente, ceux que l'on croit chrétiens et dans lesquels on ne peut reconnaître que les sujets du prêtre Jean.

<sup>(267</sup> a Mr Vignand ignores the grant of Catinian III, 1556, of apiritual jurisdiction in Africa... Now while the phrase which is used in the Buil of 1455, descriptive of prince Henry's design to open to navigation a mare ipsum usque ad Indos qui Christi nomen colors disuntars, no doubt refers to the subjets of prester John, whose realm was generally located in Abyssinia in the early fifteenth century, the unqualified phrase and Indos a cannot be rigorously limited to Lesser India or Abyssinia. a (American Historical Review, January, 1903, p. 245.)

V. — Les termes du traité de 1479 montrent qu'à cette date les Portugais navaient pas encore tourné leurs vues du côté des Indes Orientales.

On croit avoir montré dans les paragraphes précédents que les documents du temps de l'Infant Henrique le Navigateur n'autorisent pas l'assertion, si souvent répétée, que c'est ce prince qui inaugura la recherche de la route des Indes, et qu'ils contiennent, au contraire, nombre d'indications qui permettent d'avancer que c'est l'Inde du prêtre Jean que les Portugais avaient alors en vue et non les Indes Orientales.

Un autre document, postérieur à la mort du prince Henrique, mais non à celle du roi, va confirmer toutes les données obtenues jusqu'iol. C'est le traité d'Aloscovas.

Rappelons qu'aux termes de la lettre à Martins, qui est du mois de juin 1474, la question de la route des Indes occupait alors sérieusement les Portugais. Ils la cherchaient par l'est. Ce n'était pas chez eux un simple projet, une vue théorique, ou une espérance qu'ils nourrissaient; c'était un fait en voie d'exécution. Les explorations auxquelles ils se tivraient le long de la côte d'Afrique avaient pour objet la découverte de cette route, qu'ils croyaient pouvoir trouver par la Guinée. C'est à ce moment que Toscanelli, consulté par eux, leur aurait expliqué qu'ils étaient dans une mauvaise voie et qu'il y avait plus d'avantage pour eux à alter aux Indes par l'ouest. Voilà incontestablement ce que signifie la lettre du 25 juin 1474.

A cette date, les relations du Portugal avec la Castille étaient on ne peut plus mauvaises. Les deux pays n'étaient pas encore en guerre, mais un nouveau différend, plus important que tous les autres, puisqu'il s'agissait de la dynastie même, ne devait pas tarder à les mettre aux pri-

ses. La guerre, bien que courte, fut malheureuse pour les deux pays. On la termina en 1479, par un traité important qui fondait un ordre nouveau en Castille et qui réglait définitivement toutes les questions pendantes entre les belligérants. La question dynastique était loin, en effet, d'être la seule qui divisait les deux pays. L'un et l'autre prétendaient à la possession de ce qu'on appelait la Guinée, qui comprenait alors la plus grande partie de la côte occidentale d'Afrique; l'un et l'autre croyaient avoir des droits sur les lles de l'Atlantique, notamment sur les Canaries (268).

Par le traité d'Alcaçovas, arrêté en septembre 1479, promulgué un an après et confirmé le 6 mars 1480 à Tolède par les rois de Castille (269), il fut convenu que la Castille laissait toute liberté au Portugal d'achever la conquête de Fez et renonçait pour toujours à ses droits sur la Guinée, ainsi qu'aux îles et terres de cette région découvertes ou à découvrir. En ce qui concernait les îles de l'Atlantique, le Portugal renonçait aux Canaries, et la Castille reconnaissait expressément aux Portugais la possession de toutes les îles découvertes ou occupées par eux à l'ouest, ce qui comprenait les trois groupes madéréen,

<sup>(266)</sup> Les rois de Castille prétendaient à la possession de la Guinée par droit de naissance, pour en avoir hérité des Goths dont ils étaient les successeurs, et par droit de conquête pour l'avoir occupée. Ils y (statient le commarce, malgré les Portugais, et avaient rendu des ordonnances qui réglaient es commerce sur lequelits prélevaiont le quint. (Navansers, Vol. I, p. XXXVIII at Vol. II, p. 218.) Quantaux Canaries, ils les avaient conquises avec Bethencourt qui leur avait cédé ses droits, et en 1452 et 1451 lls adroisèrent de vives remontrances au Portugal au sujet des agissements de Dom Henrique à l'égard de ces lies. Lus Casas à donné le texte de l'une de ces pièces qui est très curieuse. (Liv. I, Vol. I, p. 141-150.)

<sup>(260)</sup> Alguns documentos, 1892, pp. 41-42. On no trouve là que les clauses rolatives aux régions nouvelles abandonnées au Portagel. Le traite d'Alco-coves na jameis été imprimé on antier. (Voyes notre Toscanetti, note 67, p. 66)

açoréen et du Cap Vert, dont les différentes îles sont désignées nominativement, plus, celles qu'ils pourraient découvrir dans la région voisine de la Guinée et au sud des Canazies.

Les limites des régions, ainsi ouvertes à l'activité des Portugais, ne sont pas expressément indiquées; mais l'énumération des lies des trois groupes mentionnés ci-dessus montre que, du côté de l'ouest, il ne s'agissait de rien de plus pour les deux parties. Quant aux limites méridionales elles sont plus clairement indiquées: Les tles découvertes et à découverir reconnues aux Portugais sont celles situées au sud des Canaries, dans la région voisine de la Guinée (270). De la route des Indes, soit par le sud, soit par l'ouest, et des îles ou terres que pourraient ren-

Co toxio, qui uni nouforme nen textas portugais at latin du temps intra, mentre clairement qu'entre les teress at tien designées nominativement, l'tapagne de laisse su Portugal que colles qui pourvont être découvertes dans le région de la Guinée La phrase cascatielle de la cieuse : en for decher termines — dans les dites limites — ne peut evere un autre sons. Que seraient, en effet, des dites limites, m en n'étaient colles qui viennent d'être indiquées, celles para ahaje contre Guines, c'ent-à-dire, colles plus hes, plus au sudou en delà des Canaries, mais adjacentes ou vie-è-vis et non éloignées de la Guinée.

Vmnaub, Nouvelles Eindes, &

<sup>(278)</sup> Volci le tente espagnoi original de cette clause importante. Apres ever det que la Castella a ongagonet à me pas troubler les Portuguis dans le p-mornion do la Guinde et des Les des teors groupes madérées, acoréen at du cap Veri, le traité indique dans les termes sulvants de qui est en outre abaudonné ou reconnu ou Pirtugal, . I todas las felas que agera tiennen decendisclas y cualcaguiar utras islas que se hallaren y conquirieren de las islas de Canaria para abajo contra Guinza. Purque todo lo que esta hallado y se hallase y conquire e descubriera en los dichos terminos, alianda de la que ye es hallado occupate e descubierto, finea a los dichos rayas e princips de Portujal y sus rejnos, tirando solamente las islas de Canaria, « Et toud tos los iles qui suot maintenant déconvertue at les autres qu'on pourre dée couvrir on conquerir, à partir [on à la suite] des Canaries, plus has [ou < plus un sud] el près un adjacentes ou dans le volunage de la Guinés. De e norte que tout es qui est dest trouvé et qui pourre être trouvé, conquie e su decouvert dans les dites lemites, ontre ce qui est déjà trouvé, occupé et s découvert, resters , su appartisadra | aux dits rois et princes du Portugal q et leurs Elata, à la seule exception des lies Capacies. »

contrer coux qui chercheraient cette route, il n'est pas dit un mot, dans ce premier partage entre l'Espagne et le Portugal des régions nouvellement découvertes ou à découvrir. Il n'y est question que de l'Afrique occidentale et australe, ainsi que des îles déjà connues de l'Atlantique et de celles du golfe de Guinée, où les Portugais commençaient à pénétrer.

Il n'est pas vraisemblable que, dans un acte decette nature, les Portugais auraient omis de faire insérer une
réserve relative aux régions nouvelles ou autres qu'ils auraient à franchir pour aller aux Indes, si, à cette époque, ils
nourrissaient quelque idée de ce genre. On nepeut croire
à un oubli ou à de l'indifférence, quand il s'agissait d'un
veste dessein formé, nous assure-t-on, de longue date, que
le prince Henrique aurait voulu réaliser à tout prix, et auquel le roi Affonso attachait une telle importance, qu'après
en avoir poursuivi l'exécution par l'est, il s'était demandé
ai on ne pouvait pas le mener à bonne fin en prenant par
l'ouest.

On a dit qu'une réserve de ce genre était inutile parce que le traité d'Alcacovas doit être considéré comme laissant le champ libre aux Portugals dans les régions nouvelles l'Cette interprétation a été, en effet, donnée à ce traité dans lequel depuis longtemps on s'est habitué à voir une concession ou un abandon de la part de la Castille au Portugal de toute la région s'étendant jusqu'aux Indes. Dans la suite les Portugais eux-mêmes lui ont donné ce sens et la Castille, dont les intérêts étaient alors engagés ailleurs, n'a soulevé aucune objection à cet égard. Mais il suffit de lire le texte original entier de cet acte pour voir qu'il ne se prête à aucune interprétation de ce genre, et qu'à l'époque, il ne pouvait être entendu ainsi. Le fait, d'ailleurs, que les Portugais lui ont attribué cette signification, après la découverte de la route des Indes, est une preuve qu'une réserve relative à cette découverte éventuelle

aurait été nécessaire, si, à cette époque, ils pensaient à la faire. On peut ajouter que, dans ce cas, ils n'auraient pas souscrit à un acte qui limitait expressément la sphère de leurs explorations et de leurs découvertes futures à la seule région de la Guinée.

VI — C'est sous le rêgne de Joao II qu'on commença à chercher la route des Indes Orientales.

Il y a mieux que des raisons logiques pour avancer que c'est seulement après la mort du prince Henrique que les Portugais se mirent à la recherche de la route des ludes Orientales, il y a le fait même qui est établipar des témoignages irrécusables.

On a vu, à un paragraphe précédent, qu'Antam Gonçalve, qui allait au Sénégal, devait s'enquérir du prêtre Jean, et que Gomez qui se proposait d'explorer la Gambie, avait emmené avec lui un interprète indien, pour le cas où on arriverait aux Indes. Ces faits, et d'autres de ce genre, également mentionnés ci-dessus, se passaient sous le prince Henrique; ils montrent, qu'à ce moment, c'était bien l'Inde d'Afrique qu'on cherchait et non les Indes assatiques qui ne pouvaient être trouvées en remontant la rivière Sénégal ou celle de la Gambie. Les faits suivants qui sont d'une date postérieure, prouvent qu'au commencement du règne du roi Joao II, les Portugais continuaient à chercher l'Inde du prêtre Jean en Afrique et n'avaient pas encore tourné leurs vues du côté des Indes Orientales.

En 1485 ou 1486, lors de l'expédition d'Affonso d'Aveyro à la côte du Bénin, on voit ses gens recueillir de la bouche des nègres de la région l'histoire d'un roi nommé Ogané qui vivait, disait-on, au loin dans l'intérieur de l'Afrique et sur lequel on donnait des renseignements qui firent

croire qu'il s'agissait du prêtre Jean. Ces renseignements étaient assez vagues et erronés sans doute, cependant. Ils furent la cause déterminante de la découverte du cap de Bonne-Espérance et de celle de la route des Indes Orientales. Les Portugais supposèrent, d'après ces récits, que les États de cot Ogané devaient se trouver à 300 lieues de la côte occidentale de l'Afrique, et comme ils tenaient absolument à entrer en rapports avec lui (271) et qu'il ne pouvait être question de s'avancer jusqu'à une si grande distance dans l'intérieur du continent pour aller le trouver, on prit d'autres dispositions.

Croyant être certain que l'Inde où régnait le prêtre Jean ne pouvait être bien éloignée de la côte orientale d'Afrique, le roi Joso diriges vers cette région deux expéditions qui devaient s'y rendre par des voies différentes, et qui avaient pour mission expresse de découvrir où se trouvait récilement ce mystérieux potentat et d'entrer en relations avec lui. La première, celle de Pedro da Covilham. prit par l'est; la seconde, celle de Bartholomeu Diaz, prit par le sud. On connaît les résultats de ces deux mémorables entreprises et nons ne les mentionnons ici que pour montrer que c'est bien en longeant les côtes occidentales de l'Afrique que, longtemps encore après la mort de Dom Henrique, les Portugais croyaient trouver une issue pour arriver à l'Inde et au prêtre Jean, Le témoignage même du roi Joso établit ce point. Resende, son chroniqueur. nous dit, en effet, que ce roi avait un si grand désir de découvrir l'Inde - do descubrimento da India - qui avait été vainement cherchée par mer, en suivant la côte, qu'il voulut qu'on la cherchât aussi par terre, et envoya dans ce but Payva et Covilham, auxquels il donna des lettres pour le prêtre Jean, dans lesquelles il lui faisait part des

<sup>(271)</sup> O desejo de descabrir o Preste João havia-se tornado uma idea fiza. (Picamo, Viagens, p. 21.)

efforts qu'on avait faits pour parvenir jusqu'à lui en prenant par la Guinée afin d'obtenir son alliance (272).

On donna des instructions analogues à Diaz. Il devait, en reconnaissant les côtes occidentales de l'Afrique australe, s'arrêter de distance en distance pour envoyer à terre des nègres chargés de s'informer du prêtre Jean et de dire que le roi de Portugal voulait découvrir l'Inde, et particulièrement le prince auquel on donnait le nom de prêtre Jean (273).

Ces témoignages sont décisifs en ce qui concerne le fait que du temps du roi Affonso, c'est uniquement l'Inde du prêtre Jean que les Portugais voulaient découvrir. Jusqu'en 1486 ils la cherchèrent en Afrique, et c'est seulement après les expéditions de Covilham et de Diaz que leur objectif changes et devint plus important. Ils comprirent alors que c'était avec les Indes Orientales, — la région des épices, — qu'ils avaient le plus intérêt à entrer en relations, et non avec le Prêtre Jean dont l'alliance ne paraissait plus aussi utile que l'avait eru le prince Henrique.

<sup>172)</sup> Voic. le passage : « Polo muyto grande desejo que el rey tinha do « descubrimento da India, que com muito grande cuydado pollo mar mandou « descubrir o longo da costa... o quia tambemfazor por terra, el neste anno « de 14, mandou hum Affonso de Payva... el outro Joam de Couilham, « homeas eptos para isso el de que confiaua, aos quaes deu largas despe« ses por letras para muytas partes, et suas estruções para por via de Jaru« selem, ou pollo Cayro passarem a terra do Preste Joam os quaes lhe « lenaua suas cartas em que lhe daua conta de tudo o que polla costa de « Guina linha descuberto, para saher se algumas daquellas terras eram parto « de seas Reinos, et senhorios, para por ellas se poderem communicar, e « prestar, e fazer com que a fe da Jesu Christo fossa exalçada, mendandolhe « notificar o grande desejo, que tinha de se poderem conhecer, e teram ver« dadeira amisade. » (Rasamos, Chronica, ch. LX, fol. 42.)

<sup>272;</sup> E como per toda aquella costa andaram de seus navios, e que se chamasa Preste João o qual lhe distam que habitava naquella terra. (Barnes, Dec. I, liv. III, ch. IV, Vol. I, pp. 185-186, Voir aussi Ficatio. Viages, p. 82.)

VII. — La recherche de la route des Indes par la prince Henrique est une légende qui a pris naimance après la éécouverte de cette route.

A la conclusion qui vient d'être formulée, et qui découle si naturellement des faits exposés, on oppose une objection qui doit être prise en considération. C'est que les historiens portugais ont toujours considéré le prince Henrique comme l'initiateur de la recherche de la route des Indes et on a vu dans le traité d'Alcaçovas un acte qui confirmait les droits que le Portugal revendiquait sur les Indes, en vertu des efforts que ses princes avaient faits, depuis Dom Henrique, pour y parvenir, et des Bulles papales qui les leur auraient concédées.

Les chroniqueurs et historiens portugais qui ont écrit après la découverte de la route des Indes, ont en effet tenu ce langage (274), mais il s'explique par des considérations politiques. La découverte d'une nouvelle route conduisant aux Indes était un fait considérable, qui devait avoir des conséquences graves pour les nations du bassin de la Méditerranée, auxquelles avait été réservé, jusqu'alors, le monopole du commerce des épices et des denrées de l'Inde, commerce qui allait leur échapper si les Portugais prétendaient s'arroger des droits exclusifs sur les Indes. Le Portugal avait donc alors le plus grand intérêt à montrer que ses titres à la possession des riches régions, où ses navigateurs venaient de prendre pied, étaient justifiés par une longue suite d'entreprises ayant causé de grands

<sup>(274)</sup> Acts du roi Manoel accordant une pension à V. du Gama (Alguns documentes, p. 127), Rusence, Chronica des Valeresce...ch. 154, fol 26 vers ; Lisbonne, 1872 fol.; Daniao un Goss, Chronica de principe...ch. VI, fol 12. édit. de Colmbre, 1790; Le même, Chronica de serenusimo Rey D. Manoel ch. XLIV, p. 56, col. 2, édit de 1719. Ruy un Pina, Chronica de Rey Affense, dans Collecçae de Livres, V. I. p. 591.

sacrifices, ainsi que par des concessions du Saint-Siège et par des traités.

On conçoit que, dans de telles conjonctures les Portuguis sient cherché à faire remonter jusqu'à Dom Henrique le plan de passage aux Indes formé par le roi Joso II et mis à exécution par le roi Manoel. Le temps a sanctionné ces prétentions qu'on n'a plus aujourd'hui aucun autre intérêt à contester que celui de la vérité historique, qui oblige à dire que ces assertions tardives, influencées par les circonstances, ne peuvent, ni l'emporter sur celles de témoins oculaires, ni nous faire méconnaître le véritable sens d'un traité dont les termes sont devant nous et dont toutes les circonstances qui ont amenées conclusion sont bien connues.

Que ce soient les entreprises de Dom Henrique qui sient ouvert la voie par laquelle les Portugais finirent par arriver aux Indes, rien n'est moins contestable, et que les Bulles des papes, ainsi que le traité d'Alcaçovas leur sient, en fait, livré l'Afrique australe et leur aient ainsi permis de former de plus vastes desseins et de les réaliser, c'est également certain. Mais on n'est pas justifié à dire que le prince entreprenant qui poussa quelques aventuriers à doubler le cap Bojador, avait alors en vue ces grandes choses. L'histoire est assurément une suite de faits qui se tiennent tous, mais dont l'homme prévoit bien rarement l'enchaînement, et c'est une de ses illusions de croire que ce qui arrive est arrivé parce qu'il l'a voulu.

Le désir secret attribué à Dom Henrique d'avoir dirigé toutes ses entreprises maritimes dans le but de trouver une route conduisant aux Indes, est une légende qui a pris naissance après la découverte de cette route, et qui ne doit pas trouver place dans le livre de l'histoire.

VIII. — Conclusion : Lu mention dans la lettre attribuée à Toscamelli de la recherche de la route des Indes par les Portugais en 1474, est une prouve que os document est antidaté.

Si maintenant nous récapitulons les faits qui viennent d'être exposés, nous trouvons:

Que la lettre de 1474 est le seul document daté du temps du prince Henrique et du roi Affonso, son neveu, où il soit question de la recherche de la route des Indes;

Que les documents originaux, authentiques, par lesquels nous connaissons les entreprises maritimes de ce temps, n'attribuent au prince Henrique, initiateur de ces entreprises, que le dessein de se renseigner sur les parties encore inconnues de l'Afrique et de s'assurer s'il ne s'y trouvait pas quelque prince chrétien avec lequel il pourrait faire alliance contre les Maures et les Sarrasins;

Qu'il y a des preuves documentaires nombreuses qu'à l'époque où commencent les découvertes des Portugais, les États du légendaire prêtre Jean des Indes, qu'on dissit chrétien, avaient déjà été transportés d'Asie en Afrique;

Qu'il y a également des prouves authentiques que l'Éthiopie, l'Abyssinie actuelle, était considérée au moyen âge, et dans toute la période des navigations portugaises, comme faisant partie des Indes;

Que les récits des entreprises maritimes des Portugais de ce temps ayant l'Afrique pour objet, fournissent de nombreuses indications que le prince Henrique et ses navigateurs cherchaient à parvenir jusqu'à ce prêtre Jean, alors qu'il n'y en a aucune donnant lieu de croire qu'ils se proposaient d'aller aux Indes Orientales;

Que le langage des Bulles montre qu'il ne s'agissait alors, pour les Portugais, que de l'Afrique et de ce potentat chrétien, dont ils attendaient un si grand concours contre les Sarrasins; Que les termes du traité d'Alcaçovas, conclu en 1479, qui n'assurent aux Portugais que des régions déterminées, et où il n'est fait aucune réserve relativement aux îles ou terres qui pourraient se trouver au delà des Açores et au delà de l'Afrique australe, montrent qu'à cette époque, il n'était pas encore question pour les deux nations de la route des Indes Orientales;

Et enfin, que c'est seulement dans des écrits postérieurs à la découverte de cette ronte, qu'on lit que les Portugais la cherchaient dès le temps de Dom Henrique le Navigateur.

En présence de ces faits qui sont indéniables, est-on autorisé à avancer avec assurance, comme l'ont fait plusieurs critiques (275), que la recherche de la route des Indes date du temps du prince Henrique et que, par conséquent, la mention de cette recherche, dans la lettre attribuée à Toscanelli, ne peut faire mettre en question son authenticité?

Le lecteur, devant lequel on a exposé toutes les raisons qui militent pour et contre les propositions qui viennent d'être formulées, est maintenant en position de voir de quel côté sont les probabilités, sinon la vérité. Pour notre part ces raisons sont concluantes, et, malgré les indications que l'on croit contraires à ce fait, malgré ce que des auteurs qui n'étaient pas du temps ont dit à cet égard, nous croyons pouvoir terminer ce chapitre en avançant que,

<sup>(276)</sup> M. Moos affirme sans détours « que c'est une certifude qu'à la fin de sa vie, l'Infant a su l'idée de chercher les Indes en longeant les côtes d'Afrique et que c'est une erreur de prétondre le contraire ». (Maza (D' Jules), La lettre de Toscanelli, p. 164.)

Le général de Brito Robello a la même certitude. Pour lui, il est « suffi-« samment prouvé que, dès les premières expéditions maritimes de l'Infent « Henri, le but qui guideit les entreprises des Portugais était la découverte « des régions méridionales afin de s'assurer si par ce chemin, on pourrait « arriver à l'Inde et communiquer avec les chrétiens de ce pays ». (Livro de Marinharia, p. 279.)

contrairement à ce que porte la lettre à Martine, les Portugais, à la date qu'on donne à cette lettre, c'est-à-dire en 1474, ne songeaient encore ni à la route des Indes Orientales, ni au commerce des épices, qui n'avait alors que peu d'importance pour eux, et que se qu'ils cherchaient principalement, c'étaient les moyens de parvenir jusqu'à ce Prètre Jean dont ils attendaient un concours si effectif contre les Maures et dont les États étaient considérés comme faisant partie des Indes (276).

Si l'on reconnaît qu'il en est ainsi, la conclusion s'impose que le document unique, connu des seuls Las Casas et Fernand Colomb, où les Portugais sont représentés comme profondément engagés, dès l'année 1474, dans la recherche de la route des Indes, porte en lui-même la preuve qu'il a été écrit après la découverte de cette route, quand il était généralement admis que cette découverte avait été commencée par le prince Henrique.

Cependant la plupart des critiques qui ont pris part à la controverse que nous résumons ici, n'ont pas jugé que ces conclusions s'appuyaient sur des raisons suffisantes et, sans dire pourquoi elles devaient être écartées, ils s'en

<sup>(276)</sup> Lorsque nous avons publié notre Torcenellé, nous ignorions que léminent géographo allemand, Peschel, nous avait devancé dans l'assertion que l'Infant D. Henrique cherchait le Prêtre Jean des Indes et non la roote des Indes orientales. Voici ce qu'il dit à ce aujet:

E Le prince Henri voulait trouver une route peur aller dans l'Inde. Cela fait pensor à une circumaevigation autour du cap de Bonne-Espérance pour a atlandre les Indes proprement dites Seulement dans la langue du temps, e il y avait plusieurs Indes ... Même on cherchait l'Inde non seulement es a Asie, mais encore un Afrique, et nous demandons maintenant quelle e était l'Inde que cherchait le prince Henri, C'était justement l'Inde d'Afrique, car même Vasco de Game, au moment de son départ, n'allait pas a pour découvrir notre Indonstan, nos Indes anglaises, mais cette (ade d'A-e frique que dans la langue d'aujourd'hui nous appelons Abysanie. Le norm d'Abysanie n'était pas alors un mot qui ent cours, on employait à sa place l'appellation de Royaume du prêtre Josn. » (Pascana, Abhand) tangan sur Erd-and Volkerhande, Leipzig, 1819, 3 vol. », Vol. III. p. 201.-

sont tenus à la tradition courante, qui voit dans le prince Henrique celui qui le premier conçut l'idée d'aller aux Indes par l'est et qui tenta de la mettre à exécution. C'est ainsi qu'en ont jugé Ruge, Wagner, Mees, Biggar, Altolaguirre, Brito Rebello, Beazley et d'autres dont nous avons fait connaître les observations critiques.

Tous, cependant, n'ont pas partagé cette manière de voir. M. Marcel, qui a une si grande compétence en ces matières, M. Fitz-Maurice Kelly, l'éminent historien de la littérature espagnole, et le dernier biographe de Colomb, Filson Young, ont nettement exprimé une opinion contraire (277). C'est celle qui prévaudra tôt ou tard. La légende du Prince Henrique cherchant la route des Indes, comme celle de la fameuse académie navale de Sagres, à laquelle on a si longtemps cru, a une grande prise sur les imaginations; mais comme celle-ci elle finira par faire place à des notions plus rationnelles et plus conformes à la réalité.

<sup>(177)</sup> a On ne s'occupait pas en Portugal à cette époque (1474) de la re« cherche de la route des Indes soit par l'ouest, soit par l'est », a dit l'un
(Mance, La geographie, 15 avril 1902); le second s'exprime ainsi « In 1473 thère were no earthly reason why Toscanelli should babble on spices to the
Portuguese or discuss short cuts to India. » (Fitz-Maunice Kelly, Morning
Post, october 17, 1901.) Le troisième a écrit ce qui suit: « It is an error
continually made by the biographers of Columbus that the purpose of
prince Henry's explorations down the coast of Africa was to find a sea road
to the West Indies by the way of the east.» (Filson Young, Christopher Colombus, Vol. I, p. 40.)

## CHAPITRE CINQUIEME

## LA CONCEPTION GÉOGRAPHIQUE

Nous arrivons à la partie essentielle des pièces attribuées à Toscanelli: celle qui se rapporte à la conception géographique de leur auteur, et qui donne à ces pièces un caractère exceptionnel auquel on a cru pouvoir reconnaître une valeur scientifique. Le sujet est du plus grand intérêt, mais ne pent être traité en deux ou trois pages et son étude va nous obliger à entrer dans quelques développements sur les idées qui prévalaient au xiv' et au xv' siècle relativement à l'étendue du monde connu.

I.—La thèse attribuée à Toscanelli sur la possibilité de passer au Levant par le Ponant.

La théorie géographique de l'auteur des pièces qui auraient été envoyées d'abord à un chanoine nommé Martins, puis à Colomb, se résume de la manière suivante :

Les deux tiers de la circonférence du globe sont connus. A l'ouest, la partie maritime, restée inconnue, et qui sépare les deux extrémités du continent comprend 26 espaces de cinq degrés chacun (278), soit 130 degrés de Lis-



<sup>(218)</sup> Nous tenons pour acquis que les espaces sont de cinq degrés chacun. La question a été longuement discutée, mais on peut dire que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour acceptor cette donnée.

bonne aux îles des épices et aux riches villes de la province de Cathay, du littoral asiatique: Quinsay, Zaiton, etc.

Le monde connu s'étend, par conséquent, sur 230 degrés à l'est de Lisbonne, et c'est cette énorme distance qu'il faut franchir pour gagner ces régions de l'Extrême-Orient, sources de richesses et de denrées précieuses très convoltées en Occident. La route des Indes par l'ouest est donc bien plus courte que l'autre, qui est celle que les Portugais cherchaient à s'ouvrir en prenant par la Guinée. Elle est en outre plus facile à suivre puisque l'espace maritime de 130 degrés qu'il y a à traverser a été en partie parcouru et qu'on y compte deux grandes îles, Antilia et Cipangu.

Cette théorie, à laquelle on a attribué un caractère scientifique qui devait l'imposer à l'attention, est basée, cependant, comme on le verra encore mieux plus loin, sur des données tellement problématiques, qu'on est en droit de mettre en doute qu'un véritable savant, qui n'avait jamais voyagé, et dont la vie entière était absorbée par des spéculations d'ordre contemplatif, ait pu écrire tranquillement à un souverain étranger qu'il y avait juste tant de lieues à faire pour traverser un espace maritime que personne n'avait encore franchi, et pour lui tracer la route qu'il fallait suivre, comme si lui ou d'autres l'avaient déjà faite, ou comme s'il s'appuyait sur des données scientifiques de l'ordre le plus sérieux.

L'auteur de ces pièces ne cite aucun nom et ne donne aucune indication relativement à l'origine des renseignements et du la théorie sur lesquels il établit son système. Il parle dogmatiquement, comme si les choses qu'il avance étaient certaines, sans dire ou sans faire entendre pourquoi il les tient pour telles, et d'où elles lui viennent, mais nous n'avons pas besoin de ses indications pour le savoir.

Les deux traits fondamentaux de ce système : la des-

cription des richesses des contrées de l'Extrême-Orient, et la réduction considérable de l'espace maritime qui les séparait de l'Europe, sont les deux seuls points dont il soit intéressant, pour nous, de connaître l'origine. Sur le premier point il n'y a aucune difficulté. Tous les critiques sont d'accord pour reconnaître que c'est de Marco Polo que nous viennent les renseignements donnés sur le Cathay, sur le Grand Khan et sur les avantages qu'on peut tirer des relations directes avec ces contrées. Mais, sur l'origine de l'hypothèse que l'espace maritime resté inconnu à l'ouest, doit être réduit à 130 degrés, il y a, comme on va le voir, des différences d'opinions.

 II. — Origine de cette idée. Thèse qu'elle vient de Strabon et d'Eratosthènes.

L'idée que l'on pouvait passer aux Indes sans grande dissiculté en traversant l'Océan Occidental date de l'antiquité et les premiers qui l'aient exprimée sont Aristote (279),

<sup>(279)</sup> Les passages bien connus d'Aristole sur ce point ne sont pas absolument conduants. Après avoir constate que la terre est aphérique (t.iel, II, VIV, 13, d dit que e quand on suppose que le pays qui est aux colonnes « d'Hercule va se rejoindre au pays qui est vers l'Inde, et qu'ainsi il n'y a quant scale of unique mor, on no me paratt pas fairs une supposition par trop incroyable » (Ibid., § 15', ce qui n'est pas une adhésion explic.te à cette apinion. Il ajoute, il est vrai, qu'on cite entre autres prenves du fait « les éléphants dont l'espèce se retrouve à ces deux extremités un « Globo, ce qui n'est possible que si ces deux extrémités se tiennent et se rejoignent en effet » (Ibid.) Mais, dans la Météorologie, on trouve deux passages qui semblent contredire ceux-là. Dans le premier, parlant de la serre habitable. Aristote dit « qu'on pent la parcourir tout entlère dans co seas ,colui de la latitude], si l'immensité de la mer ne l'empêche quelque. № > (Ibid., 15), et, plus loin ,il écrit que « les parties qui sont en dehors. « de l'Inde et des colonnes d'Horcule ne semblent pas, à cause de la mer, · pouvoir se rejoindre de telle sorte que la terre habitable soit ebselument continue » (Ibid., 15) Roger Bacon ne cite que le premier de ces passages, empranté au Ciel d'Aristote, Voir l'Opne Majue, édit. Bridge, V. I, p. 290

Sénèque (280) et Posidonius (281); mais un scul, un géographe gree du 11' siècle, avait donné une forme concrète à l'idée, en précisant la distance qu'il y aurait à franchir pour se rendre par l'oucet aux extrémités orientales de l'Asic: c'est Marin de Tyr.

Ce cosmographe qui avait, avec une grande réputation, un grand mérite, devant lequel on a'melinait puisque Ptolémée prit son œuvre pour base de la sienne, ne nous est connu, cependant, que par ce même Ptolémée, qui a

<sup>(350)</sup> Au cours de ses réflexions sur la petiterre de la terre, par rapport à l'immanité de l'univers, Sénèque pose la question sulvante : « Qu'est-ou, eu e nifet, que l'espace qui n'étand des rivages les plus ractilés de l'Espagne a jungu'num Indos\* » Et il rëpuad : a Una travornia do qualques jours, loree qu'un hon vent exfic la voile » : Pageissimerum disrum spatium, el navem suus ventus impleud (Quartions naturalies, Liv. 5, Préface). Ce pessage que Roger Bacon cile en renvoyant à tort au V° livre des Questions naturelles (loc. cit.) at que tout le monde comprend comme se rapportant à l'espace marshme s'ouvrant à l'ouest de l'Espagne, a été interprété per Santarem comme se referent on carcuit do 1 Afrique per le sud et le sud-est (Esset, √oi III, pp. (-411). Le professur Bourne lui denne le même sens.Selon lui, Sonèque n'evait nuilement en vac la traversée de l'Atlantique de Louest à l'est. Voulant foire ressortir la différence qu'il y avait entre les grandes dislances francises per les planèles en treule aux, et les plus longves que l'on pouveit parcourir sur torre, il a cité le passage aux Indes par l'est, c'est-édare é une extrématé de la terre à l'autre, qui pouveit se faire en quelques jours (Senses and the discovery of America, 4 feuillate, at dans les Except du même, pp. 223-223). Celle interprélation est, en tous cas, fort régénieuse of doct fixer l'attention. No Broom, of d'Arilly, no misso Humbeldt n'y oat pensé,

<sup>(201)</sup> Ní D'Ailly ni Becou no clout Pasidoulus, mais les sevante du temps pouveient trouver en mesure de la terre habitable dans Strahon qui dit qu'il hi donnait « 20 000 stades, correspondant à la moité du cercle sur lequel elle « était prisa, » (Liv. II, ch. III, § 6. Trad. Tanner, Vol. I, p. 160). Il y a quelque incertitude sur la missure que Pondonius eltribunit à la sphère terrestre. Bien que Strahon et la plupart des critiques anciens après lui, donnent le chiffre de 100,000, il y a des reisons de croire qu'il avait nocepté la mesure di Bratosthènes i 251 003 stades. Dans tous les cas sa mesure du Monde nonnu en dépassait pas la moitié de la sphère, ca qui laissait encore un très grand espece entre les deux antrémités du Monde, quelque petit que le fit Pusidonius

exposé longuement, en le commentant et en le rectifiant, le système par lequel il était arrivé à donner au monde habitable 225 ou même 230 degrés, dans le sens de sa longueur, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, ce qui laissait à la partie maritime non découverte 135 ou 130 degrés (282).

Cette particularité, que Marin de Tyr seul a formulé une telle théorie, devrait suffire pour montrer que c'est à lui que l'auteur de la lettre de 1474 a emprunté l'idée fondamentale de son système, cette qui donne au plan exposé dans cette lettre son caractère pratique. Cependant le fait a été mis en question.

M. Uzielli, qu'on s'étonne de trouver dans cette voie, doute que ce soit à Marin de Tyr que Toscanelli, — pour lui c'est l'auteur des pièces en question, — doive la notion du peu d'étendue de l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde (283), et affirme à différentes reprises qu'elle lui vient de Strabon et d'Ératosthène (284). A l'appui de cette manière de voir, le panégyriste de Toscanelli cite un passage qu'il attribue à Strabon et où il est dit qu'il

<sup>(281)</sup> Marin de Tyr divisant la terre en 24 parties dont chacine correspondant à une heure de la révolution durae du soieil, soit à 15 degrés, et donnaît au monde connu l'étandus que parcourant le soleil en 15 heures, c'està-dire 225 degrés (Protésian, Liv. I, ch. XI). Mais il m été démontré que, d'après ses propres calculs, it aurant dû compter 230 degrés au lieu de 275. Voyez tiosseum, Recherches, Vol II, p. 50, et Letanouse, Œuvres. Geographie et Cosmographie, Vol. I, p. 318 )

<sup>.283) «</sup> Ou ne peut faire aucun reproche à Tescanelli... d'avoir adopté — « en supposant que cela soit (pur ammesso che ciò sia) — les longitudes de « Marin de Tyr. » (Tescanelli, Colombo e la leggenda... p. 28.)

<sup>(284) « .</sup> l'idea générale de la possibilité et de la facilité de la navigation « de l'Espagne aux Indes, l'idée fondamentale que Toscanelli avait puisée « dans Strabon : que Toscanelli aveva raccolte da Strabone, » (Loc. cit., p. 54). Un peu plus lo.n. M. Usielli écrit que le grand mérite de Toscanelli « lut d'avoir préferé Strabon et Eratosthène à Ptolémée » (Ibid., p. 18). Il a de nouveau avancé cette opinion dans la Rivista geografica italiana (mara 1902) et dans son mémoirs : Toscanelli, Colombo e Vespacci, lu su VI» Confres de géographic italienne en 1902 (p. 7, note).

n'y a d'autre empêchement à la navigation de l'Espagne à l'Inde que la grande étendue de l'Atlantique (285).

Dans ce passage, bien connu, qui n'est pas d'ailleurs de Strabon, mais d'Érastosthène, que le géographe d'Amasic cite, on constate sculement la possibilité de la circumnavigation du monde, possibilité théorique qu'admettaient nécessairement tous les auteurs grees qui acceptaient le principe de la rotondité de la terre (286). Les expressions mêmes d'Ératosthène indiquent qu'il ne croyait pas à la facilité de passer par mer d'Espagne aux Indes, et la longueur qu'il donnait au monde habitable ne lui permettait pas de penser autrement. Selon lui, la circonférence du globe était de 232.000 stades et celle du monde habitable de 70.800 stades, ou d'après un autre calcul, de 77.800 (287); c'est-à-dire que la partie inconnue du monde qui séparait l'Espagne des Indes formait plus des deux tiers de la circonférence totale.

Quant à Strabon, son opinion est encore plus défavorable que celle d'Ératosthène à l'idée de la possibilité du passage aux Indes par l'ouest. Comme le cosmographe d'Alexandrie, il donne au globe 252.000 stades de circonférence; mais il critique la mesure que celui-ci avait donnée au monde habitable, qu'il réduit à 70.000 sta-

<sup>(283)</sup> Op. ed., p. 11,

<sup>(28))</sup> Votet le passage, il est empranté au Livi. I., chup. IV, § 6, de Strabon, consecré, ainsi que le paragraphe précédont et le suivant, à l'expose critique des vues d'Eratosthène: « Eratosthène antre enaute dans de nouveaux « développements... Tel est le cas d'uillaurs, ajouta-t-il, de notre zone habis table elle-même. Ses deux autremités se rejoignant, elles forment en que « les mathématiciens appellent le cerele, si bien qu'en pourreit aller sur mer

e depuis l'Ibérie jusqu'à i finde on survant toujours le même paralléla, n'était « l'immensité de l'Atlantique, » (Traduction Tangest, Vol. I, p. 109.)

<sup>(287)</sup> Nous ne connaissons les mesures d'Erstethène que par Strabon et, en ce qui encerne celles du moutri habitable ou habité, les chiffres qu'il donne prétent aux deux calculs que nous avons indiqués. (Voyez le Stranox de Tagoire, Vol. I, pp. 105-109 et ci-après, note \$93.)

des (288), et déclare nettement que l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde est infranchissable à cause de sa trop grande étendue (289).

On voit que loin d'avoir suggéré à Toscanelli l'idée qu'il était facile ou possible d'aller aux Indes ou au Cathay en prenant par l'ouest, les écrits d'Ératosthène et de Strabon n'auraient pu que lui donner à penser que cette entreprise était impraticable. Ce n'est donc pas à ces deux géographes grecs que l'auteur des pièces attribuées à Toscanelli a pris l'idée fondamentale de son système.

## III. — Thèse que cette idée était commune aux cosmographes du temps de Toscanelli.

Élargissant la thèse d'Uzielli, plusieurs critiques ont pensé que Toscanelli n'avait pas eu besoin de recourir à Marin de Tyr pour former son système et qu'il lui a suffi pour cela de s'inspirer des cartes du monde, dressées de son temps sous l'influence des données nouvelles apportées par Marco Polo, et où l'Asie aurait été considérablement étendue vers l'est (290).

<sup>(288)</sup> Comme il était admis dans l'antiquité grecque que le moude habitable devait mesurer, dans sa longueur, un peu plus du double de sa largeur Strabon remarque qui Eratosthène ayant do mé une trop grande largeur au Monde « dut étendre outre mesure sa longueur pour que cette dimension « restât toujours plus grande que le double de la largeur marquée » (Liv. 1, ch. IV.§ 5, et Tanoisu, Vol. 1, p. 108.) « Dans le sens de sa longueur c'est-à « dire du couchant au tevant, du l'extremité de ) Inérie à cette du l'inde, on « ne lui donne [à la terre habitée que 70,000 states. » Op. cd. Liv. II, ch. V., § 9; Tanoisu, Vol. 1, p. 189.) Strabun répète ce a à plusieurs reprises, notamment dans le passage cité à la note suivante qui est caractéristique.

<sup>(289) «</sup> Dans le sens de la longueur la terre habitable n a que 70,000 stades € [140 degrés] et se trouve limitée, on peut dire completement, par une mer € que son immensitéet sa soldinde rendent infranchissable.» Straues de l'arbite, Liv. II, ch. V, § 6, Vol. I, p. 185.)

<sup>,290, «</sup> En évaluant les dimensions du vieux Monde au deux tiers environ 

de la circonference terrestre, l'oscanelli s'inspirait-il nécessairement de

Dans cette manière de voir, Toscanelli, Behaim et Colomb, qui ont dit exactement ce que l'on suppose que l'astronome florentin a dit, n'auraient fait que traduire, en les précisant, des idées qui étaient flottantes de leur temps et qui avaient déjà trouvé leur expression dans des documents cartographiques ou autres, notamment dans ceux des auteurs qui s'étaient inspirés de Marco Polo-

Cette opinion, que Peschel avait déjà avancée (294) à une époque où la cartographie du moyen âge n'était pas aussi connue qu'elle l'est maintenant, et qui, même alors, était fort contestable, est bien difficile à maintenir aujour-d'hui, après l'étude si complète et si documentée que Hermann Wagner a consacrée à la question. Dans ce travail, d'une solide érudition, le savant professeur de

e Marin de Tyr. It suffit, pour en douter, d'examiner les cartes telles ques e les desseut de son temps » Gallon, Torcavelle et Christophe Colomb, in Annales de Geograph e, mare 1921, p. 101.) Plus lois le savant profession dit e qu'il n'est pes contestable que sur les mappemendes du xvi nécie su- e tèrisoures à la sienne [celle de Torcanelle qui serait de 1474] apparaissai not- tement la préoccupation d'ajouter sux données de Ptolémée celle de voys- guars modernes » (Ibid., p. 108.) Enfin, ilais une lettre qu'il a blen voule m'écrère à ca sujet, il écrit « Torcanelle no me paraît pas avoir en hesois « d'emprenter à Marin de Tyr ses dimensions du vieux Monde, stiendu que « le seul exemple des mappemendes de ave siecle, compromis cetre telle de « Ptolémée et les données modernes, devrest l'amoner nécessairement à a ajouter sux 190 degrés de Ptolémée. » (Lettre du 10 mars 1808.) M. Galleis ne cits sucuse de ces mappementes.

<sup>(201)</sup> Dans son Mistoire de la Geographie Perchet nécrit ce qui suit : a Tosse cancill calculait la distance par l'ouest de Lisbonne à Quiusay à 120 degrés, a ou, comme il s'exprime, à 21 sepaces de 224 milies italiens squivalent à a à degrés. Tous les géographes contemporains admettaient en moyenne cette mesure, tantôt plus tantôt moins a (Zeitalter der Endechungen, Stuttgart, 1838, 8°, p. 131.) Capendant, le célèbre géographe na cite à l'appus de son assertion que des documents postérieurs a l'année 1474 : les globes de Baham et de Schoner et la carle de Ruysch L'abbié Poragello a aquai nouteux cette thèm, mars les autours qu'il cite : Facheco, Monétarius, Danie de Rinalds, Botero, Fournier et Vagéon cont tous postérieurs à Toscangili, à l'exception du dernier qui ne borne à dire e que l'élément de la marforme le troissime paries du Monée. » (Disquissione Calombian, nº 2 et 3, p. 84 a.)

Gottingen passe en revue toutes les cartes qui nous restent de l'époque, et constate qu'il n'en existe pas une seule, antérieure à l'année 1474, date que porte la lettre à Martins, où l'on ait donné au monde alors connu l'extension qu'il faudrait lui attribuer d'après cette lettre (292). L'examen que nous avons été amenés à faire de ces documents confirme en tous points cette assertion du maître allemand qu'il est facile de contrôler (293). Un coup d'œit sur l'évolution des idées qu'on se faisait au moyen âge de l'étendue du monde connu va montrer qu'il en est bien ainsi.

(292) Wagner remarque avec reison que les exemples donnés par Peschel nauraient me signification que si l'on pouvait montrer que Behaim, Ruyach, Schoner et Toscanelli avaient puisé à la même source e il est possible, e spoute-t il, que cette source sit existé, mais pour moi, je n'en si pas con-consissance » (Die Rekonstruktion der Toscanelli-Karte, in Nachrichten ton der kænigt. Gesellschaft der Wusenchaften zu Gættingen, 1894, n° 3, p 231)

Wagner maiste aur ce point que Toscanelli est le premier qui ail pris celte mesure à Marin de Tyr et voit là un fait tout à l'éloge de l'astronome florentini e Le fait de s'être mis du côté de Marin contra l'tolémée perdrait e de son importance si la même riée [la réduction à 130 degrés de l'espace e maritime inconnu] avait dejà pris une forme concrète dans le cerveau de piasieurs savants a cOp est p. 230.) Plus loin le savant géographe declare sellement qu'aucune carte autérieure à târă ne temoigne que la cortegraphie e ait subi jusqu'à ce moment l'influence de Marin a (Ibid., p. 236.) Le chipitre d'ou c a passages sont tirés est intitulé. Des pretendus precurseurs de Toscanelli. Un autre matre allemand, Sophus liuge, cer firme l'assertion de Wagner: « Avant le savant florentin, personne a uvait tente de representer sur une carte l'extrémit, des côtes d'Orient et l'extremité des côtes s'el l'Occident, a (Die Erhtheit des Toscanelli-briep, p. 72.)

2'3 Cest un examin que tout le monne peut faire aisément, grâce aux nombreuses publications cartographiques qui ont ité faites nans ces trents dernières années, notamment cel es de Nordenskiold, d'Ongania, na Muller, de Kreischmer, et de Murcel. A bien peu d'exceptions pres, nous possèdons mijourd hui des reproductions en fac-similé de toutes les cartes du Moyen Age qu'il peut être nécessaire d'étuairer pour connaître les idées cosmographiques qui prévalaient au xv° siècle.

IV — Influence supposée de Marco Polo Ce ne sont pas ses récits qui ont suggéré l'idée d'étendre davantage le Monde vois l'ant.

Lorsque Aristote, Posidonius et Sénèque disaient qu'il n'y avait pas une grande distance maritime à franchir pour passer des extrémités oscidentales du Monde à ses extrémités orientales, ils ne faisaient qu'exprimer une vue théorique qui ne s'appuvait sur aucun fait et sur sucun raisonnement. Il n'en pouvait être autrement à cette époque; mais, il n'en était pas de même pour Marin de Tyr et pour Ptolémée, qui avaient l'un et l'autre de nombreuses données sur l'étendue du Monde habitable que des marchands et des navigateurs avaient parcouru en grande partie et dont ils possédaient les journaux. On connaissait la distance qui séparait les régions et les villes souvent visitées; on avait des itinéraires et des périples qui donnaient des indications pratiques. On pouvait donc, en réunissant ces divers éléments d'information, formuler une opinion raisonnée sur l'étendus de la partie du Monde que l'homme habitait, et c'est ce que firent ces deux géographes. C'est sur des mesures véritables que l'un avait donné 225 degrés au Monde connu, et l'autre 180. Bien qu'elles formassent une base sur laquelle on pouvait asseoir des déterminations numériques ayant une autre valeur que celles d'Aristote et de Sénèque, ces mesures partielles ne pouvaient être exactes que dans le plus petit nombre des cas, et c'est ce qui explique que Marin de Tyr et Ptolémée, qui procédaient d'après la même méthode et qui, à peu de chose près, devaient utiliser les mêmes matériaux soient arrivés à des résultats si différents.

La supposition que les récits de Marco Polo apportèrent une confirmation indirecte aux opinions que les anciens et Marin de Tyr, après eux, avaient formées aux le peu d'étendue de l'espace maritime s'étendant à l'ouest, ne repose que sur des faits mal connus. Cette manière d'entendre Marco Polo a malheureusement prévalu un moment, mais elle ne date que de la fin du xv' siècle.

En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'influence du voyageur vénitien ne se fit sentir que tardivement. Pendant longtemps on n'ajouta aucune foi à ses récits, qui étaient regardés comme un recueil d'histoires romanesques et merveilleuses, plutôt que comme une relation authentique contenant des indications sérieuses. Les cosmographes et les cartographes n'en tenaient pas compte, et continuaient à voir le Monde tel qu'on le voyait auparavant. Jusqu'à la fin du zv' siècle, et même jusqu'au commencement du xvr, les auteurs et les cartographes, à de rares exceptions près, ne lui empruntent rien (294). C'est ainsi que sa relation est passée sous silence dans le Liber secretarum de Sanuto, son propre compatriote : qu'elle n'est pas mentionnée dans la Margarita philosophica de Reisca, qu'elle ne figure pas dans les deux célèbres et volumineuses Chroniques de Philippe de Bergoma et de Schepel, ouvrages considétables, d'un caractère encyclopédique, où le témoignage

De Vordenskield constate le fait dans les termes auvents, a tremas act suppose that his accounts were at once accepted by the learned world as correct and reliable. Far from it... they did not exercise any real influence in cartography until they had been confirmed in their main points by the portugues coyages and discoveries, a (Periplus, p. 140, col. a.) Ca ne servit dosc qu'après l'arrivés des Portugues aux côtes orientales d'Asia, en 1528, que l'influence de Marco Polo se servit exercée d'une manière utile. Tous les saleurs qui ont étadié spécialement la géographie du Moyen Age sont d'accord sur co point que co n'est qu'après que d'autres voyageurs eurent apporté laur témoignage à l'appui de celu, de Marco Polo qu'en prit ses récite en considération et qu'on finit par les accepter. Voyez: Leisuwiz, féog de Moyen Age, Épiloque, p. 163; Santanni, Essai, Vol. I, p. 411; bianary, Dann of Mod. Geography, Vol. 111, p. 27, et l'article de Nonomestance, The influence of the travels of Marco Polo en Jacobo Gestaldi, dans le Geographical Journal, avril 1898

de Marco Polo aurait été certainement invoqué, s'il avait paru digne de confiance. Et ces ouvrages ne sont pas les seuls de ce genre dont les auteurs ignorent le célèbre voyageur vénitien (295). D'AILLY ne le connaît pas et Arneas Sylvius, qui s'étend longuement sur l'Asia dans sa Cosmographie, l'ignore également, bien qu'il connaisse Nicolo Conti: enfin, à très peu d'exceptions près, les auteurs de la fin du moyen âge ne le citent pas (296).

D'une façon générale, on peut dire que l'influence de Marco Polo sur la géographie et la cartographie ne date que du commencement du xvi siècle, et encore la plupart ou plutôt tous ceux qui le mirent à contribution, ne le comprirent-ils pas. Ses indications vagues et flottantes manquaient naturellement de précision et n'étaient pas toujours intelligibles. Les cosmographes, embarrassés par des noms nouveaux pour eux, ne savaient où les placer et les répartissaient quelquefois un peu au hasard (297). Mais ces méprises qui donnèrent lieu, comme dit Lelewel, à des extravagances (208), n'eurent point pour conséquence de faire reculer les limites de l'Asie orientale au delà de celles qu'on lui assignait généralement. En effet, le texte de Marco Polo n'autorise pas une pareille inférence. Notre voyageur n'a jamais rien dit relativement à l'étendue et à la situation géographique des pays qu'il a visités ; mais bien que les itinéraires qu'il trace n'aient pas la précision

<sup>(205)</sup> Inumerable other exemples might be quoted in proof of the alight sales attached to the great discoverer by the tearned few down to the xvr century. (Nonoxessions, Periplus, p. 140.)

<sup>(296)</sup> As yet only fair contemporary references to our Marca, his book, and his explorations have been discovered (Bunning, Op. cit., p. 27.)

<sup>(297) «</sup> Trop souvent ses indications flottèrent confusément devant les yeux des faiseurs de cartes et se réduisirent à des noms qu'on ne savait ou pla « ocr » (Vidat Lantacus, Marco Polo, son temps, ses voyages, etc Paris, 1880, p. 185)

<sup>(298)</sup> LELEWEL, Geog. du Moyen Age; Epilogue, p. 163.

qu'on voudrait y trouver, il est possible, néanmoins, de le suivre d'assez près dans ses diverses pérégrinations pour déterminer avec suffisamment d'exactitude les distances qu'il a parcourues. Ce travail a été fait, et il démontre clairement que l'Asie de Marco Polo est bien, quant à l'étendue, celle dont, avant lui, on connaissait approximativement les limites (299).

On ne saurait donc dire que la lecture de Marco Polo a pu suggérer à des cartographes compétents l'idée que l'Asie avait une extension territoriale encore plus grande que celle déjà si exagérée que lui avait attribuée Ptolémée. Cela est si vrai que les deux seuls cartographes du moyen âge qui se soient hasardés à mettre à contribution la relation du voyageur vénitien, l'auteur de la carte catalane de 1375 et Fra Mauro, n'ont donné au Monde connu dans leurs planisphères que son étendue normale (300). Le seul résultat important que produisit la connaissance des récits de Marco Polo, fut d'accréditer la

Voici les élements de cette supputation :

| Du cap Roca Portugal, à la Syrio les co | <b>1</b> 04 | (raj | phe | 8 ( | on | opt | ALC | ınt |   | 45 * |
|-----------------------------------------|-------------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|------|
| De la Syrie à Ormuz, Ptolémée compte    |             |      |     |     |    |     |     |     |   | 27*  |
| D'Ormus aux extremités de l'Asio .      |             | *    |     |     | M- |     | *   |     | - | 70*  |

Région incommus setendant entre les deux extrémites du monde. . 218

Total égal à la circonférence du Globe. . . . 360°

(Leltre de M. Havenstom à l'autour, 74 mai 1905) Le savant géographe à relait ce calcu, pour son Martin Bahaum, où il s'étend sur ce point, pages 63-65, ci est arrivé au même résultat.

(300) Voyez sur ce point le paragraphe 7 de ce chapitre.

<sup>(299)</sup> C'est à M. Ravenstein que l'on dout cette démonstrațion dont il a bien voulume communiquer les élements D'Ormaz aux côtes orientales de la Chine, il a trouvé qu'il fallait compter, s. l'on suit les indications fournies par Marco Polo, 70 degrés. Ce point fixé, il n y a plus qu'à ajouter à ces 70 degrés les distances que les cosmographes du temps compta ent des extré miles de la Péninsule Ibérique à Ormuz pour voir que, même en acceptant les dounées un peu exagérées du voyageur, l'étendue du monds connu de l'onest à l'est ne dépassait pas, dans sa manière de voir, 142 degrés, ce qui lause à la partie montime restée inconnue un espace de 218 degrés.

croyance qu'il existait, aux extrémités de l'Asie, de nombreuses et riches îles, des villes florissantes, centre d'un commerce considérable, et un vaste empire gouverné par un potentat magnifique auquel on donnait le titre de Grand Khan. Les géographes et les cartographes du temps ne virent pas autre chose dans ses récits (301).

C'est de Ptolémée et non de Marco Polo, comme on va le voir, que vint l'idée d'étendre le Monde au delà de ses anciennes limites.

V.—Influence fâcheuse de Ptolémée Il fait prévaloir chez beaucoup l'idée que le monde connu sétendait à la moitié de la circonférence du globe, soit 180 degrés.

La cosmographie de Ptolémée, qui devait exercer une si grande influence sur les études géographiques du xvº et du xvº siècle, ne fut connue que tardivement. Ce n'est qu'après qu'elle eut été traduite en latin par Jacques Angelo, qu'elle arriva à la généralité de ceux qui s'occupaient de ces matières. Le cardinal d'Ailly ne la connaissait pas encore en 1410, date à laquelle il achevait d'écrire son Imago Mundi (302).

L'autorité de Ptolémée s'établit rapidement et fut considérable. On était alors à une époque de rénovation acientifique et littéraire, où tout ce qui venait de l'antiquité était en faveur, et où la science grecque, source, d'ailleurs, de celle des latins, jouissait d'un grand prestige. Ptolémée, que l'on commença à imprimer au moment où les explorations maritimes devenaient plus importantes et plus fré-

<sup>(301 «</sup> Personne ne s'imaginait que les investigations de Marco Polo pou-« vaient s'étendre au dela, sur un autre hémisphère. » (Lazewet, Géo du Moyen Age, Vol. II, p. 125)

<sup>(302)</sup> D'Ailly cite plusieurs fois Ptolémée dans cet ouvrage, mais il ne parle que de l'Almageste,

quentes, bénéficia des circonstances, et les éditions de sa géographie qui se succédèrent rapidement firent pénétrer ses idées un peu partout.

Ce cosmographe avait apporté une modification considérable dans la conception que les Grees se faisaient généralement de l'Œoumène : il l'avait augmenté de 45 degrés en l'avançant jusqu'au 180° méridien, c'est-à-dire qu'il y comprenaît la moitié de la circonférence de la terre. En ceci, il s'était montré relativement modéré, puisque Marin de Tyr avait vouls faire prévaloir la mesure extravagante de 225 degrés. Malheureusement, le grand géographe alexandrin, qui sut très bien montrer que son prédécesseur s'était trompé dans son évaluation, ne vit pas que lui-même commettait une erreur considérable en donnant au monde connu 40 degrés de plus qu'il n'avait alors, et cette erreur devint l'une des causes pour lesquelles son système géographique fut si favorablement accueilli par les érudits et les cosmographes théoriciens qui étaient dominés par des préoccupations d'ordre général. Ceux-là n'avaient aucun motif pour mettre en question les données ptoléméennes, tandis qu'ils en avaient pour les socepter.

En effet, à la fin du xv° siècle et au commencement du xv1', les découvertes maritimes qui se succédaient rapidement dans l'Atlantique, ainsi que dans le grand Océan, et les indications toujours de plus en plus abondantes que l'on recueillait sur les contrées de l'Extrême-Orlent, avaient disposé les esprits à voir le monde habitable plus grand qu'il ne l'était en réalité. Ces îles que l'on retrouvait au loin dans la direction de l'ouest, ces régions nouvelles qui apparaissaient successivement le long des côtes d'Afrique et dont on disait merveille, toutes ces tentatives que l'on ne cessait de faire pour découvrir des terres inconnues, et qui étaient souvent couronnées par le succès, donnaient aux théoriciens la conviction, justifiée d'ailleurs, qu'il y avait de nouveaux espaces à ajouter à ceux que

l'on connaissait déjà, et ils tiraient de cette idée, très juste en soi, la conclusion erronée que le monde habitable était plus grand qu'on ne le représentait.

La grande erreur que Ptolémée avait commise en donnant au monde connu une étendue égale à la moité de la circonférence du globe, parut alors correspondre aux réalités, et parmi tous les savants éditeurs du célèbre géographe, il ne s'en trouva pas un seul pour examiner critiquement les données sur lesquelles il avait établi cette mesure et pour mettre en doute son exactitude. Mais ces considérations, qui firent accepter si facilement la mesure ploléméenne, ne paraissent avoir suggéré à aucun cartographe ou cosmographe l'idée qu'elle était encore au-dessous de la réalité et qu'il fallait revenir à celle de Marin de Tyr. En tous cas nous ne possédons aucun document, toujours en exceptant les pièces attribuées à Toscanelli, qui témoigne du fait. Il y eut six ou sept éditions de la cosmographie de Ptolémée avant la découverte de l'Amérique, et dans aucune on ne trouve trace d'une idée de ce genre. Dans toutes, on s'en tient à la mesure de 180 degrés fixée par le maître, acceptant ainsi les raisons qu'il avait données pour écarter la mesure de Marin de Tyr, qui ne fut prise en considération par aucun de ceux qui contribuèrent à la préparation de ces éditions.

VI. — La mesure de Ptolémée ne fut pas acceptée par les pilotes et les auteurs des portulats, qui le laissèrent aux faiseurs d'images du monde et autres cartes fantaisistes.

Les données de Ptolémée sur la grande étendue du monde connue, qui paraissaient alors si séduisantes à nombre de savants, ne furent pas cependant acceptées par tous les cosmographes. Loin de là, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, il arriva que ceux sur lesquels on aurait eru que l'influence de Ptolémée devait

plus particulièrement s'exercer, les pilotes, les navigateurs, furent précisément ceux qui se montrèrent moins enclins à accepter ses idées, tandis que les littérateurs, les érudits, les savants de cabinet, les embrassaient avec ardeur. Ce fait curieux, que l'initiateur des études historiques sur la géographie du moyen âge, Lelewel, s'est attaché à mettre en lumière, est passé presque inaperçu (303). Il a cependant une très grande importance, car il montre que ceux qui étaient véritablement compétents en ces matières, coux qui dressaient, à l'usage de la navigation, les cartes marines résumant les indications pratiques acquises sur les routes et les distances à parcourir, évitaient prudemment de s'engager dans les séduisantes hypothèses que pouvaient suggérer les vues de Ptolémée et de Marin de Tyr sur la grande extension qu'ils prétendaient donner au monde dans la direction de l'est.

Les auteurs des portulans avaient, en effet, les moyens de contrôler quelques-unes, tout au moins, des mesures enregistrées par Ptolémée; ils connaissaient, pour les avoir parcourues eux-mêmes, une partie des régions déorites par le géographe alexandrin, ils savaient, par exemple, que la Méditerranée, qui avait été naviguée en tous sens par les Italiens et par les Catalans, avant l'ère des découvertes, était moins longue d'un tiers que ne la faisait Ptolémée, et ce fait seul suffisait pour discréditer auprès d'eux ses autres mesures. Les portulans qui nous restent de cette époque montrent que leurs auteurs n'ont tenu sueun compte des données du géographe alexandrin pour cette partie du monde.

Ces deux manières de voir donnèrent naissance à deux

<sup>(203)</sup> Deus différentes parties de son grand ouvrage sur la géographie du Moyen Aga, M. Bearley a constaté cette influence néfaste de Ptolémée qui forme, selon son expression, un des plus étranges chapitres de l'histoire du dévaloppement des connecesances humanes, (Daion, Vol. III, p. 517.)

catégories de cartes bien différentes; les unes où l'on s'efforçait de n'enregistrer que des indications précises, résultats de l'expérience acquise, les autres ayant un caractère plutôt théorique que pratique, où l'imagination, suppléant au manque d'information, donnait du monde une image hypothétique quelquefois fantaisiste.

Les premières sont les portulans, les cartes marines, œuvres de professionnels qui visaient à l'exactitude et qui recueillaient avec soin les informations pouvant avoir une utilité pratique; ce sont les documents cartographiques les plus précieux qui nous restent du moyen âge, les seuls qui nous renseignent exactement sur la connaissance que l'on avait alors du globe. Les secondes sont ces images du monde, d'un aspect si séduisant, œuvre de cosmographes souvent très érudits, mais où l'imagination et les données théoriques tiennent plus de place que les indications pratiques. Ces documents fastueux, d'un aspect si agréable, nous renseignent sur les systèmes et les idées cosmographiques qui avaient alors cours, ils nous induisent en erreur sur l'état véritable des connaissances géographiques du temps (304).

C'est dans des cartes de cette catégorie que nous tronvons l'expression du système de Ptolémée sur la grande étendue du monde connu. Les auteurs des autres cartes, malgré les emprunts qu'ils font quelquefois au géographe grec, s'en tiennent, en général, à l'ancienne conception

<sup>304</sup> Lelevel s'est étendu longuement sur la distinction notée lei ontre ces deux sortes de cartes et explique la valeur des premières par repport aux secondes. On dresseit celles-là dans tous les ports de commarce et reux qui les faisaient travaillaient sur des materiaux serieux qu'ils recueillaient et conservaient à cut usage. Les maries y avaient toute conflance; les savants les dédaignaient parce qu'elles métaient pas toujours construites d'après des règles rigourousement sciontifiques, hien qu'elles donnessent des indications plus sûres que celles qu'on pouvait brer des cartes de l'autre catégorie, ¡Laus-wal, Géographie du Moyen Age, Vel, II, pp. 45-47.)

qui renfermait le monde habité dans l'espace que parcourait le soleil en neuf heures. Ceux qui, avec Ptolémée, ajoutaient à cet espace trois heures de la course du soleil, soit 45 degrés, appartenaient à la première catégorie de cosmographes. Plus tard on les voit abandonner les idées de Ptolémée pour celles de Marin de Tyr et donner, comme lui, au monde 225 ou 230 degrés; mais à l'époque où Toscanelli florissait, personne n'avait encore eu cette singulière idée, car tous les documents cartographiques du moyen age qui nous sont parvenus appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories qui ont été indiquées: celle comprenant les cartes dont les auteurs s'en tiennent à la tradition qui donnait à l'Œcumène 135 ou 140 degrés environ, et celle des cosmographes qui avaient adopté la mesura de 180 degrés donnée par Ptolémée. Il n'y en a pas une seule dressée d'après la mesure de Marin de Tyr.

VII. - Les cosmographes compétents de l'époque ne donnaient pas au monde connu une grande extension vers l'est

Si l'on veut une confirmation des vues qui viennent d'être exposées, et particulièrement de ce fait que l'idée d'étendre le monde connu aux deux tiers de la circonférence du globe, était étrangère aux cartographes du temps de Toscanelli, on n'a qu'à examiner de près les cartes les plus connues qui nous restent de la période antérieure à la découverte de l'Amérique.

L'une des plus remarquables est la carte catalane de 1375, que nous citions tout à l'heure. Ce document, qui émane d'une école cartographique justement réputée, est bien véritablement une image du monde, non tel que se le représentaient les théorieiens et les faiseurs de systèmes, mais des cosmographes versés dans la matière. En ce qui concerne les extrémités de l'Asie, l'auteur de cette carte avait puisé, non sans discernement, à tous les ren-

seignements que l'on possédait alors (305). Il emprunte à Marco Polo ses principales informations, mais non toutes; il distingue et choisit. Ainsi, il place exactement Cathay, mais il écarte Cypangu que Marco Polo avait placée beaucoup trop à l'est, et, prudemment aussi, il glisse sur ce que le voyageur vénitien avait dit des milliers d'îtes de cette région. Son monde habitable, loin d'avoir les proportions démesurées que lui donne Ptolémée, ou celles extravagantes que lui assigne Marin de Tyr, est plus petit qu'il ne l'est en réalité (306), ce qui montre qu'il travaillait sur des données positives et ne se laissait aller à aucune hypothèse.

La carte de Fra Mauro, bien que sans valeur, maigré sa notoriété, donne, cependant, en ce qui concerne l'étendue du monde, une indication qui se rapproche davantage de la réalité. Ce cosmographe, qui emprunte également beaucoup à Marco Polo, ne juge pas, cependant, qu'il résulte de sa relation que l'Asie s'avançat à l'est autant que le supposait Ptolémée, et la renferme dans des limites qui ne dépassent guère à l'est le 125 méridien (307).

(305) e On peut considérer la carte calelane comme la quintessence de la cartographie de l'Asia Orientale, a (Consina, L'Estréma-Orient dans l'Atlas Catalan, Peus, 1898, p. 46.)

(306) Ravensiau a calculé que la carie catalans comptait, de cap de Rocs aux extrémités orientales de la Chine, environ 116 degrés (Martin Behaim.p. 4 e alors qu'il y en a su réalité 132 Nordenskield a fait un calcul à peu près semblable (Paripius, p. 36).

(307) Cette carte étant circulaire et les lieux y ayant été répartis de mamère à remplir un cercle parfeit, ne peut fournir des indications de distances bien rigoureuses, M. Havenstein en a déduit les mesures suivantes :

Total. . . . . . . . . . 350 00

M. Gallois estime, au contrare, que se on rendait à cette certe e en l'éti-

Une autre carte qui est de la même époque, mais qui est bien supérieure à celle de Fra Mauro, traduit la même conception de l'étendue du monde connu. C'est le planisphère génois, de forme elliptique, qui est daté de l'année 1457. Onne peut déterminer exactement quelle mesure son auteur a adoptée, mais il est certain qu'il réduit d'environ 40 degrée, au moins, celle de Ptolémée. Lelewel a calculé que du cap Bojador aux extrémitée de l'Orient il compte 142 degrée et Ravenstein a réduit cette distance à 136 degrée sur un parallèle moyen. Nous sommes join, en le voit, des 180 degrés de Ptolémée (304).

e rant de l'est à l'ouest, ses dimensions vrales, aud doute que la continent e n'y dépasse en largeur les 560 degrés de Ptolémée » (Torcaneill et Chr. Colemb Annaise de Géo., 15 mers 1902, p. 187.) On voit que M Gellois n'est pas très sèr de la supposition qu'il avance, Elle est, en effet, des plus baser-dées On ne trouve dans les nombreuses légandes dont cette carie est converte aucune expression qui le justifie. Et si, à defant d'une échelle qui manque à cette darie, ou proud pour terms de comparaison la longueur de la Méditerranée qui était bien comme de lous les normagnéphes sistices, ou trouve que le calcul de M. Revension doit être exact Nordenshold a donné une àvaluation qui se respecche de celle-lé, quand il det quad'après Fin Moure if y aurait 150 degrés du Japon sun Açores (Pariples, p. 541), on qui donné à l'encien continent une étandue d'environ 140 degrés

(200 Cette carte, une des plus remarquables que nous ait juissées le moyan âga, somble avoir été dressée entrécument d'après des indications fournies parles Portelans, Ella porte cependant une inscription à moitié effacée que Fischer crost étre parvenu à déchiffrer pour la première fuis, et où si lit cum marino accordata, or quili interpréto comme algnificat que la certe a été feite gonformément aux séées de Marin de Tyv. (Sammlung Militalattrelicher Waltand Sesherion, 1898, p. 154.; Lette opinion, que Lelewel aveit déjà soutonue (Epilogne,p. 367), éculése de graves objections. D'abord le mombre de phrase gam marino accordata pont au emproctar, armue la fait remarquer. Nordinaktoli (Peripius, p. 42), à un maria du temps et non à Marin de Tyr, et cette interprétation aut confirmée par la fast que, à après l'auteur même de ce piantophère, il vetit faire une carte purgés des chones frivoles de cortaine conmographes Co seruit 4000 conformament our indications fournes par les Portulaus qu'il aurait drossé en carte, et ce qui montre ges telle était récliement non intention, s'est qu'il emprunte sur l'ortulese les contours et l'étandue qu'ile donnent à le Médelerranée et à la mor Noire, fast qui na pout se consilier avec le système de Marin de Tyr et de Ptolémie. Cette carte est pourrue d'une échelle dont les dirinieus sont indiquées en milles ées Ports-

Vignatto, Norvelles Etudes, 1

Un certain nombre d'autres cartes du xiv siècle et du commencement du xv rentrent dans cette catégorie. Telles sont par exemple les deux cartes de Dalorte-Dulcert de 1325 et de 1330, celle dite laurentienne de 1351, celles des frères Pizigani de 1367 et de 1373, celle de Viladestes de 1414, et le planisphère d'Andrea Bianco de 1436, qui sont assurément bien imparfaits et qui contiennent bien des indications erronées, mais qui sont, néanmoins, basées sur des données sérieusement recueillies et qui ont pour objet de renseigner et non de flatter l'œil ou de faire prévaloir un système quelconque.

Sans doute il y a quelque incertitude sur les résultats auxquels on arrive en mesurant, sur les cartes du moyen âge, des distances comme celle qui s'étend sur toute la longueur du monde, ou sur une grande partie de cette longueur, parce qu'on peut se tromper sur le point exact d'où on doit les compter, et surtout parce que l'échelle varie avec les cartes et souvent plusieurs fois dans la même carte : mais l'unité de mesure était toujours la même : le mille des Portulans, correspondant à peu près à la lieue espagnole comprise dix-sept fois et demie dans le degré équatorial. C'est une base fixe qui écarte la possibilité d'erreurs assez considérables pour rien changer au fait que nous nous bornons à noter ici, qui est que les meilleures cartes et portulans de l'époque de Toscanelli ne donnent pas au monde connu alors l'étendue extravagante que lui avait attribuée Marin de Tyr, ni même celle à laquelle Ptolémée l'avait ramenée.

lans; malheurousement on ne peut en liter grand parti, parce que le rupport des milies au degré varie dans différentes parties de la carte. Malgré
cette difficulté en ne peut guère se tromper en s'arrétant à l'évaluation dennée par Leiewel : 142 degrés ou 150 au maximum (Épilogue, p. 180), ou à celle
de Revenstein qui réduit ce chiffre à 136 (Martin Behaim, p. 44). Ongenie a
donné une reproduction photographique de cette carte ; c'est le n° X de se
sollection.

L'évolution dans les idées qui amena l'adoption de la plus exagérée de ces deux mesures date seulement des dernières années du xv siècle (309). Mais il est à remarquer que les éditeurs de Ptolémée furent les dernière à l'adopter, car c'est dans la carte de Ruysch, ajoutée à l'édition de 1508, qu'elle apparaît pour la première fois. Et encore faut-il noter que l'auteur de cette carte essayait de traduire cartographiquement les découvertes de Colomb et celles de ses compagnons, et nullement la conception géographique de Marin de Tyr.

Parmi les cartes qui viennent d'être citées, il y en a plusieurs qui sont typiques; elles suffisent pour justifier notre assertion qu'à l'époque où on les dressait on ne songeait pas à faire revivre les idées cosmographiques de Marin de Tyr, et qu'on ne trouvait pas encore dans les récits de Marco Polo des motifs de croire que les limites de l'Asis orientale devaient être reportées plus loin vers l'est. A cette date les seules mesures du monde que l'on admettait étaient celles des cartographes de profession qui, se basant sur les indications fournies par les portulans et sur la tradition, donnaient à l'Œoumène une étendue égale à celle de la course du soleil pendant neuf heures sur vingt-quatre, soit environ 135 degrés, ou celle des novateurs

<sup>(209)</sup> Dans son langage haroque mais expressif, Lelewsi a très bien montré la perturbation que onues dans les notions géographiques la découverte de ce qu'il appelle les visilleries surannées de Ptolémès et de Marin de Tyr, qui mirent les véritables cosmographes en opposition avec les géographes de cabinet.

e La cartographia des cosmographes fut bisniôt inquiétés et agités par e celle découverts. Les savants de la Renaissance se soulevèrent contre les e conceptions étroites des cosmographes ; pleins de compession pour leur e ignorance, ils recommandèrent la belle découverts par tous les moyans de « la science et de la vénération pour la sagesse ancienne. Les cosmographes, e ébraniès dans leur conviction, commancèrent à douter de leurs connaissance ces positives et à tramiger avec la présemption crédule des savants, » (Géo. du Meyen Age. Épilogue, p. 176.)

qui, ayant accepté les déterminations de Ptolémée, considéraient le monde connu comme s'étendant sur la moitié de la circonférence du globe.

Si l'idée que les Indes orientales étaient accessibles par la voie de l'ouest avait obtenu quelque créance auprès des cosmographes et des géographes du temps, il semble qu'elle aurait trouvé son expression dans quelque document cartographique. La question était assez importante et assez séduisante pour tenter les cartographes, et plus d'un aurait montré par quelque carte dans quels termes elle se posait pour lui. Le fait que, malgré toutes les recherches des érudits, il a été impossible de découvrir aucune pièce authentique de ce genre milite fortement contre la supposition qu'elle a pu exister; une carte ayant un caractère aussi extraordinaire aurait trop fixé l'attention pour disparaître sans laisser de trace (310).

## VIII. — Evolution fácheuse dans les conceptions géographiques; interprétation erronée de Marco Polo.

Le coup d'œil que nous venons de jeter sur les idées que l'on entretenait au moyen âge sur l'étendue du monde connu, montre qu'on est peu justifié à dire que Toscanelli a pu emprunter, à quelque document cartographique du temps, la notion que l'espace maritime, séparant les deux extrémités du monde, ne dépassait pas 130 degrés. Cette notion était étrangère à l'époque à laquelle il vivait. Elle était bien exposée, comme on l'a vu, dans les extraits de Marin de Tyr que Ptolémée avait donnés; mais ce dernier

<sup>(310)</sup> La seule exception que l'on pourrait opposer à ces exemples est le globe de Laon qui donne au monde connu environ 250 degrés; mais, outre qu'il n'est pas certain que ce globe, qui porte une légende mentionnent l'année 1193, soit autérieur à cette date, il na aucun caractère eccentifique. Nous en parlerons ailleurs.

en avait si complètement démontré l'erreur que personne, à l'exception du seul Toscanelli —, si c'est lui qui est l'auteur de la lettre de 1474, — ne s'était eru autorisé à la faire revivre, et ce n'est que dix ans après sa mort que nous trouvons dans le globe de Behaim, dans la lettre de Monetarius, dont il sera question dans une autre étude, et dans celle de Colomb de 1498, les premiers documents authentiques où elle soit nettement exprimée (311).

Ces trois documents, nous le montrerons dans notre VI étude, ont la même source. Ils viennent directement de Marco Polo et de Marin de Tyr; mais une pièce nouvellement découverte, et sur laquelle nous reviendrons, a montré que c'est l'Imago Mundi qui a suggéré à Behaim et à Monetarine, nous ajoutons somme à Colomb, l'idée que les mesures de Marin de Tyr devaient être préférées à celles de Ptolémée. A cette époque Marco Polo était devenu populaire, et les faiseurs de cartes et de globes illustrés se persuadèrent aisément qu'on devait trouver dans ses récita la confirmation de ce qu'avait dit Marin de Tyrrelativement à la grande extension de l'Asie vers l'est. Une fois férus de cette idée, on les voit se livrer à des combinaisons bizarres pour faire concorder cette notion avec les informations requeillies par les pilotes, qui furent bouleversées, ou simplement écartées, pour faire place à des conceptions étranges dont les plus insensées, dit Lelewel, étaient les plus accréditées (312). La relation de Marco Polo, mal comprise et mal connue, fournit des arguments

<sup>(314)</sup> Il existe un autre document cartographique, antérieur à seux-là, que l'on considère comme ayant été fait d'après le système de Maria de Tyr; C'est la carte de Martellus, que l'on date de l'amée 1400, Mais cette date n'est pas rigourousementétable et il est contestable que la carte même étende le mesde connu jusqu'aux lumites que lui donne Maria de Tyr. lei, cela importe pru, d'ailleurs, puisqu'al n'est pas douteux que ce document sont pon-térieur à la mort de Tossanelli.

<sup>(812)</sup> Lucawan, Géographie du Moyen Aye. Épilogue, p. 182

à ces prétendus novateurs qui déplacent Cathay, Quinsay, Kambaluc, pour les transporter dans des régions lointaines, et qui couvrent l'océan oriental d'îles plus ou moins étendues : Cypangu se déploya entre le 270° et le 288° degré de longitude, à 40 degrés seulement du premier méridien du monde (313).

La découverte de l'Amérique sembla tout d'abord donner raison à ceux qui avaient adopté ce système, et après ce grand événement, on vit surgir des cartes où les extrémités orientales de l'Asie empiétaient sur l'autre hémisphère et allaient même se rattacher aux terres nouvellement découvertes. Cette géographie imaginaire s'était si bien implantée dans les esprits, que la constatation que l'Amérique formait un continent qui s'interposait entre les deux extrémités du vieux monde ne put la faire disparaftre, et que l'on continua, contre toute raison, à faire des cartes où Cathay, Quinssy, Zaiton et Cipangu figuraient encore à 100 degrés à l'est de leur méridien véritable. Les meilleurs géographes se laissèrent prendre à ces nouveautés et il s'écoula plus d'un siècle avant qu'on ne se rendit compte de l'énormité de ces erreurs, qui ne disparurent entièrement qu'au xvu' siècle (314).

<sup>(213)</sup> Lelewel s'exprime ainsià ce sujet: a Par une singulière interprétation e de ce qu'aveit rolaté Marco Polo, les iles et l'Inde furent renvoyées en c delà du 186° degré sur l'autre hémisphère, pour y former, avec la Chine et a le Japon, la prolongation du continent, étendu par 180 degrés, et pour complèter la mappemende de Ptolémée... Ainsi parut une mappemende d'une é étrange configuration... Paolo Toscanelli, en 1474, expédin une semblable e narte à Christophe Colomb et Béhaim, en 1492, l'étale en entier sur son e globe, à Nuremberg » (Op., cit., Prolégomènes, p. LXXXVI.)

<sup>(214)</sup> En 1508, Ruysch plaçait le Cathay à 223 degrès à l'est des Canaries , trois and plus turd Sylvanus l'avançait jusqu'au 250° méridien. Schoner le ramenait, en 1515, au 250° méridien et en 1529, au 220° Mais au 1536 le Grand Marcator fixait Quinsay au 220° méridien, trois ans plus tard, il est vrus, il se corrigosit et repoussait cette ville à 25 degrès plus à l'ouest et en 1569, dans son rélèbre planisphère, il la plaçait au 150° méridien, où Orielius la laissa

Mais, il faut le répéter, à l'époque où Toscanelli est supposé avoir envoyé à un roi de Portugal les indications géographiques, si singulièrement erronées, que contenait la lettre de 1474, ces conditions n'existaient pas. On ne s'était pas encore persuadé que l'Amérique, dont on ne soupconnait pas l'existence, formait un prolongement de l'Asie et personne ne s'était ingénié à trouver dans Marco Polo des raisons de croire qu'il plaçait le Cathay et les villes de cette province dans l'autre hémisphère. Quant à l'idée que les deux extrémités du monde n'étaient séparées que par un intervalle maritime de 130 degrés, on n'en trouve l'expression, à cette date, que dans les extraits de Marin de Tyr donnés par Ptolémée, ce qui devait suffire pour montrer que l'auteur de la lettre de 1474 n'a pu l'emprunter qu'à cette source (315).

IX. — Albert le Grand, Roger Bacon et d'Ailly adoptent l'opinion de qualques anciens sur la pau de largeur de l'occident occidental.

S'il est démontré que, du temps de Toscanelli, aucun cartographe n'avait encore eu l'idée d'emprunter à Marin de Tyr sa mesure extravagante du monde, trois savants du moyen âge avaient cité quelques passages d'auteurs anciens, exprimant l'opinion que l'espace maritime s'étendant à l'ouest, n'était pas considérable.

Albert le Grand au xiii siècle (316), Roger Bacon au

en 1570, et où on la trouve sur la papart des cartes du xymet du xymet étécle. C'était encore une douzante de degrés en trop, paisque Quinsay, anjourd'hai Hang-Tohéou, est au 120°10 est de Greenwich, c'est-à-dire à environ 148 degrés à l'est de l'uncien méridien des Canaries; mais à l'époque onne pouvait guère être plus exact.

<sup>(\$15) «</sup> Jusqu'à présent on n's pas encore vu une carte datée d'une époque « antérieurs à l'année 1474 qui représente les côtes d'Asic comme rivage op« posé à celles d'Europe. » (H. WAGNER, op. cit., p. 119.)

<sup>(316;</sup> C'est dans son traité cosmographique sur la nature des heux (De Au-

zvr' (317), et le cardinal d'Ailly au zv' (318), s'étalent montrés favorables à cette manière de voir, sans toutefois donner aucune raison pour cela; mais comme ces savants jouissaient d'une grande autorité, on peut se demander si Toscanelli ne trouva pas, dans leur adhésion à cette thèse, une raison pour s'y rallier lui-même, malgré les objections de Ptolémée. Il est vraisemblable qu'Albert le Grand et Bacon ne connaissaient pas ces objections; mais il n'en était pas de même pour d'Ailly. Celui-ci, qui n'avait lu que l'Almageste de Ptolémée, quand il citait, dans l'Image Munde et dans l'Epilogus, les opinions d'Aristote et de

tara locorami qu'Albert le Grand a exposé ses vues sur le monde habitable. Ce traité, comme tous coux de ce myant encyclepédinte, n'est pas d'une lecture facile et on n'est pas toujours certain de distinguer les opinions qu'il ensiy se de celles qui lui suot propres. Il n'est pas douteux qu'il professait que la terre était erade et qu'il croyait que les deux extrémités du monde n'étaient pas sépartes par un intervalle maritime considérable Capendant on le plece gén'relement parmi ceux qui avaient celle croyance. Voyes sur ce point l'étaie du P. Mangounter dans Les Dominicaine, ch. IV,

(317) Voici deux possages de Rogor Bacon qui se rapportent plus purticulièrement à ce point.

Et sieu habriatio inter orientem et occidentem non erit modicias signinectialis circuli, not modicias rotanditatis terra, not duodecia hora ut retimant, sed longe plus modicia rotanditatis terra et plus quam revoluta
modiciatis cuit. — Et pour culta raison l'espace habité entre l'Orient et
l'Occident no sera pas la moitié du cercle équinoxist, ut la moitié du le
rondour de la terra, us douse haures, comme on l'actime, mais beaucoup
plus que la moitié de la torre et plus que la révolution de la moitié du cicl.
(Opus Majus, Edition Berdge, Vol. 1, p. 293)

Manifestem set syster quod a fine occulents seque ad finem. India supra ferram àrit longs plus quam mediales terras: il est donc manifeste que de l'extrémité de l'Occident jusqu'à l'extrémité de l'Indo sur la (surface de la) terre, il y ours besucoup plus que la moité de la terre, (Los. est , p. 209.)

(310) Nous domons silieurs, ci-sprés, ch. VII, quelques-unes des phreses typiques de d'Ailly touchant ce point. Elles se trouvent sux chepi res VIII, XI, XV, XI,VIIII et I.i de l'Image Mundi, aux paragraphes e De le forme de la Terre e et « De la Mar e de l'Epilogue et aux chaptires XVIII et XIX du Compendiam. Toutes les citations qui e y trouvent d'Aristote, de Sénèque, de Pline, d'Averroès, etc., sont emproutées littéralement à Boger Bacon, Vayes l'Opus Majus, Edition Bridge, Vol. 5, pp. 200-200.

Sénèque favorables à l'idée que le monde connu s'étendait plus vers l'est qu'on ne le supposait, n'avait pas modifié sa manière de voir quand, plus tard, il prit connaissance de la Géographie de Ptolémée, où le système de Marin de Tyr était si judicieusement critiqué. Au contraire, il l'avait expressément maintenue, et pour la justifier il s'était borné à dire qu'Aristote et Sénèque devaient en savoir davantage que Ptolémée.

Il faut croire que de telles assertions, dénuées de toute preuve, et en contradiction avec des données bien justifiées, n'influencerent aucun des cosmographes du temps, puisqu'il n'y a pas trace de l'existence d'aucune carte, antérieure à l'année 1474, montrant l'Asie se prolongeant à l'est au delà de ses limites connues. Peut-on supposer qu'elles eurent plus d'action sur Toscanelli, et qu'il y a là une explication de l'ardeur avec laquelle il aurait embrassé la thèse singulière qu'on lui prête et qu'il aurait successivement recommandée au roi Affonso et à Colomb? Nous ne le pensons pas. Les véritables savants ne se laissent pas convaincre si facilement. Ils veulent connaître la raison des choses, et nous devons croire que si Toscanelli avait voulu attacher son nom à une thèse comme celle-là, il aurait cherché à savoir ce qu'en avaient pensé les anciens chez lesquels el e avait pris naissance. Dans ce cas, il ne lui aurait pas échappé qu'elle n'était pas généralement acceptée par les anciens eux-mêmes, qu'Ératosthène, dont l'opinion valant bien, en pareille matière, celle d'Aristote, avait dit que le passage par mer de l'une des extrémités du monde à l'autre était impraticable (319) ; que Strabon, après avoir

<sup>319)</sup> Nous avons douné plus haut le passage où Eratosthène det qu'en pourtel passer d'une extrémité du monde à l'autre si l'immensité de l'Atlantique n'y faisait obstacle (Stranon, I, IV, 6, Tanoist, Vol. I, p. 109), ce qui est suffisamment clair Ce que nous avons des idées d'Eratosthène sur la grandeur du monde confirme cette indication. Co mathématicien dounsit au grand pourtour de la terre 252 000 studes et 200.000 seulement, sur le parallèle moyen.

raisonné la question, avait conclu que cette partie de la mer était infranchissable (320); que Posidonius pensait que la longueur de la terre habitable ne représentait que « la moitié du cercle total sur lequel elle était prise » (321), et que Pline avait nettement déclaré que le trajet d'une des extrémités du globe à l'autre « n'était praticable ni de notre partie vers l'autre, ni de l'autre vers nous » (322).

Remarquons encore que l'hypothèse de la proximité des deux extrémités du monde trouvait des adversaires chez beaucoup de cartographes et d'auteurs que Toscanelli devait connaître. Les cartes du monde que nous avons citées, et celles des divers suppléments ajoutés à Ptolémés le montrent clairement. Notons aussi que saint Thomas

d'Albènes. Au monde hebitable if sitzibueit 26.000 stades, dans se largeur, (Symanos, I, IV, 2, Tanome, I, p. 105-107), et une s longueur double au moins de se largeur è (Symanos, I, IV, Tanome, I, p. 108), ou qui nous donné 76.000 stades eu moins Mass Strabon entre uneute dans le détait des différentes régions mesurées par Erstoubéres, d'où il rémité qu'il comptait 67.000 stades de l'Océan principal aux colonnes d'élécoule, plus 3.000 stades pour les promonteires, suit a 70,000 stades en tout à (Symanos, I, IV, h., Plus loin capandant Strabon sjoute plusieure militers de states à ce chiffre pour conserver te proportion admise par Erstoubène a que la largeur de la terre ne doit pas dépasser la moitié de sa longueur à lec. est.), ce qui nous donné un tôtal du "7 500 stades, Airei, même en admettant en dermer chiffre, plustôt que calm de 70,000, le monde comm d'Erstoubène ne s'étendat pas à la moitié de la sphère et lamant bien à l'Atlantique, comme il le det, une étendue immenue.

(\$35) Strabun qui acceptait la mesues du monde d'Erutosthène, 202 000 stados, mais qui estimait que co mathématicien avait uttribué une trop grande largeur à l'Œcumène, 26,000 stados, un qui l'avait obligé à trop étendre un iongueur, afia de se conformer au principe reçu que estie longueur doit être q au moine double de sa largeurs, réduisit estie dernière mesure à 20,000 stados ce qui estratuait non réduction de l'autrois Dans le sons de 26 longueur a la terre habitée n'a que 70,000 stados et sa trouve limitée, un peut dire « complètement, per one mer que son iumnomité et assolitude rendest infrance chiseable, » (Synamos, Liv. 15, ch. V. 6, Tanomy, Vol. I, p. 185.)

<sup>(321)</sup> Synason, II, III, 6, Tanome, Vol. I, p. 168.

<sup>(322</sup> See maria circumfuse undique dividuo giobo partem arbie suferunt nobie, nec inde hue, nec hino ille persia tracta, (Paina, Astaralia Historia, Liv II, LXVII, 3.)

d'Aquin, dont les écrits étaient très répandus et qui admettait le principe de la sphéricité du globe, avait cependant détruit le fameux argument d'Aristote sur la présence des éléphants en Asie et en Afrique, en faisant judicieusement observer que cela prouvait la similitude des climats et non la proximité des lieux (323). Albert le Grand avait dit que de vastes mers étaient interposées entre les deux hémisphères (324) et Sacrobosco, que tout le monde connaissait, s'en tenait aux mesures de Ptolémée.

Toutes ces choses, qui ne pouvaient être ignorées de Toscanelli, nous ramènent à la conclusion à laquelle tant d'autres faits nous conduisent, que si l'astronome florentin est bien l'auteur de la lettre de 1474 et de la carte qui devait l'accompagner, il n'a pu emprunter qu'au seul Marin de Tyr l'idée fondamentale qui y est exposée de la séparation des deux extrémités du continent par un espace maritime de 130 degrés.

X.—Témo ignage décisif de Colomb que son système sur la proximité de l'Asia venzit de Marin de Tyr.

Si les faits précédemment exposés ne suffisent pas pour faire remonter à Marin de Tyr seul le système géographique attribué à Toscanelli, le témoignage de Colomb va faire disparaître tous les doutes qui pourraient subsister à cel égard.

Toscanelli, ou l'auteur quel qu'il soit de la lettre à Martins, ne dit pas d'où lui vient l'idée fondamentale de son projet de passage aux Indes par l'ouest; mais on nous assure qu'il communique ce projet à Colomb et c'est même pour cela seulement qu'on veut voir en lui l'initiateur de la découverte de l'Amérique. Or, Colomb nous dit caté-



<sup>(323)</sup> Apud Mandonner, Les Dominicains, p. 59.

<sup>324)</sup> Homsonov, Examen critique, Vol. I, p. 56.

goriquement que cette idée vient de Marin de Tyr (325). Quelle meilleure preuve peut-on donner de cette origine à ceux qui admettent l'authenticité de la fameuse lettre et sa communication à Colomb? Si l'on dit que le projet du grand Génois n'est pas celui de Toscanelli, on enlève à ce dernier l'honneur d'être l'initiateur de la découverte de l'Amérique. Il en est de même si l'on avance que Colomb a apporté des modifications au projet de Toscanelli, et qu'il l'a fait sien parce qu'il y a sjouté.

Ces deux assertions ne sont pas tenables d'ailleurs. Quelles que soient les différences qu'on croit trouver entre les deux projets, — nous verrons plus loin ce qu'elles valent, — ils ont en commun un trait fondamental qui les identifie: la réduction au même nombre de degrés de l'espace maritime s'étendant à l'ouest de l'Europe et de l'Afrique. Il faut donc tenir pour certain que le projet exposé dans les pièces attribuées à Toscanelli est basé sur une donnée empruntée directement au seul Marin de Tyr. Voyons maintenant s'il est dans les choses possibles ou probables que cet astronome ait fait cet emprunt.

## XI. — Toscanelli aurait-il adopté la mesure de Marin de Tyr? L'erreur sur la longueur de la Méditerranée.

Parmi les raisons qui font douter que Toscanelli ait pu accepter la mesure que Marin de Tyr donnait au monde connu, il y en a une d'un très grand poids, qui a été mentionnée ci-dessus et sur laquelle il faut revenir.

Ptolémée et Marin de Tyr n'étaient arrivés à étendre l'ancien bémisphère terrestre, l'un au 180° méridien, l'autre jusqu'au 225°, qu'en faisant plusieurs erreurs dans la mesure des distances comprises entre les colonnes d'Her-

<sup>(325)</sup> CHR. Colone, lettre du 3 juillet 1503, Bart. Colonn, carle de 1568.

cule et la Chine, erreurs dont l'une des plus grandes était la supposition que la Méditerranée mesurait de l'ouest à l'est 62 degrés au lieu de 41, c'est-à-dire en attribuant à cette mer intérieure 11 degrés de plus qu'elle n'avait en réalité. Si grande qu'elle soit, cette erreur ne suffit pas, évidenment, pour expliquer l'étendue considérable que les deux cosmographes donnaient au monde. Il fallait que bien d'autres erreurs s'ajoutassent à celle-là pour arriver au chiffre axtraordinaire auquel l'un et l'autre s'étaient arrêtés, surtout le dernier ; toujours est-il qu'elle entre pour beaucoup dans leur évaluation. Or, du temps de Toscanelli, il y avait bien longtemps que cette manière de voir avait été rectifiée (326). Les auteurs des Portulans, qui connaissaient particulièrement bien la Méditerranée, puisqu'ile étaient tous originaires de quelque port de la région, avaient reconnu que cette mer intérieure ne se développait pas sur la grande longueur que lui donnaient les deux anciens cosmographes et l'avaient ramenée à ses véritables proportions. Déjà sur la carte d'Edrisi, qui est de l'année 1154, l'erreur avait à peu près disparu (327), et on ne la trouve pas sur la carte pisane de 1300 et sur celle de Glovanni de Carignan qui est de la même époque. La carte de Johannes Leardus, de 1452, ainsi que la carte génoise de 1447-1457, la rectifient également, et elle ne



<sup>(336)</sup> a The error as regards the length of the Mediterranean was early a discovered by mariners, as is shown by the more correct dimensions a given to the Mediterranean and Black seas on some particlenos of the a XIV\* century.» (Nonversalous, Fac-simils Atlas, p. 52.) Calaine veut pas dire que l'errour était corrigée sur tous les portulens at partous les cartographes, car, parmi ces dermars, il y en out qui la reproduisirent jusqu'au xvii\* siècle. Mais com qui avaient prin la penne de se renseigner in connaissaient et l'évitaient, Ruysch, en 1507 ne la commettait pes.

<sup>(327)</sup> Edras fait le Méditerranée trop large, mais il reduit beaucoup la longueur que Ptolémée et Maria de Tyr lui avaient attribues (Voyez Nonomeaiose, Peripius, p. 14.)

figure pas non plus sur la mappemonde de Fra Masro, si pleine, autrement, d'erreurs de ce genre (328).

On pourrait multiplier ces exemples. Dès le xiv slècle, les Portulans dans lesquels il faut voir, non des cartes savantes, mais des routiers maritimes donnant le résultat d'observations pratiques, recueillies patiemment et enregistrées avec soin, représentaient exactement la Méditerranée sans les erreurs que Ptolémée avait commises dans cette partie de sa géographie et, par conséquent, sans celles de Marin de Tyr, que, sur ce point, le savant alexandrin avait simplement copiées (329).

En acceptant sans aueune réserve la mesure que Marin donnait au monde connu, on ne tensit aueun compte des rectifications, ai importantes et si généralement admises, apportées à la longueur que ce géographe, suivi ici par Ptolémée, avait attribuée à la Méditerranée. Toscanelli, s'il est l'auteur de la lettre de 1474, a procédé comme s'il ne connaissait pas ces rectifications ou comme s'il ne les acceptait pas, deux suppositions également inadmissibles, il semble. Un savant astronome qu'on nous représente aussi comme un savant géographe, et qui, en tous cas, se serait occupé assez sérieusement de géographie et de cosmographie pour présenter à un souverain étranger, qui l'avait consulté sur ce point, une théorie sur la longueur de la partie de la circonférence du globe qu'il restait à parcourir, ne peut pas avoir ignoré l'existence de tant de

<sup>(321)</sup> Cotto pertie du planisphère de Fra Mauro, dit Nordenskield, est la seule qui soit approximativement exacte :« This part of the planisphere is the enly part that is approximatively correct.» (Paripins, p. 62.)

<sup>(329) «</sup> Las erraurs principales que Ptolémée avait commises dans la forme e de la Méditerranée sont corrigées et les carectères essentiels de la grande e mor intérieure sont présentés avec une exactitude et une minutie de détails é qui, à premiere vue, distinguent les Portulans des productions entérieures « de la cartographie. » (Baazier, The first true maps, Nature, 15 décembre 1904, Londres.)

cartes, dressées par ses propres nationaux, qui obligeaient à faire d'importantes rectifications à la mesure du monde qu'il adoptait. Il ya là un fait qui milite très sérieusement contre la compétence cosmographique de l'auteur, quel qu'il soit, de la lettre et de la carte qui auraient été envoyées en 1474 au Portugal (330).

XII. — L'erreur de Marin de Tyr sur la longueur du monde connu avait été corrigée par Ptolémée : ses raisons.

Indépendamment des raisons qui viennent d'être données et qui suffissient pour mettre un cosmographe avisé en garde contre les exagérations de Marin de Tyr, celles que Ptolémée avait fait valoir étaient si justifiées qu'il était impossible de ne pas les prendre en considération. Quelques courtes explications le feront aisément voir.

Personne ne prétend que ce soit par des calculs astronomiques, ou à la suite d'opérations géodésiques quelconques, qui étaient alors impossibles, que Marin de Tyr et
Ptolémée arrivèrent, l'un, à compter 225 degrés du méridien des Canaries à celui des extrémités de l'Asic, l'autre,
à rectifier ce calcul. L'un et l'autre cependant s'appuyaient
sur des données positives. C'est en additionnant les distances notées par les divers rontiers ou itinéraires qui
existaient alors, et en interprétant les indications qu'on y
trouvait, que Marin avait eru pouvoir attribuer au monde
une si grande étendue. Les géographes n'avaient point
alors d'autres données que celles-là qui, par leur nature
même, ne pouvaient guère être exactes, tant à cause des

<sup>(330)</sup> Cette errour du savant estronome est si singulière que M. Gallois na pu s'empécher de s'eu étouner : « Toscanelli donne au monde connu une « telle extension vers l'Orient, qu'il faut bien admettre qu'il acceptant la « longueur exagérée de 50 degrés aitribuée par Ptolémée à la Méditerranée. » (Les Géographes allemands, p. 36.)

circuits dans les distances parcourues, des difficultés et des accidents de la route, qui faisaient varier le temps que l'on y mettait, que par cette tendance, commune à tous les voyageurs, d'exagérer la longueur du chemin fait. On ne pouvait donc utiliser les documents de ce genre qu'avec circonspection.

Marin de Tyr, ainsi que Ptolémée qui entreprit de le corriger, ne tint pas suffisamment compte de ces différentes causes d'erreur et il en résulta que leur carte du monde connu dépassa de beaucoup la réalité dans l'étendue qu'ils lui donnèrent. Chez le premier aurtout l'exagération des éléments qu'il coordonnait fut considérable. On va en voir la raison.

Les anciens mesuraient le monde habité sur un parallèle commun qui le coupait à peu près vers le milieu, et s'étendait des colonnes d'Hercule aux extrémités de l'Asic-Marin ne s'écarta pas de cet usage; il prit sa mesure sur le même paralièle que ses prédécesseurs avaient pris pour base de leure calcule, celui de Rhodes, le 36°, qu'il divisa en trois grands troncons, compris, le premier, entre les Canaries et le passage de l'Euphrate, près d'Hiérapolis, le second entre ce dernier point et la Tour de Pierre, le troisième entre cette fortification et Sera, capitale des Sères-Pour les distances comprises dans le premier tronçon. Marin comptait 28.800 stades, soit 72 degrés (331). Ptolémée accepta cette supputation, sans y faire accun changement, en quoi il se trompait, comme Marin, d'une vingtaine de degrés en trop. Mais il se montra plus sévère pour la distance assignée à l'espace s'étendant à l'est de l'Euphrate. A la première partie de cet espace, celle que limitait la montagne factioe appelée Tour de Pierre, Marin donnait 26.280 stades; à la denxième partie, celle com-

<sup>(\$31)</sup> Sur le parellèle de Rhodes le degré mesure en chiffres rende 400 siedes, 400 × 72 = 28,800.

prise entre cette forteresse et Sera, il donnait 30.200 stades, soit 62.480 stades pour les deux parties, et 91.280 stades pour toute l'étendue du monde connu, ce qui correspondait à 225 degrés, à raison de 404 stades et une fraction chaque, ou à 228 degrés, chiffre rond, si, pour éviter les fractions, il ne comptait que 400 stades au degré, sur le parallèle moyen.

Pour trouver cette longue distance, Marin se basait principalement sur une relation de voyage des plus incertaines, celle d'un certain marchand grec, qui comptait pour le trajet de la Tour de Pierre à Sera une durée de sept mois, durée que Marin avait traduite en stades, d'après la règle habituellement suivie pour l'évaluation des distances parcourues en ligne droite, dans un temps donné. Mais, outre que ce marchand n'avait pas fait tout le voyage lui-même. ce qui était déjà un élément d'incertitude, la route était si longue et si différente dans ses diverses parties, qu'on ne pouvait raisonnablement supposer qu'elle avait été parconrue tout le temps avec la même régularité. De plus, contrairement à ce que Marin admettait théoriquement, cette route n'avait pas été suivie en ligne droite, puisque ses principales étapes se trouvaient sur des parallèles différents : d'Hiérapolis à Sera, par exemple, la route faisait un grand circuit par le nord afin de passer par la Tour de Pierre. Pour ces deux raisons, sur lesquelles il insiste particulièrement (332), Ptolémée réduisit considérablement la grande distance que Marin avait comptée de l'Euphrate

<sup>(237)</sup> e La distance entre le passage de l'Euphrate et la Tour de Pierre e étant, mion Marin, de 276 schomes ou 26.365 stades, et celle de la Tour de « Pierre à Sera, métropole des Sines, étant de sept mois de marche, c'est-à
dère de 36,200 stades, en les comptant toutes deux comme étant sur le « même parallèle, nous alions les réduire l'une et l'autre d'après la correc
étion qui leur convient ; attendu que Marin ne paraît pas avoir retranché « l'excès résultant des détours, » (Prouèués, Géographie, édition gracquefrançaise de Halma, Paris, 1826, In-4°, ch. XI, pp. 29-30. Voyes aussi le ch. XII, pp. 31-35.)

à Sera. De 156 degrés environ, 62.480 stades, il la ramena à 105 degrés 1/2 qui, ajoutés aux 72 degrés admis entre les Canaries et l'Euphrate lui donnaient pour toute l'étendue du monde connu 177 degrés 1 2, soit 46 degrés en trop. Cette rectification était insuffisante; mais elle s'appuyait sur des raisons sérieuses qui ne pouvaient être négligées ou écartées.

XIII -- Du temps de Toscanelli rien n autorisait à donner au monde connu la grande extension vers l'est que lui attribuait Marin de Tyr.

On n'exagère donc rien en disant qu'en 1474 aucun cosmographe instruit dans la matière n'était justifié à donner une plus grande étendue à l'habitable que celle admise par la tradition et à laquelle les Portulaus étaient restés fidèles. Les indications fournies par Marco Polo n'autorisaient pas cette manière de voir, et, après la rectification apportée à la longueur que Ptolémée avait assignée à la Méditerranée, sa propre extension du monde connu à 180 degrés n'était plus acceptable.

Cependant, malgré ces raisons, malgré Ptolémée luimême, qui avait écarté la mesure de Marin, l'auteur de la lettre de 1474 adopte cette mesure et en fait la base du plan de passage aux Indes qu'il est supposé avoir recommandé au roi Affonso de Portugal (333). Qu'un cosmo-

<sup>(333) «</sup> Maigré cette rectification [cette de Ptolémée] qui devoit être fam.—
« hère à toute personne commissant la théorie de Marin, pursque dans le
« même ouvrage Ptolémée i expose et la réfute, Toscanelli, sans essayer de
« démontrer que le calcul du savant alexandrin était erroné, et sans faire
« des études d'ituéraires, du moins nous devons le croire, pursque aucun
« indice sur ces études ne nous est parvenu... Toscanelli, non sculement accepte
« les idées de Marin... mais considérant que les terres que l'on supposait exis« ter à l'orient de Serien devaient s'étendre à 10 degrés plus loin, il calcule
« que Quinsay devait se trouver au 235° méridien. » (Automotimus, Cristobal
Colon, pp. 81 82.,

graphe ignorant qui aurait lu superficiellement Ptolémée. ou qui ne l'aurait connu que de seconde main, ait formulé un tel système, cela se conçoit encore; mais qu'un savant comme Toscanelli, qui paraît s'être occupé spécialement de Ptolémée (334) et qui, par conséquent, connaissait les raisons pour lesquelles le géographe alexandrin avait réduit de 45 degrés la mesure du monde de son prédécesseur. ait délibérément écarté toutes ces raisons, cela est vraiment bien extraordinaire. Notons que, pour prendre ce parti, il était obligé, non seulement, de rejeter les rectifications de Ptolémée, mais encore de ne tenir aucun compte de celles de bien des cosmographes qui avaient corrigé Ptolémée lui-même en réduisant considérablement sa propre mesure. Toscanelli aurait done fermé les yeux aur toutes ces considérations et, sans prendre la peine d'étudier Marco Polo, il aurait transporté dans l'autre hémisphère, c'est-à-dire au delà des 180 degrés de Ptolémée. toute la région dont le voyageur vénitien avait parlé, région que la carie catalane, que la carte génoise et bien d'autres, y compris celle de Fra Mauro lui-même, avaient laissée dans les limites de l'hémisphère oriental. Le célèbre astronome aurait été ainsi le premier à méconnaître toutes les bonnes raisons qu'il y avait de circonscrire l'étendue du monde connu dans les limites que nombre de Portulans, d'accord avec une saine tradition, lui assi-

<sup>(334)</sup> Dans notre ouvrage sur la Lettro de Tescanetti, nous avions commis l'erreur de mettre en doute que le savant florentin se fût occupé apécialement de Ptolémée. M. Uzielli a relevé cette arreur. « Vignaud no sait-il pas « co que je dis dans mon livre (son volume sur Toscanetti, dans la Raccotta, « p. 301) que Regiomontanus, mort en 1472, c'est-à-dire deux ans avant « la date de la famouse tettre, avait choisi Tuscanetti pour revoir sa traduc- tion de la géographie de Ptolémée. » (Toscanetti, Colombe « la Leggenda, p. 27.) Effectivement je ne le savais pas, mais je suis heureux de l'apprendre de mon bouitlant adversaire, car sa rectification sert bien plus ma thèse que mon erreur.

gnaient pour adopter, contre toute vraisemblance, l'évaluation extraordinaire donnée par Marin de Tyr (335). Rien n'est moins vraisemblable.

MIV. -- Il n'était pas permis de choisir entre l'évaluation de Maria de Tyr et celle de Ptolémée.

On a dit qu'il n'y avait pas, à l'époque, des données scientifiques sur lesquelles la mesure de monde pouvait être établie, et que les vues avancées à cet égard, soit par Marin, soit par Ptolémée, n'exprimaient que des opinions plus ou moins arbitraires, entre lesquelles il était permis de choisir (336).

Ceux qui font cette objection confondent deux choses bien différentes: la mesure de la circonférence du globe et celle du monde connu, habité ou habitable. Les anciens n'avaient aucun moyen d'établir la première et ne pouvaient exprimer, sur ce point, que des opinions dont il est vrai de dire qu'aucune ne valait mieux que l'autre.

<sup>(335)</sup> e Ou peut dire jusqu'à plus ample informé que Toscancili e été le e premier qui ait ceé rempre en visière avec l'autorité de Ptolémée. a ¡H., Waoma, op. cit., p. 336.) il faut dire que le savant professeur fail cette constatation à l'éloge de Toscanolis; Ptolémée était capandant plus près de la vérité que Marin, std'autres cartographes avalent déjà, compu en visière avec lui, ceux, notamment, qui a acceptaient pas sa mesure de la Méditerranée.

<sup>(336)</sup> Parient des mesures de Ptolémés et de Marin de Tyr, M. Uzioli) dit: e qu'elles sont toules sursi admissibles les unes que les entres, tout l'asprit e critique de Ptolémés ne pouvait résoudre la question, et Toscanelli ne e pouvait avoir aucune raison précise pour préférer un système à l'entre, a (Uzrani, Tescanelli, Colombe e la Leggenda, p. 281.)

Stophus Ruge e dit à peu près le même chose : « Piolémée n'eveit pse les e données nécessaires pour corriger Marin. Il se a'agit entre les deux géoe graphes de l'entiquité que d'opinion contre opinion et non de preuve contre 
e preuve ... S. melateuant nous sevons que l'étendes de l'Angueu Monde était 
e estimée oncors trop grande par Ptolémée, puisqu'elle n'est pas de 180 degrés, 
e mais taut au plus de 130, nous se pouvons pas feure un crime aux anciens 
e géographes de cette arreur, car leur opinion était fondée, non sur des mee sures, mais sur de simples appréciations. » (Ruen, Die Echtheit des Zosasselli Brisfes, p. 501.)

Mais Il n'en était pas de même pour la partie de la terre que l'on savait être limitée à ses deux extrémités par l'Atlantique et par l'Océan. Cette partie avait été parcourue; on avait des données sur son étendue, données incertaines et plus ou moins exactes, mais positives, néanmoins, et sur lesquelles il était possible de baser une estimation qui pouvait être erronée, mais qui n'était ni fautaisiste ni arbitraire. La grosseur que l'on donnait au globe était une opinion dont les raisons échappaient à la critique scientifique; la mesure que l'on attribuait à l'Œcumène était motivée par des faits qui relevaient de la critique.

Cela est si vrai, qu'on était déjà arrivé à déterminer approximativement la mesure du monde connu, en ne lui attribuant que le tiers de la circonférence totale, soit environ 70.000 stades, lorsque Marin de Tyr et Ptolémée vinrent jeter le désarroi dans les idées, relativement exactes, que l'on entretenant à cet égard, en introduisant dans la géographie deux mesures nouvelles étrangères aux spéculations des cosmographes antérieurs.

Il importe d'insister sur ce point que l'erreur rectifiée par Ptolémée ne se rapporte pas directement à la mesure du monde connu, male à la manière dont Marin avait fait usage de certains itinéraires pour évaluer la distance comprise entre l'Euphrate et l'extrémité de l'Asie. Ptolémée prouve qu'avec les éléments mêmes que Marin possédait, il avait indûment étendu cette partie de l'Asie, d'où résultait, naturellement, une extension corrélative du monde ancien. Ce n'était pas là une affaire d'opinion, mais une question de critique. Il ne s'agissait pas de la grandeur du monde, sur laquelle les anciens ne pouvaient avoir que des opinions ne reposant sur aucune base sérieuse, opinions qui étaient d'ailleurs les mêmes chez les deux cosmographes, mais seulement de la mesure d'une section de ce monde qui avait été parcourue et sur laquelle on avait des données.

On ne saurait non plus trouver dans la relation de Marco Polo une excuse à la légèreté avec laquelle Toscanelli aurait écarté les rectifications si justifiées de Ptolémée. Contrairement à tout ce que l'on a dit à ce sujet, cette relation n'autorise pas la supposition que son auteur avait découvert de nouvelles régions qu'il fallait ajouter à l'Asie connue des anciens. Marco Polo ne dit rien de cela et il suffit de lire attentivement son récit pour voir qu'il ne prétend pas étendre l'Asie au delà des limites qu'on lui assignait de son temps.

L'adoption de la mesure de Marin de Tyr, contre celle de Ptolémée, était donc sans aucune justification, et il y a lieu de s'étonner qu'on ait vu dans cette erreur de jugement un sujet de félicitations (337). Il y avait du mérite à prendre parti contre Ptolémée, auquel tout le monde croyait, quand il se trompait, mais non quand il était dans le vrai, ce qui est incontestablement le cas ici, car sa rectification pour être incomplète n'était pas moins bien fondée. Colomb et Behaim, qui étaient singulièrement ignorants en ces matières, pouvaient croire le contraire, mais Toscanelli (338)?

<sup>(337) «</sup> Il n y avait qu'un cartographe d'un seprit indépendant qui put se « risquer à voulair corriger Ptolémée, pour cela il fallait une doss de science « au-desaus de l'ordinaire. » (Soraus Rugs, op. cit., p. 507.)

Le professeur Carlo Errera partage cette manière de voir : « Il fallat l'es« prit critique independent et hardiment innovateur d'un homme comme
« Paul dal Pozzo Toscanelli pour un révolter contre cette autorité dont la
« parole faisait loi Il ou soutenir les données de Marin de Tyr contre celles
« de Ptolémée, alors surtout que ce dernier les avait exement combattues
« dans se Géographie » (L'epoca delle grande scoperts, 1902, p. 231.)

<sup>(335)</sup> Un juge des plus competents en ces matières, Ravenstein, qui croit copendant à l'authenticité de la lettre attribuée à Toscanelli, n's pu s'empécher de trouver singulier que ce savant ait méconnu les rectifications que Ptolémée avait apportées à la mesure de Marin de Tyr, et se refuse à lui reconnaître, comme cosmographie, la compétence qui lui appartient comme estronome. When we find that he rejected Ptolemy's critique of the exagensied extent gives by Marinus of Tyre to the route folloced by the caratass

On voit qu'on n'est pas justifié à dire que parce qu'elles étaient erronées toutes deux l'opinion de Ptolémée ne valait pas mieux que celle de Marin de Tyr. Outre que ce dernier n'avait aucune critique, et, à ce qu'il paraît, fort peu de science (339), la preuve de l'erreur qu'il avait commise était faite, tandis que la preuve de l'erreur de Ptolémée restait à faire. Il n'était pas permis de choisir entre les deux évaluations de ces deux cosmographes, et personne ne le fit, excepté l'auteur de la lettre de 1474, Colomb et Behaim.

N'est-on pas autorisé à conclure de tous ces faits qu'un savant comme Toscanelli, qui devait répugner aux solutions hâtives et hasardées, et qui nous est présenté par son éminent biographe moderne comme étant un grand géographe, n'aurait pas avouglément embrassé une évaluation

in their posts to Sera, and failed to identify Ptolemy's Series with the Cathaia of Marca Pole, as had been done before him by Fra Mauro, we are not this to rank him as high as a critical cartographer as he undoubledly ranks seen astronomer. (Martin Behaim, p. 65.)

(339) Nous voyons par les citations que Piolémés emprunte à l'œuvre de Mana qu'elle était remplie d'erraurs de tous genres et de contradictions flagrantes qui montrent qu'il se sut pus faire usage des éléments d'information dont il disposait, al qui l'Amoignant non saulement de son manque de discermant, reus encore du pende connuesanços qu'il eveit en estronomes. Tous es géographes modernes qui out ou l'occasion de s'occuper de la matière ont donné reison à Ptolémée contre lui et ont recount son insuffisance. Gosselin qui, un des premiers, a soumis son système à un examen critique sérieux, contate avec simperaction a qu'aucun monument géographique se présents une messe d'errours si énorme, » (Recherches sur la Géo, systématique des Asciens, Vol. 11, p. 50). Letroune, sans after sassi foin, conclut d'une obserration astronomique qu'il avait faite e qu'il n'était pas fort habite s (Œnures : Giog. et cosm., Vol. I, p. 147). Vivion de Saint-Martin reconnak que sur des Points considérables les critiques de Ptolémée sont amplement justifiées » illu. de la Géographie, p. 100). Kalla, un juge des plus compétents en cette matière, Hunbury, relève chez Marin des erreurs de la plus grossière nature : Prove of the grossest description, et ajoute que l'usage qu'il fit des malériaux "" Pouvezux qui élaient à sa disposition fut au plus haut degré maladroit et peu Continue in the highest degree unskilful and unscientific (A. Hist. of Materi Geography, Vol. II, pp. 533 et 586)

dont les observations critiques de Ptolémée avaient démontré l'errour (340)? Dire que l'auteur de la lettre à Martina, lettre qui est hasée uniquement sur cette errour, et qui est l'expression de la fausse conception du monde dont celle-ci est la source, a été écrite par Toscanelli, c'est avancer une proposition qui ne fait pas honneur au savant suquel on attribue cette manière de voir et qu'on est fendé à mettre en doute tant qu'elle ne sera pas rigoureusement démontrée (341).

(340) Quant, dans notre Terrenelli, nous avons musté sur ce quant (p.63), selui de tous les critiques allemands qui a examiné ce livre evec le plus d'impartialité, llermann Wagrer, tout en consestant à trauver notre argumentation impénieuse, a det que de s'ecroulait devant le fait, dont je nu m'étais pas avisé, à ce qu'il parait, « que Toucanelli ne s'est pas horné à s'appro-e prier l'élandus du mande, taile que Maria de Tyr le concevait, main qu'il « », en autre, fait sien, avec beaucoup d'intelligence, un système de carte « plane reclangulaire dont l'adée première appartient su cosmographe de « Tyr. » (Le Lettre et la Carte de Toscanelli, . p. 144.)

Cotto remorque tend à déplacer la question pour la porter sur un terraisch nous n'avons par à suivre notre compétent contradicteur. Au point de vue que nous occupe ics, il importopeuque Toucanesti ait donné à la peujoction que Maria avait conçue una forma peus accentifiqua. Ce qu'ai a agut de anvoir, e aut on un homme ayant le nevour de Tosqueelle a pu, dans les genétions que unt ĉiń infiguitte, emprunter à Maria de Tyr as mesure extravagante du vieux monde. Hermann Wagner admet on singular emprunt, et montre mêmu qu'il n'est pas contestable, mais il su donne ni n'essais de donner sucure raison pour l'angisquer de la port de l'accanalit, et a'est précisément en qu'el faillest faire. On ae peul que faire des conjectures sur la prejection que Toncanelli avait employée, pusque la carte que en Mmoignait a'existe pius, main nous positions le texte de la lettre écut catte carte était le complément, et nous savous que son carectère/ogdamental, essentiel, celus per leguel elle se sucommandait à l'attention du Ros Affonni et de Lolomb, crins qui à fait dire de sen sulcur supposé, qu'il avait été l'initiateur de la écouverte de l'Amérique, est le peu d étendine qui y est donné à l'espace maritime réséé inconnu, et ce que nous voudrione savoir c'est comment un savant comme Toscaselli a pa accepter une évaluation ausas erronés que culis-la, niore surtout gu'il avent les moyens de la contrôler, dans une certaine mesure tout no moins, su se reportant è Ptolémée, à Marco Polo, aux Purtuisme et à quelques cartes du temps.

(341) Un sevent géographe, l'égal de coux qui ne sétonnent pas que Toscanelli nit accepté les données de Marin de Tyr, le professeur Linguis fluques, recumnit que cole ne s'explique pas facilement. « C'est lé, dit-il, une grave XV. — Le fait que la carte qui accompagnait la lettre de 1474 était graduée, crée une présomption de plus contre l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli.

Si nous passons maintenant à l'examen de la carte qui accompagnait la lettre de 1474, on se trouve en présence d'objections d'un autre genre. Cette carte n'existe plus et nous n'en avons aucune description. Nous savons, cependant, par quelques expressions de la lettre dont elle était le complément, que c'était une carte marine, qui avait pour objet de traduire, sous une forme graphique simple et facilement comprise, les indications données par la lettre sur la route à prendre pour aller au pays des aromates.

On pourrait conclure de là que cette carte était une carte nautique, dressée comme toutes celles de ce genre qui se faisaient alors, où les distances et les directions étaient indiquées par un système de lignes tracées d'après la rose des vents. Cependant, on trouve dans la lettre une autre phrase qui fait voir que cette carte était construite d'après une méthode plus savante. Il y est question de lignes droites qui montrent les distances de l'est à l'ouest et de lignes transversales qui donnent la distance du nord au sud. Cette phrase assez ambiguë, d'ailleurs, car les expressions de lignes droites et transversales ont donné lieu à des interprétations différentes, montre néanmoins qu'il s'agissait d'une carte graduée, c'est-à-dire d'une carte pourvue de méridiens et de parallèles, et c'est ainsi qu'en

cobjection à laquelle on ne peut répondre que par des hypothèses. » (La Lettera di Paolo del Posto Tascanalli... p. 31.) M. Hugues en suggère une qui est que Toscanalli, après avoir étudié Ptolémés, a donné la préférence à l'évaluation de Marin e parce que le livre de Marco Polo qu'il commissait e aussi s'accorde, très approximativement, avec les résultats obtenus par le « géographe tyrien. » (Op. cii., pp. 21-22.) L'hypothèse serait valable, si récliment la relation de Merco Polo contenait des indications de ce genre. On scrut fort embarrassé s'il fallat les relaver.

ont jugé tous les cartographes qui ont tenté de la reproduire : Sprengel, Uzielli, Wagner et autres (342).

Il est dons manifeste que la carte qui aurait accompagné la lettre à Martins était une carte marine dressée d'après une méthode ayant un caractère scientifique et différente de celle qu'employaient les auteurs des cartes marines ou portulans de cette époque. De deux choses l'une, par conséquent, ou cette carte était l'œuvre d'un cosmographe d'un savoir exceptionnel qui devançait son temps en faisant usage d'une méthode savante que personne alors n'employait pour ce genre de cartes et qu'on n'employa qu'après lui, ou cette carte, extraordinaire pour le temps, a été faite à une époque où la méthode perfectionnée qui a servi à l'établir était déjà connue et porte, par conséquent, une date antérieure à celle de sa véritable composition.

Les savants géographes que nous avons nommés se sont tous prononcés pour la première alternative ; tous ont admis que cette carte était de l'époque dont elle ports la date et qu'elle provensit de Toscanelli, qui, en la dres-

<sup>(343)</sup> Dans notre livre sur la Lettre et la Carte de Toscaneits nous evons donné la liste des reproductions qui ont été teniées de cette esrie (pp. 179 et sq). Il suffit de dire ici que les trois plus connues de ces reproductions sont celles de Peschel, d'Usielli et de Wagner Mais les autours de ces essais de reconstruction admettent tous que la projection de le carte n'était pas celle en sage à la date qu'elle porte, 1474, et voient dans ce fait une preuve de la supériorité de Toscanolli sur les auteus cartographes du temps. Voice comment s'exprime à cet égard l'éminant professeur de Gottingen : « Le a résenu des degrés est ce qu'il y a de plus particulier dans cette carte.

<sup>4</sup> Aucune carte marine de l'époque n'en était pourvue. Bien plus, toutes

e élauni graduées d'après la rese des vents, ce qui constitue un système de

<sup>«</sup> lignes auxiliares absolument différent, . Tostanells, instent per Maris,

e pouvait en savant cosmographe qu'il était, tester le premier essai d'une

e carte murine graduée et, comme on le suit, il n'e en aucun imitateur sumée diet, a (Hannann Waonan, La Lettre et la Carte, etc., p. 119.)

<sup>«</sup> Le premier, dit un savant ogalement compétent en cette mattère, it foure nit la carte marine usuelle du xvº siècle d'un résonu de degrée se ouupant

<sup>« &</sup>amp; angles droits, » (Sorson Ruoz, op. cit., p. #2)

sant s'était montré supérieur à tous les géographes et cosmographes de son temps. Cette manière de voir qui paraissait pleinement justifiée avant que la question de l'authenticité de la correspondance attribuée à Toscanelli ne fut posée, n'a plus aujourd'hui la même valeur, car toutes les raisons qui peuvent faire douter de l'authenticité de la lettre militent aussi contre celle de la carte et fournissent une explication qui n'existait pas auparavant du carastère exceptionnel de cette pièce. Entre ces diverses raisons pour lesquelles il semble difficile d'admettre que Toscanelli ait écrit la lettre de 1474, la principale est que cette lettre est l'expression d'un système géographique dont l'erreur ne pouvait échapper à un savant placé dans les conditions particulières où il se trouvait. Il suit de là que si Toscanelli est l'auteur de la lettre en question, ainsi que de la carte savante qu'on lui attribue, il a fait preuve, dans le premier cas, d'un singulier manque de critique, et dans le second, d'une prescience étonnante. Alors donc, que contrairement à des documents qu'il avait sous les yeux et qu'il ne se donna pas la peine de consulter, ou qu'il ne comprit pas, il acceptait aveuglément la mesure inadmissible de Marin de Tyr, d'autre part, il aurait si judicieusement étudié les données fournies par ce même Marin de Tyr, qu'il en aurait tiré une méthode cartographique savante à laquelle personne n'avait encore pensé et qui ne fut mise en usage que près d'un demi-siècle plus tard (343).

Il y a là une contradiction logique qu'il est impossible de méconnaître et dont les conséquences s'imposent : le

<sup>(343)</sup> Il existait bien alors quelques rures cartes où catte méthode avait été employée; mais alles na représentaient que des espaces restraints, ce qui était relativement facile, tandis que Toscapelli est supposé avoir appliqué la premier cette méthode à un hémisphère entier, ce qui soulevait une grande difficulté. C'est la distinction que fait Wagner et que note aussi Errara

fait que la carte qui accompagnait la lettre à Martins était pourvue de lignes latitudinales et longitudinales est une indication de plus que ces deux pièces sont apocryphes et qu'elles datent d'une époque où les cartes nautiques portaient des lignes de ce genre (344).

XVI. — La carte attribuée à Toscanelli était erronée, même pour l'époque, et ne pouvait rien apprendre aux cosmographes du temps, notamment aux Portugale.

Deux éminents géographes allemands, le professeur Hermann Wagner, de l'Université de Gottingen, et le D' Sophus Ruge, de Dresde, se sont élevés avec force contre l'assertion que la carte attribuée à Toscanelli, telle qu'on peut la reconstituer, était sans valeur (345).

<sup>(344)</sup> Si l'on objectait à ce raisonnement qu'il faut alors placer la date de la fabrication de cette carte à une époque très tardive, puisque 38 ana après la mort de Toscanelli les cartes marines graduées n'étaient pas encore d'un usage général, il faudrait faire remarquer que si les cartes graduces n'entrérent que leatement dans la pratique, elles n'étaient pas néanmoins absolument inconsues. Nous en possédons une, celle de Clavus, qui est antérieure à Toscanelli, et nous en avons une qui ne lui est postérieure que d'une vingtaine d'années: celle de Barthélemy Colomb qui est de l'année 1506 ou environ. A l'objection que ni l'une ni l'autre n'est une carte marine on peut répondre que celle de Barthélemy Colomb avait, en un sens, ce caractère, puisque son objet était de montrer où se trouvairni les régions nouvelles découvertes par son frère à son dernier voyage. On ce saurait dire non plus que celts carte n'est pas pourvue de lignes droites et transversales ; elos n'y sont pas tracées, il est vrai, mais les degrés de latitude et de longitude y sont inscrite ce qui revient au même.

<sup>(345</sup> Après avoir montré par une analyse rigourcuse quelles indications géngraphiques pouvaient se trouver dans cette carte hypothétique, nous ajoutions que bien e qu'elle était supposée venir d'un centre intellectuel et e sciontifique où l'on possédait les renseignaments les plus complets et les plus récents sur toutes les questions de géographie et de cosmographie e sions agitées, et qu'on lui donnêt pour auteur l'un des hommes les plus e savants de son temps, particulièrement soignaux de se bien renseignar é surces questions, elle avait été établie avec des éléments connus de loui e le monde s, et nous ajoutions e que n'importe quel cosmographe, tant suit

M. Wagner croit que cette carte était nouvelle dans sa partie technique, comme dans ses éléments fondamentaux, et qu'elle décèle la main d'un mattre (346). M. Ruge appue sur cette assertion et la développe en l'exagérant. Cette carte unique dans son genre, nous dit-il en substance, était la seule qui représentât alors l'Océan tout entier, la seule qu'on eût encore vue dressée sur une projection savante, la seule qui donnât aux extrémités de l'Asie orientale une forme que les cartographes suivants ont acceptée (347).

(344) a Je dous faire la protestation la plus nette contre l'assertion que la a carie attribuée à Tousenetts su pouvest run apprendre sen Portuguis. Tout e en contraire, Jusque-là on ne connaisent, comme cartes du monde, que e des cartes, le plus souvent en forme de disque, où l'on se bornait à figurar e les continents, et où les côtes attentiques du l'Europe et de l'Afrique tou-e chaient à un bord et celles de l'Asse prientale touchaient à l'autre ... Il e failest faire un effort d'imagination pour se représenter comment, en allent e par l'ouest, on pouveit attenuère les côtes prentaines. Toucaucht vouluit e remédier à cet inconvénient, et it marque son intention avec tant de neitaté e et de clarté qu'en liant ce qu'il dit on reconntit le paroie du maître, » (H. Wagner, Gestinguisher gelehrien Aussigen, 1902, n° 2, p. 119.)

(517) « Quel est le Portugais qui oùt vu svant 1474 une carta sur laquella « l'océan au trouvait représenté dans toute son étendes? Quel Portugais « avait vu aiors une carte marine pourvus, à la place d'une rose des vents, « d'un réman de méridans et de perulèties se ouspant à angles droite? Que « avait jusque-là vu une certe marine pourvue d'un réseau de degrés à « mailles carrées? Qui svait donné jusque-là une pareille représentation des « contours des oôtes armotales de l'Asia, nontours qui ont eté reproduits « depuis, sur l'autorité de Tosomelle, par Heuricus Martallus, Martin Bebasis, « Rayach, Schoner et d'autres ? Ne sont-ce pas là des traveus que seul un « cevant éminent pouvait accomplir? Et resérons-nous qu'un abscur personnage « oursit pu faire fortaitement tout cale en commettant un faux l » (S. Ruca, « Dus Eshtheif des Toscaneile-Briefes un Zeitschrift der Gesellschaft für « Erdkunde, Berlin, 1992.)

<sup>«</sup> peu érudit, pouvait factionesse deseror use carte pereille, surtout en Por« lagai, on le prince lienry avait dévelopé le goêt des études géographi« ques : qu'on n'y trouvait aucune indication neuvalle pour esux qui s'occu« paient de commographie et de navigation et qu'elle ne pouvait rien apprendre
« à des navigateurs comme les Portognes que commissement l'Atlantique
« mieux que personne et suxquele nucus des portuines de l'epoque n'était
« inconnu, » (Notre Torcanelli, pp. 201-202.)

Ces assertions, à la fois si hasardées et si catégoriques, sont basées sur deux hypothèses; la première c'est que cette carte perdue, sur laquelle nous n'avons que de vagues et courtes indications, était une carte savante. La seconde est qu'on la retrouve en partie dans le globe de Behaim et dans d'autres documents cartographiques du temps, dont les auteurs ont dû connaître, soit la carte même de Toscanelli, soit sa correspondance avec Martins ou avec Colomb. Voyons comment s'établissent ces deux hypothèses.

Tous ceux qui ont tenté de reconstruire cette carte ou dù ajouter quelque chose aux rares indications que nous possédons sur elle. On ne pouvait faire autrement. La reconstitution d'un document perdu, ou d'un objet en partie détruit, comporte nécessairement une partie hypothétique et interprétative, puisqu'il s'agit de refaire une chose entière à l'aide de quelques données incomplètes. Il n'existe donc aueun essai de reconstitution de la carte, dite de Toscanelli, qui ne contienne quelque chose de plus que ce qu'indiquent strictement les textes. Tout ce que nous savons de ce document, c'est qu'il était pourvu de lignes droites et de lignes transversales. Nous ignorons sous quel angle ces lignes se croissient; nous ne savons pas si clies formaient un réseau de mailles carrées ou oblongues ; nous ne pouvons affirmer, non plus, que la carte était dressée sur telle ou telle projection; tout ce qu'on a dit à ce sujet est purement conjectural. La seule chose qu'on soit en droit d'avancer, c'est que cette carte était graduée ; mais on a vu au paragraphe précédent que cette particularité qui donne un caractère scientifique à cette pièce, loin d'apporter une raison de croire à son authenticité, ferait plutôt supposer qu'elle est antidatée.

A défaut de cette particularité, dont, pour la raison indiquée, il n'y a pas à tenir compte ici, peut-on attribuer à cette carte quelque autre caractère qui serait de nature à confirmer l'assertion qu'elle avait, à l'époque où elle est

supposée avoir été produite, une valeur scientifique exceptionnelle? Nous n'hésitons pas à dire : non, si on la juge d'après les textes que nous possédons ; oui, si on lui attribue, par voie d'interprétation, des caractères hypothétiques. 1) après les seules indications que nous ayons, c'était simplement une carte divisée en espaces destinés à montrer que la distance qui séparait Lisbonne des côtes de l'Asie orientale et de quelques points intermédiaires n'était pas considérable. Quelques fles y figuraient, mais c'étaient des lles qui figuraient sur nombre de cartes : les Canaries et les Acores, Cypangu, dont Marco Polo avait beaucoup parlé, et Antilia, à l'existence de laquelle tout le monde croyait alors. Aucun texte n'autorise à dire que quelque autre particularité caractérisait cette fameuse carte, dans laquelle on veut reconnaître la main d'un savant habitué aux méthodes des sciences exactes et dont toutes les facultés étaient tournées vers les spéculations les plus profondes qui puissent les occuper.

Y a-t-il, dans ce que nous savons de cette carte, quelque chose que les cosmographes du temps pouvaient considérer comme extraordinaire ou comme nouveau, quelque chose qui fût de nature à leur ouvrir des idées qu'ils n'avaient pas ou qu'ils ne pouvaient aisément se former d'après les documents qui leur étaient connus? On ne le voit pas. La théorie cosmographique dont cette carte était l'expression datait de l'antiquité et était familière à tous ceux qui s'occupaient de ces matières; les renseignements géographiques sur l'Extrême-Orient qu'on y trouvait provenaient tous de la relation de Marco Polo, dont alors des copies manuscrites circulaient un peu partout, et étaient d'ailleurs puérils; les lles qui y figuraient, figuraient auparavant sur des portulans qui étaient alors nombreux. Enfin. la plus importante des indications qu'elle avait pour objet de fournir, celle des distances, se trouvait dans Ptolémée. qui l'avait réfutée d'une manière péremptoire et qui était

alors dans toutes les mains. Cette fameuse carte, qui était peut-être savante dans son exécution technique — en réalité nous n'en savons rien, — n'avait certainement aucune valeur au point de vue géographique ou théorque, et il était facile aux cosmographes du temps d'en démontrer l'insuffisance, pour ne pas dire la nullité, sans avoir besoin de recourir à d'autres sources d'information que Ptolémée et Marco Polo, qu'ils avaient sous les yeux. Loin de marquer un progrès dans les connaissances géographiques du temps, elle ne pouvait que jeter la perturbation dans les idées relativement justes qu'on commençait à se faire du monde et de ses parties (348). C'est ainsi qu'en a jugé un géographe dont la compétence dans les questions de ce genre est admise par tout le monde : Joschim Lelewel (349).

<sup>(315)</sup> M. Allolaguirre, que nous trouvons si seuvent parmi nos advarsacre, est, ses, entièrement d'eccord avec nous. Dans le premier chapitre de sou livre, qui est en grande partie consacré à mostrer que Toscanelli était sertout conne comme astronome, methématicien et médecin, il a expresse sons

e Pour le Juger comme géographe, il nous route seuloment la Lettre,... dans la laquelle il n.y. a aucune idee raprésentant un progrès dans la science cona mographique. Toutes celles qu'un y trouve étaient communes et courantes
a de son lemps et quelques-unes, comme celle du prolongement de l'Asse
a vare l'ouest, qui avait déjà été réfutée et qu'il accepte, avec aggravation
q de l'erreur, demontreut que, comme géographe, il était loin d'être le sevuit
a éminent que ses apologistes voient en lui, s (Gristobal Colon., p. 92.)

<sup>(\$19)</sup> Lelewel, qui n'avait aucune raison de soupconner l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelle, dit que a est lus qui pets la cosmographie dans une voie seronde et classe sa carte dans sette catégorie de documents déponevus de toute valour scientifique qui, selon son expression, « agitaient l'opinion et alimentalent la orédulité », Au primier rang parmi les faux cosmographies du xv<sup>4</sup> siècle, dont les deux plus célèbres sont, pour lui, Fre Mauro et Behnim, il place Toscanelli, qui envoyait au Portugal une carte us « il comptait 225 degrès de Lisbonne à Quinsay. Ce tableau, ajoute t-il, » « communiquait du l'Italia en Portugal, à l'Espagne, à l'Atlemegne et à Nuce remberg. On argumenteit en se faveur. C'est en vain que le bon sens, le compas à la main, estimait, à travars le continont de l'Asia, les journées « de Marco Polo, le tableau extravagant impressionneit, impossit siènce à « la froide réfiguees, enfammait l'imagination » (Gée, du Moyen Age, Épi-

Tous les cosmographes du temps pouvaient faire une carte semblable, surtout les Portugais. Ils avaient pour cela les éléments nécessaires: les textes bien connus des auteurs anciens favorables à l'hypothèse, la carte de Fra Mauro et celle de l'école catalans qui leur montraient les contours de l'Asis orientale, les portulans italiens où étaient figurées les îles de l'Atlantique, même celles imaginaires; les cartes qu'eux-mêmes avaient dressées pour leurs découvertes le long de la côte africaine; Marco Polo, dont le prince Dom Pedro avait rapporté un exemplaire à Lisbonne en 1428, et qui les renseignait sur le Cathay, ainsi que sur Cypangu, et enfin Ptolémée, qui leur donnait la mesure du monde d'après ses propres calculs et d'après ceux de son prédécesseur Marin de Tyr.

Que leur manquait-il donc pour faire une carte de l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde semblable à celle qu'on attribue à Toscanelli, et qu'est-ce que celui-ci pouvait leur apprendre à cet égard (350)? Dire que cette carte était l'expression d'un aystème de géographie scientifique qu'un savant, qui devançait son temps,

logue, p. 183.) Nous voilé bien lain de le manière de penser du professeur Errem, qui consulère la carte de Toscanelli e comme une des plus génisles a conclusions de la science de l'époque, une des psu genisle resultate cui la a scienza d'attora, potesse percentre ». (L'apoca delle grandi Scoperte, p. 242.)

Un jeune érudit belge, auteur d'un travail estimable sor les origines de la certographie portugaise, M. Denuci, à vu, su contraîre, dans la carte de Toucasselli, « l'ouvre d'un cosmographo peu éclairé » (Origines de la cartographie perlagaise, p. 12) Notre ami M. Ravenstein n'e pas ou l'occasion de s'expliquer sur co point, mais nous serions surpris s'il no partageait pascette opinion.

(356) Cetta question a été posée bien avant nous par un asvant jésuita, François-Kavier Lampilias, auteur d'une Histoire de la littérature espagnole imprimée en Italie au xviu<sup>a</sup> siècle, « Quel besoin avaient les Portugais des conseils de Toscanelli? », demande-t-il avec quelque incrédulité, (Voyes Saggie storice apelogetice della letteratura apaganola, Gênes, 1775-1751,6 vol. 4°, 1° partie, tome II, p. 248 et ». Voyes aussi, pour une réplique de Tiraboschi. sa Storiadella letteratura italiana, tome VI, part. I, Ch. VI, p. 218, éd., de 1867.)

Vianaun, Nouvelles Études, I.

pouvait seul formuler, c'est dire que les cosmographes de l'époque ignoraient toutes ces choses et n'avaient même pas la conception d'une mappemonde ou d'un globe terrestre, et, comme les globes datent de l'antiquité et qu'il n'est pas possible d'en construire un sans y faire figurer l'espace interposé entre les deux extrémités du monde; comme l'idée que cet espace n'était pas bien étendu est aussi ancienne que la cosmographie, la notion fondamentale du système dont la carte de 1474 était l'expression ne pouvait qu'être familière à tous ceux qui admettaient le principe de la sphéricité de la terre, principe généralement accepté au xv' siècle (351).

La seconde hypothèse, celle d'après laquelle la carte perdue aurait laissé des traces importantes dans le globe de Behaim et dans quelques autres documents du temps, n'est pas particulière à M. Ruge, presque tous les auteurs l'ont avancée. Elle prend sa source dans les ressemblances indéntables qui existent entre quelques-uns de ces documents, le globe de Behaim notamment, et les indications données par la lettre de 1474 sur ce que devait être is carte qui l'accompagnant. Avant que l'authenticité de la correspondance attribuée à Toscanelli ne fût mise en question, ces ressemblances autorisaient la supposition que les auteurs des documents où on les constate devaient avoir eu connaissance de la carte perdue. Mais aujour-d'hui la supposition contraire est tout aussi valable. Si la lettre et la carte attribuées à Toscanelli sont spocryphes,

<sup>(351)</sup> Si celte carte éteit, comme on le veut, l'expression d'un système géographique et cosmographique qu'un savant seul pouvait formuler, commont se fait-il que Colomb, qui n'était rien moiss que savant, l'a égaiement formulé? Si l'on dissit qu'il en doit l'idée premère à Toscapelli, nous ferious remarquer que, lors même qu'il en serait ainsi, cela importerait peu ici, puisque Colomb neus livre le secret de la composition de ce système, et que le procédé ille vien de scientifique; quelques phrasse ampruntées à deux ou trois auteurs, à d'Ailly notamment, suffisent pour cela.

si ces pièces sont en réalité d'une date postérieure à celle du globe de Behaim et à la lettre de Müntzer, on est tout aussi fondé à dire que c'est le globe qui les a inspirées, qu'on pouvait l'être de croire, auparavant, qu'elles ont contribué à la construction de ce curieux monument géographique. Il en est de même des autres documents dans lesquels on retrouve des particularités caractéristiques de ces pièces.

Quant à l'assertion que Henricus Martellus, Behaim, Ruysch, Schoner et d'autres ont reproduit les contours de l'Asie orientale d'après Toscanelli, rien n'autorise à la faire. C'est une hypothèse à l'appui de laquelle on ne peut produire aucun fait, puisque nous ignorons quels contours Toscanelli avant donnés à l'Asie, et qui est on ne peut plus invraisemblable, car elle suppose que cette carte dont la critique n'a pu réussir à découvrir aucune trace et que les Portugais eux-mêmes, auxquels elle aurait été destinée, ignorent, était parfaitement connue d'un assez grand nombre de cosmographes qui vivaient dans des villes différentes (332).

Il semble donc qu'il n'y ait rien à retirer à la proposition formulée en tête de ce paragraphe, que la carte attribuée à Toscanelli était, d'après ce que nous en savons, l'expression d'un système géographique dont l'erreur avait été démontrée, qu'elle ne pouvait contenir rien qui ne fût connu des cosmographes du temps, rien dont ils ne fussent capables de juger en connaissance de cause.

<sup>(352)</sup> Voyez ce que nous avons dit à cet égard, dans notre Route des Indes, p. 29

XVII. — Le cadre pour sarte graduée trouvé dans des papiers ayant appartenu à Toscanelli.

Avant de clore ce chapitre, il faut s'arrêter un instant à un fait qui a une certaine importance pour la question qui nous occupe.

S'il est bien certain que ni une minute ni une copie de la lettre et de la carte attribuées à Toscanelli n'a été trouvée dans les papiers de ce savant, on y a trouvé d'autres pièces qui pourraient se rapporter à la carte (353). L'une est une seuille entourée d'une bordure, dans laquelle on a vu un cadre destiné à recevoir une carte analogue à celle dont parle la lettre de 1474. Ce cadre montre, en esset, que la carte pour laquelle il avait été tracé devait être graduée, comme devait l'être e lle de 1474, c'est-à-dire que les degrés de latitude et de longitude y seraient indiqués par des lignes, coupées à angles droits, formant des espaces comprenant chacun cinq degrés, et qu'elle serait orientée par le nord, deux particularités nouvelles du temps de Toscanelli et essentielles de la carte dont parle la lettre de 1474.

Ce cadre, il est vrai, était fait pour une carte qui avait un développement de 90 degrés du nord au sud et de 180 degrés de l'est à l'ouest, tandis qu'à en juger par les termes mêmes de la lettre, la carte qui en était le com-

<sup>(353)</sup> Ces pièces ont été découvertes on 1661 par le professeur Pulti Elles appartiennent à la Bibliothèque nationale de Florence et out toutes été reproduites par Usielli dans sa grande vie de Toscanelli. Elles se composent d'un discours sur la comète de 1456, de feuillets quadrillés indiquant la position des étoiles pendant la course de la comète d'une liste de positions géographiques et d'un cadre pour carte graduée. Wagner qui en a obtenu communication les a décrites dans son mémoirs sur la reconstruction de la carte de Toscanelli (p. 220). M. Thacher a feit de même dans son Columbus, p. 369-375.

plément, ne représentait que la partie de la sphère comprise entra l'Irlande et la Guinée, 60 degrés environ, et celle s'étendant jusqu'au 130 méridien, à l'ouest de Lisbonne. En outre, les latitudes et les longitudes ne sont pas tracées dans l'intérieur de ce cadre, alors qu'elles l'étaient sur la carte en question. Mais ces différences sont insignifiantes comparées aux ressemblances fondamentales, qui ont été indiquées. Il n'importe, en effet, que ce cadre ait été préparé pour dessiner une carte embrassant une bien plus grande partie du globe que l'autre; ce qui doit seul fixer notre attention, c'est que cette carte devait être graduée et orientée par le nord, comme celle de 1474. Ces deux particularités ont cela d'important qu'elles établissent qu'à certains égarde l'autour de la pièce, où oa les constate, a pu faire une carte comme celle de 1474, ce qui détruit l'une des plus fortes objections que l'on puisse formuler contre l'authenticité de cette dernière : celle qu'à la date qui lui est attribuée il n'était pas encore d'usage de faire des cartes graduées et orientées par le nord.

La question se réduit donc à une question d'authenticité. Ce cadre a-t-il été réellement tracé par Toscanelli? La seule preuve que nous en ayons, c'est que la pièce qui le porte a été trouvée dans des papiers qui viendraient de Toscanelli. C'est certainement une indication; mais elle ne suffit pas pour établir que cette pièce est de ce savant et que, par conséquent, il pouvait faire une carte graduée comme l'était celle qui accompagnait la lettre de 1474.

Les mêmes raisons qui militent contre l'authenticité de la lettre, militent contre celle du sadre. Il n'est pas plus facile de croire qu'un homme, mort en 1482, alt pu préparer le cadre sans carte dont nous parlons, qu'il ne l'est d'admettre que le même homme a fait la carte de 1474. Les deux faits sont également invraisemblables, et pour les admettre il faudrait avoir des raisons pertinentes, qui

n'existent pas. Le cadre a été trouvé, il est vrai, dans des papiers qui ont, en tout ou partie, appartenu à Toscanelli; mais il faut remarquer qu'il est tracé sur une feuille volante, qui a pu y être introduite à une autre époque par une autre main que celle du savant florentin. C'est au milieu de pièces relatives à la comète de 1456, sujet avec lequel il n'a aucun rapport, que ce cadre de carte a été trouvé et la feuille où il est tracé ne porte aucune inscription de la main de Toscanelli. La seule raison que l'on ait d'attribuer ce cadre à l'auteur de la carte de 1474, c'est, outre la provenance supposée, celle, ci-dessus indiquée, qu'il a été préparé pour une carte graduée comme l'était celle de 1474, qui est donnée comme venant de Toscanelli.

Cette raison, qui a semblé péremptoire aux critiques qui ont examiné ce point, ne serait valable, cependant, que s'il était démontré que la carte de 1474 avait été dressée, comme le croit Wagner, sur la même projection que celle dont fit usage l'auteur du cadre en question. Mais tel n'est pas le cas, et les cartographes sont si peu d'accord sur ce point, que l'un des plus compétents en cette matière, Peschel, a établi sa restitution de la carte de 1474 sur une tout autre projection, et si cet exemple ne suffisait pas pour montrer que la concordance que l'on croit trouver entre la carte de la lettre de 1474 et celle du cadre des papiers de Toscanelli est tout au moins contestable, nous citerions le témoignage de d'Avezac, qui déclare explicitement que la projection adoptée pour les deux documents n'est pas la même (354).

<sup>(354</sup> D'Avesse, qui croyait à l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli, (oun'evait alors aucune raisond'en douter), s'oxpriment dans les termes suivants à propos du cadre trouvé dans les manuscrite venus de Toscanelli : « La lettre « de 1474 s'appuie sur une carte différente de celle du manuscrit, puisque « colle-ci est une projection plate à degrés égaux, tant en longique qu'en

Il faut encore remarquer que si ces deux documents sont du même savant, les autres notes ou écrits trouvés dans ses papiers doivent s'y conformer. Or, parmi ces notes, il y a une liste de positions de 57 villes, et dans cette liste Lisbonne ne figure pas, Lisbonne qui a dù occuper tout spécialement l'attention de Toscanelli, si la Lettre et la carte de 1474 sont de lui. Il en est de même de Quinsay et de Zaiton qui, pour la même raison, devraient figurer dans cette liste et qui ne s'y trouvent pas. Mais en revanche on y trouve Charlabech in Ghataio. c'est-à-dire Khambalic de Marco Polo. Pékin aujourd'hui, et cette ville y est indiquée comme étant au 160° 50° de longitude orientale, alors que dans le système de l'auteur de la lettre de 1474, elle devrait être au 226 méridien oriental, puisque, d'après cette lettre, Quinsay, qui est à 4 degrés plus à l'est de Pékin, est au 130 méridien à l'ouest de Lisbonne. Une autre note indiquerait que Toscanelli donne au degré 67 milles 2,3, ce qui n'est certainement pas le module dont s'est servi l'auteur de la lettre de 1474 (355).

On ne saurait donc tirer de la présence de ce cadre, dans des papiers qui sont présumés venir de Toscanelli, aucune preuve qu'il a été tracé par l'auteur de la carte de 1474, et que cet auteur était le savant florentin mort en 1482. Pour voir dans le fait, incontestable, que la carte du cadre en question et celle de la lettre de 1474 étaient

a latetude, tandis que la carte de 1474 prond le parallèle moyen de 50 milles du degré de longitude... J'incline à voir là deux études bien distinctes du savant florentini, dont les différences devraient s'expliquer par celles des detes respectives.» (Lettre à Uzielli dans le Toscanelli, n° 1, janv. 1893, p 8.) (355) Cette note se trouve à la fin de la liste ci-dessus mentionnée, liste reproduite, en fac-similé, dans le Toscanelli d'Uzielli, pl 111, p. 462, et dans le Columbus de Thacher, Vol. I, p. 370 Uzielli l'a aussi reproduite à la pl. X de son grand ouvrage et le professeur Wagner en a donné un fac-similé (Op. cit., p. 261) L'éminent géographe ne croit pas qu'elle exprime l'opinion de Toscanelli (Ibid., pp. 222 et 261), en quoi il a certainement raison.

graduées, une raison de croire que ces deux documents venaient du même auteur, il faut admettre, au préalable, d'abord qu'ils avaient la même projection, et ensuite que le cadre attribué à Toscanelli venait bien de lui, deux faits que nous devons considérer comme étant tout au moins douteux (356).

# RÉSUME DU CHAPITRE

On a vu dans ce chapitre que le système géographique de l'auteur des pièces attribuées à Toscanelli se résume dans l'idée erronée d'une réduction à 130 degrés de l'espace s'étendant à l'ouest du vieux monde, avec une extension corrélative de l'Asie vers l'est, et que cette idée venait des auteurs grecs anciens, notamment de Marin de Tyr, qui lui donna une forme systématique en avançant les limites orientales de l'Asie jusqu'au 225 méridien.

Après avoir établi ce point, nous avons montré que cette vieille erreur n'avait jamais obtenu créance au moyen âge;

Qu'elle ne fut connue qu'au xv' siècle par la publication de la géographie de Ptolemée, qui l'avait rectifiée, en partie, en ramenant la mesure du monde à 180 degrés;

Que Ptolémée lui-même s'était trompé de beaucoup dans son évaluation, parce que, entre autres raisons, il avait donné à la Méditerranée une longueur excessive;

Que, pour cette raison notamment, sa mesure ne fut

<sup>(356)</sup> Le professeur Wagner n'en juge pas de même : « Il serait étrange que

C'on attribuit à Toscanelli la confection d'une carte plane étrangère aux
 L'époque et que l'on cût (rouvé à Florence, parmi les papiers

<sup>«</sup> de l'autour présumé un cadro de carte qui, en principe, s'harmonise parfai-

<sup>«</sup> tement avec la carte en question, s'il n'y avait entre ces deux faits un rap-

<sup>«</sup> port quelconque. Je considére cette coïncidence comme la prouve la plus

<sup>«</sup> incontestable de la réalité de la correspondance et de l'existence de la

carte. » (La lettre, etc., Gottingwehen gelehrten... Berlin, 1909, p. 120-121.)

acceptée que par les savants de cabinet, tandis que les auteurs des portulans et des cartes marines, qui connaissaient la longueur véritable de la Méditerranée, l'écartaient et s'en tenaient à l'ancienne mesure du monde habité, de 70.000 stades environ, soit 140 degrés;

Que la publication de la relation de Marco Polo ne changea rien à cela; qu'il ne résulte pas des termes de cette relation que son auteur croyait à l'extension de l'Asie vers l'est; et qu'à la date que portent les pièces attribuées à Toscanelli, 1474, personne ne l'avait encore interprétée dans ce sens;

Que, parmi les cartes de ce temps, c'est-à-dire antérieures à l'année 1474, aucune ne donnait au monde l'extension que lui avait attribuée Marin de Tyr;

Qu'à cette date de 1474, où Toscanelli est supposé avoir écrit la lettre à Martins et dressé la carte qui l'accompagnait, il n'y avait aucune raison de faire revivre le système géographique de Marin de Tyr, dont l'erreur était connue depuis longtemps, que personne n'avait acceptée et qu'au-euncosmographe instruit ne pouvait regarder comme fondé.

Pour toutes ces raisons, nous avons pensé qu'un savant comme Toscancili, n'aurait pas commis la faute grave de baser un projet de voyage aussi important que celui du passage aux Indes par l'ouest, sur un système géographique écarté par tous les géographes et dont lui-même pouvait constater l'erreur au moyen des portulans qui étaient sous sa main et de Ptolémée qu'il connaissant si bien.

Considérant que tous ces faits forment un ensemble de circonstances qui rendent fort invraisemblable que Toscanelli soit l'auteur des pièces qui lui sont attribuées, nous n'hésitons pas à dire qu'il y a là de nouvelles et très sérieuses raisons de croire que ces pièces sont apocryphes.

# CHAPITRE VI

LE TÉMOIGNAGE DE COLOMB; IDENTITÉ DE SON PLAN DE PASSAGE AUX INDES AVEC CELUI ATTRIBUÉ À TOSCANELLE

I. — Récapitulation de co qui précède. Les assertions de Fernand Colomb et de Las Casas relativement à Toscanelli sont contredites par Colomb lui-même

Précisons bien l'objet qui va maintenant nous occuper. Comme on vient de le voir, les deux premiers biographes de Colomb avancent deux faits également importants, à savoir : que le dessein du fameux navigateur était d'aller aux Indes par la voie de l'Ouest, et qu'il avait eu à ce sujet, avec Toscanelli, une correspondance qui avait contribué, aussi bien à la formation de ce dessein, qu'à la décision prise de le mettre à exécution. Mais on a vu aussi que si Colomb déclare, comme ses deux biographes, que c'est aux Indes qu'il voulait aller, il ne souffle mot de Toscanelli et revendique la paternité entière de ce dessein.

Prenant d'abord la première assertion de Fernand Colomb et de Las Casas, nous avons montré que, parmi les différentes raisons ou causes qu'ils énumèrent pour expliquer comment Colomb était arrivé à former son dessein, à savoir : les indications qu'auraient contenues les papiers de Perestrello, les renseignements recueillis par des pilo tes qui s'étaient aventurés au loin, les observations faites par Colomb lui-même dans ses voyages, et la correspon-



dance qu'il aurait entretenue avec Toscanclli, une seule, cette dernière, a pu avoir ce résultat.

Cherchant alors l'origine d'une correspondance aussi importante, nous avons constaté, non sans surprise, qu'elle était complètement inconnue au principal intéressé, à Colomb lui-même qui, alors que ses deux premiers biographes assurent qu'il doit beaucoup et même tout aux indications obtenues de l'astronome florentin, déclare,

ini, qu'il ne doit rien à personne.

Ainsi, d'une part, révélation de l'existence d'un plan de passage aux indes par l'Ouest, attribué à Toscanelli par Fernand Colomb et par Las Casas, qui déclarent, le premier, que ce plan a exercé une certaine influence sur son père, le second, que le futur amiral se guidait entièrement d'après les indications qui y étaient exposées; de l'autre, dénégation implicite et explicite de Colomb lui-même, qui ne connaît pas Toscanelli et qui parle du projet de passer aux Indes par l'Ouest, qu'il dit avoir toujours été le sien, comme ayant été élaboré entièrement par lui.

Ces deux assertions, qu'on est étonné de trouver en contradiction, mais qui paraissent également autorisées, obligeant à unexamentigoureux des raisons sur lesquelles elles se fondent, nous avons commencé cet examen par le témoignage de Fernand Colomb et par celui de Las Casas. Après avoir constaté que ce qu'ils nous disent l'un et l'autre de cette correspondance n'est confirmé par aucune autre source d'information, nous sommes passée à l'examen des pièces mêmes, et nous avons relevé une foule de particularités qui militent contre leur authenticité et qui font mettre en question la valeur du témoignage des deux premiers biographes de Colomb sur l'existence de la correspondance attribuée à Toscenelli. Nous restons ainsi en présence des dénégations amplicites de Colomb et de ses revendications formelles.

Il s'agit donc maintenant de voir ce que valent ces déné-

gations, en soumettant le témoignage du découvreur de l'Amérique à un examen critique aussi sévère que celui auquel nous avons soumis les assertions de Fernand Colomb et de Las Casas; nous saurons alors s'il dit vrai quand il revendique pour lui seul la conception et la formation de son plan de passage aux Indes par l'Ouest. Ce sera l'objet des derniers chapitres de cette première étude.

Ce point fixé, nous pourrons aborder la question principale, celle que nous avons le plus intérêt à résoudre, qui est de savoir si le plan de passage aux Indes par l'Ouest, que l'auteur des *Historie* et Las Casas disent avoir été suggéré par Toscanelli, et que Colomb assure avoir été conçu et formé par lui, est celui qu'il a présenté, qu'il a fait agréer et qu'il a voulu mettre à exécution.

# II. — La thèse que Colomb aurait apporté quelque modification au plan attribué à Toscanelli

L'assertion de Colomb, que le plan de passage aux Indes qu'il a exposé lui appartient en propre, est fort embarrassante, quand on la met en présence de celle de ses deux premiers biographes, qui font une grande part à Toscanelli dans la formation de ce plan. Comment expliquer, en effet, que ces deux biographes, dont l'un était le fils du Découvreur et l'autre son panégyriste, aient pu dire ce qu'ils ont dit de Toscanelli, sans croire ou sans voir qu'ils faisaient tort à celui dont ils écrivaient l'histoire? Pour échapper au dilemme qui oblige à rejeter comme erroné tout ce qu'ils rapportent à ce sujet, ou à reconnaître que Colomb s'est délibérément approprié l'œuvre de l'astronome florentin, on s'est demandé s'il n'y avait pas eu entre eux une sorte de collaboration, qui laisserait à chacun d'eux une part d'initiative dans la formation du grand dessein. et voici comment on présente cette thèse.

Toscanelli et Colomb ont eu, chacun de son côté la même idée. Ils s'écrivent à ce sujet. Toscanelli envoie son projet à Colomb qui en prend connaissance, qui l'étudie, qui le corrige d'après ses propres vues, et qui lui donne une forme pratique, permettant d'en poursuivre l'exécution. Il en fait ainsi une œuvre personnelle qui lui donne le droit de la considérer comme étant la sienne, sans que cela enlève à l'astronome florentin le mérite d'en avoir été l'initiateur.

Ainsi s'expliqueraient les difficultés qui embarrassent la critique: les ressemblances qui existent entre les deux projets, l'enquête du duc Hercule et le silence obstiné de Colomb sur Toscanelli. Le projet de l'astronome fiorentin ayant réellement existé, le duc a pu en entendre parler, et Colomb ayant, de son côté, conçu un plan semblable, les ressemblances que l'on constate s'expliquent sans qu'il y ait eu plagiat.

Cette thèse, dont M. Gallois particulièrement s'est fait l'interprète (357), est celle de la plupart des auteurs restés

<sup>(357)</sup> Ces sées sont indiquées dans les deux articles que M. Galleis a consacrés à notre premier livre , mais il les a plus actiement formulées dans le passage suivant d'une lettre qu'il a hien voulu m'écrire à ce sujet : « Le pro« pre de Toscanelli c'est d'avoir fourni des indications pratiques sur la me« nière de la mettre à exécution [l'alée d'aller aux Indes]. Colomb, de ses
« côté, ne s'est pas tié uniquement à Toscanelli , il a muri son ldée. Il étail
« si peu inféedé à Toscanelli qu'il est impossible, pour moi, qu'ils sient tous
« les deux ettribué la même valeur en degré. Tout cela n'empêche pas que
« Toscanelli ne soit pour quelque chose dans son projet, et je crois que c'est
« en ce sens qu'il faut prendre cette formule, qu'il a été l'inspirateur de la
« découverte. Dans quelle mesure, nous ne le saurons jamais » (Lettre du
21 avril (962)

M. Van Ortroy, l'éminant professour de l'Université de Gand, m'éorivait aussi dans les termes suivants, relativement à la correspondance attribuée à Toscanolli « L'authenticité de cette correspondance ne prouverait autlement e que Colomb a été inspiré par Toscanolli. L'idée de passer du levant au « couchaut peut avoir germé apoutanément dans l'espeit de Colomb, qui, inseformé, nous ignorons comment, des relations de Toscanolli avec Martins, « aura exposé ses idées au savant florentin. Est-il extraordinaire que ces

fidèles à la tradition colombienne; elle suppose qu'il y a des différences marquées entre le projet exposé dans la lettre de 1474 et celui de Colomb, et on croit en avoir re-levé quelques-unes assez importantes. Examinons-les successivement.

Le plan attribué à Toscanelli et celui de Colomb sont basés, on l'admet, sur les mêmes notions fondamentales: extension de l'Asie vers l'est au delà même des limites que Ptolémée lui avait assignées; réduction du côté de l'Ouest de l'espace resté inconnu entre les deux extrémités du monde; facilité de franchir cet espace ainsi réduit par la connaissance que l'on avait de plusieurs tles qui s'y trouvaient, notamment de celle de Cypangu, qui était à une certaine distance du continent; certitude de trouver aux extrémités de l'Asie Orientale les riches îles productrices des épices de l'Inde et le puissant royaume de Cathay, dont le Grand Khan avait manifesté le désir d'entrer en relations avec les Européens.

On est donc fondé à dire que la théorie, ou si l'on préfère, les idées cosmographiques et géographiques qui forment la base du projet de Colomb et de celui que présente la lettre de 1474 sont exactement les mêmes (358), et c'est ce que la plupart des critiques ne font aucune difficulté d'admettre. Lors même donc qu'il existerait des différences particulières plus ou moins importantes entre les deux plans, il semble qu'elles ne pourraient détruire leur iden-

e deux gênies, Toscanelli et Colomb, aient poursuivi la même inspiration, et e a-t-on le droit de qualifier le second de plagraire du premier? » (Gand, il oct. 1901.)

Easte M. Thecher scrit co qui suit dans son Columbus: a Two minds, one by the Arno and the other by the Tague, simultaneously were considering the same ideas and penning them into practicable shape. a (Op. cit., Vol. I, p. 535.)

<sup>(358)</sup> Le professeur Luigt Hugues étrit à ce sujoi : « Catte effirmation de « M. Vignaud pout être socspiée comme une règle. » (Loc. cit., p. 22.)

tité fondamentale. Mais on va voir que ces différences n'existent pas.

III. - Même route à prendre : calle du parallèle des Canaries.

L'identité qui vient d'être constatée entre le système de Toscanelli et celui de Colomb existe, dit-on, dans la théorie seulement. Ce sont les mêmes notions fondamentales qui en forment l'essence ; mais les deux plans différent beaucoup, quand on les examine dans leurs particularités et dans la manière dont ceux qui les ont conçus entendaient les mettre à exécution. Ici, assure-t-on, des différences considérables peuvent être relevées. La première se rapporterait à la route à prendre. Selon M. Gallois, celle indiquée par Toscanelli suivrait le parallèle de Lisbonne, en passant par les Açores, tandis que Colomb a suivi le parallèle des Canaries (359). Cette opinion, que nombre d'auteurs ont formulée (360), s'appuie sur le passage de la lettre à Martins portant que « de la ville de Lisbonne, en « ligne droite, vers l'Ouest, il y a 26 espaces de 250 mil-« les chaque, jusqu'à la très illustre et très grande ville de « Quinsay (361) ».

<sup>(152)</sup> Torcanelli et Christophe Colomb in Annales de Géo., 1902, pp. 105-106 et la note.

<sup>(366)</sup> C'est celle, entre autres, des auteurs autrents: Peschel, Hugues, Kretschmer, Gelaich, Usielli, Wagner, Humboldt, Harrisse, etc. Permi les plus récents eitens M. Thacher qui déclare nettement que la route suggérée par le florentin s'étendent directement à l'ouest à partir de Liabonne, tandis que celle suivie par le Génois se trouve à 10 degrés plus au sud : The route suggested by the Florentine lay in a direct mesterly course from Liabon. The route fut-loised by the Genoise lay in ian degrees of latetade farther south. (Columbies, Vol. I, p. 224.)

<sup>(361)</sup> A similate Ulumponia per occidentem in directo sunt 26 apacia in carta signita quarum quodlibet habet miliaria 250 usque ad nebilisim (am) et magnemen civitatem Quinsey (Voir la texto latin de la lettra), a Par ces mota, dit Hermann Wagner, la cosmographe florentin indique clairement son point

Si Lisbonne et Quinsay étaient sur le même parallèle, il y aurait une raison sérieuse de croire que c'est ce parallèle-là que, d'après l'auteur de la lettre, il fallait suivre; mais outre que ces deux villes sont séparées par 10 degrés de latitude et qu'on ne peut, par conséquent, aller de l'une à l'autre en ligne droite, la lettre contient un autre passage relatif à ce point, qui est bien plus explicite; c'est celui où, après avoir dit que le roi désire une explication de la route à prendre pour aller au pays des aromates, qui sante aux yeux, l'auteur de la lettre ajoute qu'il a décidé d'indiquer cette route au moyen d'une carte nautique, qu'il envoie, et sur laquelle sont dessinées vos côtes avec les îles d'où vous devez partir en faisant route vers l'ouest (362). Voilà une indication très nette, et le fait qu'il n'en a point été tenu compte par ceux qui placent à Lisbonne le point de départ mentionné dans la lettre, ne lui enlève rien de sa précision. Ce n'est pas de Lisbonne que l'auteur de cette lettre dit que l'on doit partir pour aller aux Indes, c'est de certaines îles, et le seul point qu'il laisse dans le vague c'est la détermination de ces iles. Pour nous ce sont les Canaries; pour M. Gallois et sont les Açores (363), tandis que, d'après M. Altolaguirre,

(M1) Mito ergo sue Majestati cartam manibus meis factam in qua designantar litora vestra et insule ex quibus incipiatis itar facera versus occasum Exper el loca ad que debestis pervenire (Texte latin de la lettre).

de depart. » (Die Rekonstruction der Toscanetti Karte, p. 218) Ailleurs le savant géographe s'exprime ainsi : « Toscanelli donne en quelques mots d.- rection et distance. Per occidentum un directo signifie, incontestablement, en droite ligne vers l'occident, c'est-à-dire en direction laxodromique le a long du cercle parallèle de Lisbonne. Les 26 espaces à 250 milles font, par 4 un calcul accessible à tous, 6.500 milles. Les anciens portulans ne donnent pas d'indication plus précise. » (Ibid., p. 225.)

<sup>(363)</sup> M. Gallois fonde cette opinion sur le passage de la lettre cité plus haut. « De la villo de Lisbonne, etc. » et sur cette considération « qu'il scrait • \*\*\*ex singulier que Toscanelli indiquât comme point de départ aux Portu-\* gas des iles espagnoles (Les Canaries) ». Ce sorait singulier, en effet. On

ce seraient les îles du Cap Vert. Nous pensons qu'il s'agit des Canaries parce que le témoignage de Las Casas ne permet d'avoir auenn doute sur ce point.

Las Casas nous dit, en effet, que Colomb organisa entièrement son entreprise d'après la carte que Jui, Las Casas, croit être de Toscanelli (364); qu'il s'en rapportait complètement à la lettre et à la carte de cet astronome; qu'il avait la certitude de trouver les terres qui y étaient indiquées (365); et que cette certitude était si grande qu'il agissait comme s'il tenait ces terres sous elé (366). Ces expressions suffisent seules, il semble, pour montrer que la route que prit Colomb était celle que traçait la carte qui lui inspirait une telle confiance, qu'il n'avait accun doute sur le succès de son entreprise (367). Nous pouvons

va voir, copendant, qu'il l'a fait, et c'est fai qui est l'auteur de la lettre et de la nerte de 1474, e Je crois — ajoute M. Gallois — qu'il veut parler des e Açores et des lies plus ou moins imaginaires situées dans l'Atlantique, e (Gallois, ep. cif., p. 186, note.)

(364) I ansi erso que todo se miajo sobre esta carta fundó; e et mémo je crois qu'il base entièrement son voyage sur cette carte, a (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. IV, Vol. I, p. 96.)

(365) a L'amiral Christophe Colomb prêta une telle foi à la lettre et à la g naria nautique peinte, que lui avait envoyées lecht Paul, médecin, qu'il us a douta jameis... qu'il trouveruit les terres qui y étaient indiquées. » Et simirante B. Gristobal Colon, à la carta mensajere y à la figura é carta de marear pintada, que le savié et dicho Paulo, fisice, dui tanta credita, que no duéé de haltar les tierres que envishe pintadas... (Historia, Liv. I. ch. 43, Vol. I, p. 316)

(366) a Quand II se décida (Colomb) il était ausai cartain de découvrir ce a qu'il a découvert et de trouver ce qu'il a trouvé, que sui l'avait tana sous a clé, dans sa propre chembre. » Cuando di se determiné, fan surfu des descubrir le que descubrié y hallar le que hallo, como si destro de 2000 câmara, con su propie liese le inviera (Historia, Liv. 1, ch. XIV, Vol. I, p. 106.

(367) Ces propos, ainsi rapportes par Las Casas, az sont pas les seuls qui montrent que Colomb se référait à chaque instant à la carte ettribuée à Toscanelli. Ainsi, il none dit que est estronome avait placé d'innombrables ties autour de Cypangu et que ce fut une des raisons qui fit croire à Colomb que Española était cette tia. (Historia, Liv. I, ch. 43, Vol. 1, pp. 316-217.) Ailleurs il nous apprend que ce sont les indications données par cette carte qui firent croire à Colomb que le cep le plus oriental de Cuba formait le

donc légitimement inférer de là que les tles qu'indique la phrase de la lettre de 1474, citée ci-dessus, sont bien celles des Canaries d'où partit Colomb. Mais nous avons une autre indication qui donne à cet égard une certitude complète.

Le 22 septembre, dix-sept jours après avoir quitté la Gomera, Colomb fit passer à Martin Alonzo Pinzon, au moyen d'une corde, une carte qui représentait des îles dans les mera où ils se trouvaient. Trois jours après, le 25 septembre, Pinzon fit manœuvrer son navire de manière à ponyoir causer avec Colomb et lui exprima son étonnement de ne pas voir ces îles, bien qu'ils se trouvassent à l'endroit où elles étaient indiquées. Colomb partagea son étonnement, redemanda la carte et se mit à la pointer de nouveau (368). Or, à ce moment, la petite escadrille se trouvait toujours sur le parallèle qu'elle avait invariablement suivi depuis le départ de la Gomera, c'est-à-dire le 28° nord; et la carte indiquant sur ce parallèle des îles que Colomb, ainsi que Pinzon, chercha vainement, était celle même, nous dit Las Casas, que lui avait envoyée Toscanelli, et cette carte, ajoute-t-il, je l'ai en ma possession (369).

limite des terres du Grand Khan et que c'est ce qui le détermins à donner à ce esp le nom d'Alpha et d'Omega. ¡Ibid., chap. 30, Vol. I, p. 360.) Voyez d'ailleurs toute la fin de ce chapitre

<sup>(265)</sup> Esta carta est la que envió Panto físico, el florentin, la cual yo tengo en su poder. e Cetto carta est celle que lui envoya Paul, médecia, le Florentin, carta que j'ai en ma possession. » (Las Casas, op. cil., Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. I, p. 279.) Cette déclaration si catégorique de Las Casas gêne ceux dont le mège est fait. M. Thacher, qui l'a connue, tâche de sortir d'emberras en imaginant que Las Casas parle d'une autre carte. (Columbus, p. 377, note 2 ) Le lecteur peut juger par lui-même si les textes comportent cette interprétation.

<sup>(269)</sup> Voyez le Journal de hord de Colomb à la date du 25 septembre et le récit plus circonstancié de Las Cases, Historia, Liv. I, ch. XXXVIII, Vol. I, pp. 278-279.

N'est-il pas évident maintenant, que la route que prit Colomb est celle qu'indiquait la carte attribuée à Toscanelli et que les « îles d'où vous devez partir » que mentionne la lettre sont les Canaries (370)? Ainsi disparat la première et la plus importante des différences que l'on croit trouver entre le projet attribué à Toscanelli et celui de Colomb.

#### IV. — Mēms valeur donnés au degré : 56 milies 2 2

On a vu une autre différence entre les deux projets, dans la valeur du degré dont faisaient usage l'auteur des pièces attribuées à Toscanelli et à Colomb. Le module de Toscanelli serait, selon les uns, celui de Ptolémée, de

<sup>(376)</sup> Les suteurs qui, comme llumboldt, M. Harrisse, M. Gallois et le professeur Wagner ont pensé que la route indiquée par Toscanelli devait être culle du parallèle de Lisbonne, n'ont pas commo ou ont négligé ces pas sages de Les Casas qui us comportent pas deux interprétations. Pour ceux qui croient à l'authenticilé de la correspondance attribuée à Toscanelli, cas passages de Les Casas sont une prouve de plus des obligations que Colomb devait au savant florentin. Ils n'out pas pour nous ce caractère, parce que nous se croyons pas que cette correspondance vient de Toscanelli.

Parmi les critiques qui regardent la carte dite de Toscanelli comme stant le routier de Colomb et qui pensent comme nous, per ennacquent, que c'est des Cameries et non de Lisbonne que partait la route qu'elle indiquait, sucun no n'est montré plus affirmatif que Sir Clementa Markham, qui donne à la lettre de Tomanalli le nom de directions nautiques de Colomb (Sailing directions of Colombus) et qui dit, à plusseurs reprises, qu'il se guidait par la carte et par la lettre de ce Florentin. (Journal of Celombus, pp. II, IV, VII et LV.) Le professeur Konrad Hachler est tout aussi explicite quand il écrit que Colomb prit avec lui le serie de Toscanelli et qu'il evait en elle la foi avougle d'un fanatique: Colombes had taken Toscanellis chart on board as part of his equipment and treated it with the absolute and blind faith of a fanatic. (America in The World's History de Helmolt, Vol. I, p. 353) Fiske el Avery sont évidemment de la même opinion, car l'un et l'autre disent que Colomb suivit is 22º parallèle parce que Toscanelli avait placé Gypangu su face des Canarics. (Voyes pour la premier: The Discovery of America, Vol. I. pp. 313 et 421, et pour le second : History of the United States, Vol. I, 1901, p. 135.]

63 milles 1,2 au degré; selon d'autres, ce serait ou celui mentionné par Vespuce de 66 milles 2/3, ou celui de 67 milles 3/3, attribué à Eratosthène, tandis qu'il est avéré que Colomb tenait le module de 56 milles 2/3, celui d'Alfragan, qu'il avait adopté et qu'il prétendait même avoir vérifié, pour être le seul exact.

Sur ce dernier point il n'y a aucune difficulté; mais il n'en est pas de même pour l'autre. L'auteur de la lettre ne dit pas quel est le module dont il s'est servi, et pour le trouver il faut interpréter les textes et les faits. C'est en procédant ainsi qu'on arrive à établir que le degré équatorial de Colomb n'était pas celui de Toscanelli. Voici l'opération :

La longueur du degré, à une latitude donnée, étant proportionnelle à la longueur de ce degré à l'équateur, la connaissance de l'un des deux termes nous fait connaître l'autre. Pour trouver le module dont se servait l'auteur de la lettre de 1474, c'est-à-dire la longueur de son degré équatorial, il n'y a donc qu'à déterminer le parallèle où, aux termes de cette lettre, le degré mesurait 50 milles. Réciproquement, la connaissance du degré équatorial de cet auteur, nous révèle le parallèle où il ne contient que 50 milles.

Se basant sur la phrase: De Lisbonne en ligne droite, etc., on pose en fait que le parallèle où, d'après l'auteur de la lettre, le degré ne mesure que 50 milles, est celui de Lisbonne, et on cherche quel devait être, pour cet auteur, le module du degré qu'il n'indique pas. Quelques savants, comme Peschel, d'Avezac et Uzielli, ont pris la méthode inverse: ils ont fixé a priori le module dont devait se servir l'auteur de la lettre et ont déduit de là le parallèle où il dit que le degré ne mesure que 50 milles (371). Wagner

<sup>(371)</sup> Ainsi Poschel suppose que le degré équatorial de Toscsaelli était de 60 milles, ce qui place le parallète de 50 milles au 33° 20°. D'Avezac croit

a procédé plus rationnellement; il a cherché quelle était à l'époque la latitude que l'on donnait à Lisbonne, et syant trouvé diverses indications montrant que ce devait être au 41° parallèle, il a conclu que ce parallèle était celui des 50 milles au degré et que, par conséquent, le module de l'auteur de la lettre était celui de 66 milles 2 3 (372).

M. Gallois a suivi la même méthode. Comme il est esttain que l'auteur de la lettre ne pouvait placer Lisbonne qu'à l'un des degrés compris entre le 30° et le 41°, et comme il suppose que c'est à la latitude de Lisbonne que, d'après cet auteur, le degré n'était compté que pour 50 milles, il en résulte nécessairement que son degré équatorial mesutait de 61 à 66 milles, selon le cas (373).

que c'est le module de Ptolémée de 63 milles 1/3 que Toscancile arait adopté, d'où il suit que le paralièle de 56 milles était le 37°, Uzielle attribue à Toscancile le module de 67 milles 1/2, ce que fait remonter le paralicle cherché en 42°. (Voyez dans notre Toscancili and Golombus, l'Appendice I.)

(272) Après avoir fait remarquer que du temps de Tescanelli le laistade de Lisbonne itait de 41 degrés, et qu'on doit s'en tenir à ce chiffre, le sevait professeur ajoute « Dans une carte d'Espagne du Ptolòmie de l'edition latine de « 1470, se trouve untie note sur le 41° degré de latitude : L'ans gradue langitudinir continut 47 miliaria, ce qui signifie qu'à la latitude de Lisbonne « le degré de longitude est su degré de latitude comme 47 est à 67 1/2 ou « nomme 3: à. Or, comme Toscanelli n'a pas fait le degré de longitude, à la « latitude de Lisbonne égel à 47 milles, mais à 30 milles, il «'ensuit qu'il n'a « pu donner su degré terrestre ni 48 2/2 milles, ni 47 2/2 milles, mais 442 3 « willes , attendu que 50 × 4/5 = 64 2/3. » (Waosan, Die Reimmirahises der Toscanelle-Karis, cic., p. 220 )

Cotto démonstration est mattaquable, si l'en accepte la point qui lei sert de hase, à sever que c'est à Labonne que l'auteur de la lettre piaçent son parallèle de 50 milles au degrés, qui est cetui de la route qu'il indique pour aller sux l'ades, alors qu'il dit expressèment que se point de départ est à des thes indequées sur se carte. M. Wagner semble ne pas avoir remarqué le phrase contenent cette préciouse indication.

(573) e Cinquinte milies su degré, à la latitude de 36 degrés correspondent à c 51 milies environ au degré du grand cercle, à la latitude de 41 degrés à c 66 milles... Ainsi Tososselli devait compter, au degré du grand cercle, c de 41 à 56 milles anviron, a (Gasson, Toscaselli, nic. Ann. de Géo., mars 1903, p. 105.)

On voit que, d'après ce calcul, aussi bien que d'après ceux de Peschel, de d'Avezac, d'Uzielli et de Wagner, pour ne citer que ceux-là, Colomb et l'auteur des pièces datées de 1474 — pour eux c'est Toscanelli — ne donnaient pas au degré la même valeur et que, par conséquent, sur ce point fondamental le système de Colomb devait différer de celui de l'auteur de ces pièces (374).

Toutes ces spéculations, el ingénieuses et si savamment motivées, tombeut devant le fait établi ci-dessus, d'après des déclarations très explicites de Las Casas, que ce n'est pas à Lisbonne que l'auteur de la lettre et de la carte attribuées à Toscanelli plaçait le point de départ de la route aux Indes, mais aux Canaries, au 28 parallèle, et que c'est par conséquent, à ce 28 parallèle, et non à celui de Lisbonne, que le degré mesurait 50 milles. La conclusion a'impose, dès lors, que le degré équatorial de l'auteur de la lettre est celui qui est égal à 56 milles 2.3, et comme Colomb a maintes et maintes fois affirmé que c'est là la véritable longueur du degré, la preuve est faite qu'il comptait de la même manière que l'auteur de la fameuse lettre et que, sur ce point fondamental, il n'y a encore aucune différence entre leur manière de voir (375).

<sup>(314)</sup> Voirs la conclusion de M. Gallois : « Toscanelli n'acceptait donc pas « la meaure d'Alfragan (celle qu'avait adoptée Colomb) et sur cette question « de première importance, puisque la distance vraie du l'ortugal aux Indes « en dépendant, il n'est pas d'accord avec Colomb, » (Op. cii , pp. 105-166.) Un peu plus haut, M. Gailois remarque qu'il no faut voir qu'une « hypothèse » dans notre sesertion « que les idées de Toscanelli et de Colomb sur la disa taxes qui sépare la Partugalde la China sont en perfait accord » (Op. cii , p. 105-106 )

<sup>(375)</sup> La question du module de Toscanelli a été discutés par tous les suteurs qui se sont occapés de sa carta, mais il convient de dire qu'à l'exception de M. Gallois, aucun d'eux n'a connu les passages de Las Casas cités au paragraphe précédent, qui éclairent cu point d'une façon si nette. Cela explique et justifie leurs hypothèses. Nous devous ajouter qu'ils ne nous avaisnt pas aucore frappé quand nous avons publié notre Tascanelli. Voyez rependant sur les divers points mentionnés ici l'Appendice I de notre édition anglesse.

V — Mêma étendus donnée à l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde: 130 degrés.

Une dernière différence que l'on croit exister entre le projet de la lettre de 1474 et celui de Colomb, serait que la lettre donne des indications de distances qui auraient manqué au grand navigateur. Humboldt qui, le premier, a noté cette particularité, y attache quelque importance (376), et M. Gallois, qui fait la même remarque, voit là une raison décisive donnée par Toscanelli à Colomb (377).

Ces indications de distances se résument dans celle que les deux extrémités du monde étaient séparées par 26 espaces de 5 degrés chaoun, soit 130 degrés en tout. C'est là, en effet, une indication de la première importance, celle qui forme l'essence même du plan exposé dans la lettre de 1474, et sans laquelle ce plan n'aurait aucune valeur particulière. Mais cette indication, précieuse pour lui, Colomb la possédait, c'est celle sur laquelle il basait son propre plan, et on sait, par lui-même, que la source de son information, à cet égard, était celle même à laquelle nous avons vu que l'auteur de la lettre de 1474 avait puisé: Marin de Tyr. C'est à ce géographe gree que Colomb dit qu'il emprunta la notion que le monde connu s'étendait sur 225 des 300 degrés de la circonférence de la terre, ce qui ne laissait pour la partie restée inconnue — celle que l'auteur de la lettre divisait en

<sup>(376) «</sup> Toscanella fournit (à Colomb) de nouvelles données, et, ce qui était « plus ressurant et plus précieux pour ce genre de méditations, des don-

<sup>€</sup> nées numénques, a (Hummonnt, Examen critique, Vol. I, p. 255.)

<sup>(\$77) €</sup> Colombi. n'eût-il emprunté à Toscanelle que cette notion sur l'in-€ tervelle domer séparant les deux extrémités du monde, il lui devrait encoro

<sup>«</sup> une des ramons décraives qui l'ont amené à touter l'aventure, » (L. Gautois, La lettre de Toscanelis, Annales de Gro., 15 nov. 1902.)

26 espaces — qu'une étendue de 135 degrés, réduite à 130 par les découvertes faites depuis Marin de Tyr (378).

Cette différence entre le système de Toscanelli et celui de Colomb est donc aussi illusoire que les autres. Le projet de passer aux Indes par la voie de l'ouest que Colomb dit avoir formé, le projet qu'il assure avoir fait accepter aux rois catholiques et qu'il nous dit avoir exécuté, ne diffère en aucune particularité, petite ou grande, de celui qui est exposé dans la lettre attribuée à Toscanelli. Ce ne sont pas seulement les grandes lignes, les données fondamentales, que les deux projets ont en commun, c'est quelquefois aussi le langage même dans lequel ils sont exposéa. Ainsi, Colomb voulant définir le sien en quelques mots emploie des termes que l'on retrouve textuellement dans la lettre à Martins (379). Dira-t on qu'il y a là une rencontre fortuite, une simple coîncidence? Personne n'en a jugé ainsi, et depuis Humboldt jusqu'à Ruge, tous ceux qui ont relevé cette identité d'expressions, y ont vu une réminiscence chez Colomb de la lettre de Toscanelli, une preuve qu'il connaissait cette lettre et qu'il l'avait mise à profit.

C'est là, effectivement, ce qu'il faudrait dire, si l'authenticité de cette lettre était établie, ce qui n'est pas le cas. La seule conclusion à laquelle nous puissions souscrire ici, c'est donc que le plan de l'auteur de la lettre de 1474 et celui de Colomb ont entre eux de tels points de ressemblance et d'identité, qu'il n'est pas possible d'admettre qu'ils procèdent de deux sources différentes.

<sup>(378)</sup> C'est dans sa lettra de 1508, dite rarissime, que Colomb donne ces indications. Nous nous arrêterons plus longuement sur ce point dans le chapitre sur les sources véritables des idées e amographiques de Colomb (379) Voyez sur ce point le peragraphe sulvant.

VI. — La thèse que Colomb s'est délibérément approprié l'idée et le plan de Toscanolli ne résout pas le question posée.

La démonstration que le plan de l'auteur de la lettre de 1474, et celui exposé par Colomb, sont identiques en tous points, nous ramène au dilemme posé ci-dessus, qui oblige à écarter comme erroné tout ce que nous disent Las Casas et l'auteur des Historie des rapports de Toscanelli avec Colomb, ou à considérer le silence de ce dernier sur l'existence de ces rapports, ainsi que ces revendications formelles relativement à la conception et à la formation de son plan, comme ayant pour objet d'en cacher les véritables sources, afin de pouvoir se l'approprier impunément.

Pressés par la logique des choses, quelques critiques, Ruge entre autres, n'ont pas hésité à accepter ce dernier terme du dilemme et à mettre ainsi la duperie à la charge de Colomb. La lettre de Toscanelli est authentique, nous disent-ils; Colomb en a obtenu communication, et s'est emparé des idées, ainsi que du plan qui y cat exposé (380).

<sup>(366)</sup> A la question que nous avions posés dans notre Toscanelli (p. 55): Dira-t-ou que Colomb a peut-être voulu cacher la source véritable de l'inspiration de son grand projet? M. Rugo répond: « C'est ce qu'on devre effire mer de la façon la plus déciave. En quoi! Colomb n'a-t-il pas fait mystère « de tout. Il a caché l'humilité de sa naissance, la façon dont se sont passées « ses premières anuées, la manière dont il est arrivé en Portugal, les raisons « qui lui ont fait quitter socrètement ce pays, « Pourquoi aurait-il fait « savoir à un monda indiscret ce dont il était redevable à Toscanelli ?» (Die Echiheit des Toscanelli-Briefes, in Zeilschrift des Gessellschaft für Erd-kunde, Berlin, 1903, n° 8, p. 502)

a Avec M. Ruge, — écrit M. Moss, → nons ne pouvous répondre à cette « question que de la manière la plus affirmative, » (La lettre de Tascanelli, etc., Bruxelles, 1983, p. 63 )

Sur ce point M. Altolaguirre est aussi on ne peut plus affirmatif : « Colomb s'est approprié la projet de Toicanelli, » (Cristobal Colon, p. 481.) « L'amiral

Il aurait inconsciemment trahi son plagiat en se servant des expressions mêmes de Toscanelli, lorsque, dans l'introduction à son Journal de Bord, il rappelle qu'il a parlé aux Rois Catholiques du Grand Khan, et que, dans sa lettre du 7 juillet 1503, il mentionne l'ambassade que l'Empereur du Cathay avait envoyée pour demander des conseillers capables de lui enseigner la foi chrétienne (381).

(301)... Voici les deux passages :

1

Por la informacion que yo habia dado à Vuestras Altersa de las tierras de Indias, y de un Principa que es llamado Gran Can, que quiere decir sa nuestro romance Rey de los Reyes, como muchas veces él y sus antecesores habian enviado à Roma à pedir doctores en nuestra santa fe porque le enseñasen en ella... — « D'après les informations que j'avais données a à Vos Altessos des terres de l'Indu et d'un prince qui est appelé Grand « Can, ce qui veut dire dans notre langue Roi des Rois, et de ce que plusieurs fois lui et ses successeurs avaient envoyé demander à Rome des a docteurs en notre sainte foi, pour la lui esseigner, » (Prologue su Journal de Bord de Colomb, Navarrete, Col. Viages, Vol. I, p. 1.)

—. Un Principa que se llama Gran Khan, el cual nombre quiere decir en ausairo romance, Rey de los Reyes.. Sus antecesores... envieron al Sancto Padre para que enviese muchos sabios é doctores que les enseñasen nuestra

<sup>«</sup> résolut de s'attribuer l'origine de l'idée et de ne mentionner Tosconelli en « rien » (Ibid., p. 402.) « Nous croyons fermement que le projet de Colomb « était le même que celui de Toscanelli. » (Ibid., p. 410.)

M. Usielli pense de même: e C'est ne pas connaître les hommes et surtout e les voyageurs, que de s'étonner que Colomb cherche à dissimuler les noms a des contemporains qui euroient pu lui enlever l'originalité de son idée, » (Toscanelli, Colombe e la Leggenda, p. 23.)Sans croire faire tort à Colomb, Bumboldt avait, il y a longtemps déjà, exprime la même idée. Voyes l'Examen Critique, Vol I, p. 249-50. On peut dire qu'à peu d'exceptions près, les auteurs modernes réduisent tous Colomb au rôle de copiste de Toscanelli. M. de Lollis s'est exprimé dans ce sens d'une manière très categorique dans son article. Qui a découvert l'Amérique, et plus récemment le professeur Carlo Errera a écrit que « c'est à Paul del Pozzo Toscanolli que revient « en entier le mérite d'avoir conçu l'audacieux dessein par loquel Colomb e fut amené à découveir « Nouveau-Mondo., C'est dans la lettre de Toscanelli et dans la carte qu'il envoya pour satisfaire au désir du navigateur « génois, que réside la source véritable de l'incroyable entreprise. » (L'Epoca delle grands Scoperte, pp. 244 et 250.)

L'identité des expressions relevées iel est indéniable, et, ainsi que nous l'avons fait remarquer un peu plus haut, si l'authenticité de la correspondance attribuée à Toscanelli était établie, il ne suffirait pas de dire, comme Humboldt, qui le premier, a signalé la ressemblance de ces textes, qu'il y a eu chez Colomb une réminiscence de la lettre du florentin (382); il faudrait ajouter qu'il y a eu, chez le découvreur du Nouveau-Monde, un plan savamment conçu et ingénieusement exécuté, pour s'approprier la conception de Toscanelli et les indications au moyes desquelles on pouvait le mettre à exécution.

En effet, si la lettre attribuée à Toscanelli est authenti-

fé « Un prince appelé Grand Khan, ce qui aignifie dans notre langue Roi des « Rois... ses prédécesseurs.. envoyèrent des députés au saint père pour « qu'il lour envoyèt bonucoup de sages et de decteurs qu'iles instrulaissent « dans notre foi, » (Lettre de Toscanelli à Martins, version espagnole, voir notre Torcanelli, p. 292.)

<sup>11</sup> 

El Emperador del Calayo ha dias que mandó enhica que le enceñan en la fe de Cristo e L'Emperour du Calay a demandé il y a longtemps dos sages e pour las emerger la foi du Christ, » (Lettre de la Jamaique du 7 juillet 1503, Navanara, Col. Viag., Vol. I. p. 210.) Antique sus desiderabent concerciam christianorum sam sunt 200 anns miscerunt ed papam et posselabent plurimos delos in fide (La Lettre de 1474, Notre Toscanelle, p. 266)

<sup>(382)</sup> Examen critique, Vol. I, p. 213, Humboldt, qui ne savait pas que Colomb avait lu et annoté Marco Polo, eveit cependant soupçonné l'origine de ca passage, car il écrit que « Colomb sans doute aurait pu puiser ces no- e tions dans le Millione de Marco Polo, qu'il ne nomine pas plus que ne le mit Toecanelli; mais, la série des idées et les expressions me semblent e indiquer une réminiscence de la lettre de Toecanelli. » (Loc. cit.)

Ruge est plus affirmatif: « Voict de qui a dù so passer. Sur le point de commencer le Journal de bord de son premier voyage, Colomb se sera re mémoré les renseignements de Toscanolli sur l'Asia Orientale et, corme a il avait fort vreisomblablement la lettre auus les yeux, il en reproduit les principaux passages. Celui qu'on trouve dans la lettre de la Jemaique e prouve que onze aus plus tard il s'en souvenait encora, » (Op. cit., ». 161) M. Thacher a répaté le même chose, « On nous demande, s'ècrie t-il, une seule allusion à la correspondance de Toscanolli. En bien! en voici deux » (Columbus, Vol. 11, p. 896, note 3.)

que, ce ne sont pas seulement les deux passages cités que Colomb lui a empruntés; c'est son système cosmographique tout entier, c'est son projet même, son grand dessein, c'est-à-dire son titre principal à la place qui lui a été assignée dans le Panthéon des grands hommes, qu'il doit à Toscanelli.

Mais, comme c'est précisément l'authenticité de cette lettre qui est mise en doute, on ne peut exciper de ces ressemblances de langage (qui ont été signalées), pour prouver cette authenticité. La solution radicale acceptée par Ruge et par d'autres, ne tranche donc la question posée qu'à la condition d'admettre, au préalable, le point même qui fait l'objet de notre enquête.

VII. — Résumé du chapitre: L'identité des deux plans est établie , reste à savoir où Colomb a pris le sien.

On a montré dans ce chapitre qu'il existe entre le plan de passage aux Indes par l'ouest, exposé par Colomb, et celui attribué à Toscanelli, des ressemblances tellement étroites et tellement nombreuses, qu'il est impossible de distinguer les unes des autres. Rien n'indique que nous soyons ici en présence de deux plans conçus par deux personnes différentes, d'après les mêmes principes et formulés séparément par chacune d'elles. Les deux plans sont identiques et ne diffèrent entre eux que par les mots dans lesquels ils sont exposés (383).

<sup>(383)</sup> Un des plus distingués collaborateurs de la Grande Histoire du Monde de Helmolt, l'auteur de la partie Amerika, qui tient la plus grande place dans le premier volume de ce bel suvrage, le professeur Konrad Haebler, concède que Toscanelli peut être considéré comme l'initiateur de la découverte de l'Amérique; mais il base son opinion sur cette considération que Colomb a copié servilement l'astroneme florentin, ce qui est admettre, ce que nous soutenens ici, qu'il n'y a aucune différence entre les deux plans. Nous citons l'édition anglaise: Taking into consideration (he almost sia

On a aussi montré que cette complète identité oblige à écarter l'idée que Colomb ait ajouté quoi que ce soit au plan de l'auteur de la lettre de 1474, qui est exactement le même que le sien, et qu'elle ne permet pas non plus de croire que l'astronome et le navigateur aient pu se rencontrer dans leurs spéculations sur le même problème, au point de formuler, sans différences appréciables, les résultats de leur manière de comprendre et de résoudre ce problème.

Tout indique donc que ces deux plans n'en forment qu'un, sorti originairement du même cerveau, et que l'un des deux a été copié sur l'autre. Mais il ne suit pas de là que ce soit le plan de Colomb qui ait été copié sur celui attribué à Toscanelli, comme on l'a supposé généralement, parce que la priorité de l'œuvre de ce dernier paraissait bien établie. Nous n'avons plus aujourd'hui les mêmes raisons de considérer la chose ainsi, et les revendications de Colomb sur ce point ne peuvent plus être écartées sommairement. Colomb parle tout le temps comme ai la plan de ce qu'il appelle son entreprise des Indes lui appartenait en propre. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Est-ce parce qu'il n'était pas un homme véridique que l'on doit écarter ses assertions sans en peser les termes, et sans chercher si elles sont justifiées? Assurément non.

Il faut donc ramener la question à ses véritables termes: ceux qui ont été formulés plus haut. Ce que la critique doit décider, c'est ce que valent les revendications de Colomb et ses dénégations implicites, en présence des

vish dependence with which Columbus allowed himself to be guided in his voyage of discovery by the map and directions of Toscanelli, one cannot help crediting the latter with a very considerable share in the solution of the problem of the wortern passage. (The world's History, Vol. 1, Londres, 1901, p. 349.) On a vu plus haut que cette opinion est aussi celle du professair Hugues et alle est évidemment fondée, si la lettre de 1474 est récliement de Toscanelli.

déclarations attribuées à son sils et de celles si formelles et si explicites de Las Casas. Ce n'est qu'après avoir résolu cette question, qu'on sera en position de dire si réellement la correspondance que Colomb est supposé avoir entretenue avec Toscanelli a été pour quelque chose dans la préparation du grand événement qui a amené la découverte de l'Amérique. Pour le moment la question posée est celle des véritables origines de la théorie cosmographique par laquelle Colomb a expliqué la possibilité de passer aux Indes par l'ouest. Cette théorie vientelle de Toscanelli ou a-t-elle été empruntée à une autre source ? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.

nigitizes to Google

O ques rom UNIVERS TY OF MICH GAN

# CHAPITRE SEPTIÈME

LE TÉMOIGNAGE DE COLOMB : LES SOURCES VÉRITABLES DE SON PLAN DE PASSER AUX INDES PAR L'OURST.

Le chapitre précédent a fait voir qu'il n'y avait aucune différence entre le plan de passer aux Indes par l'ouest, attribué à Toscanelli, et celui que Colomb donne pour être le sien. Cette démonstration ne prouve rien contre les assertions de F. Colomb et de Las Casas relativement aux rapports que le navigateur aurait eus avec l'astronome florentin; elle les confirmerait plutôt, puisqu'on pourrait en tirer cette conséquence que les emprunts faits à Toscanelli sont encore plus considérables que ne l'admettent les deux premiers biographes de Colomb. Mais jusqu'à présent nous n'avons pas fait intervenir dans cette enquête le principal intéressé: Colomb lui-même. C'est sontémoignage que nous allons maintenant recueillir.

### Les auteurs que Colomb aurait étudiés.

Bien que Fernand Colomb et Las Casas, ce dernier surtout, indiquent la correspondance de Toscanelli comme l'une des sources des idées cosmographiques de Colomb et de son projet de passage aux Indes par l'ouest, ils donnent aussi à ce projet d'autres fondements. Outre les indications que Colomb aurait trouvées dans les papiers de

Vignaup, Nouvelles Études, I.

20



Perestrello, et celles pusées soit dans les récits des pilotes qui s'étaient avancés au loin vers l'ouest, soit dans son expérience nautique, outre les suggestions qu'il devait à Tosoanelli, ses propres études lui auraient fourni des bases scientifiques sur lesquelles il à pu asseoir la théorie cosmographique d'où serait sorti son grand dessein.

L'auteur des Mistorie et l'évêque de Chiapas citent une longue liste de philosophes, de géographes, de voyageurs, de théologiens et d'érudits de tous les âges, dont les écrits auraient été mis à contribution par le célèbre Génois. Pernand Colomb entre même dans d'assez longs détails à ce sujet, et cherche à faire la part de chacun de ces collaborateurs à l'ouvre théorique ou scientifique de son père. Colomb aurait ainsi apprie de Strabon que personne n'était pervenu à l'extrémité de l'Inde, de Ctémas que cette contrée était à elle seule aussi grande que le reste de l'Asic. d'Onésiente et de Pline gu'elle équivalait en étendue à la troisième partie du monde, et de Néarque qu'il fallait quatre mois pour la traverser, Strabon et Plane lui auraient encore fait comprendre, l'un, que la mer Océane entoure la terre entière, l'autre que cet océan baigne l'Inde à l'est et Cadix à l'ouest. Esdras lui donna la conviction que les caux occupent bien moins de place que les terres dans le globe, d'où il tira la conclusion que l'espace maritime s'étendant à l'ouest du monde ne pouvait être considérable. Marin de Tyr lui enseigne, que de son temps déit, on connaissait la partie de la terre que parcourt le soleil en quinze houres sur les vingt-quatre de sa course entière, chaque houre équivalant à 15 degrée. Alfragan lui révélaque iaterre est plus petite qu'on ne le croit, parce que le degré ne mesure que 56 milles 2 3, ce qui le conduisit à affirmer que la circonférence du globe était moindre qu'on ne le disait. Enfin, il découvrit qu'ou peut aisément franchie l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde. par Aristote qui aurait dit qu'il est possible de passer de Cadix aux Indes en peu de jours, par Averroès qui confirme le fait, par Sénèque qui assure qu'en quelques jours un navire peut être poussé jusqu'aux Indes, par Pierre d'Ailly et Jules Capitolin qui écrivent que l'Inde et l'Espagne sont voisines du côté de l'occident, et par Solin qui estime qu'il ne faut que quarante jours de navigation pour passer des lles Gorgones, que l'on croit être celles du Cap Vert, aux Hespérides, que Colomb tenait pour être des Indes Occidentales. A tous ces collaborateurs de son père, dans la formation de son grand dessein, Fernand Colomb ajoute Marco Polo et Mandeville, qui, dans son opinion, s'étaient avancés vers l'est bien au delà des limites assignées à l'Asie par Marin de Tyr et Ptolémée (384).

Las Casas répète ces indications (385), qu'il cherche à compléter, en donnant les raisons pour lesquelles Colomb devait croire qu'il y avait des terres habitées dans les zones réputées inhabitables, ainsi que dans l'hémisphère inférieur, raisons qu'il développe longuement (386) en s'appuyant sur plusieurs des auteurs déjà cités dans les *Historie*, mais plus particulièrement sur Albert le Grand et Avicenne qui ne sont pas nommés dans cet ouvrage (387).

<sup>(384)</sup> C'est dans les chapitres VI et V.I des Hustoris que Foreand Colomb donne ces renseignements,

<sup>(385)</sup> Historia de las Indias, Liv. I, ch. V. L'évêque de Chiapas reconnuit, à la fin du chapitre, que la source de non information est le livre de Farpand Colomb.

<sup>(386)</sup> Tout le shapitre VI de Les Ceses est consecré à cette question des zonce habitables et inhabitables ; il est très curioux et donne lieu à cette remarque qu'il n'y est parlé que des îles et des terres nouvelles à l'existence desquelles Colomb croyau, et nullement de son intention d'aller eux Indes par une autre route que celle qui était alors suivie.

<sup>(367)</sup> Colomb non plus ne cite nulle part Albert le Grand, qu'il armbie ne pas evoir conun, car, eutrement, il n'aurait pas manqué d'ajouter son nom à la longue liste de ceux qu'il relève sans aucus motif apparent. Les doctrines d'Albert le Grand étaient professées à la célèbre université de Salamanque. Les Casas, qui était Dominicain comme lui, le cite avec complaisance et reproduit plusieurs passages de son traité De mature locurem.

Quant à Avicenne, Colomb le cile trois fois, d'abord dans deux notes à deux

Las Casas ne dit pas expressément que Colomb ait lu ces auteurs, pas plus que Fernand Colomb un le dit de ceux qu'il cite, mais on peut l'inférer de leur langage et de ce qu'ils disent ailleurs, l'un et l'autre, des longues études que leur héros avait faites pour approfondir le problème qui l'occupait (388).

Quant à Colomb lui-même, il cite encore plus de noms d'auteurs que ses deux premiers biographes (389) et n'hésite pas à parler de l'étendue et de la variété de ses études (390). Elles seraient, en effet, considérables si l'on pouvait admettre qu'il a lu ou simplement consulté les ouvrages de tous les auteurs qu'il nomme. Malheureusement la publication intégrale de tous ses écrits, surtout

possages de l'Imago Mundi, l'un au chapiten VII du co traité même, l'entre au Compendium cosmographie, ou d'Ailly constete qu'Aviceune dit que sous la ligne équatoriale les contrêes sont temperées. Colomb se borne à relever les deux passages en marge, (Notae nºº 18 et 418, le Recolta Colombiana.) La troisième mention est dans une note à l'Historia Rerum de Pie II, où il est dit qu'Eratosthème assurant que le zone équatoriale était très tempérée. Colomb relève le passage et ajoute après le nom d'Eratosthème et Aviceune. (Note 22 au Pie II de la Colombiae in Raccolta.) Il set évident que Colombiae conneit d'Aviceune que ce qu'en dit le cardinal d'Ailly.

(266) Historie, ch. II, fol. 6 st.7; ch. III, fol. 7. Historia de las Indias, Liv. I., ch. III. Voyas sur us point la IV de nos Éindes, pp. 221 st. sq.

Navamura, Vol II, pp. 282-266; Texte françaia, appendica A à notre IV-Étade.

(200) Voici une liste à peu près complete de tous les auteurs cités par Colomb deux ses écrits, mais d'une menère générale sans indications d'ouvrages on de chapitres et de pages. Aristote, Aliaco (d'Ailly), Avarroès, Avicenne, Béia, Erstosthène, Estras, Nicolas de Lira, Marin de Tyr, Marco Polo, Pio II, Pline, Ptolémée, Sénéque, Mandevillo, Flavius Josephe, saint Augustius, saint Ambruses, saint Isldore, saint Thomas et Strabon. Thachter prend cette liste et nous assurs gravement que les écrits de Colomb moutrant qu'il était familier avec les ouvrages de ses autours. (Colombias, Vol. 1, p. 264.) Cette liste surait plus longue, de besseoup, s'al fellast y éjouter tous les noms montionnés dans ses notes où, la plupart du temps, ils me figurent que pour mémoire. A l'exception de Nicolas de Lira, nous a'en coanaissons nacua qui provieuns d'une autre noures que les quatre ouvrages annotés par Colomb.

celle des nombreuses notes qu'il a mises aux ouvrages qu'il a réellement lus, ne permet de conserver aucune illusion à cet égard. Bien avant que ces pièces ne fussent connues, on avait pu constater l'insuffisance des études de Colomb et son ignorance en des matières qu'il aurait du connaître; mais aujourd'hui il n'y a plus aucun doute à cet égard. Les notes autographes du grand navigateur nous ont donné la mesure exacte de son savoir et ont révélé que les savantes lectures que suppose le long catalogue d'érudits et de penseurs cités, se réduisent à quelques extraits faits, un peu au hasard, à l'Imago Mundi de d'Ailly, à l'Historia Rerum de Pie II, à l'histoire naturelle de Pliue, à la Relation de Marco Polo et peut-être aussi à la Géographie de Ptolémée.

Cette conclusion est celle à laquelle est également arrivé un des plus grands admirateurs de Colomb, M. de Lollis, parce que, mieux que personne, il connaît les écrits de l'heureux Génois qu'il a copiés, reproduits et commentés (391). Mais la tradition nous a donné un Colomb de convention, que la poésie, les arts et la littérature ont si bien fait entrer dans l'histoire, que la légende de ses nombreuses lectures, comme celles de ses grandes connaissances nautiques, de ses longues années de navigation et bien d'autres aussi peu justiflées, que la critique s'efforce de détruire, figurera bien longtemps encore dans les ouvrages les plus sérieux (392).



<sup>391</sup> Pour l'opinion de M. de Lollis voyez son article : Qui a decouveré l'Amérique, dans la Revue des Revues, 15 janvier 1898, et la IV de nos Études, chapitre 14, p. 291 et sq.

<sup>(392)</sup> Les vérités qui sont contraires aux idées reçues se fraient si lentement et si difficilement leur chemin que nous voyons un homme comme le professeur Bourne, qui était l'un des deux ou treis auteurs américains vérilablement compétents en ces matieres, parler encore avec conviction du grand savoir de Colomb comme marin et de ses immenses lectures. Le passage cel curienx: In some way the wool-worker of Genos in a few years maste-

Quelle que soit, d'ailleurs, i'opinion que l'on se fasse sur ce point, il est certain que c'est avec des éléments empruntés aux cinq ouvrages cités ci-dessus que Colomb a composé sa théorie scientifique de la possibilité du passage aux Indes par l'ouest qui est absolument identique à celle attribuée au savant astronome de Florence. On va le faire voir en déterminant exactement la source de chacun des traits essentiels de cette théorie.

# II — La aphéricité du globe.

C'est le principe fondamental du système de Colomb, comme de celui de l'auteur de la lettre de 1474, et Fernand Colomb nous le donne pour être la première des causes qui conduisirent son père à croire qu'il pourrait découvrir les Indes en prenant par l'ouest (393). Colomb

red not only the whole art of savigation, but learned latin and read votuminously in the geographical literature accessible in that language. (E. G. Bounns, Spain in America, Harper, New-York, 1904, p. 9.) Un peu plus loin il parle des études persistantes de Colomb de toutes les sources accessibles relatives au problème spécial des explorations géographiques (thid., p. 11). Ce maria qui avant a mattrisé l'art entier de la navigation » ne savait peu relever le point et n'aurait pu a dieiger lui-même un navire ». C'est encore un grand admirateur de Colomb qui le dit : M. Usielli (Lettre à l'auteur). Quant aux immensos lectures de Colomb, caux qui voudront bien lire ca chapitre entièrement, se rendrent compte facilement qu'elles se sont bornées à quatre ou cinq ouvrages dont deux principalement, l'Image Mundi de d'Ailly, et l'Historia Rerum de Pie II, lui ont fourni le bagage entier de ses conneissances géographiques et cosmographiques.

Yoyez sur l'ignorance de Colomb la chapitre in de la IV- de nos Éludes,

où de nombreuses preuves du fait sont données.

(393) « Et quant à la première cause, qui est la raison naturelle, je dis e qu'il considéra que toute I eau et la terre de l'univers constituaient et fore maient une aphère, dont on pourrait faire le tour d'Orient en Occident. »
E, quante al prime, che é ragion naturale, dice, che egit consideré, che tulta i acqua, » la terra dell'universe constituiane, e formaziane una sfera, che potena esser da Oriente in Occidente circumdata... (F. Colonn, Historie, ch. VI, fol. 12 verse.)

admet ce principe d'après ce qu'il a lu un peu partout, mais plus particulièrement d'après Ptolémée, auquel il semble attribuer la démonstration du fait (394), et aussi d'après Pline qui a écrit que la mer et la terre font ensemble une sphère (395). Il ne paraît, d'ailleurs, avoir connu aucun des auteurs qui ont donné les véritables raisons de la sphéricité de la terre, et ce qu'il dit à ce sujet est visiblement emprunté au chapitre I<sup>es</sup> de l'Imago Mundi du cardinal d'Ailly, ainsi qu'on peut s'en convainere par la longue note qu'il a mise en marge de ce chapitre qui est consacré à cette question (396). Dans les dernières années de sa vie, Colomb fit une réserve sur ce point en disant que la terre n'était pas complètement sphérique (397), opinion qui suffit à elle seule pour montrer qu'il ne

<sup>(394)</sup> e Jai toujouralu que le monde, y compris la terre et les caux, était e aphérique, et les expériences faites par Ptolémée, et par tous ceux qui a oat écrit sur co sujet, l'établissent par les éclipses de lune et par d'autres e démonstrations faites depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, » le siempre les que et mande, tierra é agua era esférice é les autoridades y esperiencias que Tolomes y todos les otres escribieres de este sitie, daban e amastraban para eile ast per eclipses de la luna y etras demostraciones que hacen de Oriente fasta Occidente. (Coloma, Lettre d'Haïti, 1498, Navannara, Vol. I., p. 155. Scritti (in Raccolta), Vol. II, p. 35.)

<sup>(25)</sup> e Pline a écrit que la mer et la terre font ensemble une sphère » Pline escribe que la mar é la tierra hace todo una sejera. (Couone, op. cil., in Navannera, vol. I, p. 280, in Raccolta, p. 38.)

<sup>1996</sup> Postelle ai Trattate de P. d'Aelly, dans la Raccolta, note n° 5. Plus loss dans l'Epilogus Mappe Munde, d'Aelly, paragraphe De figura Terre, mentionne de nouveau la sphéricité de la terre, et Colomb écret en marge. Terra est rotunda sperica (Op. cit., note n° 480).

<sup>(397)</sup> Colomb crut avoir constaté cela dans ses voyages, qui la auraiant montré que le monde e n'était pas rond de la manière qu'on l'écrivait, mais « qu'il a la forme d'une poire qui serait très ronde, excepté dans l'endroit « où est placée la queue, qui est la plus élevé, ou bien celle d'une pelote « très ronde, sur l'un des points de laquelle existerait une espèce de mame« lon de femme » ... Que no era redonde en la forma que escriben ; salvo que es de la forma de una pera que sen toda may redonda, salvo siti donde tiene el peson que alli tiene mas alto, à como quien tiene una pelota muy redonda, y en un lugar della fuese como una tela de muger alli puesta. Navamente (Op. cit., p. 255, Scritti, p. 35.)

soupconnait pas les véritables raisons du principe qu'il admettait de confiance (398).

# III — La réduction du dogré à 56 milles 2 3 et la mouvre du globe d'Alfragan.

Colomb, comme on l'a vu à un chapitre précédent (399), réduisait le degré équatorial à 56 milles 2 3, et il insiste tout particulièrement sur l'exactitude de cette mesure: « Un degré mesure à l'équateur 56 milles 2 3 », nous dit-il, et il ajoute : « C'est là une chose que l'on peut faire toucher du doigt » (400). Ailleurs il écrit que cette mesure est réelle, certaine, et que tout ce qu'on dit à l'encontre ne sont que des mots (401).

Si l'on en croyait Colomb, cette mesure était certaine parce qu'il s'était donné la peine de la vérifier. C'est à l'astronome Alfragan qu'on la devait, mais lui, Colomb, au cours de ses voyages de Lisbonne à la Guinée, avait relevé avec soin la route suivie, ainsi que la hauteur du soleil, et avait pu constater, de cette manière, que chaque

<sup>(30%</sup> Une suire preuve de cela, c'est que Colomb attribue l'erreur de ceux qui pensent que la terre est complétement aphérique au fait qu'ils n'ent connu que l'accien hémisphère, taudis que lui conneit l'autre : a Ptotémée et e les autres qui ont écrit sur le monde, n'ent eu aucune connaissance de cette partie-ci, qui était alors inconnue, a Asi que desta media parte non hobs noticia Tolomes ni les etres que escribieren del mundo per sar muy ignole. (Navanante ep. cit., p. 216, Scritti, p. 25)

<sup>(369)</sup> Chap, II, # 4,

<sup>(400)</sup> Un grado de la equinoccial está cinquenta y sus millas y des tercias, pero este se tocará con al dedo. (Cosoun, Letira du 7 juillet 1503, ja Navan-aux. Vol. I, p. 300.)

<sup>(401)</sup> e Notes qu'à chaque degré de la ligne équinoxiale correspondent réele lement 56 milles 2/8, a Nois quod quelibet grade equinoxiale resister respondit sultaria 56 f/d (Colons, note à l'Imago Mundi in Resculta, nº 30.) a Cheque degré correspond à 56 milles 3/3 et cela est réel, ce qu'en dit à a l'encontre n'est que des paroles, a Quelibet grades miliarie 56 f/d hec resile, replique sero vocales.(Colons, note à l'Imago Mundim Reccelta, nº 31.)

degré correspondait, comme le dit Alfragan, à 56 milles 2/3, de sorte que l'on pouvait se rapporter à cette mesure (402). Colomb nous dit aussi, que sur les ordres du roi João de Portugal l'astronome Joseph avait obtenu les mêmes résultats (403). On ignore si ce Joseph, qui était un véritable astronome (404), fit réellement des observations ayant pour objet la vérification des calculs d'Alfragan ; mais cela est tout à fait improbable. La mesure de longueur d'un degré est une opération compliquée, qui ne pouvait se faire dans les conditions indiquées par Colomb, et si elle avait été faite, elle n'aurait pas montré qu'un degré équatorial correspondait à 56 milles 2 3. Quant à Colomb, il est évident qu'ici, comme dans bien d'autres circonstances, il exagère singulièrement. Le découvreur de l'Amérique n'était pas capable de déterminer par lui-même la longueur d'un degré, et les observations dont il parle ne pouvaient montrer, ni à lui ni à Joseph, que la mesure d'Alfragan était la bonne.

Colomb lui-même a, d'ailleurs, trahi la source de ses renseignements sur ce point. Ce n'est ni par l'ouvrage d'Alfragan, qui n'était pas imprimé à cette époque (405), ni par Joseph, s'il a eu des relations personnelles avec lui, ce qui est possible, qu'il a connu la mesure de l'astronome arabe : c'est par le petit traité auquel il doit le plus clair de ses connaissances cosmographiques : l'Imago Mundi, du cardinal d'Ailly. Les nombreuses notes qu'il a mises à tous les passages de cet ouvrage où il est question d'Alfragan et de sa mesure établissent cela bien nette-

<sup>(402)</sup> Colorn, Note & l'Imago Mundi, nº 490, in Raccotta. Voyes ci dessus 1º partie, chap If, \$ 4.

<sup>(403)</sup> Même note.

<sup>(404)</sup> Son véritable nom était José Veciaho; nous reviendrons atlleurs sur ce personnage.

<sup>(405)</sup> Voyez la note \$7 de notre livre : La Lettre et la Carte de Toecanelli.

ment (406). Si Colomb avait connu les idées d'Alfragan par ses propres études, il n'aurait pas eu besoin de relever tous ces passages et de les résumer en marge. C'est là le procédé d'un homme qui est frappé par une idée qu'il veut mettre à profit et qui la note de façon à s'en bien pénétrer.

### IV — La petiteses du globe.

En réduisant la longueur du degré équatorial, Colomb réduisait, naturellement, la circonférence du globe qui, dans son système, n'était que de 5 100 lieues ou 20.400 milles (407). Cela équivalait à 30.192.000 mètres (408), ce qui est près de 10 millions de mètres de moins que la mesure véritable (409).

Colomb attachait, avec raison, une grande importance à cette mesure du globe, et il revient souvent sur la conséquence qu'il en déduit logiquement, que le monde était plus petit qu'on ne le suppose généralement (410). Ce fait

<sup>(408)</sup> Ces notes, dont plusieurs sont citées ci-dessus et dans notre chapitre II portent, dans les Scritts de Colombo de la Raccolta, Postelle se Trattati de P. d'Atily, les nºº 4, 28, 30, 31, 481, 490 et 491.

<sup>(407) «</sup> Un degré correspond à 50 3/3 milles et le circuit de la terre est de « 5.100 liques. Your la vérité, » Unus gradus respondet miliarité 56 € 3 et circulus terre est teuche 5100. Het est verites (Cotous, Note à l'Image, in Raccolta, n° 401.) « Chaque degré a 56 2/3 milles, et ainsi la circonférence « entière de la terre est de 20.400 milles, » Quolibet gradus habet miliaria 56 2/5 et sic habet totus circulus terre 20.400. (Cotous, note à l'Image, in Raccolta, n° 28.) Colomb répète cela dans la note n° 400 au même ouvrage. Ces deux mesures sout identiques.

<sup>(408)</sup> Colomb comptait on milles italians dont il faut 4 pour faire une heue et dont chacun mesure 1,480 mètres, en chiffres ronds. Voyes Navanners, Viages, Vol. I. pp. 3-4, note

<sup>(409) 40.007.520</sup> métros, mesure de Fayo.

<sup>(410)</sup> Dans se lettre de 1498, il nous dit qu'Aristote trouvait le monde petit et qu'Avercoès, Sénèque et le cardinal d'Ailly partagosient cette manière dev nr. (Navanners, Vol. I, p. 561 Reccolla, Scritte, Vol. II, p. 38.) Dans se

qu'il croyait bien établi forme l'une des bases fondamentales de son système.

V. — L'espece maritime restreint séparant les doux extrémités du monde. Aristote, Sénèque, d'Ailly.

Cette donnée fondamentale, l'une des plus importantes du système de l'auteur de la lettre à Martins et de celui de Colomb, vint à ce dernier des auteurs de l'antiquité qui se sont exprimés dans ce sens, notamment d'Aristote, de Sénèque et de Pline. Mais, comme dans les cas précédents, ce n'est pas chez ces auteurs mêmes que Colomb a puisé cette donnée : c'est encore chez d'Ailly. C'est l'auteur de l'Image Mundi qui lui apprend qu'« Aristote dit qu'il y a peu de mer entre l'extrémité de l'Espagne, du côté de « l'Occident, et le commencement de l'Inde, du côté de « l'Orient » (\$11); c'est par lui qu'il sait que Sénèque a écrit, dans ses Questions naturelles, en parlant de cette mer, qu'elle « est navigable en peu de jours si le vent est favorable » (\$12); c'est encore lui qui le renseigne sur le

lettre du 7 juillet 1503, il revient deux fois sur ce point, a Le monde est pon de chose, a El mundo sa peco, scrit-il d'abord. Un peu plus loinil dit i « le vous la répète le monde n'est pau si grand que le vulgaire le croit, a Dique el mundo no se fan grande como dies el vulgo. (Navanzara, Vol. I, p. 300 Raccolla, Scritta, Vol. II, p. 484).

<sup>(411)</sup> Et dicit Aristotiles quod mare parcum sel inter finem Hyspanie a parte occidentis et inter principium Indie a parte orientis (D Azian, Imago Mandi; De quantitale terre habitabilis Chap VIII). Colomb écil on murge s'Aristotiles. Inter finem Ispanie et principium India set mare parcum et natigabile in pancie diebus (Postitle si Trattat di P. d'Ailly, in Raccolla, note n' 23). Dans sa lattre de 1498, Colomb reproduit celle opinion i e Aristote e dit.. qu'on peut passer facilement d'Espagne aux Indes »: Et Aristotei dice que... facilemente se puede pasar de España a las Indiae. (Navanurus, l'ol. I, p. 261.)

<sup>(412)</sup> Insuper Seneca, libro quinto naturalium dieit quod mare set navigabile in pageie diebus si ventus est convenient. (D'Attav, loc. cil.) Cos lignes font partie de la page du chapitre VIII de d'Ailly, que Colomb et son frère

fait rapporté par Pline « que le golfe arabique a été navi-« gué jusqu'à Gades et aux colonnes d'Hercule en un « temps quin'est pas considérable (413) ». Enfin, d'Ailly luimême, résumant les textes qu'il a cités, sa prononce nettement pour la proximité de l'Espagne des Indes (414) et pour la facilité de passer de l'une à l'autre (415). Colomb ne manque pas de relever les deux passages.

ont convert de notes marginales. Dans se lettre de 1490, après avoir donné l'opinion d'Aristote estée à le note précédente, il dit : « Catte opinion est conforme à celle de Sénèque, » (Navanners, for. est.)

(415) Et Plinius docet. . in naturalibus libro secundo, quod navigatum est a sinu Arabico usque ad Gades Herculis non multum magna tempore, D'Anur foc. cit.), Colomb recopie la phrase en morge. (Reccelta, loc. cit., note nº 25.)

(\$14) a Anne, form nouri d'un pôle à l'autre en forment une merque c'étent entre l'extrémét de l'Espagne et le commencement de l'Inde nor une pee tite largeur, de sorte que le commencement de l'Inde occupe par dolt de 
« la moitie du la ligne équinoxiele , cest-à-dire our l'autre hémisphère) une 
a situation très approchante de celle qu'occupe la fin de notre hémisphère, » 
Ideo a pole in polem descurrit aqua in carpus maris et axienditur inter 
finem Hyspanie et inter principium l'adie, non megne l'atitudinie, ut principium l'adie possit uses ultra medietatein aquimectialis circuli autitera nalde 
accedens ad finem Hispanie. (D'Anav., Image, ch. XXXXVIIII.) Colomb
àcest en marge de co passage : India est prope Hispanie (op cit., note 364)

(115) c... D'apres les philosophes l'Océan qui s'étend entre la fin de l'Espace que ultérieure, e est-à-dire l'Afrique, du oòté de l'Occident, et entre la fin v du l'Inde du côté de l'Océant, n'n pas una gracile largeur, car et nété prouvé e par l'expérience qu'en peut le traverser en très peu de jours, se le vent e est favorable, et, par conséquent, ce commencement de l'Inde en Orient ne e peut pas étre bien éloigné de la fin de l'Afrique ». Sociadem philosophes,... Oceanne qu'e extenditur inter finem Hyspanier alteriorie id est Africa, à paris occidentes et inter principione India a paris Oriente, non est magne latifudinie. Nam expertum est qued hoc mars navigabile est pascissimis diebas si ventes sit convenience, et idea stilud principiem India in Oriente non potest multim distare a fine Africa. (D'Amax, Lompendium cosmographie, ch. XIX.) Colomb résume le passage en marge. Op. est., note me 077.)

### VI. - Prépondérance des terres sur les saux, Esdres.

Le peu d'étendue des mers a pour corollaire la grande extension des terres, et Colomb trouve encore dans d'Ailly des textes qui permettent d'avancer cette proposition. Le plus important de ces textes est celui d'Esdras, qui dit que six parties de la terre sur sept sont habitables et que la septième seule est couverte par les caux (416). D'Ailly remarque que des auteurs sacrés accordaient foi aux livres d'Esdras, et croit que son témoignage, ajouté à celui des auteurs qui pensent que l'étendue des mers est peu considérable, doit être préféré à celui de Ptolémée, d'après lequel le monde habitable ne comprend pas plus du quart du globe (417).

Colomb, qui avait une foi aveugle dans les écrits bibliques, paraît avoir été particulièrement frappé par cette opinion d'Esdras; il la note en marge (418) et y revient à

<sup>(416)</sup> On attribue à Esdras quatre livres de chroniques, dont les deux premier sent canoniques. Mais les deux sutres, qu'un place parmi les apocryphes, étaient méanmoins considérés per les péres de l'Église comme méritant oréance, et Colomb le fait remarquer. C'est dans le IV<sup>+</sup> livre, II<sup>+</sup> des apocryphes, chap, VI, versets 42 et 47, qu'Esdras dit que Disc commande que caux de passer dans la soptième partie de la terre et mit à sec les six autres. (Voyex noire Toscanelle, note n° 98.)

<sup>(417,</sup> C'est dans le chapitre VIII de son Imago Mande, intitulé : De quantitate terre habitabiles que d'Ailly traite cette question. Le savant cardinal veut montrer que le partie du monde habitée à une bien plus grande étendue que celle que lui donne Piolémés que, dans l'Almageste, Livre II, la réduit à la quatrième partie du monde, et il cite à l'appui de sa manière de voir Kadres et les auteurs que Colomb nomme d'après lui, Les marges de la première page de co chapitre, que se rapporte plus particulièrement à ce sujet, out été couvertes de notes par Colomb et par sun frère Barthélemy. Cette page est reproduite photographiquement et typographiquement dans la Receoite Colombiana (Saritte, aniografi planche 78, série C.). M. Thacher l'a égulement reproduite dans son Colombias (Vol. III, pp. 460-481). Le texte de d'Ailly et les notes de Colomb, réunies sons le mais, sont donnés égulement dans le Vol. II des Seritte, pp. 376-377.

<sup>(418)</sup> Postelle al trattati de P. d'Ailly, note 23,

plusieurs reprises dans ses écrits (419). C'est ausai à d'Ailly que Colomb empronte les noms des auteurs qui partagent la manière de voir d'Esdras, comme saint Augustin qui dit que les caux sont peu abondantes, comme Aristote qui pensait de même, comme Averroès qui confirme cette opinion et comme Sénèque qui l'exprime également (420). D'Ailly ajoute que ces auteurs devaient être mieux renseignés sur ce point que Ptolémée, parce qu'ils avaient eu des sources particulières d'information, et Colomb reproduit toutes ces indications dans des termes presque identiques à ceux du savant cardinal (521).

<sup>(419)</sup> Una pramière fois, dans la relation de son froisième Toyaga aux Hoss Catholiques, où il reconnelt que c'est à d'Ailly qu'il doft l'indication. (Navanners, Vol. I, p. 26. Reccolla, Scrifts, Vol. II, p. 29.) Il est possible que Colomb att vochs ensuite se repporter ou lexie même d'Eadres, cardans la relation de ce même troinième voyage que Las Cassia donnée, d'après le Jaurnal de Colomb, et qui set plus étendus que celle seu Nois Catheliques (Lettre de 1488), on trouve is mention d'Esdras evec l'indication du Liv, IV, ch. 8. Mais il est difficile de dire si c'est de Colomb qu'elle vient ou de Lie Cases (Voyes l'Enteria de co dorner, Vol. II, ch. 120, pp. 264, 265 at 247) M de Lolles a suppremé une partie de cas passages dam as reproduction de ostis relation (Scritti, V. II, p. 22), Colomb revient une seconde fois sur ce point dans sa lettre revissime du 7 juillet 1963 (Navaneru, Vol. I, p. 360, Raccolla, Scratt: Vol. II, p. 164, et une troisième fois dans son livre des Professes on Himbono les chapitres d'Endres 1, 3, 47 (Bomolta, Scritti, Vol. II, p. 159). Enfin il mentionne encore Estras dans une note à l'Historia Resum de Pre II (Reccolle, note nº 454.)

<sup>(410)</sup> Colomb n'ajoute à con nome qu'il cite dans se relation de 1498 que seint de Nicolas de Lire, qui revient plusieurs fois sous se plume et qui au pareit pes avoir été ampeunté à d'Aulty. Ce l'ire était un israélite converté au christianisme que l'on connaissant aussi sous le nom du Rebbin Samuel, et qui mourul en 1848. It à laissé un volume de commentaires sur les écritures saintes initialé : Glasse ordinaris, qui fut imprimé à Rome en 1472. Co-fomb le cite sues souvent deus son livre des Prophèties. Voyas sa livre dans la flaccolis, Serifis, Voi. II, pp. 78, 84, 96, 91.

<sup>(121)</sup> Tunto la première page du ch. VIII de l'Image Mundi, qui a molivi une partie de la longue note 21, citée plusiones fois dans ce paragraphe et les précédents, peut nicément de reconnaître dans le passage de la lettre de Colomb de 1496 commençant par une mote. Plusie essente, et se terminant per: dicen que Esdras fes profets. (Navanners, Vol. 5, pp. 200-261. Recolin,

Enfin, d'Ailly lui-même se prononce nettement pour l'opinion que le monde habitable dépasse en étendue, dans sa longueur, la mesure que lui donnait Ptolémée, et Co-lomb note avec soin ces passages, qui montrent que s'est aussi à ce savant cardinal qu'il doit l'idée que le cosmographe alexandrin restreignait encore trop l'étendue du monde connu en le limitantà 180 degrés de longitude (422).

Scritti, Vol. 11, pp. 36-39. Relatione des quatre coyages, Vol. 11t, pp. 40-41.) Humboldt que a fait remerquer cette ressemblance à une àpoque où les notes de Colomb au VIII\* chapitre de l'Image n'étaient pas commes, constate que le passage indiqué ci-dessus est e presque la traduction de ce chapitre », et voit là sus preuve de « l'impression profonde que la fecture de ce chapitre » avait lausée à Colomb (Examen critique, Vol. I, p. 61.) Humboldt fait aussi cette remerque curieuse que ce que Colomb empruntait à d'Ailly, celui-ci l'avait emprunté à l'Opus Majus de Roger Becon (Op. cit., p. 44-67, où les trois passages sont ceproduits).

(423) Voici les textes. Au VIII\* chapitre de l'Image Mande el copieusement annoté par Colomb et son frere Barthélemy, d'Ailly écrit : « Bien que Ptoe lémée et son disciples restreignant à un quart de la terre la surface habie tée, il semble qu'une partie plus étendue est habitable. Et certes, Aristote,
« grâce à Alexandre, nomme Sénèque, grâce à Néron, purent sur cette
« question requedlir des informations nouvelles .. Auesi, nous des ons plutôt
« ajouter foi à Aristote et à Schèque qu'à Ptolèmée, .» Et eleo sidetur quod
liest habitatio nota Ptholomeo et ejus sequenches sel courtain infra quariam
unam ples tamen est habitable. Et Aristoteles eires hoc plus potent nouse
auxilia Alexandri. Et Seneca auxilia Neronia, qui ad investigandum dubia
hums munde fuerunt solliciti... Unde villa magia sidetur credendum quam
Ptholomeo...

A l'Epilogue, en lit. Nam, secundum cosmographes apportet concluders quel a fine occidentse usque ad finem Indie set multe plus quam médiatas terre : « Car d'après les cosmographes, il faut conclure que, de la liu de l'occudent jusqu'à l'extrémité de l'Inde il y a plus que la moitié de la longueur « de la terre,» (Paragraphe De figura terre). Colomb écrit en merge : A fine écoudentse usque ed finem Indie per terram est multe plus quam médicias terre udelicet gradus 180. « De l'extrémité de l'occident jusqu'à l'extrémité « de l'Inde par la voie de terre, il y à besucoup plus que la moitié de la « lerre, c'est-à-dire que 160 degrés, » (Raccolla, Postille » à Trattali de P. d'Ailly, » 486.)

Un peu plus loin, dans de même Epilogue, on trouve le paragraphe suivent, qui set suractéristique. « Il ne faut pes admettre que l'océan couvre « louis cette moitié de la terre située sus antipodes de celles que nous habi
tons. Cartaine auteurs prouvent, en effet, en se fondant sur l'autorité

VII. - Les Indes, Cathay, le Grand Khan, Cypangu, Marco Polo

Le grand avantage que les Européens trouveraient à se mettre en relations directes avec les riches contrées de l'Extrême-Orient et avec leur population, est l'un des points sur lesquels l'auteur de la lettre de 1474 et Colomb s'arrêtent complaisamment. Dans le système de l'un, comme dans celui de l'autre, s'est le but poursuivi. Il s'agit, pour eux, de montrer comment on pourrait se rendre à cette région merveilleuse où il y a tant de profits à faire, et chez l'auteur de la lettre, ainsi que chez Colomb, ce sont les mêmes raisons qui-engagent à tenter l'entreprise : Le désir qu'a le Grand Khan, ce roi des rois, qui règne sur toute cette région, de connaître les chrétiens : la richesse de ces contrées de l'Inde où abondent l'or et les pierres précieuses; le grand commerce qui se fait à Zaiton et à Quinsay, grandes et belles villes du littoral asistique, métropoles du commerce des épices.

Toutes ces choses, que Colomb assure avoir représentées aux rois catholiques (\$23), sont mentionnées dans les quelques ouvrages que nous savons avoir été l'objet de ses lectures, à des passages annotés ou soulignés de sa main. Le nom du Grand Khan, qui doit revenir si souvent

e d'Aristote, d'Averrots, de Sénèque, de Pline, d'Eséras et de Jérôme, que e vaste est l'étendue de la terre habitable, et nelle opinion implique que la comaine de l'eeu est peu considérable. Pour moi, c'est à cette théerie e que j'adhère ». Et ad hec induce rationem (Paragraphe De mari).

Pour d'autres passages où d'Ailly se prononce ansai catégoriquement contre l'opinion de Ptolémée et en favour de celle qui donne au monde une plus grande extension vers l'Orient, d'où suit une réduction corrélative de l'océan condental, voyez les chapitres XI, XLIX et LI de l'Image Mundi et les paragraphes De figure ferre et De mari, de l'Epilogue, ainsi que les chapitres XVIII et XIX du Compandium.

<sup>(423)</sup> Voyes la Lettre prologue à son Journal de hord.

sous sa plume, y est annoté une douzaine de fois (\$24), et le passage où Marco Polo parle de la puissance de ce personnage est relevé avec soin (425). Plus tard, il appellera l'attention des rois catholiques sur ce point, et leur expliquera que os titre de Grand Khan veut dire roi des rois (\$26), explication qui est également donnée dans la lettre de 1474. Il note particulièrement ce que Marco Polo dit de la demande que ce potentat avait faite au pape de lui envoyer des docteurs pour instruire ses peuples dans la foi catholique, et insiste auprès des souverains sur l'importance du fait (427), comme le fait l'auteur de la lettre de 1474. Il note encore que la résidence de ce grand personnage est à Cathay (428), indication qu'on retrouve dans la fameuse lettre ; il constate que l'Indo dont, après son premier voyage, il va fréquemment être question dans ses écrits, est riche en toutes sortes de produits (429) ; il

Vionaun, Nouvelles Etudes, I

<sup>(414)</sup> Hult fols on Pie II: notes no 112, 118, 119, 176, 186, 221, 344 et 376, deux fois à l'Imago Munds, notes 187 et 782; deux fois au Marco Polo, no 11 et 12 (Raccotta Colombiana, Scritti, Vol. II, Postilie).

<sup>(425) «</sup> Le Grand Aban était le seigneur de tous les Tartares du monde. » (Manco Poto, édit, Pauthier, p. 9.) Colomb écrit en marge de ce passage mentionné par Pie II : Impérator magnes Can de Catais domines multitudinum provinciarum, « L'Empéreur, Grand Aban de Cathay, est le maître d'une multitude de provinces. » (Note 112 à l'Historia Rerum.)

<sup>(430)</sup> Lettre prologue as Journal de bord (Navanners, Vol. 1, p. 1).

<sup>(427)</sup> Le passage est celui du chapitre VII de Marco Polo donneni l'ansiyse de la lettre que la Grand Khan adressait su Pape à ce sujet. (h.d.t. Pauthier, p. 13.) Colomb écrit en marge : Misit legales ad Pontificem (Note 12 au Marco Polo in Ascesita). C'est dans la lettre mentionne è la note précidente que Colomb signaia le fait aux rois estholiques ; il y revient dans sa lettre du 7 juillet 1503.

<sup>,428)</sup> Notes 61 et 135 au Marco Polo.

<sup>(421)</sup> India multar yes habet, et species aromaticas, et lapides precieros plaremos, et montes aures, et l'Inde produit beaucoup de choses et des épices aromatiques et beaucoup de pierres précieuses et il y a des montagnes d'or, a (Notos 72-73 à l'Imaga Mande in Raccol(a.) Au Marco Polo il note a plusieurs reprises les passages indiquent que la région de Cathay est melie en or et en argent, en pierres précieuses, en portes, en soie et en aromates (Notes nº 137, 140, 241).

remarque aussi qu'à Cypangu l'or est en abondance (430), et il transcrit l'indication que Quinsay a cent milles de circuit (431).

On trouve donc, dans les notes que Colomb a mises aux quelques ouvrages qu'il a lus avec soin, notamment à l'Historia Rerum de Pie II et à la relation de Marco Polo, toutes les particularités qui forment ce qu'on peut appeler la partie descriptive de son système, et sur lesquelles il appelle l'attention, comme le fait l'auteur de la lette de 1474, pour montrer le grand intérêt que l'on avait à se mettre en relations directes avec les populations des Indes et du Cathay.

## VIII. — Les données numériques : la mesure du monde de Marin de Tyr.

Avec les seules informations empruntées à d'Ailly, Colomb pouvait formuler la partie théorique de son système, sans avoir recours à aucun autre auteur; mais les indications, ainsi obtenues, ne lui fournissaient aucun renscignement pratique; c'est-à-dire qu'il ne pouvait en dédoire des données numériques sur la distance qui restait à franchir pour arriver aux Indes en prenant par l'ouest, données qui sont clairement indiquées dans la lettre de 1171 par la mention des 26 espaces. Ce fut Marin de Tyr qui apporta à Colomb ce complément essentiel de sa theorie : c'est lui-même qui le dit.

On a vu que Marin de Tyr, dont tous les écrits sont perdus et que nous ne connaissons que par Ptolémée, qui a pris sa géographie pour base de la sienne, divisait la circonférence de la terre en 360 degrés, ainsi que l'avaient

<sup>(430)</sup> Note nº 268 au Marco Pelo.

<sup>431)</sup> În circuita habet minaria 100 (Note 210 au Marco Polo

fait Eratosthène et Hipparque. Comme Posidonius avant lui, et comme Ptolémée après lui, il comptait 500 stades au degré équatorial (432). Ses méridiens et ses parallèles étaient tracés en lignes qui se coupaient à angle droit (433). Les méridiens, au nombre de 24, correspondaient chacun à une heure de la révolution diurne de la terre. C'étaient autant de lignes horaires placées à 15 degrés l'une de l'autre. Le premier de ces méridiens passait aux lles Canaries, qu'il supposait être à 2 degrés 30 à l'ouest du cap Sacré ou Saint-Vincent. Dans le sens de la longueur, qui est celui des longitudes, il renfermait le monde connuentre ce premier méridien et le 15°, qui passait par Sera, Thinae et Catigara (434), c'est-à-dire que, sur les vingt-quatre heures de la course du soleil que mesurait, en temps, la circonference du globe, il y en avait, pour lui, 16 de connues, soit 225 degrés sur 360. Dans le sens de sa largeur, c'est-à-dire du nord au sud, Marin limitait le monde connu au 63° parallèle nord, où il plaçait Thule, et au 24 parallèle sud, où il plaçait le cap Prasium et Agisymba. pays des Éthiopiens, soit 87 degrés sur 360 (435).

Marin mesurait la longueur du monde connu, comme le faisaient les anciens, sur un parallèle moyen; pour lui c'était celui de Rhodes, placé au 36° degré Nord, et, en raison de la circonférence de la terre, il avait trouvé que sur ce parallèle le degré de 500 stades à l'équateur n'en mesurait que 400, en chiffres ronds (436). Il donnait ainsi, au monde connu, 87 degrés ou 43.500 stades, dans le sens de sa largeur, et 225 degrés, ou 90.000 stades dans le sens de sa longueur, d'où il résultait que, sur les 360 degrés de

<sup>(432)</sup> Processes, Geographie, Lev. I, ch. XI, p. 29 Edit. greeque-française de l'abbé Halma

<sup>(423</sup> Ibid., ch. XX, p. 52,

<sup>(401)</sup> Ibid., ch X1, p. 28

<sup>(435)</sup> Ibid., ch. VII, p. 18.

<sup>(436)</sup> Ibid., ch. X1, p. 28.

la circonférence du globe, il ne restait plus à explorer que l'espace inconnu mesurant 135 degrés qui s'étendait à l'est du 225° méridien, et à l'ouest du premier (437).

IX.— Les données numériques : la mesure du monde de Colomb.

Colomb s'empare des données de Marin de Tyr et voici comment il raisonne.

Si, du temps de Marin, on connaissait déjà 225 des 360 degrés de la circonférence du globe, on en connaît certainement bien davantage maintenant, puisque depuis lors de nouvelles déconvertes ont porté plus loin nos connaissances géographiques. Marin lui-même ne limitait pas au 225° méridien les extrémités de l'Asie; il savait qu'elle s'étendait davantage vers l'est et des explorations modernes ont prouvé que tel était le cas. On peut donc dire qu'en tenant seulement compte de ces explorations vers l'est, l'espace s'étendant à l'ouest du méridien de Lisbonne ou des Canaries jusqu'aux extrémités de l'Asie orientale ne dépasserait pas 130 degrés, au lieu de 135 que comptait Marin. Et, comme les Portugais se sont avances, de leur côté jusqu'aux Acores et aux Iles du Cap Vert, l'espace maritime resté inconnu se trouve réduit d'autant, et ne peut dépasser maintenant 120 degrés, soit le tiers de la circonférence du globe. Enfin comme le monde est plus petit qu'on ne le suppose, puisque le degré équato-

<sup>(437)</sup> Une phrase du chap V du Livre VII de Ptolémée (Éd.t. Halma, p. 72 , donns à penser qu'il admettait l'existence de terres inconnues à l'est de son 180° mèridien, ainsi qu'à l'ouest du premier ; mais en comparant ce passage à tous coux où il est question de la largeur et de la longueur de la terre, il semble bien qu'il n'a voulu parler que des régions maritimes inexplorées qui s'étoident au delà des limites qu'il assigne à la terre lant à l'ost qu'à l'ouest. Nuile part il ne dit ou ne donne à entendra qu'il croyait que l'espace maritime séparant les deux extremites du monde mesurait moins de 180 degrés.

rial ne mesure que 56 milles 2 3, il résulte de tout cela que la route de l'Inde par l'Ouest est bien plus courte que celle par l'Est et que le passage de Lisbonne aux îles des épices est une entreprise dont la réussite est certaine (438).

Ce systeme géographique, dont toutes les parties se tiennent étroitement, devait paraître concluent à Colomb,

(i38) Colomb qui faise i mystere de tout, andique resement ses sources avec précision pacce qu'il ne containent sen de première mois; mais comme il simait à faire montre de science, il persement ses écrits de nome d'auteurs dont il naveit jamun ouvert les livres et de citations plus ou moise vagues qu'on a souvent de la princ à éclasseir C'est ainsi qu'il explique son système géographique dans le paragraphe souvent qui un se comprend pes sons effort:

Tolomeo creyó de haber han remedado à Marino y ahora se falla su co-critera bien propincua al cierto. Tolomeo asienta Catigara à doce lineas lejes de su Occidente, que el asenté sobre el cabo de San-Vincente en Portugui dei grados y un tercis. Varino en quinca lineas constituyé la Tierro a terminos. Marino su Etiopia escribe al Indo ia linea equinocial mes de seinte y cuatro grados, y ahora que las Portuguesses le navegan le fallan cierto. (Lettre sun rais catheliques du 7 juillet 1503, Navanara, Vol. 1, p. 800 Seritis in Bascotta, Vol. 11, pp. 583-184)

Cos lignos sont si observes qui ascun des auteurs qui ont tenté de les traduire dans une autre langue n'a pu lour donner un sons intelligible. On si'y pervient qui on se rapportant à la correction que Ptolémée event apportée à Marin, dont parle Colomb et qui a été aupliquée à un chapitre précédent de cette Étade (Partie II, ch. V, § 13). Cette rectification, que Colomb rejette, amusiste dans la réduction de l'etendus considérable que Marin avait donnée au monde course. Les 12 lignes dont et set question dans ce paragraphe sont des lignes horsires, c'est-à dire des méridions placés de 15 en 15 degrés, espece correspondant à une heure de la révolution diurne, et ce que Colomb appulle l'occident de Ptolémée, c'est son 1<sup>re</sup> méridies. Le partie essentielle de ce paragraphe doit donc se traduire étasi :

a Ptolómée a era avoir bian corrigé Maria et meintenant il en trouve que en qu'a écrit ce dernier est bien prés de la vérité. Ptolémée place Caligara e 4.12 houves [180 degrés de son premier méridien que paste à 2 degrés 1/2 à l'oncet du cap faint-Vincent en Portagal, Maria renfermais la torre et « ses lumites dons 15 heures [225 dogrés] »

La dernière partie du paragrephe est encore plus obscure et a donné lieu à bieu des discussions Littéralament, la phrase : Marin en Etiopie escribe al Indo la liusa aquinocial man de seinte y cuafro grades, n'e pes de sette, cer cela vondrait dire que Marin porte l'Inde, en Éthiopie, à plus de 24 degrés de l'équateur, ou, il l'on accepte une correction proposée par M. de Loille, qui substitue à al Inde, aliende (en delà) (Serite, Vol. II, p. 184,

et il l'aurait été on effet, si les trois grands faite qui lui servent de base et dont il était logiquement déduit : la réduction du degré à 56 milles 2/3, la grande extension de l'Asie vers l'est et la faible proportion de l'étendue des caux par rapport à celle des terres, avaient été exacts ; mais ils ne l'étaient pas. Le degré terrestre mesure bien

note I), que l'Éthiopie sui à plus de 34 degrée su delà da l'équatour, C'est té sertainement le sens de la phrase, mais il se semble pas qu'en puisse en supprimer le mot lade qui set écrit avec un l'enquecule. Nous croyous deux qu'il feut tendure : a Marin plaçan l'Éthiopie dans l'érde à plus de 34 degrée de l'équateur a, parce que c'est précisément ou que ce géographe a fast. Marin, il set vres, ne parie pas de l'inde, ni de l'Éthiopie d'ailleurs, cer al me mentionne qu'agravinha que était une région de l'Éthiopie. Mais Colomb, qui aveit vécu en l'estant parie de l'inde, a pu se servir de entie expression. En tous cas il n'est pas écuteux que le correction apportés ici par l'olòmic à Maria est hieu cuile indiquée par Colomb Marin aveit descendu l'Éthiopie jusqu'au 34° degré sud et Ptolémic l'avait remontés au 15°, ce que Colomb conteste. Cette dernière phrase se traduissit done sinsi:

« Marin pisçuit I Ethiopie dans l'Inde à plus de 34 segrés de l'équateur et « missionant que les Portugues nevignent là, les ont constaté que sais était « emet, »

Co possegu de la lettre de 1968, qui est une autre preuve que Colomb avait adopté le système de Maria de Tyr, aut confirmé par son frère Barthélemy et par son die Fernand. Le promier dit dans una légende de la outre qu'il avait portée à Rome en 1968, que selon e Maria et Colomb, il y avait du Cap Saint-Vincant à Catigare 213 degrée ou 13 houves, et selon Plotte més 180 degrée ou 12 hours » Secondo Maria e Colombe de San-Vicantes a Cattigare, g. 215, sono hore 15. Secondo Ptolemes infina a Cattigare g. 189, che sia hore 12. Vinnan : Die harte des Bartulomes Colombo, Instituck, 1893, p. 7.]

Le second est encore plus explicite, it expuse que la plan de découverte de non père était basé sur les cinq raisons suivantes : 1º que la terre était une aphère, 2º qu'il ne restait plus à découvrir que l'aspace compris entre les attrémités de l'Inde continue de Marin et de Ptolémès et les lies des Açores et du Cap Vert, 2º qu'il résultait du lémongaage de Marin que est espace no peut être plus de la trousème partie de la terre, 4º que Marin qui aveit connu 15 parties nor 34 de la terre, n'avait pas, cependent, connu les extrémités de l'Inde et 5º qui Alfragan ayant montré que la terre était patite le tiers que Marin luissait pour être inconnu ne pouvait etre him étendu et devait être facilement feanchi (Hislorie, ch. V1, fol. 12 et suivants). Les Casses n aussi donn's toutes ces raisons, mois en raconnaissant qu'il les nu-prunte à Fornand Columb, (Hislorie, liv. 1, ch. V.)

plus de 56 milles 2,3; les eaux convrent les deux tiers du globe et non sa septième partie seulement et l'ancien monde mesure sur le parallèle de Lisbonne 140 degrés, en chiffres ronds, au lieu de 225.

De toutes ces erreurs, la plus grave était celle que Colomb prenaît à Marin: la grande extension de l'Asie dans la direction de l'Ouest. Marin était arrivé à cette conclusion en se basant sur des calculs fautifs que Ptolémée avait très lucidement rectifiés. Ces rectifications, motivées par d'excellentes raisons, l'avaient conduit à diminuer de 45 degrés la longueur donnée au monde connu par Marin; s'est-à-dire qu'il la réduisait à la moitié de la circonférence du globe, soit 180 degrés, au lieu de 225 (439).

Colomb ne tint aucun compte de cette rectification, qui cependant était loin d'être suffisante. Il l'écarta délibérément en déclarant que c'est Marin qui avait raison contre son critique, mais sans expliquer autrement sa préférence pour la mesure du premier, que par l'assertion qu'on avait maintenant reconnu gu'elle était approximativement exacte (440), ce qui signifie que, d'après Colomb, les connaissances acquises sur l'Asie orientale depuis le temps de Ptolémée avaient établi que Marin ne s'était pas trompé en prolongeant considérablement l'Asie vers l'Est comme il l'a fait. Cette assertion inexacte en fait, puisque la mesure de Marin était erronée, montre que Colomb n'a pas connu, ou n's pas compris, ce qui revient au même, les raisons qui avaient obligé Ptolémée à réduire la mesure donnée par Marin. Ce dernier n'avait pas cru que les limites de l'Asie orientale devaient être ponssées plus loin parce que l'homme, en s'avançant davantage vers l'Est

<sup>(439)</sup> Pour cutte ractification de Ptolémée, woir ci-dessus, chap. V. paraeranha 12.

<sup>(418)</sup> C'est ce qui résulte du paragraphe us la lettre de 1501, cité ci-dessus,

avait ajouté de nouvelles régions à celles que l'on connaissait déjà. C'est parce qu'il avait indûment étendu les parties intérieures du continent déjà connues qu'il s'est vu obligé de pousser plus loin ses limites orientales. Colomb ne comprit rien à cela.

### X. - Le tiers de la sphère.

C'était l'opinion de l'auteur de la lettre de 1474 qu'il ne restait qu'un tiers de la circonférence de la terre à découvrir et on vient de voir que c'était aussi la manière de voir de Colomb. Mais, alors que l'auteur de cette fameuse lettre ne nous dit pas pourquoi il pense ainsi, Colomb nous donne la raison de son opinion : c'est parce que depuis l'époque de Marin de nouvelles découvertes ont réduit la partie restée inconnue de la terre au tiers de sa circonférence, soit 120 degrés (441).

Il faut noter ici une différence apparente entre la manière dont l'auteur de la lettre à Martins parle de ce tiers de la sphère, non encore parcouru, et celle de Colomb. Dans la lettre on lit que « cet espace est presque égal au tiers de la terre » (442). Il s'agit de l'espace maritime resté encore inconnu; mais comme l'auteur dit un peu plus

 $\label{eq:continuous} P_{\alpha} = \frac{\alpha r}{E} P \qquad \ \ \, (E, R) = \frac{\alpha r}{E} - \frac{1}{2} \frac{R}{E} - \frac{1}{2} \frac$ 

<sup>(441)</sup> Voir le paragraphe ci-dessus.

<sup>(442)</sup> Dans les trois textes latin, espagnol et italien, la phrase a exactement le même sens :

Hoc spacium est fere tercia para tocius spere (Texte de la Colombine). Este espacio es cuesa la terza parte della apera (Texte de Las Casas, qui met la phrase entre parenthèses). Questo spatio è quasi la terza parte della spera (Texte des Historie). L'expression latine fere significant litteralement environ, on s'est demandé si, sous la plume de l'auteur du texte latin, ce moi ne signific pas aussi bien un peu plus que un peu moins. Mais, dans le cas présent ce mot, doit plutôt s'entendre comme significant un peu moins, et c'est ainsi que l'ont entendu les auteurs des deux versions contemporaines espagnole et latine. Le premier écrit cuast, le second quasi.

haut que de Lisbonne à Quinsay il y a 26 espaces dont chacun mesure d'après le sentiment général 5 degrés, soit 130 degrés en tout, il semble que ce soit ces 26 espaces que l'auteur considère comme formant presque le tiers de la circonférence du globe, et à notre connaissance, c'est ainsi qu'en ont jugé tous les critiques. Remarquons cependant que 130 degrés ne forment pas presque le tiers, mais plas du tiers de la terre. Si c'est de l'espace compris entre Lisbonne et Quinsay que l'auteur de la lettre a voulu parler, il donnait plus de 350 degrés à la sphère au lieu de 360, ce qui est inadmissible, surtout si cet auteur est Toscanelli (443). Cette difficulté disparaît si c'est d'un autre espace qu'il a voulu parler, et, en examinant les textes, on trouve qu'il doit en être ainsi.

Dans les textes, tels que nous les possédons, la phrase en question vient après la description de Quinsay, où elle n'a aucun sens; il suffit pour le voir de lire ce passage entier (444). Il en est tout autrement si on place cette phrase après le passage portant que l'espace de mer à franchir n'est pas très grand, car là elle se comprend facilement (445). Nous supposons donc que dans les diverses

<sup>(443)</sup> Cette expression (le tiers de la sphère, sous le plume de Toscanelli fait l'étonnement du professeur Luigi Hugues : « Je ne comprends pas com« ment Toscanelli peut dire que 130 degrés équivalent à presque la tromième « partie de la sphère, c'est-à-dire à presque 120 degrés. La différence de « 10 degrés, correspond, sous le parallèle de Lisbonne, à 500 milles. » (La Lettera, note 23.) Dans un travail antérieur M. Hugues avait essayé de donner une explication de ce passage. (L'opera scientific di Cristofore Colombe, Turin, 1692, p. 54.)

<sup>(414) €</sup> De la ville de Lisbonne, en droite ligne, vers l'onest, il y a 26 espa-€ ces jusqu'à la ... cité de Quinsay dont l'encounte mesure cent milles. Elle a € dix ponts; son nom veut dire ville du ciel. On raconte des choses mer-€ veilleures du ses fabriques ainsi que ses ressources. Cet espace est presque € égal su tiers de toute la sphère. » (Lettre de 1474 à la fin.)

<sup>(45) «</sup> Mais depuis l'île Antilia, qui vous est connue, jusqu'à la fameuse « de de Cypangu, il y a dix espaces. La dite ile est très abondante en or, « perles et pierres précieuses, et les temples, aussi que les palais royaux y

manipulations dont cette sameuse lettre a été l'objet, cette phrase a été déplacée inconsidérément et que sa véritable place est celle qui vient d'être indiquée où elle a un sens togique très clair et tout à fait conforme aux choses. Dans ce cas, en effet, l'espace presque égal au tiers de la terre n'est pas celui compris entre Lisbonne et Quinsay, mais celui qui reste à franchir à travers les mers restées inconnues, c'est-à-dire après les tles connues des navigateurs.

Avec cette interprétation, l'auteur de la lettre et Colomb sont complètement d'accord, car, ainsi qu'on l'a vu, Colomb comptait des extrémités de l'Asse aux dernières fies découvertes par les Portugais, 120 degrés, qui forment exactement le tiers de la sphère. Si on laisse la phrase où elle se trouve dans les versions de la lettre qui nous sont données, il faut admettre que l'auteur de cette pièce croyait que 130 degrés formaient presque et non plus que le tiers de la terre, ce qui serait absurde (448).

e nont converts de plaques d'or maif. Ains donc l'espace de mer à franchie « à travers les parages saconnes a'est pas très grand del sepace est presque « dyal au tière de foute la aphère » (La Lottre de 1474, dornier paragraphe.)

<sup>(446)</sup> Après avoir cité la première des doux phrases rapportées ci-deanis, De la wille de Lithenne, vic., le professeur Hermann. Wagner passa à la seconde en diseat , et plus loin : Cet espace est, etc. (Op. cit., p. 231). Alasii rapprochée de la première, la douxième phrase semble en étre le comptément, mais, comme on vient de le voir, il y a entre les deux phrases la description de Quinsey et, si cetta particularité ne suffissit pas pour montrer qu'il n'y a socan lien logique unire ces doux phrases, lu fait que la secondu parie d'un capaco qui forme presque le tiera de la torre, tandis que l'espace dont il est question dans l'autre forme pius que ce tiers, prouve qu'il s'agià de doux choses différentes. Le navant professour a va la difficulté, mass il la tourne en disant que les 26 espaçon qui, d'après lin-même, équivalent à 130 degrés, a na raprásentent pas autra chosa que 21 🖂 1 aspaces, sou le e tiera de toute la circonférence de la terre, plus 10 degrés, a 10p. cit., p. 236). Ainsi présenté, cela n'a l'oir de rien, mais 10 degrés de plus qu'il na faut, dans le motore du tiere de la sphère funt 20 degrés de trop pour la circonférence totale. Si les 26 supaces mentionaés dans la lettre forment comme nous le grayons et comme le professeur Wagner le croit aussi, 130 dogrés, l'auteur de celle lettre ma pu dire que ces espaces formaient prosque le tiers de la circonférence du globe.

## XI. - Comment Colomb a pu connaître Marin de Tyr.

Il reste à dire quelques mots sur la manière dont Colomb a connu les idées de Marin de Tyr, qu'il a adoptées et qui forment la base même de sa conception géographique.

Marin de Tyr ne nous étant connu que par Ptolémée, qui seul a exposé son système, et qui l'a fait d'une manière très complète, on peut supposer que c'est au grand cosmographe alexandrin même que Colomb a emprunté tout ce qu'il reconnaît devoir au géographe tyrien. La supposition semble d'autant plus fondée que Colomb possédait un exemplaire de la géographie de Ptolémée, exemplaire qui existe encore et qui porte sa signature mystique (447). Cependant, à la différence de tous les autres livres que nous savons avoir été lus par lui, celui-ci ne porte aucune note manuscrite. Alors que l'Imago Mundi, que l'Historia Rerum et que la relation de Marco Polo, qui lui ont fourni la plupart des idées fondamentales de son système, sont annotés aux passages qui les lui ont suggérées, celui-ci, auquel appartient ce qui forme la pierre angulaire de sa construction cosmographique, ne laisse pas voir qu'il a

survie de ce verset du 91º psaume, écrit de la main de Colomb : Mirabiles elationes maris ; mirabilis in allis Dominus, « Les flots de la mer sont admirables, mais le Seigneur qui est dans les cioux est encore plus admirable » Vayez Bibliografia Colombina, p. 208, et les Scritti, dans la Raccolta, Vol. 11, p. 523 et p. CCXVI, note 1 de Lollis. Au Vol. 111 on trouve le factumie de cet autographé. Série II. Pl. XI.

<sup>447)</sup> Cet exemplaire est de la secon le édition de la cosmographie de Ptolemer, celle de 1478, la première avec des carles. Il provient de la Bibliollièque du marquis de San Roman et appartient aujoure hui à l'Académie d Histoire de Madrid. Il porte la signature mystique, bien connue de Colomb:

S. A. S. X M Y : Xpo Ferens

été lu et étudié par lui. Il y a lieu de s'en étonner. Bien que Colomb cachât beaucoup de choses, il ne cachait pas se qu'il devait à Marin de Tyr et, comme il aimait à citer des auteurs et des savants célèbres, on ne voit pas la raison qui aurait pu l'induire à ne pas nommer Ptolémée parmi ceux qu'il aurait consultés, et surtout à s'abstenir de mettre à son livre aucune note indiquant les passages significatifs pour lui, ainsi qu'il avait l'habitude de lefaire.

Une autre raison pourrait aussi faire mettre en doute que c'est directement par Ptolémée que Colomb a connu le système de Marin de Tyr. C'est que Ptolémée a démontré si clairement que ce système était erroné que, malgré l'incompétence du célèbre Génois en ces matières, il est difficile de croire qu'il a pu connaître les objections du critique de Marin, sans en tenir aucun compte.

En ce qui concerne le point principal du système de Colomb, l'extension de l'Asie vers l'est et la réduction corrélative de l'espace maritime s'étendant à l'ouest, notre Génois n'avait pas besoin d'avoir recours à l'ouvrage même de Ptolémée, car son fournisseur ordinaire, le cardinal d'Ailly, le renseignait complètement à cet égard. Nous avons vu, en esset, que d'Ailly étendait le monde vers l'est bien plus loin que Ptolémée. Divers passages de l'Imago Mandi et de l'Epilogus témoignent du fait et Colomb, qui les a tous connus, les a aussi presque tous annotés (448).

Lorsque d'Ailly écrivait l'Imago Mundi et l'Epilogus

<sup>1448)</sup> Your avons déjà cité la plupart des passages de l'Image Mundi que Colomb a notés. En voici deux autres. Au chapitre XV, l'évêque de Cambrai dit que les côtes maridionales de l'Inda sont baignées par la mer Océane qui sépare cette contrée de l'Espagne. Colomb note encore le passage (Notes nº 24, 75, 76, op. cit). Au chap. XLIX, d'Ailly écrit que la mer qui s'étend entre l'extrémité de l'Espagne et le commoncement de l'Inda est d'une faible largeur i non magne latitudinis. Et Colomb résume le passage en quaire mois (Nete 366, op. cit.)

d'où sont extraits les passages cités en note, il ne connaissait que la composition mathématique de Ptolémée. Dès qu'il connut sa géographie, il s'empressa d'ajouter à son Imago Mundi un complément — le Compendiam cosmographie (440) — dans lequel toute cette géographie était résumée: c'est dans ce traité qu'il dit que Ptolémée réduisit à 180 degrés la dimension que Marin de Tyr avait donnée au monde habitable et qu'il se prononce contre cette manière de voir. A la façon dont il s'exprime en commençant ce traité (450), on croirait cependant qu'il s'est converti à l'opinion du grand géographe et plusieurs critiques en ont jugé ainsi; mais tel n'est pas le cas.

Dans ce Compendium, comme dans i'Image Mundi et comme dans l'Epilogus, d'Ailly expose les idées des auteurs qu'il cite en termes si conciliants et même si flatteurs, qu'on peut se demander s'il ne les partige pas en tous points. Rarement, en effet, il se prononce catégoriquement pour ou contre les opinions qu'il expose, et souvent il faut le lire avec attention pour voir de quel côté it

<sup>(419)</sup> L'Image Mundi, qui a donne son nom sur 12 petits tratés composant l'ouvrage de d'Ailly, est daté de l'année 1410. Le Compendium ne porte pas de date, mais on suppose quit a été écrit en 1412 ou 1413. (Lairwan, Geo. du Moyen Age. Vol. II, p. 15., D'Ailly dit lui-meme que c'est comme a éclaircissement en supplé ments à ses autres traites qu'il donne célui-ci, dans lequel il s'est appliqué à condanser la « substance et utile du traité de cosmogra-a phie du Claude Ptolémée. » (Compendium, ch. I.)

<sup>(450) «</sup> Celui qui a donné heu à cet ouvrage est un certain homme distine gué nommé Ptolémés, qui dans le livre premier du sa cosmographie, chae pare 12, corrigeant ce qu'avait dit Marin au sujet de l'étaidise de notre
e terre) habitable, montre que non étentiue ne dépusse pas 150 degrés, et il
e prouve cela sous le parallèle de Rhodes, en s'avançant de l'Occident vers
e l'Orient, et en mesurant les distances de certaine lieux sous ce parallèle, s
...liux eperi causam desti quidam eix egregius Photolomaus, qui ses cosmographise libro prime, ciput 14, emendane dicia Marini circa langitudinem
nostre habitabilis, estendit quod ipsies longitude non protenditur altra
centum estuaginta gradus, et hoc sub paralelle Rhodi declarat, procedend a
ab accidente versus orientem, et quoramdam locorum circa hunc paralellum
distantius meningrande, (Compendium cosmographie, ch. 1)

penche. C'est ainsi que dans ce Compendium son langage a donné à penser que la lecture de la Cosmographie de Ptolémée l'avait amené à se corriger lui-même relativement à la grande étendue qu'il avait précédemment donnécau monde habitable età accepter la mesure de 180 degrés fixée par le géographe alexandrin. Si grande, cependant, que soit l'opinion qu'il a de Ptolémée, il ne lui emprunte guère qu'une longue liste de positions et écurte tranquillement, sans même les discuter sérieusement, ses mesures de la largeur et de la longueur du monde connu. Il note bien que Ptolémée avait corrigé celle de Marin de Tyr, mais il s'en tient à ce qu'il avait dit auparavant, dans l'Imago Mundi et dans l'Epilogus, et maintient que, sur ce point, il faut préférer l'opinion des auteurs anciens, d'après lesquels le monde habitable aurait une bien plus grande étendus que ne le suppose le géographe grec. Mais, bien qu'il s'exprime sur ce point en termes qui ne peuvent laisser aucun doute sur le fond de sa pensée, il n'indique lui-même aucune mesure particulière. On peut inférer de son langage qu'il accepte celle de Marin de Tyr, mais il ne le dit pas et se contente d'affirmer à différentes reprises, et sous différentes formes, que le monde habitable est plus grand que ne le fait Ptolémée (\$51).

<sup>(151)</sup> Voici quelques passages, tous amprintés au Compandiam, qui établissent ce point. Après avoir dit au chapitre XVIII que la carte qu'il donne détermine la longueur de notre globs habitable d'après Ptolémée — cette carte est aujourd'hul perdue, — il antroprend, dans le chapitre XIX, e contienant l'opines de Pline et d'autres auteurs contraire aux affirmations de Ptolémée », de démontrer que « le longueur de la terre vers l'Orient est plus grande que ne l'admet Ptolémée : Quod major est longitude lerre sersus Uriens quam ponat Ptholemeus, il explique ensurie que Arym, placès par les mathématicions au milieu de la terre habitable, sous l'equinoxies, à pe degres, tant de l'Orient que de l'Occ dent et du Septentrion que du Misti, est à une distance plus éloignée qu'on ne le croît, a parce que la longueur « de la terre habitable est plus grande que la moitié de la terre » : sed magin clongatur propier Acc qued longitude Autitabitis major est quam mediclas isrre et Acc aique orientem. Insistant sur ce point, il rappelle que Sénèque »

On ne trouve aucune note de Colomb au passage où d'Ailly mentionne la correction faite par Ptolémée à la mesure de Marin de Tyr; mais il le connaissait certainement, puisqu'il a mis une cinquantaine de notes à ce petit traité, dont l'une très significative, au chapitre même où d'Ailly formule son opinion contraire à celle de Ptolémée (452).

Colomb savait donc par d'Ailly que Marin de Tyr avait donné une grande extension au monde connu, que Ptolémée l'avait corrigé sur ce point particulier, et que d'Ailly, qui était son cosmographe préféré, n'acceptait pas cette rectification. Dans ces conditions, on conçoit que Colomb ait préféré l'opinion de Marin à celle de Ptolémée. Il y a cependant une particularité qui donne à penser que Colomb a consulté l'ouvrage même de Ptolémée, c'est qu'il parle des 15 heures ou 225 degrés que Marin donne au monde habitable. Comme d'Ailly a passé sous silence cette indication, on peut admettre que Colomb l'a prise dans Ptolèmée même, où il ne lui était pas difficile de la trouver.

XII — Colomb a dit vral : son plan de passage aux Indes par l'Ouest lui appartient tout entier; Toscanelli n'y est pour rien.

L'objet que nous avions en vue en commençant ce chapitre est atteint. Ayant constaté que si Colomb est d'accord avec ses deux premiers biographes sur ce point que

dit que la mor Océane est navigable en peu de je ins, ce qui prouve que « le « commencement de i in le, du côté de l'Orient, ne peut être tres éloigne de « la fin de l'Afrique » : non potest multum distars a fine Africa.

<sup>(452)</sup> Finem Ispanie et principium India non multum distat, sed est prope. Et expertum est quod hor mare est navigabile in paucis diebus, ventus conveniens, « La fin de l'Espagne et le commencement de l'Inde ne sont pas très éloignés, mais sont proches. Et on « éprouvé que cette mer est navigable en peu de jours, avec un vent favorable.» Ne le 672 au l'ompendium. Raccotta, Scritti, Vol. II.

son projet avait pour objet le passage aux Indes par l'Ouest, il contredit leur assertion que Toscanelli y avait été pour quelque chose, en présentant ce projet comme ayant été conçu et formé par lui seul, nous avons dû chercher si cette prétention du grand Génois était fondée.

Le résultat de l'examen critique institué dans ce but ne peut guère laisser de doute dans l'esprit des lecteurs non prévenus. Bien que le système de Colomb soit identique à celui exposé dans la correspondance attribuée à Toscanelli, il est certainement l'œuvre de Colomb même. C'est lui qui l'a formé, et nous savons comment il l'a formé. Toutes les idées et tous les faits qui ont servi à son élaboration, lui viennent de trois ou quatre volumes qu'il a lus et qui nous ont été conservés, avec les annotations indiquant les passages qu'il avait mis à contribution. Nous apprenons de cette manière l'origine exacte de chacune des parties de sa théorie cosmographique, et nous pouvons aisément constater que la correspondance attribuée à Toscanelli, qu'elle soit de ce savant ou non, n'y est pour rien.

Nous apprenons aussi par là que, contrairement à ce qu'avancent les deux premiers biographes de Colomb et à ce qu'il dit lui-même, la formation de sa théorie et du plan qui en est la conséquence n'est le résultat ni de profondes études, ni de longues lectures, et qu'à l'exception des trois ou quatre ouvrages qu'il a annotés et qui lui en ont fourni tous les éléments, il n'a connu, de première main, aucun des nombreux auteurs qu'il aîme à citer Mais cette particularité, qui montre que Colomb n'avait que des connaissances superficielles et qu'il n'a jamais étudié les sources, lui laisse, néanmoins, la paternité de son dessein et ne permet pas de l'attribuer, même en partie, à aucun sutre qu'à lui-même.

Amsi, tandis qu'on ne trouve aucune confirmation au renseignement donné par Fernand Colomb et par Las

Casas, relativement à la part que Toscanelli aurait eue à la formation du grand dessein de Colomb, la déclaration formelle de celui-ci, que ce dessein lui appartient entièrement, est confirmée par les indications qu'il donne dans quelques-uns de ses écrits, notamment dans ses notes aux ouvrages où il a puisé. Comment dès lors hésiter entre ces deux témoignages contradictoires? N'est-ce pas ici celui de Colomb qui doit l'emporter? Que peut-on y opposer? Qu'il n'était pas un homme sincère et qu'il avait intérêt à dissimuler ce qu'il devait à Toscanelli? Mais s'il ne lui devait rien, il n'avait rien à cacher, et la supposition qu'il dissimule ici la vérité tombe en présence des traces qu'il a laissées de la véritable origine de son dessein sur les marges des livres qui lui en ont fourni tous les éléments.

Devant ce fait indéniable, que toutes les idées dont on trouve l'expression dans la correspondance attribuée à Toscanelli, ont été suggérées à Colomb par une autre voie et qu'il en est de même de tous les faits qui sont mentionnés ou indiqués dans cette correspondance, il faut bien reconnaître qu'elle est restée étrangère à la formation de son système cosmographique, ainsi qu'au plan de découverte des Indes par l'Ouest qu'il en a tiré, et que, sur ce point essentiel, Fernand Colomb et Las Casas ont été mai renseignés.

On ne saurait échapper à cette conclusion en disant que Colomb a pu, sans vouloir l'avouer, profiter des indications de Toscanelli, ou qu'il a pu se rencontrer avec cet astronome dans sa conception géographique et dans les conséquences d'ordre pratique qu'il en a déduites. L'identité complète des deux théories et des deux plans oblige à écarter cette supposition. Si le projet attribué à Toscanelli est authentique, Colomb ne l'a modifié en rien et n'y a rien ajouté. Sur se point donc l'affirmation de Colomb reste entière et, à la différence des assertions contraires de ses deux premiers biographes, que rien ne con-

VIONATO. Noquelles Études. I

firme, elle est justifiée par des indications qui ont la valeur de véritables preuves (453).

Nous pouvons terminer ce chapitre en posant en fait que, tandis qu'il existe des raisons très sérieuses de croire que Colomb est bien, comme il le dit, l'auteur de son grand dessein, il n'y en a aucune montrant l'exactitude des faits avancés dans les *Historie* et par Las Cases, relativement à la part que Toscanelli aurait eue à la formation de ce dessein.

En résumé trois faits se dégagent nettement de notre enquête. Le premier, o'est que tout indique que Colomb dit vrai quand il revendique la paternité de son grand dessein. Le second c'est que ce dessein n'est pas le fruit de longues études ou de profondes méditations, et vient tout entier de trois ou quatre ouvrages, dont l'Imago Mande est le principal. Le troisième, c'est que Toscanelli n'est pour rien dans tout cela.'

<sup>(653)</sup> Pour montrer le chamin que les idées qui viennent d'être exposses ont fait dopuis que nous les avons indiquées pour le première fois eu congrès des Américanistes de 1909, et formulées dans notre ouvrage our la Lettre et la Caris de Toscanelli, publié en 1901, nous consignous ici deux avess signés par deux érodits critiques américams, on ne peut plus extorisés ca pareille matière : Bourse et Channing.

Columbus — dit is promise — accumulated in the marked passages of his own books a far more convincing body of facts then anything in Toscanelli's letter. (Spain in America, New-York, 1901, p. 15.) Lo second out tout avest explicits. There is nothing in Toscanelli's letters which Columbus could not have obtained from other sources and doubtless already know. (History of the United States, New-York, Vol. 1, 1985, p. 19.)

Ainsi, pour M. Bourne comme pour M. Channing, Colomb a a pen su hesoin des pièces attribuées à Toscanelli pour sraver à la conception qui l'aurait conduit à la découverte de l'Amérique. Ce sont là des choses que personne n'evait dites et que porsonne n'aurait usé dire avant la grande polémique soulevée par nos ouvrages.

# CHAPITRE HUITIÈME

## RÉSUMÉ DE CETTE ÉTUDE

I — Constatation qu'il y a contradiction formelle entre Fernand Colomb et Las Casas, d'une part, et Colomb d'autre part, sur le rôle de Toscanolii.

Pour clore cette étude, que l'importance du sujet a obligé à étendre plus que nous ne l'aurions voulu, nous allons rappeler quel a été notre point de départ et marquer les étapes parcourues, en précisant les résultats auxquels cette longue et difficile enquête a conduit.

D'après les sources d'information colombiennes, qui sont généralement acceptées, Colomb aurait découvert l'Amérique en cherchant à aller aux Indes Orientales par l'Ouest. C'est ce qu'on appelle son grand dessein, qui était basé sur des considérations d'ordre théorique, et auquel l'idée de découvertes nouvelles à faire était étrangère.

Nous connaissons l'existence de ce grand dessein par Colomb lui-même, d'abord, puis par ses deux premiers biographes, son fils Fernand et Las Casas, qui écrivaient d'après ses papiers et des documents ou des informations venus de sa famille.

Colomb assure que la formation de ce dessein est le résultat de ses longues années de voyages, de ses études cosmographiques et de ses nombreuses lectures; il n'indique aucune autre source. Ses deux biographes s'expri-



ment différemment. Ils énumèrent assez longuement les diverses voies qui auraient amené Colombà la formation de ce dessein : indications trouvées dans les papiers de son beau-père, observations faites au cours de ses voyages, renseignements recueillis par des pilotes, et opinions des auteurs, ce qui est conforme à ce que dit Colomb; mais ils ajoutent à cela une importante source d'information, dont celui-ci n'a point parlé : une correspondance scientifique avec l'astronome florentin, Toscanelli, qui lui aurait communiqué la copie d'une lettre et d'une carte exposant un plan de passage aux Indes par l'Atlantique, qu'il avait fait parvenir, en 1474, au roi Affonso V de Portugal, dont l'ambition était alors de réaliser un projet de ce genre. Toscanelli aurait encore écrit à Colomb une autre lettre à ce sujet.

L'examen des différentes sources d'information auxquelles Colomb aurait ainsi puisé, d'après les Historis et Las Casas, pour la formation de son grand dessein, fait voir qu'à l'exception de l'opinion de quelques auteurs anciens sur le peu de largeur de l'espace maritime s'étendant à l'Ouest, que ses lectures ont pu lui révéler, et des pièces reçues de Toscauelli, qui montrent la route à prendre pour franchir cet espace, toutes les autres ne pouvaient lui fournir que des indications sur l'existence d'îles et de terres nouvelles à découvrir.

Ainsi, sur cette importante question de l'origine du grand dessein de Colomb, il y a un désaccord marqué entre son propre témoignage et celui de ses deux premiers biographes. D'une part, assertion formelle de Colomb qu'il voulait aller aux Indes et qu'il est l'auteur du plan qui devait l'y conduire, mais qui ne nomme ni ne fait aucune allusion à Toscanelli; de l'autre, assertion non moins formelle de son fils et de Las Casas que tel était bien le dessein du découvreur de l'Amérique, mais que Toscanelli y avait eu une part importante.

 Constatation que les allégations de Fernand Colomb et celles de Las Casas ne sont pas prouvées et que celles de Colomb le sont.

Ce désaccord étant incompréhensible dans l'espèce, la critique a soumis ces témoignages, si étrangement contradictoires, à un contrôle sévère et voici ce qu'elle a trouvé.

C'est seulement après son mariage, qui doit dater de l'année 1479, que Colomb conçut l'idée du grand dessein, sur lequel il aurait consulté Toscanelli qui avait alors quatre-vingts ans. Malgré son grand âge, cet astronome aurait envoyé à Colomb, qu'il ne connaissait pas, une copie faite de sa main d'une lettre, écrite par lui en 1474, contenant des indications sur la route des Indes par l'Ouest.

Il y a trois versions de cette lettre. L'une, en espagnol, insérée par Las Casas dans son livre vers 1550 ou 1552; l'autre, italienne, publiée en 1571; la dernière, en latin, qui a été découverte en 1870, transcrite sur un feuillet blanc du Pie II de la Colombine, et dont l'écriture ressemble à celle de Colomb. Ces trois versions ne sont pas identiques; aucune n'est la traduction exacte de l'une des deux autres.

La version espagnole a été remise toute traduite à Las Casas, on ne sait par qui. Elle est caractérisée par des italianismes. Las Casas ne dit pas comment il sait que la lettre est de Toscanelli, que celui-ci l'avait écrite originairement pour le roi Affonso et qu'il l'envoya ensuite à Colomb. Il n'a pas emprunté ces faits à quelques notes de Colomb, parce que, dans ce cas, il l'aurait dit. Bien qu'il aimat à citer Colomb, il ne rapporte pas un mot de lui à ce sujet et ne s'appuie jamais sur son témoignage quand il en parle. Il n'a pas non plus tiré ces renseignements du livre de Fernand Colomb, où ils se trouvent aujourd'hui,

et dont il possédait le manuscrit espagnol original, parce qu'alors il n'aurait pas manqué de lui emprunter aussi sa version espagnole de la lettre, qui ne pouvait qu'être correcte et littéraire, au lieu de donner celle en mauvais espagnol qu'il a insérée dans son livre.

Il n'y a pas apparence que le texte latin qui se trouve aujourd'hui sur un des feuillets du Pie II de la Colombine s'y trouvait alors, car il n'aurait pas échappé à Las Casas qui avait accès à la bibliothèque du fils de Colomb, notamment aux livres que celui-ci a annotés, et qui en aurait profité pour corriger la version incorrecte qu'on lui avait remise.

Passant alors à un autre ordre de faits, on constate que la pièce ainsi produite par Las Casas et par Fernand Colomb — en admettant que ce dernier l'ait aussi produite — n'est connue que d'eux seuls. On n'en trouve aucune trace dans les archives portugaises, ainsi que dans les papiers de Colomb qui nous restent, et on n'en a trouvé aucune dans ceux qu'avait laissés Toscanelli. Aucun auteur portugais et italien du temps n'en a eu connaissance. Aucun chroniqueur du roi Affonso n'a su qu'en 1474 il cherchait à aller aux Indes Orientales; aucun des nombreux auteurs florentins, amis ou contemporains de Toscanelli, n'a su qu'il avait conçu un plan pour passer aux Indes par une nouvelle route et qu'il avait été ainsi l'initiateur de la découverte de l'Amérique.

Examinée en elle-même, cette lettre motive des observations extraordinaires.

Outre la singularité de son origine et le silence qui enveloppe de toutes parts les faits avancés, ses différents textes présentent des variantes qu'on ne s'explique pas dans un document qui serait passé directement de Toscanelli à Colomb et qui ne serait jamais sorti de ses mains; elle contient des anachronismes historiques et elle est l'expression d'un système géographique dont l'erreur avait été démontrée, erreur que Toscanelli, moins que tout autre, pouvait accepter.

On conclut de ces observations, et d'autres qui ont été relevées au cours de cette étude, que le témoignage de Fernand Colomb et celui de Las Casas sur le rôle de Toscanelli dans la recherche d'une route nouvelle pour aller aux Indes sont dépourvus de toute confirmation directe ou indirecte. Eux seuls savent que Toscanelli avait d'abord soumis au roi Affonso un plan ayant cet objet, eux seuls connaissant l'existence d'une correspondance entre Colomb et ce savant, et les pièces qui devraient en témoigner sont à la fois erronées et invraisemblables.

L'examen du témoignage de Colomb donne un résultat tout à fait différent. Tout ce qu'il avance relativement à la manière dont il a formé son grand dessein et aux sources auxquelles il a puisé est justifié. Ce sont bien, comme il le dit, les idées de Marin de Tyr, d'Esdras, d'Alfragan, de d'Ailly et de Marco Polo qui lui ont inspiré son système, et nous savons comment il a connu ces auteurs, Toscanelli n'y est pour rien.

Aucune conciliation n'est possible entre des témoignages aussi contradictoires. Le fait que le plan de Colomb est identique à celui exposé dans la lettre de 1474 ne prouve pas qu'il vient de l'auteur de cette lettre, puisque, outre les affirmations de Colomb lui-même, nous avons la preuve que ce plan a pu venir d'une autre source. Le fait qu'il existe une copie de cette lettre dont l'écriture ressemble à celle de Colomb n'est pas recevable contre les dénégations implicites et explicites de Colomb, alors surtout qu'il y a des motifs de penser que cette copie n'existait pas du temps de Las Casas. Enfin cette circonstance que c'est par le fils même de Colomb et par son historiographe que nous connaissons le rôle important attribué à Toscanelli dans cette affaire, ne prouve rien non plus, parce que leur témoignage sur ce point ne s'appuie pas

sur celui de Colomb, et qu'il est donné dans des conditions singulières qui lui enlèvent toute autorité.

Pour échapper à cette singulière contradiction, on ne peut supposer que Colomb s'est rencontré par hasard avec l'auteur de la lettre de 1474; l'identité complète des deux plans exclut cette supposition. On ne peut admettre non plus que Colomb ait dérobé ce plan, car il indique ses sources, tandis que l'auteur de la lettre n'indique pas les siennes.

Le témoignage de Colomb sur ce point important reste donc tout entier. Tout indique qu'il dit vrai quand il affirme que son plan de passage aux Indes lui appartient et rien ne confirme ce que ses deux premiers biographes rapportent à ce sujet.

## III. – Tous ces faits donnent à supposer que les pièces attribuées à Tescanelli sont apocryphes.

La démonstration que le témoignage du principal intéressé est justifié, tandis que celui de ses deux biographes ne l'est pas, est une raison suffisante pour mettre en doute l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli, qui semblent n'avoir été produites que pour montrer qu'elles ont eu sur Colomb une influence dont il est impossible de trouver aucune trace. C'est cette influence supposée qui est la seule raison que nous ayons de croire à la réalité de la correspondance alléguée; et du moment qu'il est établi que les pièces citées sont restées étrangères à la conception de Colomb, cette raison disparaît. Nous restons ainsi en présence de toutes celles qui militent contre leur authenticité, et elles sont tellement nombreuses, tellement probantes, elles pèsent d'un si grand poids auprès de celles qui ont été considérées jusqu'à présent comme suffisantes pour faire admettre ce que la tradition colombienne rapporte de l'intervention de Toscanelli dans la découverte de l'Amérique, qu'il semble bien difficile d'écarter le soupçon que les pièces produites par Las Casas et Fernand Colomb — en admettant que celui-ci les ait aussi produites, ce qui est douteux — ne sont pas le fruit d'une supercherie dont l'objet ne se laisse pas encore apercevoir, mais dont les traces sont frappantes.

Nous pouvons donc regarder comme définitivement

acquis les points suivants:

1° L'assertion de Las Casas et celle venant des Historie, que Colomb a été en rapports avec Toscanelli et a obtenu de lui des indications sur la route des Indes par l'Ouest, ne repose sur aucune preuve, et est en contradiction avec le témoignage de Colomb, aussi bien qu'avec nombre de considérations et de faits d'une grande valeur.

2º L'assertion de Colomb que son plan de passage aux Indes par l'Ouest lui appartient en propre, est complètement justifiée.

3° Le fait que ces deux témoignages contradictoires, si extraordinaires dans l'espèce, ne peuvent être conciliés d'aucune manière, suffit pour mettre en doute l'authenticité des pièces attribuées à Toscanelli et autorise, tout au moins, la supposition qu'elles sont apocryphes.

## IV. — Doutes qui peuvent exister à ce sujet.

Le soupçon que les pièces publiées sous le nom de Toscanelli pourraient ne pas être de lui n'a pas paru justifié à la plupart des critiques qui se sont occupés de cette question. Le fait admis par tout le monde, que Colomb a voulu faire précisément ce que Toscanelli lui aurait conseillé de faire, et cette circonstance, qui, malheureusement, s'impose à l'attention, que le grand Génois n'était pas un homme véridique, donne aux assertions de ses premiers biographes, qui étaient certainement dévoués à se

intérêts, une vraisemblance que n'ont pu ébranler, pour le plus grand nombre, ni ses propres revendications, ni les raisons si topiques qui militent avec tant de force contre l'authenticilé des pièces sur lesquelles s'appuient leurs assertions.

Il faut tenir compte de cette manière de voir.

Comme c'est seulement après ses découvertes que Colomb a donné des indications sur la provenance de sa théorie géographique et qu'il est indéniable que cette théorie
est la même que celle dont on trouve l'expression dans la
correspondance attribuée à Toscanelli, on peut se demander ai, en dépit des apparences contraires, il ne serait pas
possible que ce fût Fernand Colomb et Las Casas qui eussent raison contre Colomb lui-même, qui était bien capable de taire ce qu'il devait à Toscanelli et même de s'arranger de façon à ce qu'on ne soupçonnât pas la véritable
origine de son dessein. Dans ce cas, ce serait après coup
que Colomb aurait trouvé les indications qu'il a laissées sur
les sources de ce dessein, et, au moment où il présentait
et faisait accepter son plan, il n'aurait eu d'autres données
que celles qu'il devait à Toscanelli.

Pour notre part nous ne croyons pas que deux cosmographes, étudiant indépendamment l'un de l'autre, dans des conditions et dans des milieux différents, la question du passage aux Indes par l'Ouest, l'auraient conque de la même manière et seraient arrivés aux mêmes résultats, notamment en ce qui concerne la distance à franchir et la route à prendre. Cependant, les choses n'ont pu se passer autrement, si réellement c'est de Toscanelli que vient le projet de Colomb, pulsque nous avons la preuve que les notes recueillies par celui-ci sur se point lui ont fourni tous les éléments nécessaires à la formation d'un plan qui ressemble tellement à celui de l'auteur de la lettre de 1574 qu'il est impossible de l'en distinguer.

Mais le manque de sincérité de Colomb autorisant les

suppositions les plus invraisemblables, on peut admettre que, si récliement le projet qui a été accepté par les Rois Catholiques en 1492 est le même que celui que Colomb a exposé dans sa lettre de 1498, lequel est identique à celui de la lettre de 1474, ses dénégations et ses revendications pourraient ne pas être considérées comme fondées, et il y aurait quelque raison de dire que c'est bien, comme on le croit généralement, l'auteur de cette lettre qui est le véritable initiateur de la découverte de l'Amérique.

## V — La détermination du véritable caractère de l'entreprise de Colomb tranchera cette question.

Il s'agit donc de savoir en quoi consistait réellement le projet de Colomb. Si, comme il l'affirme, d'accord en ceci avec son fils et Las Casas et avec la tradition colombienne, ce projet consistait à aller aux Indes, ce fait hien établi donnerait à ce que rapportent ses deux biographes sur Toscanelli une vraisemblance que leurs assertions à cet égard n'ont point autrement. Dans ce cas, la preuve décisive que la correspondance attribuée à Toscanelli est apocryphe manquerait et, malgré tout ce qu'on pourrait dire, il existerait une raison de premier ordre pour croire que Colomb a voulu s'approprier la conception de Toscanelli.

Mais, s'il se trouvait que le projet dont Colomb n'a cessé de poursuivre la réalisation et qu'il a fini par faire agréer, n'est pas celui dont il a donné la théorie et qu'il prétend avoir voulu mettre à exécution; s'il était démontré que, comme tous les autres aventuriers du temps, épris de découvertes maritimes nouvelles, il ne songeait qu'à des lles et à des terres encore inconnues, il faudrait bien reconnaître que la dernière des raisons qui pouvait faire croire à l'authenticité de la fameuse correspondance disparaîtrait et que si Colomb ne nous en impose pas quand

il affirme avoir seul conçu et formulé la théorie de la possibilité du passage aux Indes par l'Ouest, qu'il a exposée, il nous trompe quand il avance que cette théorie formait la base du plan que les Rois Catholiques lui ont fourni les moyens de mettre à exécution et qu'il n'en eut jamais d'autres.

Là est en somme la question fondamentale pour nous, la seule que nous ayons réellement intérêt à résoudre. Il nous importe peu, au fond, que la correspondance attribuée à Toscanelli soit apocryphe ou non; mais il nous importe beaucoup de savoir si le but que poursuivait Colomb était d'aller aux Indes par une route nouvelle que des considérations d'ordre scientifique ou théorique lui avaient fait entrevoir. C'est uniquement pour cela que nous attachons de l'importance aux relations que Colomb est supposé avoir entretenues avec Toscanelli.

C'est sur ce point que va maintenant porter notre enquête.

Si, à la démonstration péremptoire qui a été donnée, que les pièces que l'on suppose venir de Toscanelli sont étrangères aux conceptions cosmographiques de Colomb relativement à la proximité des Indes, on peut ajouter la preuve que ces conceptions étaient encore vagues et indéfinies quand il fit agréer son projet, qu'il ne pensait alors ni à les formuler ni à les mettre à exécution, et que son entreprise a eu tout autre objet que la découverte d'une route nouvelle pour aller aux Indes, on ne voit pas comment il serait encore possible de croire à l'authenticité de pièces produites uniquement pour confirmer une assertion dont l'erreur serait alors démontrée.

Les études suivantes, consacrées à l'historique de la présentation et de l'acceptation du projet de Colomb, feront voir si cette nouvelle et décisive raison peut être ajoutée à toutes celles qui ont été déjà données pour considérer ces pièces comme apocryphes.

# DEUXIÈME ÉTUDE

LES

# PROPOSITIONS DE COLOMB

# AU PORTUGAL

C'ELLES QU'IL AURAIT FAITES A GÉNES ET A VENISE

E'T C'ELLES QLE SON FRÈRE BARTHÉLEMY FIT EN ANGLETERRE

ET EN FRANCE

1482-1493





### SOURCES D'INFORMATION

La question posée devant nous maintenant est de savoir si l'on peut s'en rapporter à la double attestation des deux biographes de Colomb et de Colomb lui-même, que son dessein avait l'Inde pour objet. Nous pouvons admettre que, lors même que Fernand Colomb et Las Casas auraient ôté mai renseignés dans ce qu'ils disent de Toscanelli, cela ne supposerait pas, nécessairement, qu'ils étaient aussi dans l'erreur en assurant que le plan de Colomb consistant à aller aux Indes. De même, la preuve fournie par Colomb, que ce plan est son œuvre, ne suffit pas pour établir qu'il dit vrai, quand il avance que c'est ce plan qu'il proposa, qu'il fit accepter et qu'il tenta de mettre à exécution.

Remarquons bien que, pour élucider ce point, qui est le point essentiel, nous ne pouvons nous en rapporter au témoignage de Fernand Colomb et de Las Casas, parce qu'ils n'ont d'autres preuves à donner du fait avancé par Colomb que la correspondance avec Toscanelli, correspondance qu'il faut nécessairement écarter, non pas seulement en raison de son caractère douteux, mais surtout parce que, d'après Colomb lui-même, elle n'est pas recevable. C'est donc, en dernière analyse, sur le témoignage de Colomb seul que repose la croyance que le but de la grande entreprise de 1492 était d'aller aux indes par l'ouest, et c'est ce témoignage dont nous allons maintenant contrôler l'exactitude.

Il ne s'agit plus ici de la discussion des textes. Le caractère véritable de l'entreprise de Colomb ne peut être établi que par la connaissance exacte des faits, et c'est aux faits seuls que nous allons demander de nous renseigner à cet égard. Ce n'est que par l'histoire de la vie de Colomb, depuis son établissement au Portugal jusqu'à son départ de Palos pour sa mémorable aven-

lare, que nous pouvons prétendre résoudre cette question. Nous suivrons donc notre Génois dans toutes ses démarches, nous scruterons chacun de ses actes, nous pèserons toutes ses paro-les, et, après nous être ainsi rendu exactement compte de ce qu'il a fait, nous serous en position de voir s'il a dit vrai quand it avance que son dessein consistait à aller aux riches centrées de l'Asse orientale par une route nouvelle, dont ses études et son expérience des choses de la mer lui avaient démontré la praticabilité.

Avec cette seconde étude nous entrons en plein dans notre sujet; elle embrasse tonte la vie de Colomb au Portugal et les démarches qu'il fit faire par son frère en Angloterre et en France.

# COLOMB (Chr.). — Lettre dite aux Señores, 1500?

Archives de Veregue. Navanness, Vergue, Vol. II, nº 137, pp. 251 253.— Documentes ineditor, Vol. 28, p. 462 - Lossis, Scritti, nº XXX, Vol. II, pp. 64-55.

Cette lettre, dont Navarrete a vu la minute originale dans les archivea de Veragua: Visto original de mano propria del Almirante (op. cit., p. 254, note), n'est pas datée, mais son contenu indique qu'elle doit être de la fin de l'année 1500. Elle ne porte pas d'adresse, mais on suppose qu'elle fut envoyée à quelques personnages de la cour qui voulaient du bien à Colomb, car elle commence par les mots *neilares*, au pluriel. Colomb y rappelle les services qu'il a rendus, dit qu'il a refusé les offres d'autres puissances, constate qu'il a perdu huit années en discussions sur ses propositions, parle de la femme et des enfants qu'il a laissés. pour venir se mettre à la disposition des rois catholiques et nomme les puissances avec lesquelles il aurait pu traiter. Cette pièce importante n'existe plus, malheureusement, ou a été égarée, car, lorsque la Commission royale italienne voulut la reproduire dans la Raccolta, il fut impossible de la retrouver (Lou-Lis, Illustrazione al Documento XXX, Scritti, Vol. II, p. LI). Nous en donnons une traduction à l'appendice, d'après la transcription de Navarrete.

<sup>2. —</sup> Fragment de lettre sans date aux ilois Catholiques.

P. Golome, Bistoria, ch. XII (bis), fo), 35 recto. Like Gasas, Bistoria, Liv. 1, ch. XXXI, Vol. I, p. 242. — Louis, Scriffi, in Rescotts, Vol. II, sp. II, no IV, p. 287.

Passage très court, donné en termes identiques par F. Colombet par Las Casas, d'une lettre où Colomb parie de sou refus de s'engager avec d'autres souverains pour réserver ses découvertes à la Castille, et dit que Leurs Altesses ont pu voir les lettres de ces souverains eatre les mains du Dr Villalon. Las Casas dit que cette lettre a été écrite à Española.

# 3. — Lettre au roi Ferdinand, mai 1505.

LAS CASAS, Historia, Liv. II, ch. XXXVII, Vol. III, pp. 187-188, — NAVAR-BEES, Viages, Vol. III, nº 58, pp. 527-528, — Scritti, Vol. II, nº LIX. Nos Études, sources, nº 5, p. 289 et traduction, appendice B, p. 369.

C'est la lettre où Colomb parle des quatorze années qu'il a passées en mutiles sollicitations en Portugal. Nous ne la connaissons que par Las Casas qui n'en donne qu'une partie. Voir nos Etudes, passages indiqués ci-dessus.

4. — Litera di M. Christofolo Colombo ai Signori Venetiani nel 1492.

Bolletlino di Guriosità Veneziane, III. année, 1680-1861.

Document apocryphe où Colomb fait des avances à Venise Voir ci-après les notes 128 et 129.

 Codicille à son testament de 1505, ratifié devant notaire à Valladolid le 19 mai 1506.

NAVARRETE, Vol. II, p. 315. — Louis, Scritti, Vol. II, pp. 265-261. En français, dans Foursien, Histoire de la vie et des voyages de Golomb, 1894. p. 736, en angleis, dans Teachen, Columbus, Vol. II, p. 660, et dans le Christopher Columbus de Filson Youne, Vol. II, p. 367.

Ce sont des legs anonymes que Colomb fait à diverses personnes avec lesquelles il avait été en relations à Lisbonne, notam-ment aux familles Paulo di Negro et Espindola, sic.

# COLOMB (Barthélemy). — Note à l'Imago Mundi, nº 23 de la Raccolta.

Autografi, série C, et Scritti, Vol. II, pp. 56-371. — Thachen, Columbus, Vol. III, p. 481. Ecriture de Barthélemy. Las Clasas, S, de la Rosa et l'auteur. Ecriture de Colombi Asensio, Lollis et Thacher qui a reproduit la feuille entière de d'Ailly avec les annotations. Voir di-après notes 162, 164.

Vignaun Vourelles Études, 1

 $^{23}$ 



Cette note, qui couvre les marges de la première page du chapitre VIII de l'Imago Mund., est très longue et se rapporte à divers sujets dont deux sont particulièrement intéressants; l'un relatif au retour de Barthélemy Diaz, à Lisbonne; en décembre 1488, texte partiel et traduction ci-après paragraphe 5; l'autre concernant les auteurs qui croyaient au peu d'étendue de l'espace maritime à l'ouest.

7.COLOMB (Barthélemy).— Note à l'Historia Rerum, n° 6 de la Raccolta.

Intografi, série B, Scrutti, Vol. II, p. 291 Texte et traduction en-après, note 163

Mentionne l'expédition de Barthélemy Diaz.

Note n° 860 au même ouvrage.

Raccolta, autografi sèrie B, Scrutti, Vol. II, p. 359 Texte et traduction craprès note 160. Écriture de Barthélemy: S. de la Rosa et l'auteur. Écriture de Colomb: Lollis, Thacher.

L'auteur de la note constate qu'il était présent au retour de l'astronome Joseph, qui ayait fait une observation astronomique sur la côte d'Afrique le 11 mars 1485.

- 9. Mappemonde présentée par Barthélemy Colomb au roi Henri VIII en février 1488.
- F. Colonn, Historie, ch. XI. Las Casas, Historie, Liv I, ch. XXIX, et Liv. II, ch. 101, Voir ci après les notes.

Cette mappemonde représentait le monde ancien, plus les terres de la zone torride nouvellement découvertes et celles que Colomb voulait découvrir avec son frère. Nous ne la connaissons que par ce qu'en disent Fernand Colomb et Las Casas. Aucun autre auteur ne la mentionne, excepté ceux qui le font d'après eux, comme Hakluyt et Purchas, qui répètent ce qu'on trouve à cet égard dans les Historie. S'il y a une carte dont on doive regretter la perte, c'est celle-ci, qui nous aurait exactement renseignés sur ce que Colomb se proposait de faire au moment où il quittait le Portugal, puisque Las Casas assure qu'elle représentait aussi les terres que les deux frères se proposaient de découvrir (Historia Vol. 1, p. 225). Clarke a cru qu'elle avait été imprimée en 1489 (Progress of maritime discovery, Londres, 1803, p. 197, note); mais c'est évidemment une interprétation erronée

des mots opus editit de l'inscription latine qu'elle portait. Un autre auteur anglais, M. Collingridge, croit reconnaître cette carle dans celle de Henry Martellus qui appartient au British Museum et qui paraît être de l'année 1489 (The Discovery of Australia, Sydney, 1895, 4° pp. 62-66). La carte de Martellus représente bien, il est viai, le monde tel que les anciens le connaissaient, plus la région torride découverte par les Portugais, mais pas les îles ou terres qu'il s'agissait de découvrir et qui figuraient sur la carte de Barthélemy. Voyez Harrisse, The Discovery, p. 396.

 Extracto de un espediente formado a peticion de D. Bartolomé Colon, de resultas de su prision por el comendador Bobadilla.

Archives de Simancas.— Appendice aux Noticias de D Barlolomé Colon hermano del Almirante, par D. Bustaquio Fernandez de Navanasta, dans la Coleccion de Doc. ineditos para la Historia de Espana, Vol. XVI, Madrid, 1850, pp. 485 et sq.; aussi dans la Raccolta, Scritti, Vol. II, p. CXXXVIIII et sq.

C'est un extrait d'une enquête instituée par Barthélemy Colomb, en raison de son emprisonnement par Bobadilla à Española, et de la confiscation de certains de ses biens, faits pour lesquels il demande une compensation. Dans cette enquête qui paratt avoir été commencée en 1501, et s'être poursuivie pendant plusieurs années, on trouve des indications intéressantes données par Barthélemy sur lui-même.

 COLOMB (Fernand). — Historie, chapitre XI et comcement du chapitre XII.

Fernand Colomb nous donne là sa version des démarches que fit son père en Portugal auprès du roi João II et de leurs résultals. C'est la source de tout ce que rapporte la tradition colombienne sur cette partie de la vie de Colomb, source qui remonte directement à Colomb même.

12. LAS CASAS. — Historia. Liv. 1°, chap. XXVII, XXVIII et commencement du chap. XXIX, Vol. I, pp. 217 et sq.; chap. CI, Vol. II, pp. 58 et sq.

Le récit de Las Casas des rapports de Colomb avec le roi João II est entièrement basé sur celui de Fernand Colomb, et sur celui de Barros (voir ci-après), qui venait de parattre au mo



ment où il révisait son œuvre à Valladolid en 1552. A ce moment Las Casas avait certainement les papiers de Colomb dont il donne tant d'extraits à propos d'autres aujets; mais ici, il ne paraît pas leur avoir rien emprunté à ce sujet, si ce n'est, peulêtre, l'indication que Colomb a pu ne quitter le Portugal qu'en 1485; Fernaud Colomb place le fait en 1484 En ce qui concerne Barthélemy Colomb, Las Casas donne des renseignements qui ne se trouvent pas dans les *Historie*.

13. OVIEDO (Gonzalo Fernandez de). — Historia General y natural de las Indias, islas y tierra-fírme del mar Oceano por el capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes, primer chronista del Nuevo Mundo. Publicala la Real-Academia de la Historia... por D. José Amador de Los Rios, Madrid, 1851-1855, 4 Vol. grd. in-4". — Liv. II, ch. IV.

Ouvrage d'un chroniqueur consciencieux, instruit et impartial, qui nous donne l'Histoire du Nouveau Monde depuis sa découverte jusqu'en 1548. La première édition, qui ne content que 19 livres parut à Séville en 1535, une deuxième, sans aucune augmentation, fut publiée à Salamanque en 1547. L'œuvre entière, à laquelle il manque une quatrième partie, qui paratt n'avoir pas été composée, n'est connue que depuis l'édition de 1851. C'est celle que nous citons. Oviedo ecrivait dans un temps et dans un milieu où il semble qu'il surait pu avoir des renseignements authentiques sur les origines et sur les débuts de Colomb, mais il ne fait que glisser sur ces points. Ce qu'il dit des démarches du futur Découvreur en Portugal et de celles de son frère en Angleterre se borne, en effet, a bien peu de chose et est en partie erroné; ce sont toutefois des renseignements de première main, qui doivent venir de source oculaire et auriculaire.

LES ROIS CATHOLIQUES. — Facultad al Almirante
 D. Cristobal Colon para fundar uno é mas Mayoranzos.
 Burgos, 23 avril 1497.

Codice diplomatice de Colomb, Génes, 1823, nº XXX. - Navanners, Vol. II., pp. 271-227. En anglais dans Tuacuna, Vol. III., p. 643 et aq

C'est l'autorisation ou la faculté accordée à Colomb par les Rois Catholiques de constituer un majorat, faculté dont il usa l'année suivante Colomb a compris des copies d'ûment certifiées de cette pièce dans ses cartulaires ou recueils de ses privilèges. Voyez sur ces cartulaires la première de nos Etudes, pp. 76, 77, aux notes.

15. RUY DE PINA. — Chronica d'ol roi Dom João II escrita par Ruy de Pina, chronista mor de Portugal et guarda mor da Torre do Tombo (Dans le Vol. II de la Collecçuo de Intros ineditos, Lisbonne, 1792, 7 Vol. in-fol.). Chapitre LXVI.

Buy de Pina, på vers 1440 et mort on 1520 og 1521, svait, eroit de, terminé ses travaux historiques en 1505. Sa chronique di roi João II, restée médite pendant trois siècles, n'a été imprimée que dans la collection ci-dessus indiquée, elle est très précieuse, car Pina était un témoin oculaire ou auriculaire des choses qu'il reconts. Le chapitre LXVI est le seul cependant, qui se rapporte à Colomb; Pina y rend compte de l'audience que le roi Jolo accorda à Colomb quand, on mare 1493, l'état de la mer l'obligea à relâcher à l'embouchure du Tage, en ravenant de sa grande découverte, et, à ce propos, il parle, incidemment. des offres de services que le hardi. Génois avait faites au roi avant de se readre en Espagne. Ce chapitre est du plus grand sutérêt, car il y a tout hou de croire que Ping assistait à cette fameuse entrevue où il fut question de faire assassiper Colomb Malheurousement, Pina, qui était chroniqueur officiel du Royaume at gardien des archives royales, qui avait connu lo roi Affinsa V. qui avait été mélé à d'importantes negociations d'plomatiques tous le règne de son fils John, aiusi que sous celui du roi Mangel son successeur, et qui était, par conséquent, en position de tout savoir relativement aux choses de son temps, ne dit absolument mes de la viede Colomb en Portugal, de son albance avec les Monix et de ses rapports avec le roi anterieurement à son départ pour la Castille, Son silence en parelle circoustance est tellement extraordinaire qu'on se demande s'il n'était pas voulu. Pina on savait cortainement plus long sur Colomb qu'il n en dit, car l'allusion qu'il fait à divers traits du caractère da Découvreur sadique une connaissance de l'homme plus grande que celle que pouvait lui avoir donnée l'audience maique qu'il relate. Aumit-ti eu qualque motif de ne pas dire tout ce qu'il savait ? Quand il terminait sa chronique, les Bruganes, au parti desquels la famille portugaise de Colomb appartensit élait dojn au pouvoir, et a'il y avait quelque particularité de la vie de Colomb dans ce pays, sur laquelle on voulant faire silence, soit reintivement à sa femme, noit touchant les motifs de sa fuile, deux points restés jusqu'à présent obscurs, il n'est pas impossible que le chroniqueur ait jugé à propos de s'absteur;

en tous cus son mience sur les relations de famille de Colombavec les Monia, une des grandes familles du Portugui, est surprenant.

16. GARCIA DE RESENDE. — 1536. — Chronica dos valeresos sinsignes feitos del rey Dom João II de gloricos memoria... Per Garcia de Resende... Em Lisbos sono 1622. Pet. in-fol. Chap. 164, fol. 108-109 : Comment les Antilles de Castille furent découvertes.

La premère édition de cette chronique est de 1554, mais l'approbation du roi étant de l'année 1536 on doit suppuser que c'est vers cette époque que l'ouvrage a été terminé; en tous ces plusieurs passages du livre indiquent qu'il a été écrit après la mort du roi Manoel, qui décéda en 1521. Comme Pins, Resende ne connecre qu'un chapitre à Colomb et encore le copie-t il tout entier dans Pins, en se bornant à changer un mot par-ci par-là. Le seul de ces changements qui ait quelque importance est noté plus loin. Voyez note 16.

 BARROS (João de). — 1552. — De Asia. Décade l'', Liv. III, chap. XI.

Le témoignage de flarrement le troisième, par ordre de date, relativement au passage de Colomb en Portuga!. Chargé efficiellement par le roi João III décrire l'histoire de la conquête des Indes, on lui donna pour cela des facilités extraordinaires, c'est-à-dire que toutes les archives lui furent ouvertes. Il commença à réunir ses matériaux en 1541, et c'est en 1552 que parut sa première Décade (Decade Primeira de Assa, Lisbonne, 1552,

in-fol.), dont un chapitre est consacré à Colomb.

Barros est le premier qui donne quelques détails erronstanciés sur les rapports de Colomb avec le roi João. On ignore il où il a pu les tirer. Ce n'est pas des Historie, qui n'étaient pas imprimées à cette époque et encore moins de Les Casas, qui, au contraire, lui emprunte beaucoup. Ce n'est pas non plus d'Oviedo dont la première édition est de l'année 1533, mais qui touche à peuse au aujet. Au moment où Barros écrivait sa première Décade il y avait plus de soizante ans que Colomb avait quitté le Portugal, et plus de cinquante qu'il avait en avec le roi João l'entrevus rapportée par Pins et par Resende. Peut-être azistait-si encors à cette date quelque témoin de cette femeuse entrevue? Peut-être eut-il relativement à Colomb quelque document qui n'existe plus? Toujours est-il qu'il donne des renseignements qui ne se trouvent pas ailleurs et qu'il a'y a aucune raison de

mettre en doute, car, bien que porté aux développements littéraires, le Tite-Live portugais est un chroniqueur consciencieux et véridique. Il n'est pas d'ailleurs faverable à Colomb.

VASCONCELLOS (Agostinho Manoel de). — Vida y
acciones del rey Don Juan el Segundo, decimo tercio
rey de Portugal. Madrid, 1639, in-4°.

Vasconcellos était Portuguis, mais c'est en Espague qu'il écrivit son livre. Il nous donné un quetrième récit des repports de Colomb avec le roi João, beaucoup plus circonstancié que les autres, mais auquel il est difficile d'accorder créance. Outre qu'il écrivait 150 ans après les faits qu'il relate et qu'il n'indique aucune source, le caractère de son récit, les particularités qui y sont mentionnées, la manière dont elles sont présentées et le langage qu'il prête à ceux qu'il met en scène, indiquent clairement que nous sommes lei en présence d'un de ces livres où les faits historiques servent de prétexte à des développements imaginaires plus ou moins littéraires. On y trouve, entre autres choses étonnantes, un compte rendu détaillé de la délibération des conseillera du roi João II ou les propositions de Colomb furent examinées et repoussées. Le Glede, Fortia d'Urban, Washington irving, Fiske et d'autres auteurs modernes, ont pris à la lettre ce comple rendu imaginaire. Il y a une édition française du livre de Vascencellos, publiés à Paris en 1641.

Les autres historiens et chroniqueurs du temps ne nous donnent aucuns renseignements originaux sur le séjour de Colomb en Portugal. Gomara, chapitre XV, copie Oviedo et Barros; Barsaldez dit quelques mots seulement (ch. 118); Pierre Martyr, Castanhoda et Damien de Goes ne disent rien. Herrera copie Las

Casas, el Faria y Souza les autours antérieurs.

 GALLO (Antonio), SENAREGA (Bartolomeo) et GIUS-TINIANI (Agostino).

Ces trois Génois sont auteurs de trois notices sur Colomb, écrites de 1506 à 1516, qui contiennent des renseignements de première main sur le grand navigateur et sur son frère Barthélemy. Aux sources de la première de nos Études, nº 13, 13 et 14, on trouvers les indications bibliographiques et critiques nécessaires relatives à ces trois précieuses et rures notices, qui sont toutes trois reproduites dans la Haccolta. Aucune n'a été traduite en français; toutes l'ont été en anglais par M. Thacher (Columbius, Vol. I).

20. MARTYR (Pierre)? — Libro primo della historia de l'Indie occidentali. Summario de la generale historia de l'Indie occidentali, cavato dal libri scritti dal signor Don Pietro Martyre del consiglio della maesta de l'imperadore, et da molte altre particulari relationi... In Vinegia, 1534, in-4".

Cet ouvrage, connu sous le nom de Summario, contient trois parties, dont la première est celle qu'indique le titre et qui est attribuée à l'ierre Martyr. Les deux autres parties sont un Libre secondo, traduit d'Oviedo, et un Libre ultime qui est de Xeres Voir, pour une description complète de cet ouvrage, qui est d'une insigne rareté, la Bibliotheca Americana retustissima de M. Hannisse, n° 190.

Ce volume ne contient aucune indication d'auteur ou de traducteur; mais, comme le partie attribuée à Pierre Martyr est reproduite textuellement en tête du volume III de la collection de voyages de Ramusio, publié à Venise en 1553, il n'y a pas de doute que c'est ce laborieux collectionneur qui est l'éditeur de ce Sommario, dont nous le voyons, d'ailleurs, offrir un exemplaire, aussitôt après sa publication, au cardinal Bembo, qui l'en remercie (D'Avezac, Canevas..., p. 10, note 8).

C'est dans cet ouvrage que parut pour la première fois le passage où l'on fait dire à Martyr que Colomb offrit ses services à

Gênes et qu'il était alors âgé de 40 ans.

21. RAMUSIO (J.-B.). — Delle navigationi e viaggi...
Terzo Vol. Venise, 1556, in-fol.

Dans ce volume on retrouve le passage attribué à Pierre Martyr où il est avancé que Colomb fit des offres de service à Gênes.

22. BENZONI (Girolamo). — La historia del Mondo Nuovo di M. Girolamo Benzoni, Milanese, la qual tratta dell'isole e mari nuovamente ritrovati e delle nuove citta da lui proprio vedute, per acqua e per terra in quattordeci anni. Venise, 1565, in-12, feuillets 111-175, paginés au recto seulement.

Reproduit l'assertion de Ramusio, sans indiquer sa source.

 CASONI (Filippo). — Annali della Republica di Genova. Gènes, 1708, in-fol.

Sous l'année 1506, date de la mort de Colomb, Casoni passe en revue la vie du Découvreur et donne quelques détails dont on ne retrouve pas la source, mais qui, pour la plupart, sont controuvés. Il est un de ceux qui parlent des propositions de Colomb à Gênes.

24. Remontrance d'André d'Albaigne au Roy et à Messieurs de sou conseil privé, 1371-1382 ? dans: Francisque et André d'Albaigne, cosmographes lucquois au service de la France, par le D' E. Hany, Paris, Imprimerie nationale, 1896, 8°, p. 34.

Trage èpart d'un mémoire publié originairement en 1874 par le D' Hamy dans le Datietin de Géographie historique et meéré ensuite par lui dans son volume: Étades Historiques et Géographiques, Paris, Leroux, 1894, 8% pp. 241 et sq. Le manuscrit original de la Remontrance publice dans ca mémoire forme deux pages et demie d'une écriture fine du xviº siècle et appartient aujourd'hui à la Bibliothèque mitionais (Ms. fr. Neuv. acq. n° 5894, fol. 11-12).

Ce carieux document est une proposition qu'un Italien originaire de Lucques, nommé André d'Albaigne fait au roi de France et à ses ministres, de reprendre un projet, autrefois présenté par son frère Francisque, pour la découverte d'une « grande estandue de terres et royaulmes abondans et riches en or, argent, pierreries, drogueries et espiceries », découverte dont il a le secret et qui peut être faite « sans préjudicier ou offenser aucunement les autres princes chrétiens, ni même contrevenir à la bulle du pape Alexandre VI de l'an mil quatre cens nonante et deulx ». D'Albaigne expose les raisons qui militent en faveur de sa proposition et rappelle, à ce propos, les offres de services que Colomb aurait faites et qui auraient été écartées. Cette pièce n'est pas datée, mais M. Hamy, à l'aide de rapprochements ingénieux, a réusai à placer l'époque de sa rédaction entre les années 1571 et 1582.

Le texte de la proposition de Francisque d'Albaigne dont parle son frère André dans sa Remontrance, a été découvert après la publication de M. Hamy, qui l'a imprimé dans un autre petit mémoire inséré également dans le Bulletin de Géographie historique de l'année 1899 (Nouveaux documents sur les frères d'Albaigne et sur le projet de voyage de découvertes présenté en 1566 à la cour de France, Imprimerie Nationale, 1900,8°, 12 pp.).

C'est une lettre en italien, datée du 8 avril 1566, et adressée de Lisbonne au roi de France par Francisque d'Albaigne. Il y propose de découvrir une vaste contrée richistima d'oro, d'argento et offre de passer en France avec un savant cosmographe portugais, Barthelemeu Velho, qui a les indications, les cartes et les instruments nécessaires pour faire cette découverte. On ne connaît pas la réponse du roi, c'était alors Charles IX, mais elle fut sans doute favorable, puisque d'Albaigne et Velho partirent pour la France. A partir de ce moment, Francisque disparaît, mais on retrouve Velho à Nantes, où on constate qu'il mourut le 28 février 1568. Son secret et ses cartes passèrent évidemment à André d'Albaigne, qui chercha à reprendre l'affaire.

## CHAPITRE PREMIER

# LES DÉMARCHES DE COLOMB EN PORTUGAL

## I — Ses ouvertures au roi João.

Bien que nos sources d'informations soient assez variées sur les démarches que Colomb fit en Portugal pour faire agréer son projet, nous ne sommes que très imparfaitement renseignés sur leur véritable caractère et sur les circonstances qui les précédèrent, aussi bien que sur celles qui les suivirent.

Le premier point qui a embarrassé la critique est celui de l'identité du souverain auquel Colomb s'adressa d'abord. Si nous en croyons Colomb lui-même, il aurait pendant quatorze années pressé le roi de Portugal d'accueillir son projet et n'aurait jamais pu obtenir de lui une oreille favorable (1). Mais comme bien d'autres assertions du grand Génois, celle-ci est plus que contestable, car il est certain, aujourd'hui, que Colomb ne séjourna en Portugal que de 1477 à 1484 ou 1485, période pendant laquelle deux souverains, Affonso V et son fils João II, occupèrent le trône.

Pour échapper à cette difficulté, on a avancé diverses

F F No High AN

<sup>(1) «</sup> Dieu notre Seigneur m's envoyé miraculeusement pour que je ser« visse Votre Altesse, je dis miraculeusement, parce que je suis venu abor« der en Portugal, où le roi de cette contrée s'entendant aux découvertes
« plus que tout autre. Dieu lui a fermé la vue, l'ouïe et tous les sens, car en
« quatorze aus jo n'ai pu lui faire comprendre ce que je lui diseis. » (Letire de Colomb au roi Ferdinand, mai 1505, apud Las Casas, Historia,
Vol. III, pp. 187-188.)

hypothèses. D'Avezac, qui la signala un des premiers, suppose qu'il faut lire quatorze mois au lieu de quatorze années (2), ce qui, en effet, arrange tout. Mais, comme le remarque M. Desimoni, en procédant de cette manière, on peut faire dire aux textes tout ce que l'on veut; les critiques pour lesquels la tradition colombienne est sacrée ont donc cherché une autre explication. Celle de M. Desimoni lui-même est que Colomb n's pas voulu parler d'un roi particulier, mais de la couronne de Portugal et qu'il est possible qu'il ait séjourné à Lisbonne avant le combat naval de 1476, à la suite duquel il se rendit à cette ville. Dans ce cas, les quatorze années dont il parle se comptersient de 1470 à 1484 (3).

Cette explication embarrassée, inconciliable avec les propres expressions de Colomb, et avec deux dates aujourd'hui bien fixées : la naissance du Découvreur en 1451, et son arrivée à Lisbonne, pour la première fois, en 1476, ne saurait nous arrêter, malgré la compétence de son autour

<sup>(3)</sup> Tant qu'on a pu croire que c'est en 1470 que Colomb passe au f'ortugal, les quatorse années d'instances mutites dont il parie s'expliquatent asses bien et nombre d'auteurs, Humboldt et Washington Irving, entre autres, out enregistré le fait sans le mettre en question. Ils étaient alors justifiés à le considérer comme exect, mais ceux qui depais ont expriméls mémo opinion na le sont pas. Sans counsière les véritables motifs de fait, d'Avesac soupconne que Colomb n avait pu séjourner pendent quatorse années au l'ortugal et, comme on n'osait point encore contester les assertios s'ul Découvreur, il cherche un moyen de concilier son languge avec les faits. Il le trouve dans l'hypothèse e d'une simple erroir matérielle d'écrètare, évidente pour nous, e et qu'il nous semble strange d'être le premier à relever : su lieu de quaterires ans, c'est quatorse mois qu'il faut lire a (Canceas chrenelogique, etc., p. 63.) M. Altolaguirre a ropris cette thèse dans son mémoire sur l'arrivée de Colomb au Portugal. (Liegada de Colom à Pariagal, Madrid, 1892, 4°, p. 8.)

<sup>(3)</sup> M. Desimoni raisonne de la manière sulvante: Colomb parte du roi de l'ortugal sans donner aucun nom ; il a donc pu vouloir désigner par cette expression la couronne ou le gouvernement du Portugal, et comme nous savons que c'est seulement en 1464 qu'il abandonne ce pays, les quatorze aunées dont il parte se placent tout naturellement de 1470 à 1484 (Quistions Colombiane, in Recculle, pp. 40-47.)

en ces matières. On doit en dire autant de celles proposées par M. de Lollis et par M. Salvagnini. Pour le premier, les quatorze années en question commencent du jour où Colomb soumit ses propositions au roi de Portugal et se terminent en 1492, quand il se trouva définitivement lié avec la Castille, car, jusqu'à ce moment, il avait continué à être en correspondance avec João II relativement à son projet (4). Le second raisonne de la manière suivante. Colomb ne dit pasqu'il a séjourné quatorze ans en Portugal ; il dit seulement que pendant quatorze ans le roi ne voulut pas l'écouter. Cette phrase peut donc s'appliquer à une partie de la période du séjour de Colomb en Espagne, période pendant laquelle ses démarches purent continuer avec le Portugal. Ce serait donc de 1476 à 1489 ou 1490 que Colomb aurait été en instançes auprès du roi de Portugal, et ce roi serait João II, qui régnait, en fait, depuis 1476, époque à laquelle Affonso V lui remit ses pouvoirs pour passer en France (5).

Il suffit de se rapporter aux expressions mêmes de la lettre de Colomb pour voir qu'elles se prêtent bien mal à ces deux ingénieuses explications, qui, comme toutes celles qu'on a proposées (6), sont motivées par la supposition que ce que dit Colomb doit être conforme aux faits. Il n'en est pas toujours ainsi, malheureusement. Les assertions du célèbre Génois, qui affectent le plus souvent une forme

<sup>(4) «</sup> Colomb arriva en Portugal en 1476, sa correspondance avec Toscau nelli, qui, vreisemblablement, fut l'origine de son projet, n'est pas antérieuro
e à 1476. En conséquence, les tentatives auprès des rois de Portugal, proe mièrement Affonso V, puis Joso II, suivies d'abord et intermitlentes
e ensuite, ne pouvont s'elendre que de 1479 aux premiers mois de 1493, co
e qui produit un total peu inferieur à celui que Colomb énonce avec l'exae gération dont il ne fut jamnis exempt. » (Louis, Hintranions au document
LVIIII, Seritis, Vol. II, in flaccolts, p. CXXXVIIII.)

<sup>(5)</sup> Albunt Salvagnini, I Corsari Colombo, in Raccolta, pp. 149-151.

<sup>(6)</sup> Mentionnons, saire autres, celle de Markham, qui place les quatorse années dont parla Colomb ontre l'année 1674, date, selon lui, de son arriveu

vague et flettante, susceptible d'interprétations diverses, ne peuvent être acceptées sans être contrôlées et, pour trouver ce qu'il a voulu dire, il faut savoir ce qu'il avait întérêt à dire. Ici, c'est évidemment pour mettre en relief l'importance des services qu'il a rendus aux rois catholiques, et les sacrifices qu'il a faits pour réaliser son idée. qu'il parle du temps perdu en vaines sollicitations. La vague mention d'une période indéterminée de quatorie ans répond à cette préoccupation, mais ne répond pas à la réalité (7). Colomb n'a ni séjourné quatorza ans au Portugal, ni négocié pendant ce laps de temps avec ce pays, et le seul roi portugais auquel il ait soumis son projet est le roi João II. Le premier fait est établi par la démonstration que c'est seulement en 1476 qu'il aborda pour la première fois au Portugal, d'où il passe, buit ans après, en Espagne, et le second se prouve par son propre témoignage (8), corroboré par celui de son fils qui dit nettement que c'est au roi João, qui régnait alors, que son père s'adressa (0), et par celui de Les Casas, qui donne la rai-

en Portugal, et 1468, époque où il seroit retourné au Portugal, (Mancanau, Lufe, p. h1.) Pour d'autres opinions de ce genre voyez nes Etudes, p. 336.

<sup>(7)</sup> Avent même qu'il no fût démontré que Colomb n'arrive en Portugat que a 1478, M. Harrisse, qui e et souvent devancé le critique deux ses conclusions les misux justifiées, a dit de cette phrase a qu'elle est évidenment aux phébus amployé pour indiquer d'une façou générale que Colomb pose tula longtemps en vein. En tout état de cause, ajoute-t-il, on peut considérer ren deux années, ou plus, comme des quantités négliguables sous la plume a toujours colorés du grand Génois, » (L'origine de Christophe Colomb, Puris, 1865, p. M.) Ruge, que mémageait moins ses expressions, a dit qu'il y avait là aune grosse altération de la vérité », (Columbus, p. 80.)

<sup>(8)</sup> Dums on lettre de 1495 Colomb dit du rot nuquel il s'adressa qu'il était colui qui s'aniendat le plus aux découvertes. Adonde si rey de alla saiendia en si descabrar mas que sire, os qui no pout s'entendra que du ret John II. La preuve que c'est bien de ce monarque qu'il s'egit est donnée par Barros qui rapporte que Colomb dans son entrevue svec lus en 1493 e a emporta au point de le bitmer d'avoir repoussé ses offres s. (Barans, Da Aria, décade I, Liv. III, ch. XI, Vol. I, p. 216.)

<sup>(8)</sup> Historie, ch. XI, fol. 30, recto.

son du fait, en disant que c'est parce que Colomb était devenu Portugais par son mariage et son séjour dans ce pays, et parce qu'il voyait que le roi João, qui s'occupait alors de la découverte des côtes d'Afrique, était favorable à ce genre d'entreprises (10).

# H. - Date des premières propositions de Colomb.

Ni Fernand Colomb ni Las Casas ne donnent la date des offres de service de Colomb au roi João II; mais on ne peut se tromper que de quelques mois en les plaçant à la fin de l'année 1483 ou au commencement de l'année suivante.

Nous savons, en effet, par les deux biographes de Colomb, que c'est après son mariage, qui ne peut être antérieur à l'année 1478 ou même à l'année 1479, qu'il reçut communication des papiers de Perestrello, auxquels ces mêmes biographes attribuent une influence considérable sur la formation de ses desseins. Nous savons par eux, également, que c'est à partir de ce moment que l'entreprenant Génois commença à recueillir des indications sur l'existence de terres à l'Ouest et à étudier les auteurs, ce qui suppose un laps de temps de plusieurs années. Les mêmes biographes nous disent encore que lorsque Colomb s'adressa au roi João, ce monarque était profondément engagé dans la découverte des côtes de la Guinée, qui ne

N FR T

<sup>10)</sup> Porque el rey de Portugal vacaba y actualmente del todo se ocupaha en tos describrimientos de la costa de Guinea y tenia ansia de describrir la India. Las Casas, Historia de las Indias, Liv. I, ch. 28, Vol. I, p. 218.) Ajoutons que trois chroniqueurs portugais, Ruy de Pina, G. de Resende et Barros, pour ne parler que de ceux du temps, nomment tous João II et ne font aucune mention du roi Affonso. Il est singulier de voir M. Harrisse au nombre de ceux qui croient que Colomb entretint aussi le roi Affonso de son projet. (Christophe Colomb, Vol. I, pp. 333 et 334.) Avery affirme le (a.t., (4 History of the U. S. Vol. I, p. 121.)

prit de l'importance, sous son règne, qu'après la construction du fort de la Mine, en 1482. Colomb nous apprend, de son côté, qu'il fit plusieurs voyages à ce fort et, comme celane put avoir eu lieu après son échec auprès du roi João, puisque c'est cet échec qui détermina son départ immédiat du Portugal, ses ouvertures au roi sont nécessairement postérieures à l'année 1482. Enfin Colomb, lorsqu'il s'enfuit de Lisbonne, emmena avec lui son fils Diego, qui devait être âgé de quatre ans environ, puisqu'il est constaté que c'était un enfant quand il se présenta avec lui à la Rabida. Toutes ces particularités nous reportent à l'année 1483 ou 1484 (11); en 1482 Colomb n'était pas encore en état de présenter un plan de découvertes ayant sulfisamment de consistance pour fixer l'attention des cosmographes du roi, et en 1485 il avait quitté le Portugal (12).

III -- Que proposa Colomb au roi Joao? Récit de Ruy de Pina.

Que proposa Colomb au roi João II?

Les seuls auteurs contemporains auxquels nous puissions demander quelques éclair cissements sur ce point sont,

<sup>(11)</sup> D'Avezac a cru pouvoir déterminer exactement l'époque des démarches de Colomb auprès du roi João, en les plaçant e eu septembre ou en octobre 1484 » (Caneuss, p. 43 et 55) Piska, qui n'a pas connu les documents relatifa à l'arrivee de Colomb au Porlugal en 1476, suppose que des l'année 1474 son plan avait été mentionné à la cour, mais que ce ne fut qu'après l'ennée 1481, et au plus tard en 1481, qu'il fut porté devant le roi (The Discovery of America, Vol. I, pp. 395-396.) Rage pense qu'il est « probable et même vrate semblable que ce ne fut pas avant l'année 1484 » que Colomb soumit ses plans au roi Joso. (Colombus, p. 85.) M. Altolaguirre croit que cela eut lieu à peu pres vers la même époque la pres la constructi n du fort de la Mine qui ne fut termine qu'en 1442. (Cristobal Colon, p. 485.) M de Lolhs exprime ine opinion semplable, en disant que quand Tosemelli mourut en 1482, « Calomb fais at ses démarches auprès du roi João », (Cristoforo Colombo, p. 82.)

<sup>(12</sup> V r. sur ca point le pacagraphe premier de cette 2º Etube,

par ordre de date, Ruy de Pina, Resende, Fernand Colomb, Barros et Las Casas (13).

Dans sa chronique, où il suit l'ordre chronologique, Ruy de Pina ne dit rien de Colomb à la date où son projet fut soumis au roi, mais il mentionne le fait incidem ment, en racontant l'entrevue que Colomb eut avec ce monarque, lorsqu'en mars 1493 il relacha à l'embouchure du Tage, au retour de sa grande découverte. Pina nous dit que le roi fit inviter Colomb à venir le voir su bourg de Val do Paraiso, situé sur les hauteurs, près du monastère de Santa Maria das Vertudes, où il se trouvait alors, mais que ce fut avec quelque répugnance, parce qu'il connaissait le caractère hautain de l'homme, et surtout parce qu'il se reprochait d'avoir été négligent en éludant de s'occuper de sa proposition et en n'attachant aucune foi ou autorité à ses paroles, quand il vint, pour la première fois, lui offrir cette découverte (14). Pina ne dit pas en quoi consistait cette offre; mais il caractérise l'entreprise de Colomb en des termes quipermettent de se faire une idée de ce qu'elle devait être. Colomb, écrit-il, revenait de la découverte des lles de Cypangu et d'Antilia, qu'il avait monée à bonne fin par ordre des rois de Castille et d'où il rapportait, comme premier témoignage, quelques indigènes, de l'or et d'autres choses qu'on y trouve (15).

<sup>(3)</sup> Oviedo, Gomara, Beranldez, Garalden, mentionnent le passage de Colomb en Portugal, mais ne nous apprennent rien Parmi les Portugais, Galvão, Samparo, Telles da Silva, Vasconcellos, Fructuoso et Farin y Sousa en parient aussi; mais, à part Galvão, ces auteurs sont d'une époque postérieure.

<sup>11)</sup> Especialmente acusavase El Rey de negrigente, por se escusar delle por mingos de credito, e autoridade, acerca deste descobrimento pera que primeiro o piera requerer. (Rev de Pina, Chronica d'El Rey D. João II, in Collecção de Libros ineditos, Vol. II, p. 178.)

<sup>(15)</sup> A seis dias de março arribou arrestrello em Lizbos Christovam Colombo Italiano, que synha do descobrimento das Ilhas de Cipango, e d'Antilia, que per mando dos Reys de Castella tynha fecto, da quai terra trazia comsigo

De la route des Indes, des fles des épices et de l'Asie ou de Cathay, le chroniqueur ne dit pas un seul mot.

Ainsi, immédiatement après le retour de Colomb, et avant qu'il ne fût rentré en Espagne, un Portugais haut placé, qui jouissait de toute la conflance du roi, nous parle de l'entreprise que celui-ci avait reponsaée, comme ayant pour objet, non la découverte d'une route plus courte pour aller aux Indes ou au pays des épices, mais celle d'îles sinon nouvelles, puisqu'on en parlait depuis longtemps, mais inconnues par rapport à leur situation! On ne saurait voir dans la mention de Cypangu, île des extrémités de l'Asie orientale, une indication que Pina savait ou croyait que Colomb avait été jusqu'aux Indes. A cette époque, Cypangu était une île sur l'existence de laquelle on n'avait pas plus de renseignements que sur celle d'Antilia; l'une était aussi fameuse que l'autre; on racontait de toutes deux des chosea extraordinaires; mais on ne connaissait pas leur situation. On verra, d'ailleurs, à l'un des chapitres suivants, que, lorsque les gens de Palos discutaient les conditions de l'entreprise projetée par Colomb, il était beaucoup question parmi cux de Cypangu, et qu'on ne supposait pas qu'elle appartint à une région asiatique.

Si le roi João avait été exactement renseigné à cet égard, ou s'il avait compris que les îles découvertes par Colomb étaient voisines de la côte asiatique, il n'aurait pas soupconné, comme nous l'apprend Pina, qu'elles pouvaient bien se trouver dans les limites de ses domaines de Guinée et il n'aurait pas envoyé une ambassade aux Rois Catholiques pour éclaireir ce doute (16). Remarquons que

as premairas mostras da gente, a para, e algumas outras cousas que nella avia, et foy dellas intitolado Almirante. (ibid., p. 171-178.) D'après le Journal de Colomb d'est le 4 mars qu'il arriva à Restelo situé dans l'intérieur du Seuve.

<sup>(16)</sup> Pina dit que la roi se propesait aussi d'envoyer quolques navires pour s'assurer si les découvertes de Colomb n'avaient pas uté faites dans les limites de ses domaines, mais que les assurances que ses ambassadours reçurent.

Pina était en position d'être bien renseigné sur les faits qu'il rapporte et, si brèves qu'elles soient, les indications qu'il donne sur Colomb dans ce court chapitre montrent qu'il l'était. Il nous dit que les Rois Catholiques le nommèrent amiral des régions qu'il découvrit et il parle de son caractère orgueilleux, qui le faisait toujours dépasser les bornes de la vérité lorsqu'il parlait de lui-même, de son impolitesse, de sa turbulence (17), toutes choses qui supposent qu'il connaissait assez l'homme pour s'exprimer sur lui en pareils termes. Pina fut, d'ailleurs, un des ambassadeurs que le roi João envoya en Castille pour s'assurer si les ties découvertes ne se trouvaient pas dans une région sur laquelle il avait des droits, et cette mission, qui le mit en position d'être particulièrement bien renseigné sur l'entreprise de Colomb, donne une grande signification au silence qu'il garde sur le dessein attribué au Génois d'avoir cherché une nouvelle route pour aller aux Indes.

des Rois Catholiques et le traité de Tordesilles qui fut signé peu après, rendit cela mulità. C'est évidemment le soupçon que ces illes se trouvaient dans la région que les Portugais tenaient des papes et que leur avait reconnue le traité d'Alexques qui motiva la proposition, qu'au rapport de ce même Pina, l'on fit au roi de tuer l'insolent découvreur. Cala pouvait se faire, dit le chroniqueur, sans que personne se doutât que le roi y avait été pour quelque chose en cherchant querelle à l'Italien qui était impoli et turbulent. Le roi João, qui n'hésitait pas au besoin à faire assassiner ses ennemis, eut le mêrite de repousser cetts odieuse proposition; au contraire, dit Pina, il défendit Colomb et après l'avoir comblé de politesses et de faveurs il le congédia (Op. cit., p. 178.)

<sup>(17)</sup> O dicto almirante, por ser de sua condiçam há pouco alevantado, e no recontamento de suas cousas, excedia sempre os termos (da verdade... descortes, e alcoraçado. (Piña, op.est.)

#### IV. -- Récit de Resende

Resende, notre second témoin, ne nous apprend rien de plus que Pina dont il reproduit tout le récit, mot pour mot, avec une seule modification qui doit être notée. Pina, comme on l'a vu, dit que le roi se reprochait — acusacase el rey — de ne pas avoir écouté Colomb; Resende dit tout le contraire. Selon lui c'est Colomb qui s'oublia au point de blamer le roi — acusaca el rey — de ne pas avoir eu confiance en lui, et d'avoir refusé sa découverte, alors qu'il était venu la lui offrir avant de le faire aux Rois Catholiques (18). C'est cette version qui a prévalu auprès de tous les historiens; Barros l'a préférée à celle de Pina et les auteurs modernes s'en sont rapportés à Barros. Le fait n'a pas d'importance, mais la manière dont le présente Resende est plus vraisemblable que l'autre et est plus conforme au caractère de Colomb.

#### V. - Récit de Barros

Par Barros, notre troisième témoin, nous obtenons des informations plus abondantes et assez différentes de celles données par Pina et par Resende. Comme le premier, il rapporte que João II, en apprenant que Colomb, qu'il connaissait déjà, avait relâché au port de Lisbonne, le fit prier de venir le voir, et que celui-ci se rendit à cette invitation, non pour complaire au roi, mais pour attrister

<sup>(18)</sup> É acusava el Rey por se escusar deste descubrimento, e nam no querer mandar a 1850, pois primeiro se the viera offerecer que nos Reys de Castella, e que fora por lhe nam dar credito El Il blâmait la roi de s'ètre excusé de lui venir en aide pour cette découverte, et de n'avoir pas voulu l'y envoyer, alors qu'il était venu la lui offrir avant de le faire aux rois de Castille, et que cela provenait de ce qu'il ne lui avait pas accordé conflance. (Reserve, Caronica dos valerose e insignes feitos del lirey dom João II, chap. CLXIIII, le 1, 108, verse)

ce monarque qui l'avait éconduit jadis. Comme Resende, il dit que Colomb s'emporta au point de blâmer le roi d'avoir repoussé ses offres de services (19), et, comme l'un et l'autre, il marque que João II prit ombrage de la nouvelle découverte, parce qu'il craignait qu'elle n'ait eu lieu dans une région qui lui appartenait, mais il motive cette crainte tout autrement.

Pina et Resende disent que le roi soupçonnait Colomb d'avoir empiété sur ses domaines de la Guinée. Barros dit que le roi, en constatant que les sauvages que le découvreur avait pris aux îles n'avaient ni le teint noir, ni les cheveux crêpus des nègres de la Guinée, et ressemblaient en tous points aux habitants de l'Inde, dont la conquête lui avait été réservée par les papes, fut pris d'inquiétude et prévit que cette découverte lui susciterait des difficultés avec la Castille, ce qui arriva, en effet, ajoute l'historien, car ce n'est qu'après l'envoi de plusieurs ambassades et de longues négociations que ce point fut réglé définitivement (20).

Barros ne se borne pas à cela; il donne, et son livre est le premier ouvrage imprimé où cela se trouve, les propositions mêmes que Colomb fit à João II et raconte comment il les aurait formées et comment elles furent accueillies.

Après avoir mentionné l'origine génoise attribuée à Colomb, qui était « habile, éloquent, bon latiniste, mais très glorieux » (21), et dit qu'il s'était adonné à la navigation, il explique, qu'étant curieux des choses de la géographie, il avait lu ce que Marco Polo écrit de l'Orient,

<sup>(19)</sup> E com huma soltura de palauras, accusando, e reprehendendo a £1 Rey em não acceptar sua offerta, e Et avec une grande liberté de paroles, accusant le roi et lui reprochant de no pas avoir accepté son offre. » (Da Asia, Déc I, Liv. III, ch. XI, Vol. I, èd. de 1778, p. 246.)

<sup>(30)</sup> Op. cit., p. 247.

<sup>(21)</sup> Homem esperto, eloquente, e hom Latino, e mui gloriosa, (Ibid.).

du royaume de Cathay, ainsi que de la grande île de Cypangu, et en était venu à s'imaginer (veio a fanteziar) qu'on pourrait arriver à cette île et à d'autres terres inconnues par la mer occidentale. Il s'était dit, remarque Barros, que la découverte des tles Terceires donnait à croire qu'en naviguant plus à l'Ouest on trouverait d'autres îles et d'autres terres, parce qu'il n'était pas vraisemblable que la nature ent donné à l'élément liquide la prépondérance sur l'élément terrestre, destiné principalement à recevoir la vie et à la voir se développer (22). « Avec ces ima-« ginations, que lui avaient suggérées ses continuelles « navigations et la pratique des hommes de mer qui se « trouvaient dans ce royaume, et qui étaient très rensei-« gnés en matières de découvertes anciennes, il vint re-« quérir le roi João de lui donner quelques navires pour « aller découvrir l'île de Cypangu par cette mer occidentale (23). >

On constate aisément que ce récit est emprunté à deux sources, l'une espagnole ou colombienne, l'autre portugaise. Ce que dit Barros des origines génoises de Colomb et de ses premières navigations vient évidemment de quelque ouvrage espagnol ou autre ; mais il n'en peut être de même du reste. Au moment où paraissait la première décade du livre fameux du Tite Live portugais, en 1552, la chronique de Pina n'était pas imprimée ; en raison de sa situation et des facilités qui lui avaient été données pour faire son livre, Barros dut en avoir connaissance et probablement en a-t-il été de même de celle de Resende (24), mais

<sup>(22)</sup> Ibid , p. 244.

<sup>(23)</sup> Com as quaes imaginações, que lhe deo a continuação de navegar, e pratica dos homens desta profisão, que havia neste Reyno mui espertos com os descubrimentos passados, veio requerer a El Rey D. João que the desse alguna navios pera ir descubrir a Ilha Cypango per este mar Occidental. (Op. cil., pp. 218-219.)

<sup>,24)</sup> Nous ne connaissons que les trois éditions de la Chronique de Resenda

ce n'est ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux chroniques qu'il apprit ce qu'il dit de l'influence de Marco Polo sur Colomb, de l'inférence que celui-ci tirait des découvertes portugaises et de la considération sur la prépondérance des terres. Tout cela c'est la doctrine même de Colomb, telle qu'elle a été exposée dans les Historie et dans la Historia (25), qui n'étaient pas alors publiées.

Ce n'est pas non plus dans Oviedo, dans Pierre Martyr, dans les lettres de Colomb à Sanchez et à Santangel, ou dans aucun autre ouvrage imprimé à cette époque (26), qu'il a trouvé cette explication, car elle appartient en propre à Fernand Colomb et à Las Casas, et ce sont eux qui l'ont donnée pour la première fois, d'après Colomb même. Il est donc plus que vraisemblable que la source des indications données ainsi par Barros lui vient du langage tenu par Colomb dans son entrevue avec le roi João en 1493, langage qui fit alors sensation et qui a pu lui être rapporté par l'une des personnes présentes.

Quelle que soit, d'ailleurs, la source où Barros puiss les raisons par lesquelles Colomb a prétendu expliquer son système, il est certain que pour l'historien portugais, ces raisons ne conduisirent le navigateur génois qu'à la conviction qu'on pourrait trouver à l'ouest Cypangu et d'autres terres inconnues. Barros ignore, évidemment, que Colomb avait émis la prétention de n'avoir eu d'autre but que d'aller aux Indes et de les avoir atteintes. Pour lui, Colomb fut déterminé, non par des considérations théo-

de 1554, de 1596 et de 1613, mais Fordinand Denis en cite une de 1545. (Russament, Biog Générale )

<sup>(25)</sup> Voyes ci-desses, Étade I, ch. I, § 3.

<sup>(26)</sup> La première édition d'Orisdo est de 1535. La première décade de Pierre Martyr parut à Séville en 1511 et fut reproduite souvent du vivant de Barros sous des formes diverses, notamment dans les quatre éditions du Norse Orbis. Les célèbres lettres de Colomb étaient imprimées des l'année 1493.

riques, mais simplement par l'espoir de découvrir quelque île occidentale, dont on lui donnerait le gouvernement, ainsi qu'on l'avait fait pour l'Italien Antonio de Nolli et pour le Flamand Jobsten van Huerter. Cette considération, conclut Barros, « fut plus certainement la cause de son « entreprise que les fictions rapportées par des auteurs « castillans » (27).

En résumé, d'après Barros, comme d'après Pina et Resende, il n'a pas du tout été question des Indes dans l'entrevue de Colomb avec le roi de Portugal, alors que cela aurait été le sujet principal de leur entretien, si l'objet de Colomb avait été de s'y rendre. A cette époque la route des Indes était ce qui intéressait le plus le roi João. C'est lui qui avait organisé les premières expéditions pour y aller et rien ne pouvait avoir plus d'importance pour lui que de savoir qu'on pouvait atteindre cette région en trente jours de navigation par l'Ouest, comme Colomb l'avait fait, si réellement il croyait déjà, à ce moment, avoir été jusqu'aux Indes. Au lieu de cela, il n'est question entre eux que d'îles et de terres nouvelles, et on nous représente le roi comme regrettant beaucoup que ces découvertes lui aient échappé, mais ne se préoccupant nullement de la découverte d'une route nouvelle conduisant aux contrées qu'il ambitionnait le plus d'atteindre, ce qui n'empêche pas certains auteurs d'écrire tranquillement que Colomb apprit au roi de Portugal qu'il revenait des Indes (28).

<sup>(27)</sup> Esta he mais certs causa de sua empreza, que algumas ficcès (como dusemos) disem Escritores de Castella, e assi Jeronymo Cardano medico milames. (Op cit., p 219.) Barros fait lei allasion à l'opinion d'Oviedo que Colomb avait redécouvert des iles consues des anciens (Historia General, Liv. II, ch. III), opinion avancée égulement par Cardan dans son traité de la sagosse (De Sapientia. Liber primus) et sur lequelle l'historien portugais s'arrête quelques instants.

<sup>(20) «</sup> Colomb jeta l'encre à l'embouchure du Tege et apprit su roi qu'en « faisant route vers l'ouest, il avait atteint l'extrémité grientele des Indes

#### VI - Récit de Fernand Colomb.

Si nous passons aux *Historie* du fils de Colomb, on n'y trouve aucun renseignement explicite sur la nature des ouvertures que son père fit au roi João.

Après avoir exposé, comme on l'a vu à la première Étude, toutes les raisons qui faisaient croire à Colomb qu'il existait « beaucoup d'autres îles et terres », molte altre leole e terre, dans l'espace maritime compris entre les deux extrémités du monde ancien (29), l'auteur des l'istorie nous dit que « l'amiral, tenant son projet pour « fondé, délibéra de le mettre à exécution et d'alter dans « l'Océan occidental; chercher les dites terres » (30), c'est-à-dire, celles dont l'existence dans l'Atlantique lui paraissait certaine.

Fernand Colomb ajoute que son père s'adressa dans ce but au roi Joüo, mais ne dit rien des propositions qu'il lui fit. Malgré ce silence, on est certainement en droit d'inférer de ce qu'il vient lui-même d'exposer, qu'il ne s'agissait alors pour son père que de la découverte d'îles et de terres nouvelles, ce qui concorde exactement avec ce que rapportent les chroniqueurs et historiens portugais Jusqu'à présent, donc, tous les témoins du temps, qui out mentionné les propositions que Colomb fit au roi João II, ne disent rien dont on puisse inférer que ces propositions avaient pour objet le passage aux Indes par l'Ouest, tan-

e dont il avest pris possession au num de la respe de Castille ». (De Lauran e et Vancen Lincen, Hist. de l'expansion coloniale, p. 61.)

Le savant professeur belge ne fait que dire ici ce que d'autres ent dit avant lui et ce que sens donte en dire encore sprés lui.

<sup>(29</sup> F. Colomo, Historie, ch. IX, fol. 19, verso, Voyez ci-densus, 1<sup>rd</sup> Evenu, ch. 111,

<sup>(36</sup> Hora le Ammiraglio, havendo fondatimimo il suo discerse, deliberò di dargli esecutione, e di ender per l'Ocean occidentale delle terre cercando. (Op. cst., ch. XI, fol. 30, recto.)

dis que ce qu'ils disent autorise la croyance qu'elles se rapportaient uniquement à des découvertes nouvelles, semblables à celles que les Portugais faisaient alors fréquemment. Le témoignage de notre dernier témoin, de Las Casas, est d'un autre caractère.

## VII. — Récit de Las Casas; le premier il parie de la route des Indes.

Le récit de Las Casas est postérieur à ceux de Fernand Colomb et de Barros, puisque son auteur possédait l'œuvre manuscrite du premier, ainsi que celle imprimée du second et qu'il les cite fréquemment l'une et l'autre.

Las Casas commence par montrer Colomb, bien certain de trouver ce qu'il prétendait trouver, et bien décidé à affronter toutes les difficultés et tous les dangers « pourvu « qu'il parvint... à découvrir les terres inconnues que le « monde cachait dans son sein » (31). Ainsi préparé et résolu, Colomb s'adressa au roi et voici, dit Las Casas, « ce « qu'il lui proposa : découvrir par la route de l'ouest vers « le sud ou le midi, de grandes terres, îles et terre ferme « très fertiles, et très riches en or, argent, perles, pierres « précieuses et avec une population considérable ; et par « la dite route il prétendait arriver à la terre de l'Inde, à « la grande île de Cypangu et aux royaumes du Grand « Khan » (32).

<sup>(31)</sup> Con determinado animo de ponerse à enantos peligros y trabajos se le pudiesen ofrecer... por descerrajar las cerraduras, que el Oceano, desde el diluvio hasta entonces, claesdas tenia (Historia, Liv. I, ch. 28, Vol. I, p. 218.) (32). Propusó su negocio ante el rey de Portugal, y lo que se ofrecia à hacer es lo siguiente: Que por la via del Poniente, hacia Austro ó Mediodia descubriria grandes tierras, islas y tierra firme, felicisimas, riquisimas de oro y plata y perlas y piedras preciosas y gentes infinitas: y que por aquel camino entendia topar con tierra de la India, y con la grande isla de Cipango y los reinos del Gran Khan. (Ibid.).

D'après ce texte, la proposition de Colomb consistait surtout dans la découverte de terres nouvelles ; la considération, que par la voie qu'il comptait prendre, il arriverait aux Indes, à Cypangu et à Cathay n'y figure qu'accessoirement, pour expliquer son plan. Ce qu'il veut faire c'est découvrir des terres inconnues, qu'il est assuré de pouvoir trouver dans la direction du sud-ouest.

Las Casas ne dit pas comment il sait que Colomb a parlé au roi João d'aller jusqu'aux Indea et à la Chine; mais comme aucun auteur portugais du temps ne mentionne cela, comme Barros particulièrement, auquel il semble emprunter tout ce qu'il rapporte des relations du futur amiral avec le rol, garde le silence à cet égard et comme Fernand Colomb lui-même observe sur ce point une prodente réserve, il faut bien admettre que la source de son information sur cette particularité importante ne peut lui venir que de quelque écrit de Colomb, qui, à différentes reprises, après ses découvertes, a émis la prétention que rappelle tei Las Casas. Ce témoignage de Las Casas, si formel qu'il soit, ne doit donc être accepté qu'avec une certaine réserve, puisqu'il est entièrement d'origine colombienne, et que ce sont précisément les témoignages qui n'ont d'autre origine que celle-là, dont nous cherchons la confirmation dans ces études.

Il importe encore de noter que, même d'après la version de Las Casas, il reste une grande différence entre la prétention de Colomb, telle qu'il l'a exposée, et le dessein que lui prête l'évêque de Chiapas. Tandis que Colomb nous assure que son unique objet était d'aller aux Indes et qu'il ne voulut même pas se détourner de sa route pour s'assurer de l'existence de certaines îles, Las Casas fait passer au second plan l'idée du passage aux Indes et place au premier la découverte de terres nouvelles.

Les auteurs modernes ont renversé ses termes ou ont simplement supprimé le premier. Quand ils ne font pas,

de la recherche de la route des Indes par l'Ouest, l'objet unique de Colomb, ce qui est la manière de voir du plus grand nombre (33), ils considèrent la découverte de terres nouvelles comme une éventualité qui n'entrait pas dans ses desseins et qui n'avait aucune importance pour lui.

#### VIII. - Les conditions de Colomb.

Aucun des auteurs portugais ne parle des conditions que Colomb faisait au roi; Fernand Colomb lui-même ne les fait pas connaître, mais il montre qu'elles étaient très élevées, en disant que « l'amiral, qui avait des aspirations « hautes et généreuses, voulait traiter avec grand honneur « et avantage pour lui, afin que sa mémoire et la grandeur « de sa maison fussent proportionnées à l'importance de « ses œuvres et de ses mérites » (34).

<sup>(33)</sup> Les passages suivants, empruntés à des mattres en cas matières, expriment l'opinion qui prévaut dans les plus hautes aphères de l'américanisme sur le but que se proposait Colemb. « Nathing was farther from his purpose than mere discovery... He wanted no new worlds : and if he had been told the fact that western. Asia is really about three fourth of the earth's latitude from Spain, and that the westeard voyage would have to encounter on his way, a vast continent "he sound probably have abandoned his design. » (Parna, History of the New World Oxford, 1892, Vol. I, pp. 47-46.) Dana son remarquable chapitro: The Age of Discovery, de la Cambridge Medern History, publiée en 1902, M. Payne a exprimé les mêmes vues (Vol. I, pp. 11 et 21).

Voyez à l'introduction d'autres passages de ce genre, notamment celus où M. Harrisse dit qu'atteindre per mer le pays des épicos fut on tout temps le scul but des efforts et des vœux de Colomb (Christophe Colomb, Vol. I., p. 328), et ceux, encors plus caractéristiques, où Rage affirme qu'il ne vint jamais à l'esprit du découvreur de l'Amérique que, dans une étendue de mar aussi considérable, il pouvait se trouver quelque grande contrée incomme, et qu'il ne s'était mis en campagne que pour découvrir une nouvelle route conduisant à des contrées consues de toute antiquité. (Colombus, pp. 80 et 86.)

<sup>(34)</sup> Percuche, essenda l'Ammiraglia di generosi, e alli penzieri, volla capitolar con suo grande honore, e vantaggio, per lasciar la memoria sua, n

C'est Las Casas qui nous renseigne sur ce point. Voici, nous dit-il, ce que Colomb sxigeait pour entreprendre son voyage. Il voulait trois caravelles approvisionnées pour un an et équipées de tout ce qui était nécessaire pour une pareille entreprise (35); la noblesse (36); le titre de grand amiral avec toutes les prérogatives qui en dépendaient; la vice-royauté et le gouvernement perpétuel de toutes les tles et terres fermes qu'il découvrirait; un dixième des produits qu'on tirerait de ces pays et divers autres avantages (37). C'est-à-dire qu'il demandait aux Portugais exactement ce qu'il demanda plus tard aux Rois Catholiques et ce qu'il finit par obtenir à force de ténacité, bien que de telles prétentions causassent d'abord autant d'étonnement que d'indignation.

la grandessa della sua casa conforme alla grandessa delle sua opera, a de suos mersis (Historia, ch. XI, fol. 30, vecao.)

<sup>(35)</sup> Ce qu'indique Les Casas montre qu'il s'agissait d'une expédition à la recherche d'iles ou de terres dont la population était sauvage ou primitive « De menues marchandiscs de Flandre, telles que des grolots, des ustensiles « de ménage en laiton, des feuilles de laiton, des colliers de grains, de la « varrotorie de divorses coulours, de petits miroirs, des ciseaux, des cou« teaux, des aiguilles, des opingles, des charmes de toile, du drap grossier « de couleur, de la bonneterie de couleur et suires objets semblables qui « tous sont de pou de veieur, mais qui sont très estimés chez des gens qui « ne les commissent pas, » (Hutoria de les ladias, Liv, I, ch. XXVIII, Vol I, p. 218.)

<sup>(36) €</sup> D'abord il demandait qu'on le fit chevalier pour qu'il oût le droit de € porter les éperons d'or et qu'il pût s'appeler Don Christophe Colomb, lui € et ses successeurs, » (Op. cd., p. 219.)

<sup>(37)</sup> Op. cd., p. 219. Les Cases dit de ces conditions extraordinaires que Lolomb, en les faisant, se montre généroux, en même temps qu'il faisait voir e combien était grande la certitude qu'il avait de trouver les terres e qu'il allait cherchers: La cassi certidambre que lisvaba armandete de hattar le que pretendia.

IX. — Le roi Joso renvoie Colomb à une Junte de mathématiciens: Diogo de Ortis, Josepe Vixino et Rodrigo.

Malgré ces exigences, qui devaient parattre bien extraordinaires de la part d'un homme qu'aucune découverte n'avait encore fait connaître, le roi, si l'on en croit Fernand Colomb, aurait écouté les propositions qu'on lui faisait avec intérêt et, s'il ne se montra pas tout d'abord disposé à les accepter, cela aurait été à cause des soucis et des dépenses que lui causait la découverte de la Guinée. Cependant, frappé par les bonnes raisons que lui donnait le futur amiral pour justifier son entreprise, il aurait fini par lui prêter une oreille si favorable que la rigueur de ses conditions aurait seule empêché leur acceptation (38).

Le récit de Barros est tout différent. Selon lui le roi voyant que Colomb « était un bavard vaniteux, faisant « parade de son habileté, et plus chimérique et imaginatif « avec son île de Cypangu, que certain de ce qu'il disait, « lui accordait peu de crédit » (39), et ce n'est que pressé par ses importunités qu'il consentit à s'occuper de son projet (40).

Le roi renvoya donc Colomb à trois de ses conseillers auxquels il s'en rapportait pour les questions de cosmographie (41). Ces trois savants étaient Diogo Ortiz de Vilh-

<sup>(38)</sup> Comincio à prender tanto gusto di ciò, che l'acceltaria dipendera dal concedere all' Ammiraglio le conditioni, è patti, ch'el ricercava. (Historie, ch. XI, fol. 10, verso.)

<sup>(39)</sup> El Rey, porque cia ser este Christovão Colom homem fallador e glorioso em muitrar suas habilidades, e mais fantastico, e de imaginações com sua Ilha Cypengo, que certo no que dizia, dava-lhe pouca credito (Da Asia, Dec. I, liv. III, ch. XI, Vol. I, p. 250.) Las Casas, qui cito co passage accuso Barros de chercher à rabeignor Colomb et dit que c'est. Dieu qui ferma l'orcille et les youx du roi (Historia, Vol. I, p. 219.)

<sup>(40)</sup> Suas importunações. (Bannos, los cel )

<sup>(41)</sup> Barros est le premier qui parle de ce renvoi des propositions de Colomb à des conscillers du roi, (Loc. cil.) Les Casas en parle aussi, mais

cgas, dit de Calcadiba, évêque de Tanger, grand aumônier du roi, aussi célèbre comme prédicateur et théologien que comme mathématicien et cosmographe (42); Mattre

d'oprèn Burres. (Loc. est., p. 260.) Ruy do Piun et Resendo et ce dissert pas un mot. Fernand Colomb a en dit reen non plus; il indique capandant que la Rui subit dans cetta circonstauca l'influence d'un de seu conseillers, Caignéliba, qui était hostin au projet (Historie, foi 36, verso.) Voyez sur cette Junia la Viº du cos Nouvelles Études, ch. II, p. 1 et note 25, et le chap. VI: The Junia des mathematices du Martin Reham de Ravenever pp., 13 et eq. (43) On a souvent fait de co personnage deux individus différents. Diago Ortas, évêque de Centa, et Caignéliba, évêque de Visco (l'est une arrour qui a été accrédités par un autour ordinairement hien reuseigné Garçae-Stockher (Ensara histories nobre a origen a progresses des mathematices em Portugal, Pares, 1919, P., p. 266) que bon a suivi généralement, Las Casas avait dépt dit, espendant, qui on dominit auses à Ortis le nom de Caignéliba, qui était crius de son village (Historia, torne 1, p., 230) et Ribeiro des Santon event accepté entre rechification (Hemories Butericas sobre mathematicos...) in Mamoriae de Lutteratura Partagueza, tome VIII, Lisbanna, text, e., p. 362 )

La vicionia de Paren Masse, autour d'un ouvrage piens de recherches naventes, mois dont monheureusement le premier volume sont a paru (Historia escimiazion difremarina, Lisbonne, 1873, Vol. 11, a fut complètement la lumière sur ce point, en montrant que Diogn Ortiz de Vilhegas était nă au village de Calçadithe, prês de Selumanque, dans le royaume de Léon, qu'il passa en Portugui comme confesseur de la princesse Josena, l'Azrel fente Sanhora, et que son mérite le conduisit successivement aux mèges episcopaux de Tanger, de Centa et de Viseu (op. cit., pp. 63-61) li était très estimé du roi John, sinsi que du rus Masoni, qui le charges de l'éducation de son file, depuis John III (shid.).

Manan dat aussa qu'il était très lettré at grand théologien. Il parie de plumeurs de ses sermons dont on avait gardé la souvenir, entre autres, celus qu'il fit à l'occasion de départ de la flotte de Cabral pour l'Inde (abid., pp. 42 et sés, mais il ne donne aucane autre indication re ative à sa compétence comme cosmographe, que la mention, emprantes à liseres, qu'il fut désigné par le roi pour examiner, avec Joseps et Rodeigu le plas de Calomb. Capandant, la Père Alveres, dans au Vordadeira informaçée des ferras de Printe Jose, pohisée en 1540, c'est-à-dire avant la premiére décade de Barvos, set que s'est sous la direction d'Ortes que fut dressée la carte que i en donne à Covilham et à Paiva, lorsque le roi les envoys en 1487 à la recherche du Prêtre Jose (page 126, édition de Lisboune, 1809), et Ribeiro cos Santon le représente comme un grand mathématiques et grand cosmographe qui consulta et accourages les tentatives faites pour pervenir aux Indes (op. est., p. 168). Il samble donc que set évêque avait des connaissances spéciales en matière de cosmographie et que ce n'est pas à non caractère sociés instique

Josepa Vizino, juif, médecin et cosmographe réputé (43), duciple de l'astronome Abraham Zacuto, juif également (44), et Mattre Rodrigo, médecin ou physicien du

qu'il dut de figures dans la mirente poste artée par Jean II. Il monseut en 1819,

(43) Barros , specila Joseps, jadso, mais er promographo nous a dound bumême not ann 6 la fin de 114 traduction latine des Tables autropomiques de Zeculh Joseph Viningen discipulum (Altrologues, Crusobal Colon p 18). haveering det qu'el donne un exampleire de ce livre à Colomb et que c'est golut que se trouve à la Colombine avez dos notes du grand, navagnteur (Christopher Columbus and the participation of the Jevis in the appnish and portugates discovering, N -Y., 1864 p. 12 at 48 a. L'exemplaire de la Colombine de porte aucune, note de Colomb, mais il y en a une de son file Fornand, (Steon on La Rosa y Lovez, Calalogo, Yot. I, p. 4), et il est peu probable qu'il vienne de Visino. Colomb e dé consettre cet astronome papdant qu'il était en Portogul, puisqu'il set parté de lui dans deux motas à des kures que Colomb et son frère beauent. Dans I une il cet dit que la reg chargen Joseph qui était non moderin et non autrobigur, d'affor colouler la houtone du soloit en Guinde (Note nº 166, au Pio II dans la Riccoffa), l'outre porto que daza cette muscon Joseph pro la monare en degré (nº 400 & d'Acito). Noyer ci-desses 1<sup>rd</sup> Evern, ch. (i) II nost done pur impossible que Colomb ait connu Visino, mais se celus-ce lue donna son livro, ce un peut, éteu que phistoure annies après la déconverte de l'Amérique, musque : Louveaur n'a ėtė imprivatė guon tėtė. Kavsorkaig dit ausm que Colomb attribunit, pringipalement à Varino l'éches de ses ouvertures au rus Jose (Les. cit., p. 17), mais c'est it une assertion qu'il seruit bien difficile de jestifier. Nutons que Revenuters wout pas très cortain qu'il s'aget du même personnage. (Jangenal of the first rouses of 3 da Game up 167-166 to 1 Roy de Pine dit de a Joseph r qu'il était le médecia de Dueria de Menaser que éveit en lut in plus grande sontianes (Cranica, dans Colleegus... Vot. III, p. 14 ) Santos, qui me doute pas de 1 d'atid dos deux presonnages, place. Visino un nombre des granda mathématiciem de son temps. (Op. cst., p. 168.)

Espagne en 1416 et professe l'astronomie à la césèbre université de Sistamanque ; mais se 1422, tors de la professition des l'ufa, il dut feir sen paye et se réfugier en l'uriagni ou le roi Mandal i attaché è sa personne. Il est t'auteur de plusieure suvençue dont se principal, évrit ariginarement en hobres et traduit en latin par l'unue, est un almanach perpéturi, accompagne de tables estronomiques, decretes à l'usage des mories, ouvençu dont i usage étal géneral de son temps. Il y su est pieneure éditions dont la première, qui est de 14th i timanach perpetuna Leiets, in l'état accomirement rare, itimate la harite dans non Memoria sobre se origine de typographia un l'estigal an secule XI, saucé sux Memoriax de littersture portuguene, roi (45), tous trois membres d'une Junte ou commission de mathématiciens que le roi João II aurait instituée pour étudier et préparer les moyens de faciliter la navigation en haute mer (46). C'étaient, à n'en pas douter, des hommes de savoir, capables de juger de la valeur des propositions de Colomb.

Vol. VIII, Lisbonne, 1836, pp. 25-80. Brunot dit, Verbo Zactaus, qu'on n'en consaît qu'un exemplaire, celui de la Bibliothèque Royale de Lisbonne, man c'est une erreur, il y en a un à Séville, dans la Colombina, que M. de La Rosa y Lopez a decrit (Catalogn ..., Vol. I, p. 4), un à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Peris et plusieurs autres que Lord Stanley a indiqués (The three soyages of Vasco da Gama, Londres, 1868, 4°, p. 19, note). M. Enysorling avance que c'est par cet ouvrage que Colomb put, en 1504, prédire una eccipes de lune aux Indians de la Jamaique dont l'attitude était manaçante, et qu'il réduisit par ce stratagème (sp. cif., p. 49); mais ce n'est là qu'une supposition. Il y évast d'autres almanache de ce geure, entre autres, le Calendarium de Jean de Mullor, d'i Regiomontanue, que M. Thacher a decrit (Colombies, Vol. II, p. 630 , et qu'il croit être l'ouvrage dont Colombies se servit.

Dans son almanach, Zacuto est désigné comme astronome du roi Mancel et Corres nous apprend, dans ses Lendas de India, que ce reonarque avait une très grande confluce en lui et le consultait souvent. Garção croit qu'il fit sussi partie de la Junte de mathématiciens créée par Jean II (op. ed., p. 28) ce qui est assex probable. Il est certain en tous cas qu'il est une grande part dans la docision du roi Mancel de poursuivre la recherche de la route de l'Inde comme tocc par son prénecesseur. Correa a donne s'es sujet des rouseignements très précioux et tres curioux que Stanley a reproduits la extense dans ses Thres coyages of Vasco da Gama, pp. 21-20

(15) Nous as savous rion de ce Rodrigo, si de n'est qu'il était, comme Vizino, médecin de roi et mombre de la commission de matsématiciens qui a occupait des nouvelles navigations su point de vue scientifique. (Bannos, Da Asia, Decade I, Liv. III, ch. XI, vol. I p. 251 et Liv. IV, ch. IV, p. 261-265. Gancia-brockins, Ausais, p. 21-28.)

(46) Cette fameuse commission qui prit une part importante aux découvertes maritimes faites du temps des rois Jeto II et Manuel, tenait, à ce qu'il parait, des séances régulieres. Elle se réunissait dans la maisen de Pedro de Alcaçova, et les personnes chargées par le rui de diriger les entraprises maritmes recevaient d'eile leurs instructions et aussi leurs instruments. (Cani, ao-Sporaum, op. est., p. 26.) Les hommes les plus et mistraite du royaume ences matières en firent partie, assure-t on, et liellaint surait eté du nombre. Il y a quelques doutes sur l'importance et le caractere attribues à cette commission.

Vinyagn, Voncolles Fludes I.

# X. - Les propositions de Colomb sont rejetées.

Colomb aurait comparu devant ces personnages et leur aurait exposé les raisons sur lesquelles il fondait sa conviction que l'expédition dont il demandait le commandement devait avoir les résultats qu'il annonçait.

Aucun auteur ne donne ces raisons, pas plus Fernand Colomb et Las Casas que les chroniqueurs portugais; mais on suppose, généralement, que ce sont celles sur lesquelles Colomb, d'après son propre témoignage, basait sa croyance à la possibilité de passer des côtes d'Europe à celles de l'Asie orientale, à savoir: le principe de la sphéricité du Globe, celui de la prépondérance des terres sur les caux, et le témoignage des anciens sur la proximité des Indes des extrémites occidentales du monde, témoignage auquel s'ajoutaient de nombreuses indications relevées depuis (47).

Il semble cependant qu'un projet d'entreprise qui avait

then numbers de parcilles assertions qui font tuche dans les ourrages estimables qu'elles figurent et qui rendent si difficiles les efforts de la critique pour dégager l'histoire de Colomb des legendes qui l'aureloppest.

<sup>(47)</sup> Il va de sor que co sont là des suppositions d'ordre logique qui ne sauresent être krausformées en faits, hien que des soteurs les donnent pour tels «Colomb, — dit le capitaine de valessau Bonnelbux — se présente avec une e noble acturance; il cap un un théorie; mentre la carte de Tescanelle. . (Vio de Chr. Calamb, Paris, 1850, p. 20). a He enhanted to John Li, - bent l'autaur d'une honne Histoire d'Espagne - a defailed and well reasoned scheme for a voyage to the great undiscovered continent of the West (Burner, A History of Spain, Londres, 1989, Vol. II, p. 103, Colomb, nous apprena Hage, qui no se laissait guère aller, copendant, à des écurts d'imagination, « Colomb exposa son plan ; il parla de la découverte des Agores et des la » e du Cap-Veri, cita l'opinion des anciens autours, rappela les recits des naa vigateurs au sujet des lies ju ils avaient aperques, fit appel notamment aux e réc.is de Marca Polo a (Columbus, p. 85.) Le grand historien américain Prescuts avail dejà tons un laurage analogue : Columbus submitted the theary on which he had founded his belief in the existence of a western route to king John the second, distory of reig, of Ferdinands and Issbelta. Vol. 1., ch. XVI, p. 118 )

pour objet, si l'on en croît les chroniqueurs portugais, la déconverte d'Antilia, de Cypangu ou d'autres îles et terres nouvelles, et qui exigeait pour son exécution, d'après Las Casas lui-même, une foule d'articles de trafic destinés à des populations primitives, projet qui, en cas de succès, aurait assuré à son auteur la vice-royanté des terres découvertes, avec des prérogatives et privilèges extraordinaires, devait être appayé par celui qui le présentant sur d'autres raisons que les considérations d'ordre théorique, mentionnées par la tradition colombienne, qui sont étrangères au sujet, tel qu'on le comprend d'après les indications précitées!

Quelles que soient les raisons que Colomb fit valoir, il est certain que les cosmographes du roi ne les admirent pas et que les propositions qui leur étaient soumises furent repoussées. D'après une tradition plus récente, les choses n'en scraient pas restées là. Le roi, encore hésitant, aurait convoqué son grand conseil pour lui soumettre la question, et ce serait là, qu'après un débat, solennel en quelque sorte, le projet aurait été définitivement écarté. Mais cette tradition, acceptée trop facilement par des auteurs qu'on s'attendrait à trouver plus circonspects, n'a aucune valeur et il n'y a pas à en tenir compte (48).

<sup>(48)</sup> Nos seules sources authoritiques d'information sur la rejet des propositions de Colomb sont l'ernand Colomb, l'arros et Lus Casas, qui gerdent le silance sur cette seconde délibération qu'on ne connaît que par un auteur du xvir sibels. Vesconcellos, n'ayant aucuna autorité en pareillo matière. D'après lui Ortiz surait pvis la parole dans ca conseil, non seulement pour repousser le projet de Colomb, muis encors pour a opposer à de nouvelles entreprises de découvertes qui obligement à de grandes dépenses. A ce discours, Don Padro de Mencaes, comto de Villa-Real, surait repondu sa soutenant que ces outraprises élaient une source de gloire pour le Portugal et que même sa l'on devait ne donner aucuns suite à celle proposés par Colomb, il faudrait continuer l'inuvre commonée. Cos deux discours, dont Vasconcelles donne un long resuné (Vida y acciones del rey Don Juan el segundo, Madeid, 1639, Liv. IV, pp. 165-164, ont été souvent reproduits par les autours, notamment par Lacièdest par Fortia d'Urban , Histoire générale du Partin-

## MI. - Motifs supposés du rejet des propositions de Colomb.

Les motifs qui déterminèrent le rejet des propositions de Colomb par le Portugal ont fait le sujet de suppositions diverses. La raison, donnée par Barros, que le projet parut chimérique fut trouvée insuffisante et on en chercha une autre. Les uns la trouvérent dans les exigences de Colomb. Elles étaient, en effet, extraordinaires et il y avait là un motif valable pour faire écarter ses propositions, quelles qu'elles fussent, et c'est ce qu'ont pensé Casoni, Munoz, Ruge et M. Harrisse (49). D'autres, et c'est le plus grand nombre, jugèrent avec plus de vralsemblance que le roi Jean était trop profondément engagé dans ses entreprises africaines, qui lui causaient de grandes dépenses, pour entrer dans une nouvelle voie, et qu'il préférait s'en tenir à la recherche de la route des Indes par l'Est (50). Quelques-uns,





gal., Paris, 1828, Vol. IV, pp. 109-410), Washington Invino (History of the Life of Columbus, Vol. I, p. 81-85), Larrange (Cristofore Colombo, pp. 51 cl. sq.); Fisca (Discovery of America, Vol. I, p. 196), Ches. Kondell Anam (Christopher Columbus, p. 40), admottent to recit de Vasconcallos, M. Herrisse n'e pas commis cette feute. A lépoque où Vasconcellos publicit seu livre, 1639, aucun des contemporains de Colomb ne vivait et il y svait ua siècle que ses descendants immediats étaient morts. Vasconcellos, qui écrivait d'ailleurs en Lapagne, n'e donc pu emprunier les renseignements qu'il donne sur estte conférence à sucune source authentique

<sup>(49)</sup> Casom, Annale, Liv. I, p. 28; Munos, Mirioria, Liv. II. 8 19, Ruor. Columbus, p. 87, Hannisen, Christophe Colomb, Vol. I, p. 234 Voyez aussi Rosolly de Londum, qui est tres affirmatif sur ce point Christophe Colomb Vo. I, p. 112). Fernand Colomb a lui-même, d'ailleurs, indique extre raison (Historia, fol. 30 verso).

<sup>(50)</sup> Voyes Paran, History of the New World, pp. 112-113, et The age of Discovery dans The Cambridge modern History, Vol. 1, p. 21. Celto opinion qu'e soutenue, un des promiers, l'ancien président de la Société de Généra-pue de Lisbonne, L. Conneiso (La part prise par les Portugais dans la Jecouperis de l'Amerique, 1876, passina), est peni-i tro la plus accrédite à

comme M. de Lollis, supposent que Colomb ne put fournir aux cosmographes du roi des raisons meilleures que celles qu'avait données Toscanelli et que c'est pour cette raison qu'ils s'abstinrent (51).

Fiske a supposé que les cosmographes du roi représentèrent que Colomb se trompait dans ses calculs relativement à la proximité de l'Asie, et qu'aller à Cypangu ou à Cathay serait un voyage bien plus long qu'il ne se l'imaginait (52). Cette opinion, que M. Altolaguirre a reprise en la formulant plus nettement encore (53), serait certainement justifiée, si la question posée était celle d'aller aux Indes par l'Ouest. Les cosmographes qui composaient la commission de mathématiciens et d'astronomes créée par

(51) « Colomb exposa un projet qui n'était pas nouvem pour ses jages. La « lattre de Toscanell, à Fornam Martins était ensevaire depuis plusiours and mées dans les Archives du roi de Portugal; Colomb ne put fournir des « données et des arguments nouveaux. Ces savants fruids et positifs ne « « laissèrent pas entraîner par l'éloquence de l'exposant, eux qui ne furent « pas convainces par l'écrit d'un cosmographe de la valeur de Toscanelli, » (Louis, Cristofore Colombe, Milan, 1892, p. 42.)

L'auteur d'une nouvelle histoire des États-Unis, œuvre de longue haleine et de grande valeur, M. Avery, croit aussi qu'au nombre des considérations qui firent rejeter les propositions de Colomb, celle qui no fit que rejeter les remans dejà connues par Toscanelli out une grande influence « His arguments were enly a repetition of what Toscanelli had written, » (A. History of the United States, Cleveland 1904, Vol. I, p. 123.) Notons, en passant, que Cronau est disposé à croire que le refus du roi de Portugal de s'engager avec Colomb disti motive par la crainte qu'il ne devint un personnage trop puissant, si on his accordant ce qu'il demandant (Amerika, Vol. I, p. 183).

(52 Others correctly arged that Colombus must be aroung in supposing Asia to extend so far to the east, and it must be a much longer soyage than he supposed to Cypangu and Cathay. (Fines, The Discovery of America, Vol. 1, p. 396.)

(53) a Les conmographes portugais, qui connaissaient les œuvres de Ptolé
més et de Marco Polo aussi bion ou mieux que Toscanolli,..., se pouvaient

sesurément admottre que la distance entre l'Europe et l'Ame fot aussi ré
duite qu'il le suppossait a Los cosmografos portuguess, que conocian lan bien

è major que Toscaneili les abras de Piotomes y Marco Pole. . no acapta
ron seguramente que la distancia entre Europe y Asia fuera lan reducida

como Toscanelli suponia. (Automassiana, Cristobal Colin, Madrid, 1903,

pp. 171-172.) Voyes aussi p. 402.

João II, étaient, évidemment, plus savants que Colomb et ne pouvaient se faire Illusion sur la grande distance qui séparait les côtes d'Europe de celles d'Asie. Ils n'ignoraient pas que des anciens avaient dit que cette distance n'était pas considérable, mais ils savaient aussi que de grands géographes, comme Eratosthène et Strabon, ne partageaient pas cette opinion, puisqu'ils ne donnaient au monde habitable que 70.000 stades environ sur 252.000, et ils savaient également que Ptolémée avait combattu cette thèse par d'excellentes raisons. Enfin, ils étaient renseignés sur ce point par les bonnes cartes de l'époque, c'est-à-dire par celles que l'on devait aux véritables cosmographes, et non à des théoriciens, par la carte catalane par exemple qui ue compte que 116 degrés du cap Roca aux extrémités de l'Asie, par la carte anonyme génoise de 1447-1437 qui ne donne au même espace que 136 degrés, par la carte de Fra Mauro, qu'ils connaissaient bien et qui limite le monde connu à 124 degrés (34). Ils devaient aussi avoir obtenu les mêmes renseignements par Marco Polo dont les indications de route, soigneusement relevées, montrent qu'il ne comptait pas plus de 70 degrés d'Ormuz aux extrémités de la Chine, ce qui, avec les autres données que l'on possédait alors, ne permettait pas de donner au Monde connu plus de 142 ou 143 degrés (55). Le fait que ce sont ces mêmes savants qui fournirent à Covilham et à da Gama les cartes et les instructions nécessaires pour se rendre aux Indes prouve, d'ailleurs, qu'ils savaient, approximativement tout

(54) Voyez ci-desum Érona I<sup>10</sup>, H<sup>2</sup> partie, ch. V. J.7.

<sup>(55)</sup> M. Havenstein qui a fait or travail sur Marco Polo, n's aucun doute que les cosmographes portagues sevaunt que le projet de Colomb - celui que les prête la tradition oulombienne — était impraticable e l' dans say, — m'écrit-il — my Portuguese collègues went through the same resserch, and arrived at same result, and bearing in mind that various voyages to the mest of the Amres had failed in discovering land, they thought it safer is continue going round Africa in search of India, a (Lettre à l'auteur, du 24 mai 1964)

au moins, à quelle distance se trouvaient les Indes. Les cosmographes instruits de l'époque avaient donc les éléments nécessaires pour contrôler les assertions de Colomb, si le projet qu'il proposait d'exécuter est celui qu'il dit avoir toujours été le sien et d'après lequel les Indes n'étaient séparées du Portugal que par 130 degrés (56).

XII. — Ausune preuve que Colomb proposait d'aller aux Indes par une nouvelle route.

Toutes ces hypothèses sur les motifs du refus que les Portugais opposèrent à Colomb et d'autres sur lesquelles il est inutile de s'arrêter ici (57), supposent que le projet du futur amiral de l'Océan consistait à aller aux Indes, alors que c'est le point même qui est en question et qu'il s'agit d'éclaireir. Si c'est cela que Colomb proposa au roi João, ni Ruy de Pina, ni Resende, ni Barros ne l'ont su, car alors ils l'auraient dit. On ne passe pas un fait de ce genre sous silence quand on le connaît, et comment ne l'au-

<sup>(36)</sup> L'abbé Peragallo, qui crost que les cosmographes portugais ne pouvaient savoir que c'était à tort que Colomb soutenait la thèse de la proximité de l'Aste de l'Europe, s'est attaché à réunir quelques examptes qui feraient ponser que les auteurs les plus en renom à cette époque, y compris Toscanelli, professaient cette opinion. (Disquisizioni Colombine, nº 2 et 3, pp. 65.) Les pessages qu'il cite prouvant, il est vrai, qu'un certain nombre d'auteurs, pontériours à Toscanelli d'atlleurs, accoptaient alors la thèse biblique d'après laquelle la terre était divisée en sept parties, dont uns seule occupée par l'esu, mais on ne seurait voir là ce qu'y voit set érudit. S'il y avait au xve siècle une opinion dominante en matière de cosmographie, c'était celle de Ptolémés qui était contraire à cette thèse. Il n'est pas à croire que les seumographes du roi Jose qui, comme neus l'avons montré, a'étaient pas des théoriciens de cabinat, mais des savants sérieux s'occupant des questions de navigation au point de vue pralique, aient admis les aberrations amprun-lées à Esdras.

<sup>&#</sup>x27;57) Comme celle de Mary Lafon, qui dit qu'on trouve le projet impie (Hist. d'Espagne, Vol. II, p. 32). Mentionnons cependant que Berneldez, qui tensit ses renseignements de Colomb, dit que son projet fut écarté parce que les maries du roi de Portugal, qui se croyaunt les plus grands découvreurs du monde, na l'approuvaient pas, (Historia de los Reyes Catalicos, t. 1 ch. 118, p. 318.)

raient-ils pas connu a'il était vrai? Et le silence de ces trois témoins, si bien placés pour être complètement renseignés à cet égard, n'est pas la seule raison que nous ayons de croire qu'il ne s'agissait pas de cela.

Si le plan proposé par Colomb etait celui qu'on lui attribuc, qui est exactement le même que celui qu'on prête à Toscanelli, comment se fait-il que dans toutes les négociations avec le roi João et avec ses conscillers, il n'au jamais été guestion de l'astronome florentin (58)? Comment se fait-il que le roi, qui ne pouvait ignorer les relations que son père avait sues avec ce savant, si elles ont réellement existé, n'ait pas coupé court à ces importantés de Colomb dont parle Barros, en lui disant que son projet était connu et qu'il avait déjà été jugé impraticable? Comment se fait-il que des cosmographes, tels que ceux que nous avons nommés, dont la mission était précisément de faciliter les navigations lointaines de ceux qui cherchaient la route des Indes, objet particulier à ce moment des efforts du roi, aient soumis le projet de Colomb à de longues délibérations, commo a'il a'agissait d'une chose nouvelle pour eux, glors qu'ils devaient savoir à quoi s'en tenir sur son caractère et sa valeur, si tout ce qu'on dit

<sup>(55</sup> Le fait est certain, bion que plusieurs auteurs alent teanquillement avancé, comme on l'a vu el dessus, qu'il aveit été quention de Toscanelle dans les conferences auxquelles donnérent lieu les propositions de Colomb-Ruge, qui a constaté le fuit, s'en étonne. « Pourquoi, dit-il. Colomb n'e-t-il a pas parle de cette importante autorité " Aurait-il eu commanance de la e carte et de la lettre par une voic illicite ? » (Columbus, p. 26 ) Mals cette supposition bizares d'ailleurs, n'explique pes le silence des cosmographes porturais. Un judicioux critique américain a relevé dans les termes suivants cette absence de toute mention de Toscanelle dans les conditions indiquées e Especially striking is the absence of any such indication in the account given by Barres of Colombia presentation of his ease to the king of Ports. gal, of any knowledge on the part of king John, or of the Junia of scientific men, or of Columbus, that some ten years before, king Alfance had inquired of Toscanelli and received the answer that the project of a western copper to Gipungu was perfectly pract cable. a (Bounna, Magazine of American Risfory, janvier 1903, p. 344 ).

des rapports de Toscanelli avec le roi Affonso est vrai (59)?

Peut-on écarter ces objections en disant que ni le roi ni ses cosmographes ne connuissaient la lettre et la carte attribuées à Toscanelli ? ou qu'ils avaient oublié l'existence de ces documents? Une telle ignorance ou un tel oubli est bien invraisemblable. On sait, en effet, qu'à l'époque où Toscanelli est supposé avoir correspondu avec le roi Affonso, le prince João son fils prenait une grande part au gouvernement du royaume, que son père devait lui confler entièrement peu de temps après. Comment, dans de telles conditions, aurait-il pu ignorer ou oublier l'existence d'un projet aussi important que celui sur lequel on aurait consulté Toscanelli ? Une pareille explication de la difficulté qui nous arrête ici n'étant pas recevable, on est fondé à dire que, pour ceux qui admettent l'authenticité de la correspondance de Toscanelli avec le rol Affonso, relativement à un projet de passage aux Indes par l'Ouest, l'absence de toute mention de ce projet dans les négociations intervenues entre Colomb et le roi

<sup>(50).</sup> Un auteur souvent cite et qui a écrit sur Colomb en el emand et sa stalica, Golaich, a trouvé une réponse à cette difficulté. Pour let la question des rotations de Toscaneil, avec le Portugal est bien simple Suives bien Comment cei estronomo ful il emené à écure à Martine la lettre de 6474 7 Parce que le ma déstrait être renseigné sur la route des Indes par l'auest. Mais qui mapira co di sir sa roi? Qui' Colombi, évidenment, Évidentemente Colombo. Le Génois propose son plan au monarque, qui se sent aussitét pris du désir de conneitre les mystères de l'Océan et qui écrit à Toscanelli pour lus demander couseil. Naturellement Lastronome s'empresse de répondre ; male sa lettre n'arriva pas à temps pour être soumise à la junte de mathématicieza, qui considéra Colomb comma un aventurier, ce qui na seruit pas arrivé si elle avait au connaissance de la famense l'ittre. El après avoir formulé culta joba invention, M. Gelsich écrit, avec salisfaction, que la lettre de Tonunnelli cesse d'etre pour lui une énigme, parce que c'est Colomb qui l'a ampirée Per noi dunque l'entiela di Papio fince non é più un'unique, ma tiamoconvinci che esta ebbe origina dalle prime proposta di Colombe alla corta del Parlogallo (La scaperia d'America, Gorizia, 1828, P., pp. 75 et 70) il scralt difficile d'imaginer une hypothèse plus contraire que celle-it sus données essentielles du problème.

João et ses conseillers, est une indication de plus que ce que proposait Colomb n'était pas d'aller aux Indes.

Le lecteur peut juger maintenant de la fidélité du récit que le plus grand nombre des auteurs ont donné des rapports de Colomb avec le roi João II. Sous la plume de ceux qui sont pénétrés de l'idée que Colomb n'a pu entretenir les Portugais que d'un projet de passer aux Indes par une route nouvelle, les faits, tels que les rapportent les documents, s'augmentent facilement de traits nouveaux et prennent une fausse couleur qui crée une impression différente de celle que laissent les documents réduits à leur simple expression. Pris dans leur ensemble, et contrôlés les uns par les autres, les faits que ces documents font connaître n'autorisent pas la conclusion qu'on en a si souvent tirée, que Colomb demandait au roi João de le mettre en position de prouver qu'on pouvait aller aux Indes par l'Ouest plus facilement que par l'Est. Ils moutrent, au contraire, que tout oc qu'on en peut légitimement déduire, c'est que Colomb proposait de découvrir des terres nouvelles, sur la situation desquelles il refusait de donner des explications suffisantes pour faire accepter ses offres de service.

Il nous reste, pour compléter l'historique des rapports de Colomb avec le gouvernement portugais, à relater un fait si extraordinaire, qu'il n'est pas possible de le concilier avec la thèse colombienne que le projet soumis à l'examen des cosmographes du roi João avait pour objet le passage aux Indes.

# XIII. — L'expédition secrète que le roi Joso aurait envoyée pour surprendre le secret de Colomb.

Après avoir constaté la décision du conseil du roi, Barros se borne à dire que Colomb, se voyant éconduit, passa en Espagne. Mais Fernand Colomb et Las Casas donnent

une tout autre suite à l'affaire. Le roi, d'après eux, aurait agidans cette circonstance avec une grande duplicité. Voici le récit du second, le plus important des deux :

« Quand le roi de Portugal out entendu Christophe Co-« lomb lui exposer sea raisons, quand il fut renseigné sur « la route, la direction, la voie qu'il voulait prendre et « qu'il le vit parler avec l'assurance d'un homme certain « de ce qu'il dit; quand il l'eut interrogé et lui ent astu-« cicusement arraché un à un tous ses secrets, il se décida, « sur l'avis du D' Calzadilla et de tous ceux qu'il avait « chargés de crite affaire, à armer secrétement une caravelle « qu'il fit monter par des Portugais et qu'il pourvut de « vivres avec tout le nécessaire, et l'envoya, par l'Océan. « sur la route et dans la direction que Colomb lui avait « dit vouloir suivre, pour tenter de faire quelque décou-« verte, si tant est qu'ils pussent trouver quelque chose. Ii « espérait ainsi profiter des avis de Colomb sans avoir à « lui faire aucun sacrifice. C'est dens ce but gu'il envoya « sa paravoile, en faisant répandre le bruit qu'elle portait « des provisions et des secours aux Portugais qui peu-« plaient les îles du Cap Vert et autres...Dans l'intervalle, « il cherchait à gagner du temps avec Colomb et disférait « d'un jour à l'autre de lui donner une réponse (60). »

Fernand Colomb dit à peu près la même chose, mais d'une manière plus sommaire et moins blessante pour le roi, qui, en envoyant une caravelle « vers l'endroit où l'amiral s'était offert d'aller », aurait simplement cédé aux conseils de Calzadilla (61). Pour la fin du récit, Fernand Colomb se borne à dire que ceux que le roi charges de cette mission, n'ayant ni le savoir ni la compétence de l'amiral, revinrent aux îles du Cap Vert et rentrèrent

<sup>.60)</sup> Las Casas, Historia, Liv. 1, ch. XXVIII, Vol. 1, pp. 220-221.

(61 La mandó verso dere l'Ammiraglia si era offeria di andere (Historia, ch. XI, fol. 36 verso).

à Lisbonne « en riant de l'entreprise et en disant qu'il était « impossible de trouver assuns terre dans ces mers » (62).

Las Casas est plus abondant et plus dramatique: La Providence ayant décidé que la découverte àfaire se fersit au profit des Rois Catholiques, elle enveloppa la caravelle envoyée par le roi dans une si terrible tempéte qu'après avoir longtemps erré sur les mers, elle fut obligée de rebrousser chemin dans des conditions désastreuses. Quand on la vit rentrer « sans voiles, ses mâts rompus, conséquence « assez fréquente de la fureur de l'Océan ; quand on vit « descendre l'équipage chagrin et harassé de fatigue, on « se mit à leur demander d'où ils venaient ainsi nous en « venons, répondaient-ils entre leurs dents, et d'où qu'als « vinssent on comprenait qu'ils en avaient assez (63). »

Cette histoire extraordinaire a été acceptée par la plupart, sinon par tous les auteurs, même les plus circonspects, avec une facilité surprenante (64). Elle est cepen-

<sup>(82)</sup> Ridendore del impresa, e dicendo, che era impanibile, che per quei mari ferra alcuna se ritrocassa (Op. est., p. 31, ruci ).

<sup>(63)</sup> Vuelta la carabeta a Lisboa, viéndota venir maltratada, rompidas las velas y por ventura los masteles quebrados, fruta may comun que reparte egando se altera y unvestra au furia, el Océano, los hombres tambien selir afligidos y fatigados, comienzan luega los de la tierra a proguntar a los de la mar, de donde venian; dello al principio, romo entre dientes, como venian desengañados dello (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XXVIII, p. 221)

Maigré son caractera circonstancié, il est probable que tout co récit de Las Casa n'est que celui de Fernand Colomb qu'il sura coloré et sugmenté du traits nouveaux Cirpondant, il so montre tres affirmatif et, avant de rapporter le fait, il accuse Barros d'avoir dissimure des choses qu'il va, lei, rapporter et qui, sjoute t-li, confondront l'historien portugue Op. cit., p. 220).

Le marquis de Belloy, premant modele sur Les Casse, possi dans les termes suivants le retour des maries de sechés par le res pour voler au tropconfiant Génois ce qu'il voulait bien l'il devoir, mais non lui payer, a Le a mer, soulevre de deguit, les rejets sur ce même rivage où le fatur grand a amiral de l'Océan put les voir aborder pôles, tramblants, mais ééjà a moqueurs comme tous les lèches, à (Christophe Celomb, p. 27)

<sup>(6)</sup> Lour accord sur ce point se varie que dans les expressions et le chess du bone émissaire. Muños met la chosa a la charge de la junte cosmographique (Historia del Viero Mando, Liv. 11, 8 28), Hossi no désigne les cou-

dant invraisemblable en tous points. Le roi Joèo II n'était certes pas, comme les historiens nationaux t'ont appelé, un roi parfait; mais rien de ce que nous savons de son caractère, n'autorise à croire qu'il était capable de la vilente dont l'accusent Fernand Colomb et Las Casas, ce dermier surtout. Sa conduite envers Colomb lorsqu'il le reçut à Lisbonne, en 1493, montre qu'il était capable de nobles sentiments, même quand il n'y allait pas de son intérêt. Colomb lui-même, d'ailleurs, a démenti indirectement la légende, en parlant avec eloge, de ce monarque, dont il assurs avoir refusé les propositions (65).

pables que par le proxim indefini on Histore de Colomb, p. 13) et l'historice Prescott parls on terms generalized des Portugues a (History of the reign of Fardinand and Isabelia, Vol. 11, 1872, p. 118), D'Averse n'hésite pas à socuser directement l'évêque Orisz de celle e ignoble manœuvre » (Canevar, p. 35), Markham fait de memo. Cotombra, p. 25), et Burke le regorde comme étant le plus coupable, perce qu'il était le plus éclaire (A History of Spare, Vol. 14, p. 166). Mais ces timides atténuations ne soul pas du goût de tous les auteurs, et le melles des Colombistes, Washington fering, dit nette ment que le roi préta l'oreille, dans cette circonstance à de perfides conseils (A History of the Life... Loudres, 1898, Liv. I, ch. VIII, Vol. I, p. 87), tendis que l'autour de notre mendeure histoire d'Espagne, M. Rousecute Saint-Rissire, dit, sans ambiges, que le roi s'efforça làchement de deraher à son auteur le fruit de son génie jap. eif., Vat. VI, p. 102). Le postulateur de la canonisation de Colomb, le courte Reselly de Lorgons, n'est par grouns sárère pour João II e qui voulait aissolument risquer l'entreprise a, mais qui ne voulait pas payor. La Commission envoya done un messaga à Colomb pour l'engager à remettre « sons retard, le détait de non projet, avec les prices à l'apput », es que le panves grand homme fit e stat defiance ». (Cristophe Colomb, Vol. 1, pp. 118-119.) La cardinal Donnet, le F. Didon. Colupted dominicale, at le savant amoreur, Jules Varnes, se retrouvent ser sur le même terrain et parient en termes indignés du piège auquel Colomb. échappa dans cette circonstanne, Fiske, Kandali Adams, Pabhé Casobianca, Lazzaroni et bies d'autres, parmi lesquels on regretta de trouver ic plus récent des fintoriems des Étals-Unis, s'ampriment de la même façon. a Columbus - dit M. Avery - had submitted his plane, charte, sailing, directions and other needed information. A caravel was secretly sent to ses. She bore the documents furnished by Columbus, niA listory of the United States, Gieveland, Vol. 4, 1864, p. 122,)

(65) Duns sa lattro do 1490 aux rois cathologues, Colomb puels du grand teest des principes de Portugui.

Mais que l'on accorde ou que l'on refuse toute créance à cette histoire extravagante, il n'est pas moins certain que Fernand Colomb et Las Casas la donnent pour véritable et que nous sommes en droit de tirer de cette admission les conséquences qu'elle comporte.

Eh bien! si Fernand Colomb et Las Casas admettent qu'on a pu envoyer, dans la direction du sud-ouest, un navire pour s'assurer du bien-fondé des prétentions de Colomb, et s'ils admettent également que ce navire, après avoir vainement fouillé les mers, ne découvrit rien parce que ceux qui le montaient n'avaient pas le savoir et l'énergie de Colomb, ne résulte-t-il pas clairement de là que ce secret de Colomb qu'on voulait surprendre était la situation de quelque île ou terre qu'il disait connaître et qu'il proposait de découvrir puis de conquérir pour le Portugal?

Quel autre sens peut-on donner à ces expressions que Fernand Colomb place dans la bouche des marins chargés de cette expédition « qu'il était impossible qu'il se trouvât dans ces mers aucune terre » et à cette déclaration de Las Casas que la caravelle fut envoyée « sur la route que « Colomb avait dit vouloir suivre pour tenter d'y faire « quelque découverte » ? Est-ce que les deux biographes de Colomb s'exprimeraient sinsi, si le projet que le grand

<sup>(</sup>Navanners, Vol. I. p. 263). Ailleurs il dit du roi Joso môme qu'il s'entendait misux que tout autre aux decouvertes .. el rey de sile extendes en el descubrir més que etro Lettre de mei 1905, Seratie, Vol. II. nº LVIIII. p. 255.

Scals, parmi les crit, ques de marque, nous ne contaissons que le capitaine Dure, Ruge et l'historien Chages qui sient en dire de cette legende ce qu'il follait su dire, qu'elle est une « invention indigne » Finzen, p. 24), et une « grossière calomaie » .Columbis, p. 87). Invention en calomaie, M. Altologuirre croit qu'elle vient de Fornand Colomb, qu'il charge de toutes sortes de mafa is (Gristobal Colon, p. 40%. Usielli qui est également de cette opinion (Toscanelle, dans la Baccolta, p. 476), se domande si l'une des expeditions portiguises que mentionne Juan Rodriguez de Mafra, dans su deposition de 1815, n'aurait pes été motivée par ce que Colomb dit aux cosmo, raphi « du roi. Pledos de Colon. Vol. 11, pp. 77-75, Rien ne l'indique

Génois avait soumis aux Portugais consistait dans la découverte d'une nouvelle route pour aller aux Indes? Estce que tous les détails mentionnés à ce sujet ne supposent pas, au contraire, qu'il ne fut jamais question de cela de sa part et que la seule chose dont il parla fut de la découverte de nouvelles terres?

Tout ce qu'on nous rapporte de cette expédition secrète confirme donc la conclusion que nous nous sommes crus en droit de tirer des récits des chroniqueurs portugais sur le caractère de l'entreprise de Colomb, et permet d'avancer que tout concourt à montrer que les propositions qu'il fit au roi João II consistaient dans la découverte de nouvelles îles ou terres, et non dans celle d'une nouvelle route pour aller aux Indes.

XIV. — Détermination de Colomb de quitter secrétement le Portugal, ses motifs supposés.

D'après la tradition colombienne, ce serait la perfidie du roi João que nous venons de rapporter, qui aurait motivé le départ de Colomb du Portugal. Profondément froissé par un procédé aussi peu digne d'un roi, il aurait décidé, dès que le fait lui fut connu, de quitter un pays où l'on avait sinsi abusé de sa confiance et d'aller porter ailleurs ses projets (66).

Ici encore, on doit faire quelques réserves sur la manière

<sup>66 «</sup> Peu à peu tout s'explique et Christophe Colomb finit par compren « dre la ruse et la auplicité du roi à seu égard. Détrompé, il résolut de « quitter la cour de Portugal et de se rendre en Castille pour voir s'il y « scraît plus houreux. Poco à poco à la clara finalmente se hubo de descubrir y venir a noticia de Cristobal Colôn la cautela et dobladura que con ét trâta et rey de Portugal; por manera que se hobo de desenyaŭar y justimente determinarse de dejar aquella corte y venirse à Castilla y probar si le iba mejor que en Portugal Historia de las Indias, Liv. I, ch. XXVIII, Vol. I, p. 221). Fernand Colomb est plus bref mais plus énergique encore : « Il prit tant de haine — prese tanto odio — pour cette ville [Lisbonne] « qui décida de s'en aller en Castille, » (Historie, en XI, fol. 31 recto)

dont les choses nous sont présentées. S'il était établi que le roi João chercha à s'emparer subrepticement du secret de Colomb, on conçoit que ce fait était de nature à enlever à ce dernier toute confiance dans les Portugais; mais, outre que ce fait est loin d'être certain, et qu'il est même improbable, il est en désaccord avec ce qu'on nous dit de la manière dont le futur amiral quitta Lisbonne. D'abord il ne s'agit pas d'un départ ordinaire, mais d'une véritable fuite. Il « partit secrètement », dit Fernand Colomb; il sortit du Portugal « le plus secrètement qu'il put », écrit Las Casas (67), et tous deux motivent le fait par la même raison: la craînte que le roi ne le retint de force, dans l'espoir d'obtenir de lui d'autres indications ou de s'entendre avec lui (68).

Cette explication, que rend fort improbable ce que nous savons des rapports de Colomb avec le roi, n'a guère paru acceptable, et, le plus souvent, on lui a préféré celle qui attribue le mystère dont Colomb entoura sa fuite à la crainte de quelque créancier portugais (69). On a remarqué, en effet, que par son testament de 1505 Colomb a fait deux legs: l'un à un marchand génois qui vivait ordinairement à Lisbonne, l'autre à un juif de cette ville, ce qui a pu donner à croire qu'il voulait s'acquitter ainsi de quelque ancienne dette; mais comme Colomb recommande que ces legs soient payés de manière à ce qu'on n'en connaisse pas l'origine (70), il semble qu'il faille plutôt voir là une simple libéralité. Colomb aurait-il cru que le roi se serait opposé à son départ pour qu'il n'allât pas offrir

<sup>(67)</sup> Si parti segretamente di Portugatto ellistorie, ch. XII, fcl. 32, cocto). Salió Cristobal Loton de Portugat lo min secreto que pado Historia, ch. XXIX, Vol. 1, p. 22").

<sup>69</sup> Loc. cit.

<sup>69)</sup> Telle était l'opinion de Washingt in Irving A History... Vol. I. pp. 89-96), telle est rella de Gaffarel. Histoire de la Deconverte, Vol. I, p. 62), d'Asensio Cristohal Colon, Vol. I, p. 132) et de Lollis Cristofora Colombo, p. 40), (70, l'estament de Colomb, dans la Haccolla, Scritti, Vol. II, p. 265

ses plans à une autre puissance? Plusieurs auteurs l'ont pensé, sans qu'il y ait de bonnes raisons pour cela (71). D'autres ont imaginé que Colomb pouvait craindre d'être retenu en Portugal parce qu'il connaissait la route conduisant à la Mine, en Afrique, que les Portugais cachaient jalousement (72), ou parce qu'il avait repris son métier de pirate (73), ou encore, et ce n'est pas la moins singulière des suppositions faites à ce sujet, parce qu'on avait découvert qu'il s'était procuré illicitement une copie de la fameuse lettre attribuée à Toscanelli (74).

En 1892, un savant portugais, Teixeira de Aragão, membre de l'Académie des sciences de Lisbonne, auteur de mémoires importants sur les découvertes maritimes du xv' et du xv' siècle, faisait, dans l'un d'eux, la curieuse remarque que la fuite de Colomb avait été attribuée par plusieurs auteurs à des compromissions politiques dans

<sup>(71)</sup> M. Altolaguirre s'est particulièrement arrêté sur cette raison, (Cristolet Colon, p. 411.)

<sup>(72)</sup> Euris, Career of Columbus, p. 182.

<sup>(73</sup> Benroun, Acten zu Columbus, p. 53.

<sup>174)</sup> Cette opinion, avancée timidement par Ruge dans la première édition de son Cotombus, a été acceptée et développée par Hachler dans son volume America de l'Histoire du Monde de Helmelt, et reprise en 1903 par M. Altoleguere dans son Cristobal Colon Mais M Habbler a cel arrêlé avec com-Parance sur ce point Le crime de Colomb, nous assure cet émdit, dont l'ouvrage est, d'ailleurs fort remarquable, fut de s'être approprié la lettre et la carte de Toscancili, qui étaient nécessaires à ses plans. Mais Colomb no se terait pas borné à cela, il aurait aussi, loujours d'après M. Hasbler, fabriqué le post-scriptura de la lettre. Pourquoi, nous dit-il, l'homme qui a renié ses ancètres et qui s'est inventé un blason et une généalogie n'aurait-il pas aussi inventé un P-S à une lettre dont Toscanelli avait gardé la copie? Why should not the man who discould his ancesters and his antecedents, and intended a coat of arms and a noble pedigree for himself, also have invenled the posteriot to a letter of which Toscanelii is said for years to have preserved the rough draft. (Cosman Hannam, America, in the World's Hislory, Londres, 1901, Vol. I. p. 35t ) Colomb netait pas incapable de cetto superchene, mais les raisons qu'il avait pour fabriquer le post scripture expliqueraient aussi la fabrication de la lettre entière. L'idée que Colomb avait derobé la lettre de Toscanolli vient, d'ailleurs, d'un auteur plus ancien Gludrich qui en out bien d'autres tout aussi singulières (A History ... p. 160.)

la conspiration du duc de Viseu, poignardé par Jolo II, à Setubal, le 23 août de l'année 1484 (75). Rien de plus; aucune référence. Huit ans plus tard, au Congrès des Amécicanistes de 1900, M. de la Rosa reprenait cette thèse et disait que par sa femme, qui était une Moniz, famille dévouée au parti de Bragance, Colomb devait être lumement plus ou moins affilié à ce parti, que le roi João redoutait et poursuivait implacablement. Dans ces conditions, suppose M. de la Rosa, Colomb a pu oraindre, non sans raison, de rester à la portée des coups d'un monarque qui, au besoin, n'hésitait pas à frapper de sa main (76).

Cette explication ne paraissant pas suffisante pour autoriser une hypothèse aussi hardie, nous avons cherché s'il n'existait pas quelque fait, passé inaperçu par la plupart des auteurs, qui serait de nature à la motiver, et quelles raisons avaient eues, pour l'avancer, ceux auxquels Aragio faisait allusion. Malheureusement cette recherche est restée infructueuse. Le nom de ces auteurs a échappé à nos investigations, ainsi qu'à celles de nos obligeants correspondants de Lisbonne, qui ont bien voulu, ici encore, nous prêter leur concours (77), et il a été impossible de relever dans les documents du temps aucune particularité

<sup>(75)</sup> Ignorando-se o motino que deu lugar à fuga, posto que alguns a term attribuido a legações políticas na conspiração do daque de Viseu, apunhalado por D. João II em Setuhal a 21 de agosto de mesmo anno, (Breve noticia sobre o descobrimento da America, dans: Centenerio do descobrimento da America, Lisbonne, 1892, in-fol. p. 34 )

<sup>(76) «</sup> Colomb, hé avec les principsux personniges de la maison de Braa gance, a dù luce préter qualques services, très confidentiels, auprès des

e Rom Cathologues et ailleurs, pendant leur lutte contre le rou Jean II, qui

e étouffa dens le mang la conspiration de la breuche cedette en 1464. A mette

e date, après l'axècution de D. Fernando et l'assassinat du dec de Viseu par

a le monarque, Colomb prit la feite, comme l'avone indirectement Las Ca-

a sau . Dans de telles circonstances la fusto s'explique très bien, politiquee mont... n (G. nu La Roue, La solution, sie., p. 30.)

<sup>(77)</sup> Nous devons nommer particulièrement M. Souss Viterbe, nuteur de tant de travaux remerquables sur le moyen àge portuguis, M. Breamcamp Freire, si prefondément versé dans l'insteire des familles portugaises, et

donnant lieu de croire que Colomb avait pu être impliqué dans les menées du parti de Bragance (78). D'un autre côté, si récliement Colomb s'était compromis dans cette affaire, il n'est pas probable qu'il s'en serait tiré aussi facilement, car le roi João, si parfait qu'il fût, n'était pas porté à l'indulgence en matière politique (79).

M. Gonçales Viana, l'éminent lattérateur. Je dois à ces messionre une dette de recommensence dont je ne pourrai jameis macquitter.

(70) Cette supposition, m'écrit M. Souss Viterbo, vient probablement de qualque enteur étranger, car les chroniques contemporaines gardent le silence à cet égard (Lettre du 27 déc. 1907). Je ne trouve, me dit aussi M. Brauncomp Freire, aucune supposition de ce goure deus les auteurs contemporains, ni même dans caux de notre temps ayant quelque notoriété. Devant l'instituté de cre recherches, nous nous sommes hasardé à nous adresser à M. de La Rose lui-même, qui devait connaître, tout su moine, les faite sur lesquels s'appuyait l'hypothèse, mais notre ami, qui a passé par de pénibles épreuves morales et physiques, et qui, malheureusement, ne s'intéresse plus sux questions colombiunnes, n'a pas cru devoir nous donner aucune indication à ce sujet. Voyes ci après le note 207.

(79) Je dous capendant à M Branmeamp France une note qui indique que la sul John, après avoir fait punir les principaux conspirateurs, se montre indulgent pour les autres, je la donne les à cause de son grand intérêt :

ell'est cortain que dans la conjuration du duc de Viseu il entra bien d'au
tres gens que coux nommés dans les chroniques, et celles-ci même le

donnent clairement à entendre. Les quinze sentences des conspirateurs

e sons la régne de João II existent, et sont publiées dans les volumes I et II

e de l'Archine Aistorice portugues, et dans la quatrième et la cinquième son
tince,—selles de Dom Goterre Coutinho et Dom Pedro d'Ataide,—se trouve

désigné en plus en moins que Dom Francisco de Almeide, le futer premier

e vice-roi de l'Inde, comme ayant une complicité non équivoque avec les

e conspirateurs, Dom Francisco, cependant, se fut pas puni, d'autres éga
element es le furent pas, et non seuloment le fait est révélé par les chroni
e queurs, mais Diogo Brandéo, domestique, e est-à-dire que fut élevé et édu
e qué dée son anfance sines la maison de Juào II, dans une poésie sur la mort

e de ce rei, que a été reproduite dans le Cancioneiro de Resendo, fl. 90 et sui
e vente y fut olairement allusion.

« Le poète dit, se réferent aux conspirateurs

Samblablement dans la royaume, d'après ce principe, Au temps que fut cette discorde, Il usa pluiét envere une de misdricorde En debors de ce qu'il dit avec juste rigueur.

<sup>\*</sup> Il y out donc, après les dernières santences, qui sont du 30 d'aputiffs,

Tout considéré il ne semble pas que nous soyons en position d'expliquer la fuite mystérieuse de Colomb. Comme on l'a vu, la plupart des auteurs inclinent à croire que c'est parce qu'il craignait d'être arrêté pour dettes que le roi lui envoya, plus tard, un sauf-conduit, et on peut dire, à l'appui de cette supposition, qu'il est maintenant démontré que Colomb se livrait à des opérations commerciales en Portugal (80). Il est néanmoins difficile de croire que ce soit pour une affaire de ce genre qu'il ait sollicité l'intervention personnelle du monarque et que celui-ci lui ait écrit dans les termes qu'on connaît. Il est clair, en tous cas, qu'il devait avoir des motifs graves pour quitter le Portugal comme il le fit, et, avec Ruge, nous ajouterions volontiers, que l'histoire de l'expédition secrète a peut-être été inventée pour cacher ces motifs.

XV — Colomb s'enfuit du Portugal en 1484 avec son fils Diego âgé de 4 ou 5 aus.

A quelques mois près, on peut déterminer l'époque à laquelle Colomb quitta définitivement le Portugal. Fernand Colomb place l'événement à la fin de l'année 1484 (81); mais Las Casas dit « en 1484 ou au commencement de l'année 1485 » (82), et c'est à cette dernière indication qu'on s'est généralement arrêté. Plusieurs raisons semblent la

<sup>«</sup> une empéro d'ampustre tacité pour toutes los motres personnes impliquées « dans la conspiration, en debors de ceux à que on fit le procés; ce ne fut

e pas pourtant, à mon avie, pour s y être trouvé impliqué que fut donnée à

<sup>«</sup> Co.omb le sauf-canduit royal du 20 mars 1498 Gependant on ne peut nier

a que Colomo craignait les tribunaux portugais, mais je crois que cela doit a rire pour avoir commis un delit civil et non trimmel, peut-ètre redoutait-

a rire pour avoir commis un delit civil et non crimmel, peut-ètre redoutait« il simplement la prison pour dettes »

<sup>(40)</sup> Le document du 25 août 1479 découvert par M. Assercto a établ. ce fait. Voir à ca sujet la note 35 de la première de ces Nouvelles Etudes.

<sup>(41)</sup> Fine dell'anno MCCCCLXXXIIII (Historie, fol. 32 recto.)

<sup>(82)</sup> Anni, milió Cristobal Colon por el año de 1984 o al principio del año de 1985, (Historia de las Indias, Liv. I. ch. 39, Vol. I, p. 226.)

confirmer. Ainsi, Colomb parle d'un Madéréen qui en 1484 vint solliciter du roi João le privilège de faire des découvertes à l'ouest (83), et comme le seul privilège de ce genre qui fut accordé cette année-là à un Madéréen est celui donné le 30 juin à Domingo de Arco (84), on en conclut qu'à cette date Colomb était encore à Lisbonne (85).

Une autre indication nous reporterait à une date plus avancée. C'est une note à un exemplaire de l'Historia rerum de Pie II que Colomb a copieusement annoté et qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque colombine. Cette note porte que le 11 mars 1485 l'astronome Joseph, qui avait été envoyé en Guinée avec une mission scientifique, releva la latitude de certaines iles, et qu'il rendit compte au roi de ses opérations en présence de l'auteur de la note et d'autres personnes (86). Si ce volume ne contenait d'autres notes que celles de Colomb, il y aurait là une preuve concluante qu'à l'époque où Joseph revint à Lisbonne, vraisemblablement vers le mois d'avril 1485, notre Génois n'avait pas encore quitté cette ville ; mais on y trouve aussi, de l'aveu des experts, un assez grand nombre d'annotations qui sont de Barthélemy Colomb, dont l'écriture ressemble beaucoup à la sienne ; de sorte qu'il se pourrait que ce fut lui, et non son frère Christophe, qui était présent lors du retour de l'expédition de Joseph. Cela a paru improbable, parce que cette note au

<sup>83)</sup> Journal de bord de Colomb sous la date du 9 annt 1402,

<sup>(84)</sup> Alguns documentos, p. 55. Sur co Domingo de Arco, voyez ci-dessus le chapitre III de la im Erron

<sup>(85)</sup> Hanning, Christophs Colomb, Vol. I pp. 341, 342. Budinger remarque qu'entre le moment où ce Madéréen presente sa demande et celui qu'elle fut agréée, il a pu a écouler un certain temps, de norte qu'il est possible que Colomb soit parti avant que de Arce n'ait reçu son privilège. (Acten su Colombes, Vienne, 1866, p. 31.)

<sup>(84)</sup> El renuntiment dute serumesamo regu, me presente cum multir alus. Cette note, comme toutes celles attribuées à Colomb, a été reproduite en Inc-aimilé, dans la Raccolta Colombiana, Scritti, Vol. 11. C'est le nº 860 de la série à (Poetille alla Historia de Pio II).

Pie II, ainsi qu'une autre à l'Image Mundi où il est encore question de Joseph (87), expriment des vues sur la latitude de la Mine et sur la longueur du degré qui sont notoirement celles de Colomb (88).

Mais il est certain, on le montrera à un autre chapitre, que Colomb devait beaucoup à son frère et qu'il lui avait emprunté notamment plusieurs des idées fondamentales de son système géographique. Il n'est pas douteux, en tous cas, que les deux frères avaient en matière de cosmographie la même manière de voir. On ne peut donc conclure du fait que la note au Pie II exprime des idées connues pour être celles de Colomb, qu'elle est de lui, et comme, d'un autre côté, il y a bien des raisons de croire, qui seront exposées plus loin, que c'est à la fin de l'année 1484 ou tout au commencement de l'année suivante que Colomb arriva en Castille, nous eroyons que cette note est

<sup>(67)</sup> La note à l'Image Mande porte te n° 490 dans la cinseification de la Raccolfa, Screite, Vol. II Son auteur det qui d'a eté plusieurs fors en Guinée, qu'il a pris la hauteur du solail, at qu'il a trouvé comme Alfragan et comme l'estronome Joseph que le degré mesurait 56° 2/3 à l'équateur, ce qui donné 20,400 milles su circuit de la terre, opinions que Colomb a plusieurs fois expremées, qui forment la basé de son système et que son fils, ainsi que Las Causa, rappollent à diverses raprises.

<sup>(85)</sup> M, de Lolles, pur les soins duquel toutes ces notes de Colorsia ont 466 photo-typographicus, remarque que l'ernand Colomb stéribue à son père des épinions et des expressions qui cont visiblement empeuntées à quelques-unes de con notes marginales, dont l'écriture est de la même man que calle qui a écrit la note 860. Voyez la préfece aux Autografi, notamment pp. XVII où on hi ; La postella m 660, attesta che lo servenia ara in Portogalio ancora parezchi mesi depo il marze del 130 Ailleurs M. de Leiles dit quel récrito de cutto note que Colomb continuait à fréquenter la cour de Portugal à une époque avanous de l'année 1485. Voyez son Christofore Colombo, p. 67 et ses literiracione aux Scriffe, Vol. II, p. CLXXXVI. Pour M. de Lollie la nois 830 sat mecatestablement de la main de Colomb. M. Thacher qui a fait des études spéciales sur l'écritare de notre Génols est ègalement de cette opinion : Columbus, in his helograph note .. declares he was present in Lithan when the expedition [colle do Joseph] returned [Columbus, Vol. I, p. 221).On cite cas down opinions pures que ce sont celles de doux experts en ces matières, mais il faut ajouter que les inductions tirées de resesoblances décritures n'ont qu'une valous relative,

de Barthélemy (89). Le fait, d'ailleurs, n'a pas grande importance, car lors même qu'il serait établi que la note est de Colomb, cela ne changerait rien à la correction apportée par Las Casas à la date donnée par Fernand Colomb.

Colomb ne partit pas seul. Il emmena avec lui son fils Diego alors agé de 4 ou 5 ans environ (90) et envoya son

(171 C'est l'opinion d'un juge nomrément très compétent en parcille matière. M Simon de la Rosa y Lopen, l'éradit hébitothècoire de la Colombine, qui regarde comme étant absolument certain que ocite note aut de la main de Barthélemy Calomb (Libres y autografes de Cristabel Colon Séville, 1994, p. 33, et Catalogo, Vot. ill, p. XXXII-XXXIX.)

(90) Dans le VII de nos premières Érons nous avans axpest les taisons qui nous avaient conduit à piacer le mariage de Colomb un 1478 pu 1479 (Voir pp. 445-446). Mais nous ne consaissons pes stors le déposition de Colomb de 25 noût 1479, découverte en 1901 par M. Assorbto et doù il semble résulter, mass qu'on la vu ci-dessus à le note 37, qu'à onite date Colomb n'était pas aucore marié. Ca ne servit donc, en plus 16t, que dans les darmiers mois de l'année 1479 que le mariage aurait en lieu; et pout-être ne se fit-il qu'en 1466. Dans ces conditions, si Diego est né dons les délais normaux, il à vu le jour en 1466 ou peut-être même en 1485, et B avait à ou b aux au plus lorsque non père le prit avec lut en 1475, et qui concente avec le têmoignage d'Hermander qui dit qu'il était un poist garçon, = niño, = lorsque Colomb en présente avec lut à la Rabida, On ne peut croire non plus qu'il avoit moint de 4 aux parce qu'il n'est pas vraisemblable que dans les conditions particulières où Colomb quitte le Portugui, il es serait embarrancé d'un aufant en hou âge.

Les opinions sont très partagées sur la date de la naissance de Diogn : Washington Irving qui lui donne 10 ans à sa mort, la 23 février 1930, le feit nailes par aussièquent en 1476 (Life , Vol. IIII, p. 161). Homboldt le visibit encors devantage, on piaçant so maissance entre les années 1476 et 1474 (Examen critique, Vol. III, p. 260). Mais ces auteues écrivaient avant que la critique n'oût établi que l'arrivée de Calomb en Portugal dets ambument de l'année 1476. Maigré cette démonstration, quelques auteurs, atlandés dons les ancionnes voies, crosent ancore que Diegn a paraîtes en 1475. Tolle est l'opinion de Lazarrons qui donne à on fils de Colomb 17 aus en 1492 (Crisfefere Colombe, Vol. I, p. 162). D'Avente qui, le premier, a étudié la question evec un reprit véritablement critique, dat, capandent, que Diego a dé naire en 1484 et n'edmet pas qu'on puisse placer se naissance avant l'année 1461 (Canonas, p. 48). Hugo penne, se contraire, qu'il n'avait que é aux quant Colomb orrive avec lui su Espagne (Colombus, p. 86). Revouent sux années accomenta, Asensio dit qu'il avait alore 7 on 8 ans (Crisfobal Colón,

frère Barthélemy en Angleterre pour y proposer le projet que lui-même allait tenter de faire agréer ailleurs. Il prit la route d'Espagne. Mais avant de le suivre dans ses nouvelles pérégrinations il convient de s'arrêter sur un point qui a été très controversé et qui n'est pas sans intérêt : co-lui de savoir si Colomb laissa derrière lui en Portugal une femme et des enfants.

# XVI -- Colomb ne laisse en Portugal ni femme ni enfanta.

Dans une lettre de sa main adressée, vers la fin de l'année 1500, à des personnages influents, Colomb leur dit qu'il est venu de très loin pour servir les Rois Catholiques et qu'il a shandonné pour celaune semme et des ensants qu'il ne devait plus revoir (91).

Cetteassertion extraordinaire est formellement contredite par le propre fils de Colomb et par son historiographe, Las Casas, qui nous disent, l'un et l'autre, que la femme de Colomb était morte lors qu'il quitta le Portugal (92). Las Ca-

p. 89). Dans son Christophe Colomb (Vol. II, pp. 228-229), M. Harrisse fernit naitre Diego en 1481; mais dans un ouvrage precèdent (Fernand Colomb p. 99, il avait indiqué l'année 1479 comme étant la plus probable.

A l'apput de notre manière de voir, nous pouvons sjouter que Diego fut nommé le 2 mai 1492 (Navanare, Vol. II, Doc. XI, p. 17), page du prince Joan, qui était né lui-même le 30 juin 1478. Les probabilités sont donc que Diego avait environ le même âge que le prince, peut-être un ou deux aux de moins puisqu'il resta à l'école de Cordone jusqu'en 1491, époque à a quelle son oncle Barthélemy le conduisit à la Cour (Las Casas, Historia, Vol. II, ch 10), p. 79). Il semble d'ailleurs qu'on n'était pas nommé page avant l'êge de 13 ans (Voyex ce que M. Harrisse dit à ce sujet, dans son Christophe Colomb, Vol. II, pp. 217-230).

<sup>(91)</sup> Y como cina à servir estos Principes de tan lejos, y deje inuger y fijos que jamas oi por ello (Navananta, Vol. 11, p. 255). Voyes les sources de la présente Étude, nº 1.

<sup>192)</sup> Voici comment s'exprime Fernand Colomb: « Sa femme étant morte e il prit tant d'eversion pour cette ville et cette nation qu'il decida de son e aller en Castillo avec un joune fils que sa femme lui avait laissé. » É essendo-gli già morte la moglie, prese fante odio a quella città e natione, che deli-

sas voit même là une circonstance providentielle: c'est pour qu'il pût se consacrer entièrement à sa mission que Dieu lui retira sa femme (93). Cependant, malgré ce double témoignage, si autorisé et si explicite, quelques auteurs ont cru qu'il fallait prendre le langage de Colomb à la lettre et qu'il avait réellement laissé une femme et des enfants en Portugal (94).

Il semble que l'invraisemblance d'une telle proposition devait suffire pour la faire écarter. Si Colomb avait laissé une femme et des enfants en Portugal, quand il s'éloigna de ce pays, est-ce que le fait serait resté ignoré de tout le monde, même de son fils Fernand et de Las Casas, qui, après avoir dit que Felipa était morte lorsque Colomb prit la résolution de se rendre en Castille, parlent de Diego comme du seul enfant qu'il eût d'elle? Est-ce que l'épouse délaissée ou les enfants abandonnés ne se seraient pas fait connaître quand Colomb devint un grand personnage? Est-ce que Colomb lui-même qui venait en aide à la sœur de sa femme, Violante-Briolanja (95), ne se serait pas occupé de ses propres enfants, s'il en avait eu d'autres que Diego en Portugal?

On a cru voir, dans une phrase de l'acte du 23 avril 1497 autorisant Colomb à constituer un majorat, une indication qu'il avait alors d'autres enfants que Diego et Fernand. Il

berò di andarsene in Castiglia con un figliacurio, rimaso a lui della moglie Historie, ch. XI, fol. 31 recto:

<sup>(93)</sup> La phrase de Las Casan est curiouse. « El comme l'entreprise à la
quelle les décrets de la Providence voulaient qu'il consacrât sa v.e. deman
dait qu'

<sup>96)</sup> On est assez surpris de trouver, parmi ceux qui ont exprimé cette opinion, M. Harrisse, M. de Loitie, Ruge et Fiske.

<sup>(95)</sup> Voyez la VIª de nos premières Étipes, ch. IV, § III.

est question, en effet, dans cet acte, de Diego et d'autres enfants de Colomb, mais il suffit de lire la phrese entiere dans le texte original pour vois qu'il n'y a là qu'une formule de chancellerse visant des héritiers éventuels à Colomb (96).

On suppose, il est vrai, qu'à l'époque ou Colomb écrivait les lignes el-dessus mentionnées, vers 1500, su femme et les enfants dont il parle étaient déjà morts, et c'est es que M. Harrisse et d'autres ont pensé (97). Mais cette sup-

(96) Don Diego Colon questro hijo mayor legitimo, a en qualquier de unestros hijos herederos que oydia teneya a fonierdes—a Don Diego Colomb a votre fiis ainé légitimo ou tout autre de vos enfants ou héritiers que vous aves ou que vous pourres avenz.» (Codice Diplomatico, Don. nº XXX, Éd. de 1923, p. 1984) Un peu plus hos il est encore question de : Vientros hijos e descendantes, — a vos fils et descendantes, M. Thacher conciut de là que los Role Catholiques connamentent alors dons ou plus de deux autres enfante à Colombi, outre Diego i So that et this time, april 1197, the Sacereign àmese of two or more seus besides Diego, (Colombia, Vol. I, p. 496., Colombia, encème, d'ailleurs, a montré qu'il ne se donnait que deux fils, car, quatre uns avant la constitution de son majorat, dans la journée du 14 février 1492 nu son navire faillet périr, il consigne since son journal de bord la doulour qu'il éprouve à la pensée que ses dour fils vont center orpholius. En 1301, dans un lettre à son tils Diego, il no purle encoes que de deux anfants.

(97) M. Harries conclut do la lettre un question, que als formes de Colomb vivait engare toraqu'il quitte le Portugal pour venir en Espagne », « qu'il svait à catte époque plusieurs cofants a que a Philippa monrut entre les aunotes 1484 at 1467 a et qu'il out de cette Philippa e on moine trois enfants dout dour mouracent on bee age a {Christophe Golomb, Vol. 1, pp. 229-360. Veyes nasa Vol. 14, p. 204). C est évidemment l'opision de Ruge (Colombus. pp 49-40°, et crite de Fiske qui áit que la fomme et les enfants de Colomb durant mourse peu-de temps oprès son départ, a sur li nous assura qu'il ne ton revit jameis o, for he felle us that he never saw them, again (Discovery) Voi. I, pp. 398-391. M. de Lollis, loujours très circonspect, admot seulement la possib lité du fuit. È possible ch'egli, : lasciasse in Portogalio la moglie e qualche altre figliuolo che non qui fa più data rivedera (Cristofora Colombo, p. 97-98,. Kendall Adams of Thechar sout au contraire très affirmatifs. Pour le premier Colomb lauss en Portugal ou moins deux enfants. He laft behind him a wife and of least two children (Christopher Columbia, p. 30). Le pround n'est embarenssé que pour detreminer ; ordre dans lequel sont nos les aniants que. Colomb aut en Portugal: There are no means of determining.

position n'explique pas le silence, ou plutôt le langage contraire tenu par Fernand Colomb et par Las Casas sur ce point. Il y a là un témoignage trop formel et trop explicite pour être écarté par une simple assertion de Colomb. faite, en passant, pour sinsi dire, et contre laquelle tout s'élève (98). Il est évident que Colomb, en parlant comme il l'a fait de sa femme et de ses enfants qu'il ne devait plus revoir, s'est laissé aller à une de ces exagérations de langage dont il était contumier, quand il voulait se faire valoir, et tel était alors le cas. Dans la lettre où il s'exprime de cette façon singulière, il se plaint amèrement du traitement que Bobadilla venait de lui faire subir et met en contraste avec ce traitement les services qu'il a rendus et les sacrifices qu'il a faits pour les rendre. Étant donné les circonstances dans lesquelles il se trouvait alors, et ce que nous savons de la facilité avec laquelle il altérait au besoin la vérité, il n'est pas surprenant que

the order of birth of Diego and the other children Columbus left behind him in Portugal (Columbus, Vol. I. p. 428 at aussi p. 408) Et ces autourn no cent pas les souls à pensor ainsi. La professeur Konrad lisebler écrit . He disserted his wrife and children and accompanied solely by his four years old son Diego, fled the country (America, in History of the Morid, Vol. 1. p. 353.) Soul permi les autours qui comptent, Sir Clements Markham répugue à admettre que Colomb ait abandonné sa fomme et des enfants en Portugal, mais l'explication qu'il donne de la parase qui motive cette assertion, ast lementable Solon ini Colomb à pa vouloir parler de sa accoude femme — his accoud soife — et de ses deux fils Diego et Fornand, qu'il vit irès peu. Colomb no sert il ust vrai du mot jamus, jamais , mais il conneissait mai l'espagnol et il a probablement voulu dire presque jamais: He probable in tended se say, hardly soir (Life, p. 28)

(88) Sanguineti, qui a très bien vu qu'à la date de la lettre en question. Felipa était morte sans lausserd autre enfant que Diego, cherche à sapliquer le tangage de Colomb en disant qu'il avouluparier de ses îlls Diego et Fernand et de la mère de ce dernier, dont il setait ou réalité détaché pour se consecrer entièrement à son entreprise (Vita, p. 313). A l'objection que, dans ce cas, Colomb parient de Beatrix comme de se fomme, elves qu'elle ne l'était pas, il répond que l'usage du temps tolérait celu. Il ve de sol que les autreurs qui croient que Colomb avait épouse Beatrix Euriques rapportent a elle ce passage de la lettre en question.

dans le but d'enfler l'importance des obligations qu'on lui devait, il ait parlé de femme et d'enfants dont il s'était séparé pour venir apporter aux Rois Catholiques son concours et les faire profiter des découvertes qu'il méditait. Il est faux, d'ailleurs, que Colomb soit venu de loin, comme il le dit dans cette lettre, pour se mettre au service des Rois Catholiques et qu'il ait fait dans ce but aucun sacrifice, même d'ordre moral. Il a quitté le Portugal parce qu'il n'avait plus aucun espoir d'y faire agréer son projet, et, en se rendant en Espagne, il avait si peu l'intention de réserver à ce pays seul l'exécution de ce projet, qu'il envoyait son frère l'offrir au roi d'Angleterre et que luimême se proposait de le présenter à la France : ce sontses biographes attitrés, ses panégyristes qui témoignent de ces faits. Dans ce qu'elle a de fondamental l'assertion de Colomb est donc manifestement fausse, et il faut la rejeter complètement. Felipa n'existatt plus quand il quitta le Portugal et elle ne lui avait donné qu'un fils: Diego.

Colomb, avons-nous dit, prit la route d'Espagne. D'après ses deux biographes originaux, c'est aux Rois Catholiques qu'il comptait s'adresser et c'est en effet ce que
nous allons le voir faire. Cependant, comme une légende,
trop facilement accueillie, veut qu'il se soit adressé à Génes et à Venise avant de se tourner du côté des rois catholiques, nous allons d'abord montrer ce que vaut cetts
histoire. Nous rendrons compte ensuite de la mission donnée à Barthélemy, mission qui conduisit cet intelligent et
entreprenant Jeune frère de Colomb en Angleterre et en
France. Ces questions subsidiaires ainsi écartées, nous
pourrons retourner à Colomb et le suivre dans les patientes et pénibles démarches qu'il fit en Espagne pour se faire
écouter.



# CHAPITRE DEUXIÈME

# LES PROPOSITIONS QUE COLOMB AURAIT PAITES A GÈNES ET A VENISE

#### I. - Introduction

Une des parties de la légende qui s'est formée autour du nom de Colomb nous donne son projet comme ayant été également offert à Gènes et à Venise. Colomb luimème, ainsi que son fils et Las Casas, ne dit rien de cela. Pour lui, comme pour eux, le projet que les Rois Catholiques agréèrent en 1491, ne fut soumis qu'au Portugal, à l'Angleterre, à la France et à la Castille (99). Le silence sur ce point du principal intéressé toujours prêt à montrer aux Rois Catholiques qu'il aurait pu placer son projet ailleurs, suffit pour faire écarter cette histoire; mais comme elle a trouvé créance auprès d'un certain nombre d'auteurs sérieux, et qu'elle figure encore dans des ouvrages historiques de premier ordre (100) il faut montrer qu'elle ne repose sur aucun fondement.



<sup>(99)</sup> Dans sa lettre aux Señores Doc 10 AXA de la Raccolta), Colomb ne nomma que ces quatra puissances. Dans au fragment de lettre conserve par son fils et par Las Casas (Doc. nº Vi, Appendice II, de la Raccolta), il ne nomme encore que ces mêmes quatre puissances.

<sup>100</sup> Cambridge modern History (1902), on M. Payno dit. Having failed in the land of his adoption, Colombo carried his project to the republic of which he was a born citizen, where it met with no better reception. The interest of Genoa it as to keep the oriental trade in existing overland channels, and the

### Propositions & Génes.

C'est à Gènes que Colomb se serait d'abord adressé-Le premier qui ait avencé cette assertion est Ramusio, qui écrivait cela moins de trente ans après la mort du Découvreur et qui, en outre, s'appuyait sur une autorité considérable, celle de Pierre Martyr, contemporain de Colomb avec l'equel il avait entretenu des relations personnelles, et qui était en position d'être exactement renseigné sur ce point (101). Selon Martyr, si l'on en croyait Ramusio, Colomb, âgé de 40 ans, aurait d'abord proposé son projet à Gènes. Il s'engageait, si on lui en fournissait les moyens, à prendre par le détroit de Gilbratar et à se rendre au pays des épices en naviguant directement à l'ouest. Cos ouvertures auraient été mai accueillies; on les aurait considérées comme des réveries, et Colomb, dépité, serait alors passé à Lisbonne (102).

same consideration provailed with the rival city of Venice, to whose Signoria the projector made his next application  $(Op_-sit_*,\,Vo_*,\,I_*,\,p.,\,21)$ .

<sup>(101)</sup> Cette sasertion se trouve dans un livre publié à Vanisses 1534, comm nous le nom de Sommarie. Voyez les Sources, nº 28.

<sup>(102)</sup> On a souvent cité ce passage, mais en la tronquest. En voici une traduction entière. Remusio ne donne aucune date, sauf celle que l'on peut déduire de l'ûge de Colombà cette époque, 46 ans, mais il suppose que c'est après avoir besucoup voyagé qu'il s'adresse à Génes

a C est à Génes, antique et célèbre ville d'Italie, que naquit Christophe Co
é lomb, d'une femille du peuple, et, aines qu'il est d'amige char les Génois,

e il es sunsaire à la navigation. Comme il avait de grandes dispositions pour

é celle profession, après avoir bien appris à consultre le mouvement des

é estres et la manière de ce servir du cadran et de l'astrolabe, il devint en

é peu de temps un des capitaines de navire les plus esperte et les plus elles

é qu'il y obt de son temps. Or, un asviguant, comme le voulait sa profession,

e il avait soignessement observé, bien des fois, dens henseoup de vayages

e qu'il évait faits au delà du détroit de Gibraltar, soit su Portugal, soit dans

é les ports de ces perèges, que, à certaines époques dell'assée, des vants souf
é fisient du sôté de l'occident, et it comprit qu'ale ne pouvaient venir que de

é la terre qui les produisant par-distà la mer

e Ce fail frappa tellement son esprit qu'il résolut d'en chercher in causs.

Longtemps on a accepté ce récit sans le mettre en question. Colomb était Génois, et à l'époque dont on parlait, Gènes jouissait d'une certaine prépondérance maritime; ces deux circonstances donnaient à l'assertion que Ramusio attribuait à Pierre Martyr quelque vraisemblance et on ne s'avisa pas d'en vérifier l'exactitude; Mais la critique est aujourd'hui plus regardante; elle chercha le passage en question dans la première Décade de Martyr à laquelle Ramusio semblait l'avoir emprunté, et ne le trouva pas; elle le chercha dans les autres écrits de ce lettré et ne l'y trouva pas non plus, il y avait done là une interpolation du célèbre collectionneur ou de celui qui avait livré le prétendu texte de Martyr; cette circonstance enlève toute autorité à l'assertion, qui, pour d'autres raisons, d'ailleurs, ne saurait être acceptée (103).

Benzoni, qui n'avait aucune raison pour mettre en question un témoignage que Ramusio donnait sous le couvert de Martyr, reproduisit son allégation sans y rien changer (104). Paul Jove en prit la substance et reproche à la Seigneurie d'avoir repoussé les ouvertures qui lui avaient été faites (105). Gomara, cependant, n'y croyait

e Etani parvenu à l'âge de 10 aux, il étactés hauts taille, avait le taint fauve, e étail de boune complexion et robuste , il propose it abord à la Scignourie

e de Génes que, si elle vouleit lui mourer des navires, il s'engageaut à affer

e hors du détroit de Gabraltar et de naviguer du côté de l'Occident jusqu'à

<sup>«</sup> ce que, ayant fait le tour du monde, il arrivât au pays où neissent les épi-

<sup>•</sup> ccs. » (Ramono, Vol. III. Delle nanigazioni » Viaggi... Venius, 1556, Vol. 1.) (193) Voyos sur cc point d'Avezas qui, le premier, « feit cette remarque (Cancess, pp. 10 st. 11) et M. Harrisse qui « complété la démonstration (Christophe Colomb, etc., Vol. 1, pp. 82-94 et 337-338).

<sup>(101)</sup> Barrows, La Historia del Mando Nervo, Venues, 1965, Voici le pasvege d'après la visulle édition française de 1979 : « Entre autres, Dom Pierro « Martyr, Milanais, en untrasté qu'il en ha fait, dit, notamment, que Calomh, « avent toute œuvre, communique cest affaire à la Seignerie de Gennes et re-« cite quand atquand l'occasion qui le mont d'alter chercherce pays incognu. » (Fot. 20, Edit, originale de 1963, fot, 11 verse.)

<sup>1105)</sup> Pacia Jovii Novocomensia epiacopi Agrarini. Elogia virorum baltica siriule illustrium. Bhla, 1575, p. 191. Lu première odition est de 1552 et

pas (106). Mais Herrera y ajoutait foi (107). Casoni, qui avait une certaine autorité, comme annaliste de Gènes, et qui a, d'ailleurs, donné sur la vie de Colomb quelques renseignements particuliers qu'il semble avoir puisés à une source authentique, réédita l'histoire en y ajoutant une date précise. Scion lui c'est en 1485 que Colomb se mit à la disposition de la Seigneurie et c'est à la même époque qu'il se rendit à Savone pour voir son vieux père qu'il ramena à Gênes (108).

voici le passage, tel qu'il se trouve dans une ancienne et rerissime édition française, e le Génevois, de ouve et entendement saperhe et obstiné, perfoit e véritablement ouvie de cette gioure sux nations estranges, ayant regret e que les Génevois, qui, d'ancienne réputation et louinge de discipline navale e passonni toutes les nations fesseent desposillende l'occasion de s'acquerie « un grand nom, » Les Éloges et vies brissament descrites, , . . ), traduits par Blaise d'Everon, Paris, Galliot du Pré, 1550, 44, foi, 45 verso,)

(186) Gomara fut remarquer que si Colomb était arrivé par ses propres lumières à la conviction qu'il trouverest les Indes à l'onest au lieu d'avoir su tardivement, à ce sujet, des indications mutérielles, il n'ourait pas manqué de fuire part de son desseun à Gônes, (Historia de les Indias, ch. XIV, fol. 18, Edit orig., 1834.)

(197) Suchant hier qu'une telle entréprise ne se pouvait exécuter que par des princes paissants, il la proposa promièrement à la Seignourie de Canes qui n'en lit pas grand cas. (Hausana, Historia general, 1601, Dec. I, Liv. I, ch. VII.)

(100) « En l'an 4485, qui était le quarentième de son âge, il se rendit à « Génes et expose à la Sorgneurie que, si on lui donnait des navares, a s'en

- a gagonit à sortir de Gibraliar et à maviguer vers l'ouest jusqu'à ce qu'ayant
- a fait le tour du Monde il arrivét à la Terre ou animent les épices, Les
- « Génois gardaient mémoire dans leurs registres que pareille aventure, doux
- cants ans auperavant, avait été tentée par Tedimo Dorsa et Ugolino Vivalui,
- e et que ces hommes courageux s'étant laucés dans l'Océan, n'avaient plus e donné de lours nouvelles. C'est pourquos, soit qu'ils estimassent le projet
- e donné de leurs nouvelles. C'est pourquos, soit qu'un estimassent le projet « irréalisable pour des raisons inconnue», soit parce que, entièrement absor-
- a bés alors par la defeuse des presessions de l'Archipel, menacies par les
- There are avaient depths you surpris Caffe, its no firent per cas de cette
- « norch qui avaient depuis ped surpris Cana, in na intent pas can de rette « proponition, » (Canoni, Annali della Republica di Ganoni, Génon, 1°01, p. 22.)

Le passage est presque textuellement copié dans lienzoni, qui, lui-meme. l'avait empranté à Ramusio, lequel, comme on la vu, l'attribuait à Pierre Mirtyr qui n'i jameis rion dit de pared.

\* mont ajoute à ce qui précède que Colomb passa de Genes à Savone, pais

Muñoz, qui aurait dû être plus circonspect, ne fit aucune difficulté d'accepter le fait et admit avec Casoni que c'est en 1485, peu de temps après son arrivée en Espagne, que Colomb fit à Gênes la démarche qui lui est prêtés (109). Spotorno, qui savait, cependant, où prendre de bons renseignements, fit de même; mais il recula la date de l'événement. C'est en 1477, après son retour du Nord, que Colomb se serait rendu à Gênes pour y faire sea offres de services (110).

Les auteurs modernes ne se sont guère montrés mieux avisés. Washington Irving explique pourquoi Gènes « ferma les oreilles à une proposition qui l'eut élevée à « un degré de splendeur qu'elle n'avait jamais connu (111), » D'Avezac hésite à placer l'événement en 1485 et croit plutôt qu'il eut lieu l'année d'après (112), et Humboldt n'est embarrassé que par l'ordre chronologique dans lequel il faut placer les offres faites par Colomb à diverses puis-

à Lisbonne où il arrive en 1464 (\*) pour présenter son projet au roi João I (\*) qui consulte divorses parsonnes à ce sujet, entre autres, Chdamosto (!). On peut jugar par là du seus critique et de la valeur des reussignements de l'annaiste qui écrivait de pareilles choses, ayant à se portée le livre de Fornand Colomb et les Relations de Cadamosto même.

<sup>(100)</sup> e Je crois qu'avant de se rendre en Espagne il touche à Génes, où a noise le trouvons en 1435 (7). Là il offrit ses services personnels et ses e niches découvertes en Sénat... qui n'apprécia pas leur valeur et rejets ses e offres comme étant des réves d'une susgination maisaine et azaitée » (Moras: Historia del Nueva Munde Madrid, 1795, T. I, Liv. II, S. XX.)

<sup>(110)</sup> Spotorno arrive à cette dele de la manière suivante: Pierro Martyr (dans Ramusia) dit que Colomb avait quarante une quand il fit ses offres de services à Gènes Ce doit être une erreur do copiste. Il faut lire trente ans qui, ajoutés à l'année de sa naissance — 1440 on 1447 — donnent 1477. En fivrier de cotte sunte-là Colomb éteit sur les obtes d'Islande; man dans les dix mois qui suiviront il est bieu le temps d'uller à Gènes, où en n'out pas le segonse de profiter de son ardeur et de se patriotique affection (Codice diplomation colombo-americane. Gènes, 1823, pp. XXI et XXII.)

<sup>(111)</sup> lavivo (Washington), The life and voyages of Columbus, London, 1838, Vol. I, Liv I, ab. Vill, p. Wi.

<sup>(112)</sup> D'Averac, Canesas chrenologique de la vie de Christophe Colomb, cio Paris, 1672, 6-, p. 55.

sances (113). Pour Roselly de Lorgues le fait est rigoureusement établi (114). Tarducel se borne à trouver qu'il a toutes les apparences de la vérité et s'explique très bien que Gênes, dans la situation qu'elle occupait, ait refusé d'accepter l'offre généreuse de son concitoyen (115); refus, ajoute M. Gaffarel, qui « fut pour Colomb une cruelle déception (116). » On pourrait ajouter d'autres noms à ceux qui viennent d'être cités (117).

# III. — Colomb na fit aucune proposition à Gênes.

Seuls parmi les biographes de Colomb qui comptent, M. Harrisse (118), et Fiske (119), ont rejeté cette absurde tradition. Elle est, en esset, tout à fait inadmissible. Colomb, né en 1451 (120), n'a pu faire, à l'âge de quarante

<sup>(113)</sup> Humsonst, Examen critique, Vol. II, 1837, pp. 187-105.

<sup>(114)</sup> e Les témolguages les plus positifs prouvent que Colomb s'adressa e d'abord au Sécat de Génes, » (Christophe Colomb, Paris, 1878, Vol. I, p. 103 )

<sup>(115)</sup> Selon lui cotta tradition a tous les caractères de la vraisemblance et doit être acceptée, aussi bien à cause de son ancienneté, que parce qu'elle est d'accord avec les sentiments d'affection que Colomb nourrisseit pour su patrie. (Takosuci, Vita di Cristoforo Colombo, Milan, 1885, Vol. I, Liv. I, ch. VII, p. 102)

<sup>(118)</sup> Histoire de la découverte de l'Amérique, Vol. II, p. 67

<sup>(117)</sup> Payne, Rossecuwd Samt-Hilaire at Markham entre autres

Le premier écrit : « He quitted the service of Portugal in 1484, and in the a next year went to Genoa, where his plan was also rejected, a (History of the New World, etc. Londres, 1892, Vol. I, p. 118.) M. Payne trouve d'excellentes raisons pour expliquer le refus de Génes d'écouter Colomb. Pour ce que dit le second, voir son Histoire d'Espagne, Vol. VI, p. 182. Lafon pense comme lui. (Hist. d'Aspagne, Vol. II, p. 22.)

<sup>(118) «</sup> A notre avis, dit M. Harrisse, le récit de Ramusio na supporte pas l'analyse, » (Christophe Colomb, etc. Vol. I, pp. 336-339.)

<sup>(119)</sup> The Discovery of America, etc. Boston, 1892, Vol. I, pp. 389-400. Parmites critiques qui rejettent cotte histoire, il faut citer Stagliene, Desimoni, Belgrano et Berchet. Voir la Cristofore Colombo e Venezia de ce dermer. Rome, 1898, 8°, p. 7 M. Avery dans sa grande Mistoire des États-Unis, en cours de publication, l'a ausa rejetée. (Vol. I, 1994, p. 121 et 123.)

<sup>(120)</sup> Depuis la découverte du éocument de 1479, qui confirme de que gous

ans, aucune proposition à Gênes parce qu'à cet âge il était déjà au service de l'Espagne et se préparait à partir pour son grand voyage. Il n'a pu faire de telles ouvertures à aucune autre époque, car il avait vingt-cinq ans lorsqu'il arriva en Portugal, à la fin de l'année 1476 et c'est en 1485, au plus tard, qu'il passa en Espagne, où nous savons qu'il résida sans aucune interruption jusqu'à son départ de Palos en 1492. À aucun moment de sa vie, après son départ de Lisbonne et son entrée au service des Rois Catholiques, qui date, d'après lui-même, du 20 janvier 1486, Colomb n'aurait pu se rendre à Gênes et y séjourner assez longtemps pour entamer et suivre des négociations comme celles que nécessitait la présentation d'un projet tel que le sien.

S'il avait fait quelques démarches de ce genre ou s'il avait eu l'intention d'en faire, il l'aurait dit quand il parla des diverses puissances avec lesquelles il pouvait s'engager, et sa déclaration qu'il se proposait de s'adresser à la France, quand il crut que tout était rompu avec l'Espagne prouve qu'il ne pensait pas à soumettre son projet à sa ville natale. Le silence, sur ce point, de Fernand Colomb et de Las Casas, confirme celui de Colomb, et montre qu'il n'y a rien de fondé dans la tradition d'après laquelle le grand dessein de Colomb aurait été également soumis à Gênes. Le fait que l'assertion de Ramusio, source unique de cette tradition, repose sur une indication erronée fait d'ailleurs disparaître la seule raison que l'on pouvait avoir de lui donner quelque créance.

avions démontré dans notre essais The resi berià date ef Christopher Columbus, publié à Londres en 1903 et dans la III de nos précédentes Études imprimée à Paris en 1904 nous croyons pouvoir considérer comme définitivement établi que Colomb est né es 1451. Voyez la 1<sup>m</sup> de ces Nouvelles Études. Sources, n° 1.

IV. - Les propositions que Colomb surait faites à Veniss,

L'assertion que Colomb aurait été aussi en relation avec Venise est encore plus invraisemblable que la précédente.

Elle est de date relativement récente. On la trouve mentionnée pour la première fois par un historien italien des temps modernes, Carlo Antonio Marin, qui écrivait en 1808, que douze ou treize ans auparavant (duodici o tredici) Francesco Pesaro, membre du Conseil des Dix, lui avait affirmé qu'il existait, dans les archives de ce fameux conseil, un mémoire par lequel Colomb offrait son projet à la Signoria (121).

Marin, qui avait été magistrat de la République provisoire et membre du Conseil des Quarante, était un écrivain consciencieux qui n'aurait pas mentionné un fait de ce genre, s'il ne lui avait semblé probable. De plus, le personnage dont il tenait son information, Pesaro, n'était pas le premier venu. Savant, ambassadeur à Madrid, procurateur de Saint-Marc, chevalier de l'Etoile, membre du Conseil suprème des Dix, il ne semblait pas homme à avancer qu'il avait vu et lu un document qui n'existait pas. Marin était donc justifié à donner créance à un fait ainsi avancé. Cependant le même Marin, chargé en 1806 de remettre en ordre les archives de Venise, ne fait aucune

<sup>121)</sup> Voict le passage, que nous traduisons sur la texte cité per D'Avezac : Caranac, p. 88, note :

Comma javais fait part, il y a de cela de douis à treire ans, su chevalier Francisco Pesaro du dessein que j'avais formé d'écrire le premier l'Histoire du Commerce Vénitien, il me dit entre autres choses relatives à ce sujet . « Tendis que je faissis partie du Conscil des Dix, par hauard, ou cherchant certains renselgnements dans les archives de ce corps, j'eus l'occasion de voir et de lire un mémoire présenté à la Soigneurie par Colomb, pour le prier d'accepter son projet , meis ce mémoire n obtiet pas l'accueil désiré » Quei qu'il en suit, notre navigateur s'adresse au roi Jean II de Portugal, ardent partisen de ces sortes d'antreprises. (Manie, Storia civile e peldica del commercie de Veneziani, Venise, 1790-1800, 8 vol. 8°, Vol. VII, p. 234.)

allusion à ce document extraordinaire, dans le rapport qu'il adressa au gouvernement en 1807 pour rendre compte de sa mission (122).

Quelques années plus tard, Bossi reprit l'assertion de Marin et dit qu'un magistrat distingué de Venise s'était assuré que, dans les archives publiques de cette République, il était fait mention des offres de Colomb, ainsi que du refus des Vénitiens, qui, à cette époque, étaient engagés de façon à ne pouvoir entrer dans la voie qu'on voulait leur ouvrir (123). D'Avezac et M. Harrisse ont tous les deux conjecturé que ce magistrat distingué de Venise était ce même Francesco Pesaro nommé par Marin (124), et cela est très vraisemblable, car Bossi était ambassadeur du Piémont à Venise en 1797, époque à laquelle Pesaro y joua un rôle politique important (125).

Le Mémoire de Colomb à la République de Venise n'aurait donc été vu que par une seule personne et, en dehors de cet unique témoignage, il n'y a pas trace qu'il ait jamais existé. Bossi lui-même reconnatt qu'on ne saurait produire aucune pièce à l'appui de la tradition que Colomb s'était aussi adressé à Venise, et M. Harrisse, qui a fait à Venise des recherches personnelles pour éclaireir ce point n'a rien trouvé (126).

Ces recherches ont été reprises depuis par d'autres, notamment par MM. Fulin, de Cecchetti, et par M. Berchet, et ce dernier a montré qu'aucune des chroniques,

<sup>(122)</sup> Bencher, Cristoforo Colombo e Venezia, 1890, pp. 4, 5.

<sup>(123)</sup> Bossi, Histoire de Christophe Colomb. Paris, 1824, pp. 138-139.

<sup>(12)</sup> D'Avezac, Canevas, p. 56, note. Hannisse, Christophe Colomb, Vol. I, p. 840.

<sup>(125)</sup> HARRISSE, loc. cit. BERCHET, loc. cit., p. 6.

<sup>(126)</sup> Harrisse, loc. cit. Nous constatons toutefois, non sans surprise, que M. Barrisse semble admettre que le document dont il est ici question a pu axister à l'époque où Pesaro est supposé l'avoir vu. Il aurait disparu depuis et serait peut-être encore aujourd'hui enfoui dans quelque liasse de papiers nou catalogués (sbid., Vol. I. p. 3/0 st note).

imprimées ou connues, se rapportant à l'époque, non plus que celles, en très grand nombre et encore inédites, conservées à la Bibliothèque de Saint-Mare, ne font allusion à cette offre de Colomb à la République de Venise. On a aussi compulsé les Archives d'État de la Seigneurie et tous les documents où pareille mention aurait du figurer, et on n'a pu que constater son absence. Les papiers de Foscarini et ceux de Zurla, où on l'aurait certainement trouvée, si elle avait en quelque consistance, sont également muets à cet égard (127).

Ces résultats négatifs étaient plus que suffisants pour donner la conviction que l'assertion de Pesaro ne pouvait qu'être e rronée; mais les légende sont la vie dure et, quand une fois elles sont entrées dans les esprits imaginatifs, il est bien difficile de les en extirper. Celle-ci nous fournit un nouvel exemple du fait.

Un érudit italien, de bonne foi sans doute, se laissa persuader qu'il existait une lettre de Colomb lui-même où il parlait de l'offre qu'il avait faite à Venise et du refus qu'on lui avait opposé. On lui en donna le texte et il n'hésita pas à le publier, en l'agrémentant d'un commentaire critique auquel il ne manquait que l'esprit critique (128).

Cette prétendue lettre de Colomb ne soutient pas, en effet, l'examen. Elle est en italien, alors que Colomb n'écrivait jamais dans cette langue; elle est adressée aux « Seigneurs Vénitiens », expression qui n'était point en usage à la date que porte la lettre ; elle est signée « Columbo Crist. », signature que l'on ne connaît pas à celui auquel on l'attribue, qui désigne son entreprise comme celle du « Nouveau

<sup>(127)</sup> BENGSEY, loc. cif., p. 8.

<sup>(136)</sup> Cette Lettre parut dans la Bollettino di curresità veneziane, Troinième Année, 1680 1481, p. 127, où clie ast donnée comme provenant d'un manuscrit au parchemin datent du xvi' siècle et appartenant à la Bibliothèque de M. Luigi Alberti, de Bologue,

Monde » (129). Malgré ces preuves intrinsèques de fraude, la lettre fixa l'attention. Cantu et Fulin eurent beau déclarer qu'elle était apocryphe (130), celui qui avait produit la pièce persista à soutenir son authenticité et, sans vouloir s'expliquer très nettement à ce sujet, parla d'une autre lettre de Colomb, appartenant à la famille Gradenigo, qui pouvait confirmer la teneur de la première. MM. Fulin et Berchet instituèrent alors une enquête en règle pour ar-

(129) Voici le fexte el la fraduction de cette singulière lettre :

« Litera di M. Christofolo Colombo ai Signori Venetiani nel 1493

e Molto magnifico Signor mio,

- e Doppo che a questa vostra Republica noncriuscito conveniente lo eccoe gliere l'offorte mia, el che le malvagge ire dei nemici tutte se misero in
  e accordo nell'abbandonare le mie instantie, io mi gieta in bracio de Dio
  « Signore. Il quale per intercessione de' Santi fece che il elementissimo Ro
  a di Chastiglia con animo generoso non adegnasse di prestare manno a li
  e miei progietti per l'impresa del Nuovo Mondo.
- e Et com, laudando Dio Signore, habe il comendo di navi et homent, et al e presente sonno per metermi in viaggio por quela terra famosa, che Dio mi e in dato la fortuna di potter tentare. Et lo vi ringratio di tutte le vostre e amorevolezzo et vi suplico di interciedare per ma.

e Di Palos, al 1 d'agosto 1492. « Courres Crist. »

e Lottre de M. Christofolo Colombo sus Seigneurs Venitiens en 1492.

#### e Très magnifique Seigneur,

e Depuis qu'il n'a pas paru convenable à votre République d'accueillir mon e offre et que la colère porverse des ensemis les a tent mis d'accord pour e rejeter mes instances, je me suis jeté dans les bras du Seigneur Dieu. Lee quel par l'intercession des Seints a fait que la très clément Roi de Case tille, dans son cœur généroux, n'a pas dédaigné de prêter la main à mes e projets pour l'entreprise du Nouveau Monde.

e Et ainsi, louenge en soit au Seigneur Dieu, j'el obtenu le commandement e de navires et des hommes, et en ce moment je suis sur le point de me e mettre en route pour cette terre fameuse, voyage que Dieu m'a donné la c fortune de pouvoir tenter. Et je vous remercie de toutes vos amabilités et a je vous supplie d'intercéder pour moi.

« De Palos, le 1™ août 1492.
« Couveo Caust. »

(180) Terso congresso geografico infernazionale, Venue, 1841. Roma, 1883, 2 Vol. 8°; Vol. I, p. 394.

river à la vérité et découvrirent d'abord que le personnage de Bologne, Luigi Alberti, que l'on donnait pour être le possesseur du premier document, était complètement inconnu dans cette ville, et ensuite que la famille Gradenigo n'avait aucune connaissance de l'autre pièce.

Cette enquête dont M. Berchet a publié les résultats (131), mit fin à la mystification; mais on voit quels efforts il a fallu faire pour en arriver là (132). La tradition que Colomb fit des offres de service à Venise n'a donc pas plus de consistance que celle d'après laquelle il aurait négocié avec Génes. Maigré l'assertion de Marin et de Bossi et malgré le témoignage aut lequel ils s'appuyaient, elle n'aurait jamais dù être prise au sérieux, parce qu'il n'était pas dans la nature des choses que Colomb se fût adressé à Venise, où le nom de Colombo était détesté et où on ne pensait point aux entreprises transstlantiques pares que tous les intérêts de la République étaient engagés dans le maintien de ses relations commerciales avec l'Orient par la route de l'Est. Il faut encore conclure de ce qui vient d'être exposé, qu'on ne saurait arguer des ouvertures que Colomb aurait faites à Gênes et à Venise pour avancer que son projet était antérieur à son passage en Portugal et avaitaussi un caractère théorique, puisque le fait même sur lequel on s'appuie n'est pas établi et est contraire à toute vraisemblance.

<sup>(131)</sup> Dans son Mémoire : Cristofero Colombo e Venezia, Rome, 1830, 8. [132] Avant l'institution des recherches qu'on vient de mentionner, Tarducci, quoique toujours favorable à le tradition colombianne, n'avant pes osé admettre colle-ci (Vila, ch. VII, Vol I, p. 202) et Fisko l'avant complétament rejetée (The Discovery, Vol. I, p. 202); Roselly de Lorgues, naturellement, l'avait acceptée Christophe Colomb, Vol I, pp. 143 et 104), ainsi que Payne (History of the New World, etc., Vol. I, p. 113), ce qui est asses surprenant. Il a reproduit cette opinion dans son chapitre: The age of Discovery de la Cambridge Modera History, Vol. I, p. 21.

### CHAPITRE TROISIÈME

BARTHÉLEMY COLOMB EN PORTUGAL. BON INPLUENCE SUR LES IDÉES ET LES PLANS DE SON FRÈRE.

I. — Colomb aurait envoyé son frère Barthélemy en Angleterre pendant qu'il se rendait en Espagne.

Pendant qu'il se rendait lui-même en Castille pour y présenter son projet, Colomb, nous disent son fils et son historiographe, prévoyant qu'il pourrait ne pas être plus heureux auprès des Rois Catholiques, qu'il ne l'avait été auprès du Prince parfait, aurait chargé son frère Barthé-lemy, qui était avec lui en Portugal, d'aller faire des ouvertures en son nom au roi d'Angleterre (133). C'était alors Henry VII. Laissons donc Colomb sur la route de Castille et voyons ce que fit son jeune frère après le départ de son ainé, que nous retrouverons plus tard.

0 H b a

<sup>(193) €</sup> Mais craignant que, si les rois de Castille n'acceptaient pas non plus 
€ son entreprise, il ne lui fallût la proposer de nouveau à quelque autre

e prince, et qu'ainsi beaucoup de temps ne se perdit en cela, il envoya en

 <sup>≼</sup> Angieterre un de ses frères qu'il avait suprés de lui, nommé Bartolomeo
 ∢ Colon. > (Historie, ch. XI, fol. 81, recto.)

Les Casas s'exprime plus longuement, mais dans le même seus: « Christo-« phe Colomb considérant que, si les souverains de la Castille n'acceptaient

e pas sa proposition, il lui faudrait passer la majeure partie de sa vie à cher-

chor des princes qui lui donnoraient l'aide et l'appui dont il avait besoin,

Lugea à propos, tandes qu'el irait lui-même en Castille, d'envoyer au roi
 d'Angleterre, pour lui faire les mêmes offres de service, un de ses frères

<sup>«</sup> qui s'appelait Barthélemy. » (Historia, Liv I, ch. 29, Vol. I, p. 224.) Las Casas répète en substance la même chose, au commencement de son ch. 101, Vol. II, p. 78.

Dans deux passages différents où il énumère les puissances dont il aurait refusé les avances pour rester fidèle à l'Espagne. Colomb nomme l'Angleterre avant le Portugal (134). Il semble d'après cela que Colomb se serait d'abord adressé à l'Angleterre et c'est ce que dit Oviedo (135), qui aura peut-être recueilli cette version de la bouche de Colomb ou de quelqu'un qui la tenait de lui. Mais on doit se défier de tout ce que dit Colomb quand il parle de choses qui le touchent personnellement. Ainsi, dans les lettres en question, il se vante d'avoir repoussé les avances destrois puissances nommées, alors qu'il est bien certain que c'est lui qui leur fit des ouvertures et qu'en ce qui concerne le Portugal, tout au moins, ce sont ses propres avances qui furent écartées, lui-même le reconnait ailleurs (136). Ici comme dans bien d'autres cas, Colomb dénature les faits pour se faire valoir.

L'assertion de Fernand Colomb et de Las Casas que Barthéiemy fut envoyé en Angleterre par son frère n'a rien d'invraisemblable, puisqu'il est certain que ce frère de Colomb y alla et qu'il entretint le roi Henry VII d'un projet de découvertes transatlantiques semblable à celui que proposait son ainé; mais, ainsi qu'on le verra plus

<sup>(134)</sup> a l'el répondu à la France, à l'Angleterre et au Portugal ... » Y responds à France y à inglaterre y à Portugal... (Lettre de la fin d'août 130s. Navanners, Vol. II, p. 254, et Scriff in Raccotta, Vol. II, p. 44.)

Per servir à Vusaires Altenas ye no quise entender con Francia, su Inglaterre, su Portugal - a Pour servir Von Altenas je n'ai écouté si la France, « ai l'Anglaierre, su la Portugal, a (Fragment de lettre sans dete, Las Casas, Liv. I. ch. 31, Vol. I. p. 262, et Scrifts, Vol. II, p. 262.) Fernand Colomb cita le même passage, fol. 25 recto.

<sup>(135)</sup> a Voyant que ses services m'étaient pas acceptés fou Angleterre] il dontama les mêmes négociations avec le roi Jean second du nom ca Pord'ugal... » Camo vido que alli ne era acogido su serviçio, començó à mover d'irectar la misma negociacion cen si rey don Juan Segundo de tal nombre en Portugal. (Historia General, Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 19, col. I.)

<sup>(136)</sup> Dens sa lattra de mei 1505, uŭ il dit que Dieu forme la vue, l'ouis et tous les sons au roi de Portugal qu'il ne put jameis convaincre. (Les Casse, Vol. I, pp. 216-219 et Scritti, Vol. II, p. 255.)

loin, il y a quelque incertitude sur l'époque à laquelle il se rendit dans ce pays, et peut-être aussi sur les circonstances qui l'y amenèrent.

#### II — Etablissement de Barthélemy Colomb en Portugal.

Le jeune frère de Colomb était bien capable d'exposer et de faire valoir le projet de son ainé, si récliement il passa en Angleterre dans es but. Avant de chercher à quelle époque il a pu s'y rendre, ce qui est un point controversé, arrêtons-nous un instant sur le personnage et voyons ce qu'il valait.

Dans la courte mais précieuse notice qu'il a consacrée à Colomb, en 1506, Gallo dit que son frère Barthélemy le précéda à Lisbonne (137). Cette assertion, venant d'une source aussi autorisée, est un peu faite pour surprendre, car elle est contraire au témoignage de Fernand Colomb qui affirme que son père habitait cette ville avant son jeune frère (138), ce qui ne manque pas de vraisemblance, si nous considérons que Barthélemy avait dix ans de moins que Christophe (139), et qu'il faut qu'il soit allé à Lisbonne très jeune pour y avoir précédé son ainé. Cependant Gallo était en position d'être bien renseigné sur les antécédents des deux frères. Comme nous l'avons

<sup>(187)</sup> Parlant de Christophe et de Barthélemy, Gallo dit qu'à leur adolescence ils voyagèrent et que Barthélemy, le plus jeune, se axa en Portugal, à Lisbonne : Sed Barthélemezs minor natu in Lucilana, denum Ulissipone constiterat. (De Nazigatione Columbi, in Raccolta, Fonti, Vol. II, p. 188, st. dans le Columbus de Thacher, Vol. I, p. 190. Sur Gallo voyez la première de nos Éronse, Sources, p. 41.

<sup>(238) ...</sup> Peresoche egli habitara sa qualla città avanti: perce qu'il Colomb) habitait cette ville [Liabonne] avant lui (Historie, ch. II, foi, 5 verso).

<sup>(139)</sup> Nous avons une déposition de Barthélemy de l'année 1512 dans laquelle il déclars qu'il avait alors cinquants ans passés : Cinquants anss o mas (Pleites de Colon. Vol. I, p. 183). Voyes sur ca point nos Études, pp. 114-115.

dit ailleurs (140), il entretenait des relations d'amitié avec les Colombo, il était le voisin de Domenico, il avait prêté de l'argent à l'oncle de Colomb, Antonio, et il avait eu communication de lettres de ce dernier. Il fut aussi, pendant des années, chancelier de la Banque de Saint-Georges, avec laquelle Colomb était en rapports et qui était à l'époque un centre auquel aboutissaient tous les renseignements relatifs au commerce et à la navigation.

Nous retrouvons d'ailleurs la même assertion chez deux autres annalistes génois, contemporains de Colomb, Senarega (141) et Giustiniani (142); Casoni, qui passe pour avoir eu des renseignements particuliers sur les Colombs, dit la même chose (143). Les deux premiers se bornent presque à copier Gallo; cependant, eux aussi vivaient dans un milieu où la famille de Colomb était bien connue et il est permis de croire qu'ils n'auraient pas répété ce que Gallo avait écrit, si leurs informations ne concordaient pas avec les siennes. En ce qui concerne Casoni, son témoignage n'a guère de valeur, car tout ce qu'il rapporte des premières années de Colomb est erroné (144).

La dénégation de Fernand Colomb est plus sérieuse; on doit noter cependant qu'elle s'est produite à l'occasion du démenti qu'il inflige à Giustiniani, qui avait révélé que l'illustre navigateur exerçait, dans sa jeunesse, une profession manuelle, et qui, à ce propos, répète ce que Gallo

<sup>(110)</sup> Vair nes Études, pp. 41-42

<sup>(\$41)</sup> De rebus genuensibus commentaria, dans la Raccolta, Fonti, Vol. II, p. 193. Voyez nos Études, p. 43.

<sup>(142)</sup> Pazitersem, in Raccolta, Fonts, Vol. II, p. 265. Sur Giustiniam et les diverses reproductions de sa notice sur Colomb, voyes nos Études Critiques, Sources, pp. 42-43.

<sup>(143)</sup> Recontant l'arrivée de Cotomb à Lisbonne, Casoni dit qu'il trouva là son frère Barthélemy qui demourait dans cette ville depuis quelques années. Qu'es avende trovate Bartelomes ano fratelle, il quale de qualche anni es traitanese su quelle cetté. (Annais, Gênes, 1786, p. 27. Voir nos Études, p. 34.) (144) Voyez nos Études, pp. 389-322.

avait dit des leçons qu'il aurait prises de Barthélemy. Or, comme nous savons aujourd'hui que ce que rapporte Giustiniani des humbles commencements de Colomb est justifié, on peut se demander si la rectification de son fils, relativement à l'arrivée de Barthélemy à Lisbonne, est mieux fondée.

li faut aussi remarquer qu'en 1480 Domenieo Colomb donne à Barthélemy une procuration, dont nous ne possédone plus le texte, malheureusement, mais dont il est permis d'inférer que ce frère de Colomb était alors à Lisbonne et que son père le chargeait de quelque transaction auprès de son ainé. Si Barthélemy était auprès de son père en 1480, la nécessité ou l'opportunité de lui donner une procuration a'explique plus difficilement (145). Ce qui est certain, en tous cas, c'est que les deux frères vécurent ensemble à Lisbonne, pendant quelques années au moins, avant que l'ainé ne quittât ce pays.

En résumé, bien que ce que disent Gallo, Senarega, Glustimani et Casoni relativement à l'établissement de Barthélemy à Lisbonne avant que Colomb ne s'y fixât, soulève quelques objections, on ne peut dire qu'il y ait là quelque chose qui soit contraire aux données authentiques que nous possédons sur les débuts des deux frères dans la vie. Nous ne voyons rien, pour notre part, qui empêche d'admettre que Barthélemy soit passé à Lisbonne vers l'année 1579, époque à laquelle il semble, d'après l'acte découvert par M. Assereto (146), que Colomb n'était pas encore fixé définitivement en Portugal; peut-être même que Barthélemy ne se rendit dans ce pays qu'à la suite du voyage que son frère fit à Gênes en cette année 1479.

<sup>(145)</sup> Voyes, cependant, co que nous disons silleurs, à ce sujet : Études, no. 115-116.

<sup>(146)</sup> Voyes ci-desus, Étade première, Résumé, Note 31.

Eôle de Berthélomy dans les conceptions de son frère.

Barthélemy Colomb paratt avoir eu une instruction plus sérieuse que celle de Christophe. Il savait suffisamment le latin (147) et avait des connaissances étendues en cosmographie et en cartographie (148). Il était si versé dans ces dernières matières qu'il put tirer partie de son savoir pour vivre en dressant des cartes marines à l'usage des navigateurs (149). Au rapport de Las Casas, il était également bon marin, et peut-être en savait-il autant à cet égard

<sup>(147)</sup> Furnand Colomb e dit de lui qu'il ne connaissait pes les lettres intines mistière fatine (fol. 24, recto) — , mais cela ne vent pas dire qu'il ignorait le latin, car nous avons des preuves du contraire. Tous les critiques sont d'accord, cependant, que mi l'un ni l'autre des deux frères n'écriture de Barthélamy était plus régulière que celle de son frère; Las Casas avait déjà fait la même remarque : « il était bon écrivain, plus habite en cele que l'entiral, cer jai a entre les mains benucoup de uboses écrites de la main des doux frères. » (Historia, ch. 161, Vol. II, p. 86.)

<sup>(168)</sup> a Notamment habile, dit l'ergand Colomb, à faire des cartes, des gloq bes el autres instruments pour la navigation...» Esqua molto bene fur carte
da navigare, a spere, e altri instrumenti (llistorie, ch. XI, fot. 21, recto),
a le crois, écrit Les Cosas, qu'il n'était pas moins savant que son frère en
a cosmographie et dans les acts qui su relèvent, comme de dresser et du desa sinar des cartes marinne, de construire des sphéres et autres instruments
a de cette science, p 1 cros que no mucho menos docte en cosmografia y lo
à ella tocania, y en hacer à pintar cartas de navegar, y esferas y atros instrumentes de squelta arte, que su hermano. (Historia, Liv. I, ch. XXIX,
Vol. I, p. 294.)

<sup>(149)</sup> Pariant de séjour de Barthélemy à Lisbonne, Galle det : Ube intentes questies, tabelles proporties aperam dode, quese ad usem nautieum, juries elle neationables et proportionables servate, marie portus, titlora, sinus, insule affigiantur. . e Où, pour gagner se vis, il s'occupait de la nonfection des cere tes à l'usage des maries où étaient représentés, avec leurs contours exacts, a les mars, ports, rivages, golfes et ties, o (De Nassyatione Columbi, in Recruita, Fonts, Vol. II, pp. 158-159.) Sonarega répète la même chose presque mot pour mot (Ibid., p. 193). Les Cases confirme indirectement ce témorgange en disant qu'en Augleterre Barthélemy se refit une situation en dressant des certes marines : Haccando cartes de maruer (Historia, Vol. I, p. 225.)

que son frère (150). A ces différents points de vue son mérite principal, paraît d'avoir été un théoricien ingénieux, capable de conception d'ordre général. En cosmographie et en géographie, nous assure-t-on, il avait des idées qui lui appartensient en propre. Son commerce avec les navigateurs portugais, qui fréquentaient les régions nouvellement explorées, et sa profession qui l'obligeait à traduire sur des cartes les indications qu'il recevait, lui suraient donné la conviction qu'en naviguant à l'ouest on ne pouvait manquer de trouver des terres. Pénétré de cette conviction, il l'aurait fait partager à son frère et ce seraient les idées, ainsi suggérées, qui auraient été la source du grand dessein de celui-ci.

Ce curieux renseignement, qui vient aussi de Gallo (151), dont les informations sont généralement sûres, et que

<sup>(130)</sup> Il était surtout instruit et expérimenté dans les choses de la mer, dit Las Casse . Sensiadamente sabio y experimentade en las come de la mer-(Zoc. cii.). Ailleurs, Las Casse n'exprime muni . e. Il était bon marine et, m e j'en juge par les livres et cartes marines qui appartamient, soit à lui, soit e à l'amirel, et qu'il a commentes et annotes de se main, je cross que dans e l'est de le navigation il ne le cédait pas à l'amirel » Granmarinera,y cres, per les libres y cartes de marear glossies y notades de se letra, que de-bien ser auyos e del almirante. (Loc. cd., ch. Gi, Vol. II, p. 80.)

<sup>( 5</sup>t) Voici le passage : Bartholomeus autem sermonthus corum. asspetus qui ab also quodammado terrarum orbe redibant, sindio pingendi ducius, argumento el animi cogitalem com fratre rerum nacticarum perificre communicat, estendens omnino necessarium, si quis Etiopum meridionalibus littoribus relictis in pelagus ad manum dezteram occidentem versus carsum dirigeral, at is proceed dubio continentem terram aliquando obviam esset habitures; a Barthélumy, accoptamé aux récits de ceux qui revenuent, pour a anal dire d'un autre mande, et poussé par l'obligation de drewer des car-< tes, communique à son frère, qui était plus expérimenté que lui dans les choses de la mer, les renselguements qu'il evait et un conviction qu'il était. înévitable que si quelqu'un, lessent de côté les rivages méridionaux des Ethiopiens, dirigout se course, su pleine mer, è main dreife, vers l'occident, il finirelit sens aucun doute par rencontrer une terre continentale, » (De Namgatione,.. sa flaccolta, Fanti, Vol. II, p. 189.) Senarega répète mot pour mot Los. est., p. 193). La texta de Giustiniani est assez différent, voir el-Après, note 152.

reproduisent Senarega et Giustiniani (182), ágalement bien placés pour être exactement informés sur se point, a paru, néanmoins singulier. On ne peut, sependant, l'attribuer à la malvaillance, car ces trois annalistes ne sont nullement hostiles à Colomb. Génois comme lui, ils ne parient de lui qu'avec sympathie, et on ne voit aucune raison de supposer qu'ils sient rapporté à la légère, ou par médiannee, ce qu'ils discut à ce sujet. Fernand Colomb s'est naturellement inscrit en faux contre ces assertions. N'syant pas connu celles de Gallo et de Senarega, c'est à Giustiniani qu'il s'en prend et il le fait en termes peu courtois: Giustiniani a menti; Barthélemy n'e rieu enseigné à Colomb,

(112) Giustmani rappelle que flarthélomy, qui exerçail la profession de cortagraphe, avest pu must requestic des indications géographiques, et coutions comme out : Hypermed: mardimes sinus signs insulas didicil ab es, que ibi tam forta is a plazimis scerperat, qui ao regia instituta ibant quatannio ad applorandas inacosais Ethiopum terras et Organi Intra-meridiem at accasom remotas plagas. Cum quibas is plaress struonem foreas, queque ab his accoparat conference ours his que et in east ipte fam, dudum forral meditatus picturis, at legerat apud cosmographos, fandem venerat in opinionem passa omnina flari, at qui Ethiopam ad libicam vargentiam blara linquens rectus dirigal inter sephirum at libicum narigulionem, pautist musaibus aut insulam aliquam aut uitimas Indorum continentes furras assequeretur Que uh sain azacie porsepii a fraire, sorio intra se rom ozastinant... « Do e cette forma il [Christophe Colomb] apprit de lui è conneltre des galfes et e dos lles sur lesquele calus-cu avad été ransaigné par les gens de mar qui, « chaque annie, allesent, sur l'ordre du roi, explorer les terres intécennibles e des Éthiopiens et les contrèss reculées de l'ooken entre le midi et le con-4 chent. [Berthelemy] s'étant apprent entretenu ovet eux et, conférant les a renseignements qu'ile lui donnieut avec les réflexions qu'il avait déjà pa 4 faire les-même, en desensent ses cartes et ce qu'il aveit pe apprendre par s la lecture des cosmographes, si avast finalement conqui difée qu'il était cera ista que celut que partirali des côtes de l'Éthiopis au poiat où elles teura nest vers is sud-ouest of presdrait directement as could entre I ouest at a in sud-oussi, attendesit on you do more ou qualque the ou l'extrémité du a routinent tadion. Dés que Colomb se fut, blos, pénetré do ce que lot dissit. a son feère et après y avoir murement réflèch. .. n (Grevnisan, Praiferium, cote un passant XIX, Reproductpur la Bassoila, Fonts, Vol. II, pp. 245-246.) La phruse de la fin altimas Indorgia, continentes terras est une amphilication de Giustiniam , alla na sa trouva ai dans Gello in dans Sanaraga.

c'est, au contraire, de celui-el qu'il a appris tout ce qu'il savait en cosmographie (153).

Il n'est pas douteux que Barthélemy était très compétent en matière de cosmographie et de navigation (154). Outre le témoignage de Las Casas, qui est très affirmatif à cet égard, nous avons dans les nombreuses notes qu'il a mises à l'Imago Mundi, ainsi qu'à l'Historia rerum et dans la carte qu'il a laissée à Rome en 1505 ou en 1506, une prouve incontestable qu'il s'occupait sérieusement de ces questions, et qu'il avait sur elles les mêmes idées que son ainé. On peut même relever une particularité qui donne à penser que, comme le dit Gallo, c'est à lui qu'appartient la priorité de ces idées.

Parmi les notes que Colomb et son frère Barthélemy ont mises à l'exemplaire de l'Imago Mundi appartenant à la Colombine de Séville, il y en a une, que Las Casas attribue à Barthélemy, qui a une importance toute particuliere. C'est celle qui porte dans la classification de la Raccolta le n' 23, et où sont relevées les opinions des auteurs anciens relativement au peu d'étendue de l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde, opinions que

<sup>(151)</sup> Fernand Colomb énumère co qu'il appelle les mensonges de Giustiniani ; e Le premier set que l'amiral alla à Liabonne et appril la cosmos graphie de son frère, ce qui est le contraire de la vérité, parce que l'amise rui était là avant lui et que c'est lui qui appril à son frère (Barthélamy) ce qu'il savait, a La prima adunque é, che i ammiraglise andò a Liabonn ed imparare la Cosmographia de un suo fraielle, che quivi aveva, il che è contraire , percioche egli habitave in quella citta avanti, è egli insegnò ai fraielle quel ch'ai suppe (liistorie, ch. II, fol. 5, verso.)

<sup>(154)</sup> e Je présums que sur certains points il [son frère] l'aveit surpassé, 

si toutefois il est vrai qu'il sût reçu de lui les éléments de ces congaissan
con., » ? presume que en algunes cosse destas le escedia, passée que per

ventura les habites del aprendide (Las Casas, Rieloria, ch. XXIX, Vol. I,

p. 224.)

On remarquera que Les Cases, qui communesti l'essertion de Fernand Colomb, que c'est Christophe qui donne des leçons à son frère, fait à cet égard une réserve.

d'Ailly rapporte dans son chapitre VIII intitulé: De quantitate terre habitabilis. Ce sont celle d'Aristote qui disait qu'il y a peu de mer entre l'Espagne et les Indes, celle d'Esdras qui écrivait que la septième partie seule de la terre était couverte par les eaux, et celle de Sénèque qui avançait que la mer intermédiaire était navigable en peu de jours, opinions que d'Ailly déclare être mieux fondéesque celle de Ptolémée, qui soutenait qu'on ne connaît d'habitable que la partie de la zone habitée qui, en longueur, forme la moitié du globe, et que l'auteur de la note dit être conforme à celle de Marin nonobstant la correction de Ptolémée (155).

Or, ces opinions sont celles qui forment la base de la théorie par laquelle Colomb explique la possibilité de passer aux Indes en prenant par l'ouest, c'est lui-même qui le dit dans une lettre où l'on retrouve presque textuellement les assertions de d'Ailly qui ont motivé la note (156). Il est clair, dès lors, que ai cette note est de Barthélemy, comme l'affirme Las Casas à deux reprises différentes (157), comme le croit le savant bibliothécaire de la Colombine (158), et comme nous le croyons aussi, parce que l'auteur de la note était à Lisbonne à une date à laquelle Colomb ne pouvait pas y être (159), il faut bien admettre qu'il y a là un motif de plus de croire que Barthélemy pouvait bien être l'auteur de la théorie colombienne de la possibilité du passage aux Indes par l'ouest.

<sup>(155)</sup> Sur ces textes de d'Adly voir ci-dessue les notes 411 à 415 à la In-Étude.

<sup>(156)</sup> Relation de son troisième voyage, laitre écrite d'Helti on 1498, (Navanauxa, Viages, Vol. I, p. 261.)

<sup>(157)</sup> Historia de las Indias, chap. XXVII, Vol. I, pp. 213 et 214; voir ci-après note 171.

<sup>(158)</sup> M. de la Rosa a donné ses raisons pour croire que cette note est de Rarthélemy dans une note écrite pour le Calamba da M. Assensio, Vol. I. p. 224. Il a sussi exprimé la même opinion dans son Calalogo.

<sup>(150)</sup> Nous revenous sur os point un peu plus loin.

On ne saurait donc rien voir d'invraisemblable dans ce que dit Gallo de la part que Barthélemy prit à la formation du dessein de Colomb. C'est ainsi qu'en a jugé un critique des plus sévères, M. Harrisse, auquel personne ne reprochera d'acqueillir facilement les faits douteux (160). La seule objection que l'éminent critique regarde comme pouvant être opposée à l'assertion de Gallo, c'est la procuration qui lui fut donnée à Savone, en 1480, par son père (161). Mais il ne résulte nullement de ce fait que Barthélemy était alors auprès de Domenico ; on en inférerait plutôt le contraire (162). L'objection réelle à ce qu'on nous dit de l'influence des idées de ce jeune frère de Colomb sur celles de son siné, c'est son âge et l'époque tardive à laquelle il dut passer au Portugal. Mais on ne saurait voir là une raison suffisante pour écarter des témoignages aussi autorisés que ceux de Gallo (163), de

<sup>(160</sup> Parlant de la profession de cartographe que l'authèlemy exerça à Lisboune il s'exprime auter : « Quand et où il l'apprit et si en verité son « frère lui doit l'aiée de l'existence des terres transatlantiques, sont des « questions que les documents na permetient pas de résoudre il est difficule, com, copendant, de s'expliquer les raisons qui auraient dicté cette daratère « amertion à un homme comme Gailo et l'intérêt qu'il pouvait avoir à dimie neer la gloire de Christophe au profit de Barthélemy, I un et l'eutre étant « Génois, si certains l'aite a étatent venus lui auggérer une semblable opie nion, » (Christophe Colomb, Vol. II, p. 1821.) Voyes la Discourg du même, p. 386.

<sup>(151)</sup> Après avoir mestionné le pessage, cité ci-dessus, cù Las Casas constate les connecesances cosmographiques de Barthélemy, M. Harrièse dit ; « Ces faits ajoutent un certain poids à l'assertion de Gallo, contre laquelle « millie, cependant, la présence prasque rertaine de Barthélemy à Savous à « une époque aussi tardive que le 16 juin 1480,» (Op. cit., Vol. II, pp. 196-181.)

<sup>(152)</sup> Dans nos hindes, p. 115, sote, nous avons exprimé une opinion conforme à celle de M. Harvasse, mais un y réfléchissant, il nous a semblé que l'interprétation contraire devait avoir la préférence. C'est celle pour laquelle panchent MM. Belgrane et Stagliano (Documenti, in Raccella, pp. 33). Nous se croyons pas, d'aulieurs, que Barthélemy ait pu passor en Portugal avent l'année 1479.

<sup>(183)</sup> M. Elton, qui a sont un livre intérmant ser Colomb, det que Galle fait de Barthélemy en compagnapas habile parce qu'il le conford avec Po-

Senarega et de Gustiniani, que confirme, dans une certaine mesure, ce que rapporte Las Casas (184).

Au moral et au physique, l'évêque de Chispas trace de Barthélemy un portrait flatteur, tout en notant qu'il était moins ouvert et plus rusé que son frère, dont il n'avait pas la simplicité (165). Il était, nous dit-il, prudent et brave ; sa taille était plutôt grande que moyenne ; son maintien grave et digne. Il avait bonnes manières ; mais une mine un peu sévère; beaucoup de fermeté et un grand courage.

lémie, et il cita una phrass où l'annulista ginois attribus à Barthélemy l'opinion de Ptolémée sur la situation de Calligura (The career of Colembus. Londres 1891, pp. 89-79. Celle erreur sa trouve, en effet, dons le texte de Muratori, mus sile no figure pius dans celui, pius correct, donné per M. Borghet dans la Rascolia (Fonts Raliane, Vol. II, p. 181, tique 1). L'erreur n'a pas d'ailleurs la portée que lus donne M. Elton et a'il avast connu la caria de Barthélomy, découveris par Wissar, Il l'aurait vu.

(164) L'un des plus érudits Portugals de notre temps, M. Lovieu Cordento, qui fut se longtemps président de la Société de Géographie de Lisbonne, a a pas hémié à société l'associan de Gullo et fait remarquer que, d'après Garibay, les Rois Catholiques nommèrent Barthélomy adelantado en récompuses de ce qu'il avait contribué acast et après à la découverte des lades (Part des Portugais, ..., p. 27). Voici le passage de Garibay: Les Reyes e un harmans suya liamade Barthélome Colon, que en si suga y le sile tecanie avia autes y despois trubajado mucho, hisseeun adelantado e Les couverons a nommèrent adelantado un do sos frères appelé Barthélomy Colomb qui, a avant commo après, avait besucoup contribué il l'expédition at à ce qui d'y rapportant, a (Ganmay, Les XL labres del compandia ... Anvers, 1871, Vol. II, pp. 1374-1375.)

Comment Barthèlomy qui âtait on Angleterre et en France prodont tout le tempe du réjour de Colomb en Espagne, aurent-il pa conceurir à la découverte de son frère avant celle-en même, se ce n'est par les idées qu'il lui suggére en Portugui? M. Guffarel det que el Barthélemy avait été l'Inspirateur de la grande idée de Colomb, celui-es l'aureit proclamé hien haut e lui e qui non nonlement a toujourn long compte des utiles indications qu'on a pouveit lui donner, mais qui moure les a, sans armère-passée, avoiées et a reconnucé » (Hist. de la décencerte de l'Amérique, Vol. I, p. 56.) Il est difficie de se tromper plus complétement sur le caractère de Colomb, que n'a jamain nommé ceux, auxquels il devast d'importantes indications, et qui foiseit myetère de tout.

(185). Mas recatado y astato 4 la que parecia, y de ménos simplicidad que Gristabal Colon (Historia, ch. XXIX, Vol. I, p. 12: )

Sage, réservé, circonspect, il joignait à cela une grande expérience et beaucoup d'habileté en toutes choses (166).

IV. — Barthélemy resta-t-il en Portugal après le départ de son frère ? La note 860 au Pie II.

Revenons maintenantà la mission dont Barthélemy aurait été chargé en Angleterre. Il n'est pas douteux qu'il se rendit dans ce pays et qu'il y séjourna quelque temps, mais, si la supposition de M. Simon de La Rosa est fondée (167), ce ne serait pas son frère qui l'y aurait envoyé. D'un autre côté, il n'est pas certain non plus que les deux frères quittèrent en même temps le Portugal, car, bien que Fernand Colomb et Las Casas parlent tous les deux comme s'il en avait été ainsi (168), ce dernier se corrige cependant dans un autre passage où il dit que le départ de Christophe a dù précéder celui de Barthélemy pour l'Angleterre, ou que, si les deux frères partirent ensemble, ce dernier, pendant la période durant laquelle on le perd de vue, dut revenir en Portugal (169).

Cette rectification de Las Casas est motivée par deux notes autographes de l'un des deux frères, l'une à l'Historia Rerum de Pie II, l'autre à l'Imago Mundi, ouvrages

<sup>(166)..</sup> Huy prudento y esforzado. . Era mas alto mediano de cuerpo, tensa autorizada y honrada persona (Loe cit i Era persona de muy buena dispusicion, alto de cuerpo, aunque no tanto como el Almirante, de buen gesto, puesto que algo severo, de buenas fuerzas y muy esforzado, muy sabio y prudente y recatado, y mucha experiencia, y general en todo negocio. (Op. c.l. ch. CI, Vol. II, p. 80.)

<sup>(167)</sup> Voir ci-apres ch IV, § 1.

<sup>(168)</sup> Voir ci-dessus ch. I, § 15.

<sup>(109)</sup> Segun... algunas palabras de sus cartas, en especial escritas à los dichos reyes catolicos, y otras circunstancias, primero debrá de haber salido de Portugal para Castilla Cristobal Colon, que su hermano Bartolomé Colon para Inglaterra... O, si salieron juntos, despues que se perdió Bartolomé Colon debió de tornar à Portugal... (Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 226,

qu'ils ont tous les deux copieusement annotés, et d'où il résulte que celui qui les écrivit était encore à Lisbonne après le mois de mars 1483 et en décembre 1487.

La première de ces deux notes, celle au Pie II, dont il a été question ci-dessus, porte que son auteur était présent à Lisbonne lorsque l'astronome Joseph (José Vizino) rendit compte au roi du résultat des observations qu'il avait faites le 11 mars 1885, sur la côte d'Afrique, près de l'équateur, ce qui suppose qu'il ne pouvait être de retour à Lisbonne avant le mois d'avril (170). L'écriture des deux

(179) Voici la note telle qu'elle a été déchiffrée par M. de Lollie, car elle contient des lacunes et des abréviations et qu'elques mois sont difficiles à lire. L'ast la me son de la classification de la Reccelle, l'estille alle « Buio pia », Autografi, sèrie B et Scritti, Voi II, p. 369.

... Quod.. rez portugalie mint in Guines, anna domini 1425, majister Jhosepies figient cine at astrologue 'ad com'plandam (conjuriendum t) altitudinem solu in folla Guinea qui amina adinplevil el Penunciavil della scronisimo regi me presonte quod,... Alluis in die XI marsij invenit es distare ab equinomale gradus V menula en ensula socata de los Ydolos qua not-peope hierrja Lina, hos cum mazima diligencia priesentel. postat sovo acpuditur sertnimimas res misil in Gainea in allija locis poeles . 41 sempor invenif soncordari som ipse Magistro Josepis guare serlem habee soos castrum Mine e Scigneur 1405 maitra Josepa son mòdecia et astrologue pour perendre la a hauteur de noimi dans toute la Guinée, lequal Josepe, accomplet tout, cela 4 el rapporta au dil Serenissimo col, moi étant présent, que (entre) autres « choses, in 11 mars, il trouva qu'il était éloigné de la tigne équinouinte d'un 4 degré cinq minutes dans l'ile appelée de los 2 defez, qui est près de Sierra Loone, et il fitentio opérationavec le plus grand som. De plus, dans le suite, e la dit séchnesime coi envoya un Guinée dans d'autres lioux. . et toujours on trouve guile concordatest ou sue sole concordat] evec mattre Joseph e lus-même. C'est pourquo, je tiene pour certain, que le fort de la Mine est a vor la ligno équinoxiale, a

Comme tin'y a pas de poncination dans l'original, on e'est demandé si le membre de phrass moi étant present ac se rapporterait pas aux choses dé-couverlet par José et non au récit de sen veyage au rui, man dens cu que Barthélemy norait accompagné José, ce qui est tout à feit inveniremblable

Ramarquous au passant que les ties du Las ou dot l'évier dont il aut question ici sont atuées entre le 9-25 et le 9-22' de latitude N. ce qui est lois de calle que l'autronome Josepo ment relevée.

Pour M. de Loitis cette note se rettache, quant à l'écriture, su type. B qui

frères se ressemblant beaucoup (171), il est difficile d'assurer, en se basant sur cette seule considération, que cette note est plutôt de la main de Barthélemy que de celle de Christophe. Mais d'autres raisons conduisent à cette conclusion. On verra, en effet, plus loin, lorsque nous aurons à parler de l'arrivée de Colomb en Espagne et de ses premières démarches dans ce pays, qu'il est impossible d'admettre qu'il était encore en Portugal en avril 1485, date la plus reculée à laquelle on puisse placer le retour de l'expédition mentionnée dans la note, et qu'il faut s'en tenir à ce que dit Fernand Colomb qui place le départ de son frère de Lisbonne à la fin de l'année 1484. Le fait que l'écriture de cette note ressemble à celle de Colomb ne saurait donc être considéré comme une preuve qu'elle est de ce dernier, qui, dans ce cas, serait resté en Portugal au moins jusqu'au mois d'avril 1485.

Nous allons voir, d'ailleurs, par l'examen de l'autre note à laquelle Las Casas fait allusion, que Barthélemy se trouvait à Lisbonne à une date bien plus avancée que celle de 1485.

V — La note 23 à l' « Imago Mundi » et celle n 6 au Pie II sur la découverte du cap de Bonne-Espérance.

La deuxième note dont parle Las Casas est celle à l'Ima go Mandi mentionnée ci-dessus, relative à la découverte du cap de Bonne-Espérance, n° 23 de la classification de la

a été démontré (?) apparteur à Colomb et se rapporte, quant au sujet, à la position un fort de la Mine dont it s'est souvent occupé. (Autografi, in Raccolta.p. XVIII) Pour M. Simon de la Rosa, d'accord en ceci avec Las Casas, elle est de Barthélemy. L'expédition dont elle traite est encore mentionnée dans une note, à l'Imago Mandi qui porte dans la classification de la Haccolta le nº 490.

<sup>(171)</sup> Las Casas le dit et M. Simon de la Rosa le constate en ces termes : « A première vue ou remarque entre elles — les écritures des deux frères — « une grande ressemblance qui va jusqu'à la confusion, quand on ne descend « pas aux détails accidentels. » (Catalogo, Vol. II, p. XXIX.)

Raccolta. Il y est dit que Barthélemy Diaz revint de cette découverte en décembre 1688 et que l'auteur de la note fut témoin de cet événement — in quibus interfui, — ce qui peut signifier qu'il assista à la découverte même, à laquelle, dans ce cas, il aurait pris part, ou simplement, qu'il était présent quand Diaz en rendit compte, lors de son retour à Lisbonne. En voici la traduction d'après le fac-similé de la Raccolta Colombiana, dont le texte latin est donné en note.

« Notes que cette année de 1488, au mois de décembre, « arriva à Lisbonne Barthélemy Diaz, capitaine de trois « caravelles, que le Sérénissime roi de Portugal avait « envoyées en Guinée pour découvrir cette région, lequel « informa le Sérénissime roi lul-même comment il avait na- « vigué 600 lieues au delà de ce qui avait été parcouru jus- « qu'alors, savoir 450 au sud et 250 [150] au nord, jusqu'à « un promontoire appelé par lui le cap de Bonne-Espé- « rance, que nous pensons être Agesimba, et trouva par « l'astrolabe que ce lieu était éloigné de la ligne équi- « noxiale de 45 degrés, lequel dernier lieu est à 3.100 lieues « de Lisbonne. Il [Diaz] décrivit ce voyage et le traça de « lieue en lieue sur une carte marine, afin de la montrer « au roi. J'ai assisté à toutes ces choses (172). » Cette note de l'un des deux frères n'est pas la seule qui

<sup>(172)</sup> Note quod hoc anno de .88., in mense decembri, apulit la visilponem Baribelemens Didacus, Capitanens trium caravelarem, quem misserai. Seramenmas rex Portugalite in Guinea ad tentadum tervam; et renuncavit ipso seramenmo regi prout navigavent ultra yan savigatum leuche. 600., videlicel, 450 ad austrum, et. 250. ad aquilonem, mapse uno promonterium per ipsum nominatum cabo de lieu Esperança, quem in Agestaba estimatus; quique in eo lico invenit se distare par astrolubium ultra linea aquinociali gradus. 45., quem ultimum locum distat ab Ulizbona leucha. 3190, quem vingum pictavit et acripuit de leucha in loucha in una carta navigacionia, ul occult visus estanderet upso Serenissimo regi. In quibus omnibus interfui. (Raccolta, Seritti, vol. 11, Postule à d'Auliy, nº 23., Les lettres et parties de mote soulignées manquent ou sout illisibles dans l'original, M. de Lollis les à restituées.

se rapporte à ce sujet. En marge de l'exemplaire du Pie II de la Colombine, on en relève une autre qui est plus courte et moins explicite, mais qui est remarquable en ceci qu'elle semble écrite de la même main et qu'on y retrouve des expressions identiques à celle de l'autre note (173).

On a souvent commenté ces deux notes, surtout la première, qui est importante pour fixer la date de l'un des plus grands faits de l'histoire des découvertes géographiques, auquel il semble que l'un des deux frères Colomb ait été mèlé, et ce n'est qu'après avoir déterminé cette date que nous serons en mesure de nous former une opinion raisonnée sur l'époque à laquelle Barthélemy quitta Lisbonne pour se rendre à Londres.

#### VI. – La note 23 à l « Imago Mundi » est de Barthélemy Colomb.

Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, Las Casas, qui avait sous les yeux la principale de ces deux notes, celle n° 23 à l'Imago Mundi, affirme à plusieurs reprises et d'une manière positive qu'elle est de Barthélemy (174). Il s'ét ait

<sup>(173)</sup> Serenissimo Regi Portugalile renunciatum fult ab uno suo capitaneo anno de 88, quem muserat ad tentandum terram in Guinea, quod natigavit ultra equinoculem gradus 45, « Le sèren same roi de Portugal fut avisé en « 1488 par l'un de ses capitaines, envoyé pour decouvrir la region de Guinéo, « qu'il avait auvigué 45 degrés au delà de l'équateur. » (Raccolta, Scritti, Postilla alla Historia, n° 8.)

<sup>(174)</sup> Voici comment Las Casas parle de cette noto : « J'ai trouvé, relativeement à ce voyage, dans un vieux livre ayant appartenu à Christophe
« Colomb et contenant les œuvres de Pierre d'Ailly, homme très savant en
« toutes les sciences, notamment en astronomie et cosmegraphie, les paro« les suivantes écrites en marge du traité De Imagine Mandi, chap. VIII,
« de la main même et de l'écriture de Barthélemy Colomb: de la misma
« letra y mano de Bartolomé Colom, écriture que je connais bien, car en ce
« moment même je sum en possession d'une foule de lettres et de papiers de
« lui traitant de ce voyage, » La cual muy bien conoci y agora tengo hartas
carías y letras anyas, tratando deste viage. Après avoir reproduit le texte

d'abord demandé si elle ne visait pas les deux frères, qui auraient pu tous les deux faire partie de l'expédition, ou même si elle ne se rapportant pas à Christophe seul, pour lequel Barthélemy aurait tenu la plume; mais en avant cant dans son récit il reconnut que cette supposition n'était pas fondée et qu'il ne s'agissait que de Barthélemy (175). Pour Las Casas, donc, la note est de ce dernier. La seule chose sur laquelle il ait en un doute, c'est si Colomb, qu'il savait avoir navigué dans les mers d'Afrique, ne s'était pas également occupé de cette grande expédition; mais plus tard il écarte cette supposition.

Un témoignage aussi précis, venant d'un homme aussi complètement renseigné sur ce qui concernait Barthélemy qu'il avait sonnu personnellement, ne laisse guère place à aucune incertitude et devrait, il semble, échapper à toute contestation. Il n'en a pas été ainsi. Ceux qui connaissaient l'œuvre de Las Casas, restée si longtemps manuscrite, comme Washington Irving, qui en avait obtenu une copie,

de la note il dit : e Tolles sont les paroles écrites de la main de Barthélomy e Colomb, s' Éscretas de la mano de Barthélome Colon. Pius loin il repressi : e Pour es qui est de l'écriture, je la hene pour être de Barthélomy Colomb e parce qu'elle m'est souvent passée par les mains, s'(Historia de les Indias, Liv. I, ch. XXVII, Vol. I, pp. 213 et 214.) Dans un suire passage, cité ci-dessus, il dit que l'écriture de Barthélomy était plus belie que celle de son frère, observation que M. S, de la Rosa confirme (hobre les libros anotales per Cristobal Colon, dans Asanso, Vol. I, p. 224.)

<sup>(175)</sup> Après avoir expliqué que les deux frères participérant aux voyages des Portugais, Las Cases ajoute : « Berthélemy, notamment, prit part à la « découverts du oup de Bonne-Espérance et il peut se faire que Christophe « y ait aussi assisté » (Loc. cit , p. 218 ) Un peu plusioin il hasarde la remarque suivante à propos de la famouse note : « J'agnore si Barthélemy » écrit « artie note peur son propre compte, ou s'il n'a fait que l'écrire pour le « compte de son frère, » (Ibid., p. 214.) Mais deux chapitres plus lois, il reviseit sur le sujet et dit qu'il résulte des faits qu'il » exposés « que Chrise « tophe Colomb ne prit pes part au voyage de découverte du cap de Bonde-« Espérance Par conséquant, on que j'ai rapporte et co que j'ai trouvé écrit « de la main de Berthélemy Colomb sur le livre de Fierre d'Ailly concarne « Berthélemy im-même et nou son frère » Le dije de » misme y né de se hermane. (Op. cit., ch. XXIX, Vei, I, pp. 226-227 )

se gardèrent bien de mettre en doute son assertion sur ce point. D'autres furent plus téméraires. Un érudit auquel les études américaines doivent beaucoup, mais dont les jugements ne sont pas toujours suffisamment pondérés, Varnhagen, ayant rencontré, au cours de ses études à Séville, la note dont il est ici question, la compara au livre autographe de Colomb sur les prophéties et décida, sans hésiter, que Las Casas n'était trompé. La note était de la main même de Colomb; il avait reconnu cela à cette seule comparaison, et sans contrôler son opinion par l'examen d'aucune autre pièce, il communica le fait au monde savant (176). La nouvelle fit fortune ; la plupart des critiques adoptèrent cette manière de voir, et ce fut celui-la même qui avait le plus souvent combattu les idées et les assertions de l'historien brésilien, d'Avezac, qui donna l'exemple (177). M. Harrisse, qui devait plus tard se rétracter, fit de même (178), l'érudit Codine (179), M. Rainaud (180), Asensio (181), et d'autres comme Lazza-

<sup>(178)</sup> Dans son Historia do Brazil, Madrid, 1884, Vol. I. pp. 120-321, et sussi dans le Bullatin de la Société de Géographie de Paris (Premier voyage de Vespuce, juin 1858). « Après avoir confronté soigneusement l'écriture « microscopique de ces notes marginales (Varnhagen en a reproduit trois), « avec le livre autographe de Colomb sur les propieties, nous avons réussi « à reconnaître que cette écriture était celle de Colomb lui-mêma, et non « de son frère Barthélemy comme Washington Irving l'avait cru avec Las « Casas. » (Bulletin, p. 16.) Varnhagen communique aussi sa découverte à l'illustre historien américain de Colomb, qui l'apprit, nous dit-il, avec beaucoup d'intérêt, mais qui paraît n'en avoir tenu aucun compte, car dans les éditions subséquentes de son livre il ne changes rien à su manière de voir. Voyez: A History of the life and voyages of Christopher Columbus, Liv. I., ch. VIII, Vol. I., p. 92, de l'édition originale ainsi que les autres éditions.

<sup>(177)</sup> D'Avezac, Canevas, pp. 57-58

<sup>(176)</sup> Fernand Colomb, p. 120.

<sup>(179)</sup> Déconverte de la Côte d'Afrique, Bul. So Géo. janv. 1876, pp 64-86.

<sup>(180)</sup> Continent Austral, pp. 193-194

<sup>[181]</sup> Cristobal Golon, Vol I, pp. 137 el 217.

roni (182), comme Thacher (183), suivirent le courant. Tous, cependant, ne s'y abandonnèrent pas ; quelquesuns maintment les anciennes positions. Le très compétent bibliothécaire de la Colombine, M. Simon de la Rosa (184), et M. Gallois, si bon juge en ces matières (185), furent de ce nombre. M. Harrisse, qui avait d'abord partagé l'opinion de Varnhagen, chercha à réagir contre cette espèce d'entraînement, en déclarant que l'écriture de la note « diffère d'une mamère essentielle de la calligraphie « des lettres incontestablement écrites par Christophe Colomb que nous possedons » (186). Cette déclaration, basée sur l'examen des pièces et sur une connaissance parfaite des écrits de Las Casas, fit réfléchir et l'un des plus autorisés des historiens modernes de la découverte de l'Amérique, Fiske, la reprit et la développa avec une netteté et une logique qui ne laissent rien à reprendre (187).

On pouvait croire, après cela, que la discussion était close. La Commission royale italienne, chargée, à l'occasion du quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique, de publier les écrits de Colomb et tous les documents qui pouvaient les élucider, montra qu'elle ne l'était pas. Le plus compétent de ses membres, M. de Lollis, qui a enrichi cette belle collection de tant de commentaires solides et ingénieux, bien qu'un peu subtils quelquefois, soumit la note en question à un nouvel examen et crut voir que son écriture appartenait à l'un des deux types

<sup>(182)</sup> Cet auteur du que la note ne peut être de Harthélemy parce qu'il ne sevent pas le latin (Cristofore Colombo, Vol. I, p. 236). Il le sevent certainement au moins aussi luen que son frère.

<sup>(183)</sup> Colombus, Vol. III, pp. 481-484

<sup>(104)</sup> Sobre son libros anotados por Gristobal Colon in Amesio, Vol. I, p. 224.

 <sup>(185)</sup> Les Portugais et leurs déconvertes, dans l'Ristoire Générale de MM, Laviese et Rambeud, Vol. IV, p. 88,

<sup>(186)</sup> Christophe Colomb, etc., Vol. II, pp. 402-103.

<sup>(187)</sup> The Ducovery of America, Vol. I, pp. 402-403

qu'il avait reconnus dans la calligraphie de Colomb (188). Mais on sait que les démonstrations basées sur ce genre de preuves ne sont jamais concluantes, et, en ce qui concerne celle-ci, il faut rappeler que M. Simon de la Rosa, qui, lui aussi, est un expert en ces matières, a trouvé, après examen des mêmes pièces, que cette note, et bien d'autres que porte le même volume, est de l'écriture de Barthélemy (189). On va voir, d'ailleurs, que ce frère de Colomb pouvait très bien être à Lisbonne quand Diaz revint de sa grande découverte, tandis qu'il a des motifs sérieux de penser que son aîné ne pouvait y être.

Il semble donc qu'il y ait toute raison pour s'en tenir à l'opinion de Las Casas, qui était bien mieux placé que les experts modernes pour se prononcer sur ce point, car il possédait tous les papiers de Barthélemy, que nous ne connaissons pas et qui lui fournissaient des termes de comparaison qui nous échappent aujourd'hui.

VII — Lannée commençait alors à la Noël; le retour de Diaz eut lieu en décembre 1487-1488.

Nous venons de voir qu'il y a toute raison de penser que la note à l'Imago Mundi relative à la découverte du cap de Bonne-Espérance est bien, comme le dit Las Casas, de la main de Barthélemy Colomb. Mais il reste un autre point à éclaireir: celui de la date du retour de Diaz, au-

<sup>(188)</sup> Voir la Raccolta, Scritti, Prefazione des Autografi, pp. XI-XIII, où M. de Lollis s'efforce d'établir cette thèse. Pages XVII-XVIII, il cherche à montrer que la note sur Diaz no peut être que de Colomb, parce qu'elle est de la même écriture que d'autres auxquelles Fernand Colomb a dù emprunter des indications relatives à son père.

<sup>(189)</sup> Voyez son Mémoire, cité ci-dessus · Sobre los libros, etc., pp. 231-225. Entre autres raisons à l'appui de sa manière de voir, M. de la Rosa dit qu'il y s, à la Colombine, un volume des poésies de Cacco d'Ascoli, ayant appartenu à Barthélemy, où se trouvent deux notes de la même écriture que celles relatives au Cap de Bonne-Espérance.

quel Barthélemy assista. La note porte que c'est en décembre 1488 qu'il rentra à Lisbonne; or, Barros, auquel nous devons les seuls renseignements authentiques et circonstanciés que nous ayons sur cette fameuse expédition, place le fait en décembre 1487 (190), et, ainsi qu'on le verra plus loin, nous possédons un document, fourni par Las Casas lui-même, qui établit que Barthélemy était à Londres en février 1488. Il semble done qu'en soit obligé d'opter entre les deux assertions. Si le retour de Diaz cut lieu à la date indiquée par la note à l'Imago, comment celle que donne Barros peut-elle être exacte? et si Barthélemy était déjà rendu en Angleterre en février 1488. comment se trouvait-il à Lisbonne en décembre de la même année? On ne peut supposer qu'il y était revenu, parce que ce n'est pas en Portugal, mais en France, que nous le retrouvons après qu'il eut quitté l'Angleterre.

Ce désaccord sur un point comme celui-là est embarrassant, parce qu'il n'est pas possible d'écarter, ici, le témoignage autorisé de Barros. Seul, en effet, il nous renseigne sur le but de l'expédition de Diaz, sur la manière dont elle fut composée, sur ses différentes phases et sur ses résultats. Les autres historiens portugais qui en ont parlé lui empruntent tout ce qu'ils en disent et n'ajoutent à son récit que des traits sans importance. Tous, à une exception près, acceptent la date de 1487 qu'il a indiquée (191). Las Casas qui avait sous les yeux le livre de

<sup>(196)</sup> Barros termine de la manière suivante son résit de l'expédition de Barthélemy Dan et de ses compagnons : e lle prirent la route de ce royaume e où ils arrivèrent au mois de décembre en l'an 11:7. » Em desembre de anno de quatrocentes e oitente e sete. (Da Asia, Dec. I, Liv. III, ch. IV, Ed. de 1778, Vol. I, pp. 191-192)

<sup>(191)</sup> C'est effectivement l'opinion de Feria y Sousa Aria Portaguesa, Vol. I, p. 21, Edit de 1868), de Galvao (Tratado, etc., p. 77, Edit. Hakluyt Socy.), et du cardinal Saraïva, dout l'Indice Chronologico fait autorité (pp. 88-68, Edit. de 1811). Castanhada (Historia da India), toujours si exact et si hien

Barros, auquel il fait de nombreux emprunts, et qui devait croire que, sur ce point, Barthélemy et Barros étaient également bien renseignés, chercha une explication à ce qui paraissait être une contradiction et la trouva où elle devait être : dans une différente manière de compter les années (192).

Mais l'observation de Las Casas échappa à la plupart des critiques qui continuèrent à s'en tenir à la prétenduc rectification de Varnhagen. M. Codine, M. Rainaud et M. Ravenstein, pour ne citer que trois des plus autorisés, furent de ce nombre. Ce dernier apporta même un élément nouveau à la discussion en faisant remarquer, ce qui avait passé inaperen, que l'autour de la note à l'Imago n'était pas le seul à placer l'expédition de Diaz en 1488, car Duarte Pacheco avait fait de même (193) ainsi que les auteurs du Parcoer, ou opinion donnée par les savants cosmographes et pilotes espagnols à la Conférence de Bajadoz, en 1524 (194). M. Ravenstein conclusit de là que la note ne pouvait être

resselgaé ne donne aucune date, mais il place l'expédition avant celle de Covilham qui pertit es mai 1467, ce qui s'accorde avac ce que dit Barros,

<sup>(191)</sup> a Barthelamy rapporte qua l'ampédition rantes à Liabonna un l'année AB, a tandis que le chroniqueur [Barres] parie de l'année à? Il pent se faire que a l'un et l'antre ment rauses parce que certains commencent à compter l'année à partir de la Noët; c'est ce qu'a du faire Barthélemy Colomb, c'est a pour cela qu'il del qu'ils [les explorateurs] sevivérent à Liabonne en décembre à B. D'autres comptent l'année à partir de janvier et, de cutte façon, e comme décembre n'élait pas fini, le chroniqueur Barres] a rapporté qu'ils a arrivérent à Liabonne en 17 e (Las Casas, Huteria de Las Indias, Liv. I, ch. XXVII, Vol. I, p. 215.)

<sup>(193)</sup> Zemeraldo, pp. 90, 94.

<sup>(194)</sup> Crète conférence fut rémuie pour déterminer où devait passer, à l'est, le ligne de démarcation entre les possessions espagnoles et portugues, et, par suits, à qui appartennient les Moluques L'opinion que nous eilens cal signée par plusieurs des délégués espagnols, entre autres par Fernand Co-lomb, pur Sébastion del Cano et par la famoux mothémoticien et estronome Puro Ruis de Villeges. Comme cette pièce paraît evoir eté rédigée par Fernand Colomb, il est tout naturel qu'il alt placé la dénouverte du Cap de Ronne-Espérance à la date indiquée par la note à l'Image, (Navansers, Viajes, Vol. IV, pp. 348-355.)

de Barthélemy, qui devait avoir quitté le Portugal vers la fin de décembre 1487, et qu'elle ne pouvait être que de Christophe, qui, ayant obtenu le 20 mars 1488 l'autorisation du roi João de rentrer en Portugal (195) a très bien pu se trouver à Lisbonne en décembre de la même année (196). En s'exprimant ainsi ce très judicieux et érudit critique n'a pas tenu compte de la différence dans la manière de compter les années signalée par Las Casas, qui était susceptible de vérification.

En effet, au xv' siècle, et pendant une grande partie du xvt', l'année ne commençait, en Espagne, comme en Portugal, qu'à la nativité, c'est-à-dire au 25 décembre, de sorte que ce mois était à cheval sur deux années d'après notre manière de compter; les vingt-quatre premiers journ appartenaient à une année et les sept autres à l'année suivante (197). On ne saurait donc considérer la mention de

<sup>(195)</sup> On sait que Colomb a produit une lettre que le rei João de Portugal lui écrivit pour l'autormer à revenur su Portugal. Nous reviendrons sur cotte pièce.

<sup>(186)</sup> The Voyages of Diogo Cao, 1900, pp. 15 et 17. A l'appui de son opinion M. Ravenstein a cité un ordre royal, deté de Lisbonne 18 octobre 1884, accordant à Barthélemy Diaz, pairon du navire Sem Christonam, unu pansion de d-000 réaux blancs à dates de janvier 1605, pour les sarvices qu'on attend de lai. (Voyez cet ordre dans Timesian un Anance i Vasco de Gama, Lisbonne, 1898, p. 24) Il est difficile de voir dans cette pièce une prouve que l'expédition mit à le voite en 1487 et reutre à la fin de l'année auvante. On y verreit platôt le contraire, car la désignation précise du navire que montait Diaz et la mention des services qu'on attend de lui indiquent, il somble, une chose ééjà en cours d'exécution. Le 10 octobre 1486, Diaz était en mor depuis deux mois d'après Barros.

<sup>(197)</sup> L'adoption de l'ère chrétienne on de la manière de compter les années à partir du la naissence de Jésus-Christ, dats, pour l'Aregon de 1858, pour la Castille de 1983, et pour le Portugal, de 1423 Une ordonnance du roi João I<sup>24</sup>, en éete du 15 avril 1422 present le changement; auparavant en compteil d'après l'ère Julienne qui commençest à la quarante-cinquième année avant Jésus-Christ (Voyez Schanzun, Histoire de Portugal, Paris, 1844-p. 422, et les documents qu'il site. Voyez auest Da Svava à Disconfação sobre a numero Era, dans Golfecçam sius Documentes, du même, Vol. IV, pp. 128-141). Mais on ne s'eccordait pas sur le date à lequelle l'année devast commen-

décembre 1488, dans la note à l'Imago, dans Pacheco et dans le Parecer, commeétant en contradiction avec celle de Barros qui parle de décembre 1487. Les deux manières de s'exprimer indiquent la même date, à quelques jours près. Si Diaz arriva à Lisbonne dans les vingt-quatre premiers jours du mois de décembre, c'est en 1487 qu'il fut de retour; s'il n'arriva que dans les sept jours qui suivirent, c'est-à-dire du 25 au 31, son expédition ne se termina qu'en 1488, selon la manière de compter à cette époque.

Il n'y a, comme on le voit, qu'une légère différence dans les deux computations; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, la grande découverte de Diaz eut lieu en 1487, et, comme cet explorateur n'est rentré à Lisbonne qu'à la fin de cette année-là, ou tout à fait au commencement de l'année suivante, il est évident que la note à l'Imago n'a pu être écrite par Colomb puisque, d'après lui-même, ce n'est que cinq mois après, le 20 mai 1488, que le roi João lui aurait écrit (198) pour l'autoriser à rentrer à Lisbonne. qu'il avait quittée secrètement pour un motif sur lequel nous ne sommes pas encore bien renseignés. Ainsi tombe l'argumentation de M. de Lollis qui trouve que Colomb, dont on constate la présence à Séville le 15 octobre 1487, a bien pu être à Lisbonne au mois de décembre (190). Il y serait allé, dans ce cas, avant d'avoir reçu le sauf-conduit du roi.

cer, qui variait du 25 décembre au 25 mars (Grandollion-Figuae, Résumé de Chronologie, pp. 190-191. Cette confusion dura longtemps et ne prit fin qu'après les ordonnances de Charles IX de 1563 qui fixèrent au 1er janvier le commencement de l'année, usage que la plupart des Étais de l'Europe adoptèrent tour à tour (Art de Verifier les dates, Vol. I, p. 10, col. 2, note. Édit. de 1789).

<sup>(196)</sup> On a émis des doutes sur l'authenticité de cette lettre, mais cels ne change rien à notre argumentation. Lors même que la lettre serait apocryphe, Colomb en la produisant fournil la preuve qu'avant le date qu'elle porte, il ne pouvait rentrer au Portugal.

<sup>(199)</sup> LOLLIS, op. cil

VIII. -- Barthélemy était encore à Lisbonne en décembre 1487-1488, il est douteux qu'il ait eccompagné Diax.

Une autre question que soulève la note sur le retour de Diaz est celle de savoir si celui qui l'a écrite faisait luimême partie de l'expédition. La phrase par laquelle cette note se termine: in quibus omnibus interfui, - à tout ceci l'ai assisté, --- s'applique-t-elle à l'expédition même ou au récit que Diaz en aurait fait au moment de son arrivée à Lisbonne, en décembre 1487-1488? Comme sur les autres points, les critiques sont ici loin d'être d'accord ; la plupart pensent, cependant, que c'est dans le dernier sens qu'il faut entendre la phrase. Sans se prononcer nettement, M. Harrisse croit, évidemment, que Barthélemy Colomb accompagna Diaz (200). M. Ravenstein pense, au contraire, que cette manière de voir prend sa source dans une interprétation erronée de la phrase citée. Las Casas, lui, n'avait aueun doute sur la participation du jeune frère de Colomb à ce grand événement. « Barthélemy, écrit-il, prit part à la découverte du cap de Bonne-Espérance (201). » « Il découvrit le cap avec le capitaine Diaz », dit-il ailleurs (202). Et Las Casas parle ainsi, il a soin de le faire remarquer. d'après des documents qui viennent de la meilleure source. Est-ce suffisant pour associer le nom de Barthélemy Colomb, dans cette circonstance, à celui de Barthélemy Diaz ? On hésite à le faire, malgré le témoignage si formel et si précis de Las Casas. Il faut remarquer d'ailleurs que Las Casas lui-même a relevé à ce sujet une particularité qui lui paraît extraordinaire, c'est que Barthélemy place le fameux

<sup>(200)</sup> Christophe Cotomb, Vol. II, p. 192. Pour M. Simon de La Rosa, le fait n'est pas douleux (Sobre les libres... in Assause, Vol. I, p. 221). Il an est de même pour Fiske (The Discovery, Vol. I, p. 402.

<sup>(201)</sup> Historia, Liv. I, chap XXVII, Vol. I, p. 214.

<sup>(302)</sup> Ibid., p. 216.

cap au 45 degré de latitude australe, ce qui est une erreur de 11 degrés en trop. Las Casas s'en étonne, mais sans raisons, car les erreurs de ce genre n'étaient pas rares à cette époque. Peut-être, cependant, faut-il voir dans ce fait une indication que l'auteur de la note n'a parlé que par oui-dire. Il nous semble, quant à nons, que si Barthélemy avait fait partie de cette fameuse expédition, il aurait noté le fait autrement que par une phrase dont le sens est ambigu.

#### IX – Résumé du chapitre

Nous sommes maintenant en position de conclure notre enquête sur le séjour de Barthélemy Colomb en Portugal et nous pouvons considérer les points suivants comme suffisamment bien établis :

Barthélemy ne peut avoir précédéson frère à Lisbonne; mais il est vraisemblable qu'il s'y établit avant que celuici s'y soit marié et y ait fixé sa résidence, c'est-à-dire vers 1479.

Sa compétence comme cosmographe et les facilités que sa profession de cartographe lui donnait pour se renseigner sur les résultats des explorations lointaines des Portugais, rendent probable l'assertion de Gallo que l'idée de l'existence de terres nouvelles à découvrir vers l'ouest vient de lui.

Il ne quitta pas le Portugal en même temps que son frère; il était encore à Lisbonne lors du retour de l'expédition de Diaz et c'est lui qui a écrit la note à l'Imago Mundi relative à ce sujet.

Il n'y a aucune contradiction entre la date indiquée par cette note et celle donnée par Barros. L'année commençant alors à la Noël, les deux datesse confondent. C'est en décembre 1487-1488 que Diaz revint de sa grande découverte. Colomb, de son propre aveu ne pouvait être à Lisbonne à cette date.

Il est possible que Barthélemy ait été l'un des compagnons de Diaz; mais cela ne semble pas vraisemblable.

No. 2 TV F MIN H I 192N

## CHAPITRE QUATRIÈME

# LES DÉMARCHES DE BARTHÉLEMY EN ANGLETERRE

#### I — Barthélemy Colomb passe en Angleterre.

On a vu par ce qui précède qu'il y a des traces indiscutables de la présence de Barthélemy Colomb en Portugal en décembre 1487-1488. Il ne semble donc pas qu'il ait quitté ce pays en même temps que son frère, à la fin de l'année 1484. Las Casas, qui a bien vu que cela ne se pouvait pas, suppose qu'il retourna en Portugal pour prendre part à l'expédition de Diaz et qu'il repartit ensuite pour l'Angleterre (203). Mais ce n'est pas seulement en décembre 1487-1488 que Barthélemy paraît s'être trouvé en Portugal, c'est aussi en 1485 et, si réellement il a accompagné Diaz, comme le croit Las Casas, il faut bien qu'il se soit anssi trouvé à Lisbonne en août 1486, au départ de cette expédition fameuse. M. Simon de la Rosa a, d'ailleurs, relevé diverses autres indications qui lui donnent lieu de croire que Barthélemy dut rester à Lisbonne longtemps après le départ de son frère (204).



<sup>203)</sup> Voyez cı-dessus, ch. III, § 4.

<sup>204)</sup> Catalogo, Vol. II, p. XXXVII. Ce critique, très renseigne sur tout ce qui concerne les manuscrits colombians de la Colombine, fait observer que les annotations de Barthélemy à l'Image sont toutes de la même encre, et qu'elles paraissent avoir été écrites avec la même plume. Il voit dans cette parti-

En présence de ces faits, on ne sait sù placer l'épisode suivant, rapporté également par Fernand Colomb et par Las Casas. D'après eux, Berthélemy, à son départ de Lisbonne, en même temps que son frère, scrait tombé entre les mains de forbans par lesquels il aurait été dépouillé de tout ce qu'il possédait. Réduit à la misère par cet événement, il aurait été obligé, pour vivre, de se remettre à la confection des cartes marines, et ce ne scrait que long-temps après son départ qu'il aurait réussi à se rendre à sa destination (205).

On ne nous dit pas où Barthélemy anraît été ainsi obligé de reprendre sa profession de cartographe pour se refaire une aituation. Serait-ce en Portugal où il serait retourné à la suite de sa mésaventure (206)? Quoi qu'il en soit, il résulte des termes mêmes dans lesquels cette histoire est

cularité une des ramons de croire que Barthélemy rests à Lisbonne un cerlais nombre d'aunées après son frère. Mais cus notes ont pu être écrites en Angleterre,

<sup>(205)</sup> e Barthélemy Colomb partit donc pour l'Angleterre, mais, an route, a il plut à Dieu de la touter et de l'éprouver, car ancuns espèce de contrea riété ne devait être épargnée à une entreprise aussi difficile et aussi nona velle. Il tembs entre les mains de consaires qui infralaient la mer, ces
a consaires étalent d'origine orientale; j'ignore leur nationalité. Cet événement
a fot cause qu'il ét une maindie et qu'il se trouve réduit à une grande paua verté, ce qui rotarda longlemps son passage en Angleterre où il n'arriva
a que lorsqu'il sût plu à Dieu de le guérir et après avoir un peu velavé ses
a affaires per son industrie et le traveil de ses mains, our il s'était mis à
a dessiner des cartes marines, » (Las Casas, Historia, Liv. 1, ch. XXIX, Vol. 1,
pp. 223-226 Voyes aussi le ch. GI, Vol. II, p. 78.1 A quelques différences
verbales près, le récit des Historie est identique.

<sup>(306)</sup> C ant la supposition que fait l'arducci, qui croit que Berthélemy revint alors à Lisboune où, pensant que son frère réussissait en Castille, il resouça au desesin d'aller à Londres pour accompagner Diss; mais à son retour de cette expédition, syant apprès de son siné que les choses n'alleient pas comme ou l'expérsit, il revint à se première idée et partit pour Londres (Vila, Vol. f., ch. XXX, p. 588-587). Il n'y a risu à objecter à cette hypothèse ingénieuse qui résout une difficulté embarrassante, si ce n'est que, et Berthélemy était encore à Lisboune en décembre 1487-1488 il faut qu'il sit été extraordinairement bien servi par les circonstances pour être en mesure de présenter une carte au roi d'Angleterre en février 1488.

rapportée, que ce n'est pas immédiatement après le départ de Colomb de Lisbonne, que Barthélemy put se rendre à Londres pour y faire connaître les propositions de son frère (207); osci, d'ailleurs, concorde avec les indications relevées ci-dessus, d'après lesquelles on ne serait qu'après le mois de décembre 1487-1488 que Barthélemy Colomb serait passé en Angleterre (208).

(207) Dans son mémoire sur la Solution de tous les problèmes relatifs à Christophe Colomb, in su Congrès des Américanistes de 1911, M. G. de La Rosa assigne une autre raison ou voyage de Barthélemy en Angleterre. Selon liu, Barthélemy s'éloigne parce que, comme tous les membres de la famille portagues de Colomb, il entretenant des relations evec le parti de Bragance, qui conspirait noutre John II, et qu'il voulait ne mettre à l'abri des poursuites du roi. Il serait donc parti e avec un des membres les plus compromis et de ladite famille, le comte de Penemsone, pour l'Angleterre et la Flandre, e où colui-es fut poursuir per le roi Jean II, ainsi que le recoate Ruy de e Pina » (Op. est., p. 31).

Mus Pine det ausse que Penamacer ne passe pos immédiatement en Angleterre, qu'il se réfugia d'abord à Hévilla et qua plus tard, feligué par son mection et nyant seif de vangeance, il paste en Flandre et en Angleterre, s'agrest toujours pour crère des embarres au res, Celus-ci, d'après Pina, appeit ou 1116 les intrigues de l'enameter en Angleterre et, sur ses plaintes, on l'emprisonne ; mais il s'évade et retourne en Castille (Chrosice del rry John H, ch. XXXIV, Vol. II de la Collecção de livros inedites, pp. 65-66). M. de La Hosa ajoute qu'en 1492 Burthélemy partit pour l'hapagne avec cu même Pensmacer, ce qui est inconciliable over on que dit Berthélemy luimême de son sejour à la cour de France, où lui parvint la nouvelle de la grande découverte de une frère, ainse qu'on le verre ci-après. M. de La Rosa n a fast, d'allieurs, que mentiouner ces posnis divers sur lesquels sans doute il devait revenue, dans l'auvrage qu'il nous avest promis, et dont on attendant homicoup. Sur Penemacar voyeranian Resamon, Chronica del rey Dom Joho II. ch. LXXIII, Pol. 45, 6d de 1622, ninas que le chep. I, § 14, de le présente Etude.

(201) Las Casse semble dire que ca serast bien plus lard; maches años, écritil (ch. 101, p. 78), mais comme silleurs il constate lui-même la présence de Berthilemy à Londres en 1608, on se peut prendre cette expression à la fettre.

#### II. — Barthélemy fait des ouvertures au roi Henry VII et lui présente une carte en 1488.

Las Casas nous dit que c'est après quelques jours seulement de repos que Barthélemy fit connaître au roi Henry VII l'objet de son voyage (209), et que, pour le mieux disposer à le recevoir, il lui envoya une mappemonde qui était de nature à l'intéresser et qu'il avait faite avec le plus grand soin (210).

Une longue inscription en vers latins que portait la carte et que Fernand Colomb et Las Casas nous ont conservée (211), en indiquait la date et l'objet. La date était celle

Terrarum quicumque, cupis feliciter oras
Noscere, cuncta decens docté pictura docebit,
Quam Strabo affirmat, Ptolemaeus, Plinius, atque
Isidorus non una tamen sententia quisque,
Pingilur hic etiam nuper sulcata escinis.
Hispanis sona illa, prius incognita genti,
Torrida, qua tandem nunc est notissima multis.

Et un peu plus bas :

Pro anclore, sive pictore :

Janua cui patrize est nomen, cui Bartholomera Colombus de Terra Rebra. opus edidit istud, Londonijs anno Dni 1480, atque insuper anno octavo decimaque, die cum tertia mensis Febr.

Laudes Christo cantentur abunda.

- « Toi qui désires bien connaître les régions de la terre, cette painture exacte le les enseigners d'une manière savante; elle est tracce telle que
- « Strabon, Ptolémés, Pline et Isidore la dépeignent, quoique de diverses
- « façons, lei est peinte aussi cette zone torride primitivement inconsue,
- « récomment parcourue par les navires hispaniques et maintenant connuc
- < de beaucoup.

<sup>(209) €</sup> Il arriva en Angleterro et, après quelques jours de repos, il cher-« che à obtenir une audience du roi Henry VII° du nom, qu'il fit informer « de l'objet de son voyage. » (Las Casas, Historia, liv. 1, ch. XIX, Vol. !, p. 225.)

<sup>(210)</sup> Loc. cit.

<sup>211)</sup> En voice la transcription telle que la donnent les Historie, dont le texte paratt plus correct que celus de Las Casas qui avertit, d'aitleurs, que la copie qu'il avait devant lui était sans orthographe et en partie illisible.

de février 1488 (212). L'objet était de montrer les terres et les mers, tels qu'ils sont et tels que les anciens savaient qu'ils existaient, plus la zone torride, longtemps considérée somme inhabitable, mais récemment découverte par les Portugals. Elle indiquait aussi, rapports Las Casas, les terres que Barthélemy pensait découveir avec son frère (213).

Ces indications, bien que sommaires, suffisent pour nous tenseigner, d'une manière générale, sur ce que devait

<sup>«</sup> Au nom de l'auteur, ou du pesnire :

e Celui dont. Génes est la patrie et dont Barthélemy Colomb, de Terra e Rubre, est la nom, a suécuté cet ouvrage à Londres, su l'année de notre e Seigneur 1970, plus huit ans, et le 19 jour de février. Que les louanges e du Christ sesent tenjours chantéen, » (Frances Cousses, Historie, chap. XI, fol. 31, verse )

M. Laurarons voit dans la phrase pre anciere une preuve que Barthélemy a'est pas l'auteur de cette inscription (Cristoforo Colombe, Vol. 1, p. 238). C'est une interprétation un pru forcée, Barthélemy a très hien pu employer cette forme dans use dédicace.

<sup>(212)</sup> Le texte des Materie porte, comme on l'e vui f460 alque insuper anno 8. « 1480 et en plus hust aandes »; muss is texte de Las Coque est plus alambique, il porta : Milireimo guateremieseimo octiorque uno atque insuper anno octavo - e mil quatre cont et huit fois un, plus le huitième année s, en que tout le monde traduit par 1440. Un critique distingué, l'iske, a copendant trouvé que cola peut vouloir dire 1416, car 1400 plus E, plus E encore font bien 1416; mais comme c'est là une date impossible. Finke propose de lire 1 ico el 51, plus, la hultième année, ce qui felt 1405, date accepta-Me, puisque, à cette époque, l'enzée commençuit en Angleterre à l'équisone du printemps, c'est-à-dure le 30 mars, et il suppose que Barthé.emyqui était un homme instruit, a dú dator m'earte selon la minière de compler de pays on it so trouvest. (The Discovery of America, Vol. I, pp. 405-405, note ; On se voit pas l'athlité de cette reclification. Si Barthélemy partit de Lisboune dans la dernière semaine de décembre 1487-1488, il a pu, à la rigueur, arriver à Londres à lemps pour présenter sa carle au roi est février \$680, c'est-à-dire dans le proxème more de cette année, d'après le calcul anglais Dans l'hypothèse de M. Fiske, il faudrait placer l'arrivée de Barthélomy on Angleterre plus d'une année après le retour de Diex,

En ce qui concerne le date du muiu il v a aussi une différence entre le texte des Historia et celui de Las Casas. Dans le premier on let 13 février, dans le second en trouve 10 février.

<sup>(213)</sup> Donde chan pintades las tierres que penseba con su hermano descubrir (Las Casas, Historia, Vol. I. p. 225.)

être cette carte que nous pouvons considérer comme traduisant les idées de Colomb sur la découverte qu'il se proposait de faire, idées que personne ne connaissait mieux que Barthélemy, qui passait, comme on l'a vu, pour avoir inspiré son atné et qui, en tous cas, était très exactement renseigné sur son projet, puisque, d'après ses deux premiers biographes, c'était pour le présenter et l'expliquer qu'il avait été envoyé en Angleterre (218). Nous savons, d'ailleurs, que Barthélemy était aussi bon cosmographe que cartographe, et nous possédons aujourd'hul encore une carte de lui dressée d'après le système cosmographique de son frère (215).

Ainsi, d'une part, la carte présentée au roi Henry VII montrait le monde tel qu'on l'avait toujours connu, de l'autre, elle indiquait les nouvelles découvertes faites et celles à faire. Ce n'était donc pas, comme la carte attribuée à Toscanelli, une figuration de l'espace maritime compris entre les deux extrémités du monde, car, s'il en avait été ainsi, c'eût été la particularité essentielle et nouvelle de la carte, et son auteur n'eût pas manqué de l'indiquer dans la longue inscription qu'il y a mise, tandis que la seule particularité nouvelle sur laquelle il appelle l'attention, est la représentation de la zone torride, restée jusqu'alors inconnue, et celle, mentionnée par Las Casas, des lles ou terres, dont il connaissait ou soupconnaît l'existence. Rien n'indique où il plaçait ces îles ou terres; mais rien n'indique non plus qu'il les plaçait aux extrémités orientales du monde, ou qu'il voyait en elles des parties de l'Asie ;

<sup>(\$14)</sup> Outre on qu'il a dit à cut égard au chapitre XXIX, cité ci-dessus, Les Casas répéte au chapitre 101 a que l'amiral, résolu qu'il était à chercher a un roi chrèticu qui voulût le favoriser et l'aider dans se découverte qu'il a se proposeit de faire, avait envoyé son frère Barthélainy Colomb présena ter de se part se requête au roi Henry qui régnait alors dans l'île d'Anglee terre » (Historia, Vol. II, p. 78.)

<sup>(215)</sup> Celle découverie par Wicser, (Die karte des Barthelemas Colombos Innshruck, 1893.)

l'inscription que portait la carte est certainement contraire à cette supposition.

Nous sommes donc fondés à dire que cette carte de Barthélemy n'était pas une carte analogue à celle dite de Toscanelli, qui, cependant, si nous en croyons Fernand Colomb et Las Casas, était entre les mains des deux frères depuis plusieurs années, et qui, d'après eux également, traduisait les idées cosmographiques fondamentales de Colomb, ainsi que le projet qu'il voulait mettre à exécution. De sorte que nous sommes amenés à cette conclusion, que Barthélemy, qui partageait toutes les idées de son frère, qui avait contribué à leur formation et qui s'était rendu à Londres pour les faire prévaloir, présenta au roi Henry à l'appui du projet de son siné, une carte qui paraît n'avoir eu aucun rapport avec celle dans laquelle tout le monde voit l'expression du grand dessein de Colomb.

On ne saurait dire que le projet de Barthélemy était différent de celui de son frère. Tout ce que nous savons, tout ce que Las Casas et F. Colomb s'attachent à nous faire savoir à ce sujet, est contraire à cette supposition. Ces deux panégyristes de Colomb ont peut-être mal présenté les choses en disant que Barthélemy avait été chargé par son frère de se rendre immédiatement à Londres pour y porter ses propositions, pendant que celui-ci les porterait en Castille; mais il n'est pas douteux que Barthelemy était sur ce point en parfaite communauté d'idées avec son ainé et que le projet dont il entretint le roi Henry VII, et dont il paratt avoir entretenu aussi le roi de France, est celui qui avait été soumis au roi João II et que Colomb présentait lui-même, à cette époque, aux Rois Catholiques. Nous avons une preuve du fait dans les déclarations répétées de Colomb qu'il avait repoussé les offres de l'Angleterre et de la France dont les intentions n'ont pu lui être transmises que par son frère.

#### III. — Lo roi d'Angleterre décline les propositions de Barthélemy.

Las Casas et F. Colomb disent, tous les deux, que les ouvertures de Barthélemy furent bien accueillies par le roi Henry VII, qui accepta avec empressement les propositions qu'on ini faisait, et qui décida de faire venir Colomb auprès de lai (216). L'anteur des llistoris sjoute que c'est Barthélemy lui-même qui fut chargé de ce soin et qu'il était parti pour aller chercher son frère, avec les capitulations consenties par le roi, lorsqu'en passant par la France il apprit du roi Charles VIII que la grande découverte était faite (217).

Il est singular que, dans sa notice sur Berthélemy Colomb, préparée svec troit de soin, Emisquie de Nevarrois fait dire à Lue Comes que Berthélemy ne put rien obtenir du roi, il cits même les propres paroles de l'historien , no pudiende consimir sus tratos, et renvois an chapetre 101, où on lit tout le contraire (Notician de D. Bertolome Colon, in Coloccion de Desemmites para le Hist. de Espane, vol. XVI, Mudrid, 1856, pp. 467 et 552.)

(117) e Il [finchèlèmy] se rendait en Castille avec le capitalities accordin e par le roi, lorsqu'il apprit à Pens du Roi Charles de France que l'amiret e son frère aveit déjà découvert les Index. » (Historia, ch. L.X., 120 verse.) e En passent pur Paris, — unuende per Paris, — dit Las Casas, le roi lui e apprit que ses frère aveit découvert de grandes terres qui suppolaient les « lindes. » (Las Casas, Historia, ch. Cl., Vol. II, p. 76.)

<sup>(256)</sup> a Après que la rot out vu la carta [celle de Berthélemy] et pris con- neissance de ce que mon pers lui proposai, il accepta son offre avec satis- fection et dozea l'ordre de le faire veniren Angleterre, » Can allegro voite essettó in exa offerta, e mando ilo a chiamare.(Historie, ch. XI, foi, 31, verso.) A partir de jour qu'it est pris connaueunce des versets de la mappee mondo, le ros d'Angleterre ne cossa de faire bon visage à Barthélomy € Colomb, il se plaisait beaucoup à s'entretenir avec lui de ses questions « et finalement, d'après ne qui s'est dit, il apospte volontsera l'entreprisa et. unvoyu quérir Chesstophe Colomb, qui était déjà alé à sa découverte. (Bistorie, hv. 1, sh. XXIX, p. 126.) Dune son chapitre 161, Les Cates to corrige un peu disant qu'il ignore e quels refue, quelles contrariètés, Bare thélemy essuya et combien de temps il mit à e sequitter de as mission », mais di répète qu'alle sut un plese auccès : « Ca que nous sevous, o sui « que le roi finit par accueiller la proposition — ai fin el Rey se le admitié — ◆ et los donna acta das conditions qui avaient été porées de part et d'es-tru. » (Hutorio, Vol. II, p. 78.)

Ces assertions, dont Herrera s'est fait l'écho (218), ne sont pas confirmées par les autres renseignements qui nous sont parvenus sur ce point. Le plus ancien des auteurs du temps qui mentionnent les ouvertures de Colomb à l'Angleterre, Geraldini, dit qu'elles furent repoussées (219); Oviedo, qui écrivait avant l'impression des Historie et de l'Itinerarium, avant même que Las Casas eut achevé la rédaction de son livre, et qui avait, par conséquent, des sources d'informations personnelles, déclare formellement que Henry VII repoussa les propositions de Barthélemy et même qu'on les tourna en dérision (220). Gomara rapporte que Barthélemy ayant donné de mauvaises nouvelles à son frère, celui-ci commença à traiter avec la Castille (221). Benzoni écrit que le frère de Colomb quitta l'Angleterre sans avoir rien obtenu (222).

Les auteurs anglais du temps, chez lesquels on devait s'attendre à trouver quelque indication à ce sujet, n'en disent rien. Hakluyt rapporte l'histoire, mais c'est entièrement d'après le petit livre de Fernand Colomb (223),

<sup>(218)</sup> Historia General, Dec. I, Liv. II, ch. XV.

<sup>(219</sup> Itinerarium, fol. 203. L'auteur de cet ouvrage qui fut écrit en 1522, mourut deux aus après. Il se trompe dans bien des détails, mais son témoignage est néanmoins précieux, car il connaissant bien Colomb et était au nombre de caux qui l'appuyèrent à ses débuts.

<sup>(230) «</sup> Renseigné par ses conseillers et par les personnes qu'il avait chargées e d'étudier les propositions de Colomb, le roi s'on moqua et considéra les « promesses qu'on lui faisset comme vaines. » Burló de quanto Colom deçia, é tueo por sanss sus palabres. (Ovisso, Historia General Liv. II, ch. IV Vol. I, p. 19, col. I.)

<sup>(221)</sup> Gomana, Historia de las Indias, ch. XV, foi. 19, édition de 1554. Gomana écrivait peu de temps après Oviedo, auquel il a pu emprenter ce qu'il dit à cet égard.

<sup>(222)</sup> Ma se na tornó senza conclusione alcunz. (Banzoni, La Historia del, Mondo Nuovo, Venezia, 1565, fol. 13, verso.)

<sup>(223)</sup> Hakluyt a parlé trois fois des propositions faites à Henry VII de la part de Colomb, et à chaque fois il les a considérées comme venant de Colomb lui-même et comme syant été acceptées. Il ne cite que les Historie. La première mention est dans son Discourse en Western planting, écrit en

Purchas fait exactement de même (224). Sans la citer, Bacon puise évidemment à la même source, mais il ajoute qu'avant que Barthélemy ait pu obtenir un engagement du roi, l'entreprise était achevée (225).

Il résulte de ces divers témoignages, aussi bien que des faits, que Henry VII n'accepta pas les offres que lui fit Barthélemy. D'après le récit même de Fernand Colomb et de Las Casas, c'est en 1488 que Barthélemy transmit les propositions de son frère au roi et c'est à la même époque qu'elles auraient été agréées. Or, les années 1489, 1490 et 1491 sont précisément celles où Colomb, désespérant de se faire écouter par les Rois Catholiques, pensait à s'adresser ailleurs. A ce moment, cela est évident, il ent accepté des offres d'emploi de n'importe quelle part qu'elles vinesent. Il faut donc supposer, ou que le roi d'Angleterre, qui avait acqueilli Barthélemy avec tant d'empressement, à ce que dit Las Casas, ne lui donna une réponse définitive qu'après plusieurs années d'attente, supposition que les faits rapportés par Fernand Colomb et Las Casas eux-mêmes n'autorisent pas, ou que Barthélemy différa pendant trois ans de faire connaître à son frère l'important résultat auquel il était arrivé, ce qui est également invraisemblable.

Herrera dit que Barthélemy négocia avec le rol pen-

<sup>1584,</sup> mais public de nos jours sculement (Cambridge, États-Unia, 1877, P., pp. 180-121). La secondo mention est dans la préface de la première édition de ses Principal assignations, Lundres, 1899, Vol. I, p. 12 de l'édition Goldsmid, Édimburg, 1885). La troisième mention est très étendus et compressi le passage entier de l' Colomb sur Barthélemy. On la trouve dans la perise des Principal assignations, consecrées sun voyages en Amérique, Vol. XII, 1<sup>re</sup> partie, pp. 15-18. Édit. Goldsmidt, Édimburg, 1888

<sup>(224)</sup> Postense, His Pilgrimage, Liv. VIII, chap. II, \$ 11.p. 905. Édit. 1617. (225) Before her had obtained a capitalation with the king for his brother, the enterprise by him was atchieved, and the western Indias by Providence were then reserved for the Growns of Castilia. (Bacon, The Historic of the raigns of king Henry the seventh. Londres, 1622, fol., p. 158.

dant sept ans et que lorsqu'il eut obtenu les capitulations qu'il voulait, il partit pour les remettre lui-même à son frère (226). Cette version, dont nous ignorons la source. n'est pas plus acceptable que l'autre. D'après Herrera, comme d'après Fernand Colomb et Las Casas, c'est en traversant la France pour se rendre en Espagne que Barthélemy apprit que la découverte était faite. Or, nous savons par Barthélemy lui-même qu'il vivait en France lorsqu'il apprit cette nouvelle et que c'est là qu'il recut une lettre de son frère i invitant à venir le rejoindre (227), ce qui montre qu'il n'était pas parti d'Angleterre pour aller porter en Espagne l'acception du roi Henry VII, puisqu'il avait élu domicile à Paris où, comme nous le verrons plus loin, il cherchait à gagner le roi Charles VIII aux idées de son frère. On voit encore par là qu'il était en communication avec ce dernier, qui, autrement, n'aurait pas su où il était et n'aurait pu lui écrire (228).

Ne résulte-t-il pas de tous ces faits que Barthélemy échous dans sa mission auprès du roi Henry et que ce

<sup>(226)</sup> Dec I, Liv II, ch. XV.

<sup>(22)</sup> Dice que usuande con madama de Borbon, el almirante su hermano le escribio que viniese à servir à V. A. (Pétition de Barthelemy Colomb, pub ses par Eustaquio Fernandez do Navarreto dans la Col. de decrimentos para la historia de España. Vol. XVI, 1600, p. 259 )

<sup>&</sup>quot;226 Las Casas suppose que Barthelemy ignorait alors que son frère était ambrel et que celui-cu devait le proire mort, car depuis sept aus il n'avait pas eu de ses nouvelles "Historia, ch. Cf., p. 781), mais cette supposition est contradite par le fait même qui vient d'etre rapporté et par cette autre mr-constance que, lorsque Barthélemy arriva à Séville, au commencament da l'ennée i 184, après le départ de son frère pour son second voyage, on la voit agir d'une manière qui indique qu'il avait des instructions de celui-ci Ainsi, dès son arrivée it prend à Séville, ses deux neveux, Diego et Fornand, pour les conduire à la Cour où ils devaient entrer comme pages du prince Juan, et immédiatement après les Rois Catholiques lui donnent la commandement d'une oscadre à destination d'Española. Est-ce que lout cela ne dénote pas une entente présiable entre les deux frères ? On peut donc syanour que s'ils ne s'étalent pas vue depuis leur séparation à Lisbonne, l'is étaient du moins restés an communication.

monarque n'a puni accepter ses propositions, ni l'engager à faire venir son frère en Angleterre ?

Cependant, la plupart des auteurs qui se sont arrêtés à ces faits ne les ont point jugés ainsi. En présence du témoignage si précis de Fernand Colomb et de Las Casas, confirmé par les déclarations répétées de Colomb mème qui, à deux reprises différentes, a affirmé qu'il avait repoussé les offres de l'Angleterre (229), ils ont eru pouvoir admettre, que si la mission de Barthélemy n'avait eu aucune suite, c'est uniquement parce que le roi avait trop tardé à accepter les propositions qui lui étaient faites. Telle était l'opinion de Muñoz (230), de Washington Irving (231), de Roselly de Lorgnes (232), de Tarducci (233); telle est en-

Dans une latire de la fin d'anût, il est encore plus catégorique : l respondi à Francia y à Inglaterra y à Portogal que para el rey é la reina, mu Señores, eran esas tierras e señerios : a J'ai répondu à la France, à l'Anglee terre et su Portugal, que ces terres et ces domaines étaient pour le roi et e la reine mes seigneurs. » (Navanerra, Vol. II, nº 187. Recolte, Scritti. Vol. II, nº XXX. Voyes el-dessus, Sources, nº 1.)

Dans sa lettre de mai 1505, il fait encore silusion aux propositions qu'il a repoussées, sa disant qu'il a reçu des lettres d'invitation de trois princes (Lis Casas, Liv. F. ch. XXVIII, Vo. I, p. 318 Raccetts, Sertiti, Vol. II, nº 59 ). Une traduction entière de cette lettre est donnée dans nos Etnées, p. 366-378.

(230) El rey de la Gran Bretaña que aceptase la empresa del descubrimiento, (Historia, Liv. V, § 23, Vol. I, p. 226)

(231) An agreement was actually made with Bartholomese for the procestion of the enterprise, and the latter departed for Spain in search of his brother. (Life and soyages, etc., Liv. VIII, ch. 1, Vol. II, p. 216. Edit. orig.)

(232) Christophe Colomb, Vol. I, p. 497, Ed. 1878. (223, Vila di Colombo, Vol. I, p. 587, Ed. 1683.

<sup>(228)</sup> Lettre sans date nú il dit. Par servir le Allesse Vostre is non he colsis impacciarmi can Francia, na can l'aquillerra, na con Portogallo, de quali principa la Allesse Vostra redere le lettere per mano del dottor Vigitaliana (Vinton), a Pour servir Vos Altessas, ja mai pas voulu m'engagez avec la France ni avec l'Angieterre, ni avec la Portugal, et Vos Altessas ont vu e les lettres des princes de cas pays par les mains du D. Vigitalano, a (F. Coloma, fol. 35, recto, et Las Casas, Vol. 1, p. 212. Voyaz ci-dassus Sources, nº 2.)

core celle de Lazzaroni (234), d'Elton(235), de Payne (236). et de MM. Belgrano et Staglieno (237). Mieux inspiré, Markham n'admet pas l'histoire (238) et ainsi font Gaffarel (239) et Ch. K. Adams (240). D'autres se montrent plus réservés. Fiske donne les faits, mais ne se prononce pas (241) ; Harrisse, sans examiner la question, incline visiblement à rejeter l'histoire, car il met en relief les raisons qui militent contre son exactitude (242), et M. de Lollis, lui-même, qui a écrit que le récit des deux premiers biographes de Colomb ne peut être ébranlé par des écrivains postérieurs (243), admet que Barthélemy a pu n'avoir obtenu du roi que des promesses, ce qui, d'après lui, suffisait pour expliquer le langage de Colomb (244).

F .. H ..

<sup>(234)</sup> Il re l'accolse con bontà, glu piacque la proposta, e s'intavolò fra loro un trattato col quale Bartolomeo affrettavasi di ritornare a Lisbona. (Grutoforo Colombo, Milano, 1892, Vol. II, p. 31.)

<sup>(235)</sup> The career of Columbus Londres, 1892, p. 255.

<sup>(236)</sup> The Age of Discovery, dans The Cambride Modern History, Londres, 1902, Vol. I, p. 22.

<sup>(237)</sup> Bartolomeo, dopo aver trattato con Enrico VII, passo in Francia. (Documents in Raccolta, p. 63 )

<sup>(238)</sup> Life of Columbus, p. 52.

<sup>(239)</sup> Histoire de la Deconverta de l'Amérique, Vol. II, p. 157.

<sup>(240)</sup> Christopher Columbus. New-York, 1892, p. 42.

<sup>(241)</sup> The Discovery of America, Vol. I, pp. 406-407.

<sup>(242)</sup> Christophe Golomb, Vol. I, p. 116, note; Vol. II, pp. 193-195.

<sup>(243)</sup> Questo racconto, la cus probabilità non può essere scossa da attestasioni contrarie di storici posteriori (Illustramone al Doc. LVIIII in Raccolta, Scritti, Vol. II, p. CXXXVII), M. de Lollis fait allusion à Oviedo et à Gomera ; mais ce ne sont pas seulement les assertions de ces auteurs qui contreduent le récit des deux biographes de Colomb, c'est ce que dit Barthélemy lui-même et sa conquite postérieure à son départ d'Angleterre.

<sup>(244)</sup> M. de Lollis, toujours si ingénieux dans l'explication des faits pouvant porter préjudice à Colomb, remarque que s'il n'avait pas été sûr de ce qu'il disait, il n'aurait pes renvoyé les Rois Cetholiques, comme il le fait, à deslettres que ceux-or commissaient et qui étaient entre les mains d'une persource également connue d'eux : le D' Villalon (Op. cit., p. CXXXVIII). Il semble résulter de la, effectivement, que Colomb possédant des pièces qu'il regardant comme établissant ce qu'il avançait. Malheurensement ces piéces sont perdues et nous n'en connaissons pas le contenu. Il faut donc ima-

Ces réticences ou ces atténuations ne sont pas autorisées par les faits et le biographe de Barthélemy Colomb lui-même n'hésite pas à le reconnaître (246). Rien, en effet, ne permet de croire que le roi Henry VII ait prêté une oreille favorable aux propositions de Barthélemy et tout montre, au contraire, que ce dernier quitta l'Angleterre sans avoir rien accompli. Il ne faut donc pas craindre de dire, qu'ici encore, Colomb a altéré la vérité quand il écrit qu'il a refusé de s'engager avec l'Angleterre pour se consacrer tout entier aux Rois Catholiques. On a vu ci-dessus que c'est également à tort qu'il se vante d'avoir décliné les offres du Portugal; on verra plus loin que ce qu'il dit du refus qu'il opposa aux avances de la France n'est pas mieux justifié (246).

IV.— En 1491 Colomb se proposait de passer lui-même en France et en Angleterre pour y offrir son projet.

On voit par les extraits des lettres de Colomb, cités au paragraphe précédent, qu'il a parlé à plusieurs reprises de ses rapports avec la France relativement à l'exécution de son plan.

Ar a FaAr ⊟ Sa

& d'autres princes, la porte leur était ouverte, » (Op. cit., p. 558.)

gmer qu'elles étaient de nature à contredire tous les faits qui montrent si clairement que Colomb n'a pas plus eu l'occasion de décliner les offres de l'Angletorre qu'il n'a eu celle de repousser les propositions du Portugal-Cala est bien difficile à admettre.

<sup>(245)</sup> NAVARRER (D. Fustaquio Fernandez de), Noticias de D. Bartelomé Colon, danela Coleccion de Documentos ineditos para la Historia de España, Madrid, 1850, Vol. XVI, p. 487.

<sup>(246)</sup> Eustaquio Navarrete admet l'imposture et cherche à l'excuser : « Les « impustues commises envers les Colomb les ont portés à mettre en relief « les services qu'ils ont rendus à la Castille. S'il était prouvé qu'ils ne les « avaient rendus à ce royaume que parce qu'ils n'avaient pastrouvé d'accueil « allleurs, le mérite dont ils voulaient se glorifier diminuait beaucoup ; « c'est pourquoi il leur convensit de montrer que, s'ils avaient voulu servir

D'après le due de Medina-Coli, chez lequel Colomb passa deux ans pendant son séjour en Espegne, ce serait dès l'époque de son arrivée du Portugal que le futur amiral aurait conçu ce dessein, et ce serait lui, Medina-Coli, qui l'aurait détourné de sela en le retenant chez lui (247). Mais Fernand Colomb nous cht que c'est quand son père désespérait de voir ses démarches réussir en Castille, qu'il résolut d'aller trouver le roi de France, auquel il avait déjà écrit à ce sujet. Si, là non plus, il n'était pas écouté, il se rendralt en Angleterre pour y retrouver son frère dont il n'avait aucune nouvelle (248). Ceci se passait en 1491 et c'est alors que, voulant prendre quelques dispositions relativement à son fils Diego qu'il avait laissé à la Rabida, il se rendit à ce monastère (249). Le récit de Las Casas s'accorde svee celui-ci. Colomb, nous dit l'évêque

<sup>(217) ...</sup> To fore on mi case mucho fiempe Cristobal Colome, que se venia de Portogal, y se quera ir al Roy de Prancia para que emprendiene de ir à buscar les Indies con su favor y ayuda, e J'ai eu dans me intesou e Cristobal Colomo qui voneit du Portugal et qui se propossit de se rendre e asprés du res de France pour solliciter su favour et son appui dans son a entrepriso des Indea » (Leitre du dec de Medina-Celi au grand cardinal d'Espayae, en date du 19 mara 1493, dans Maransera, Viagas, Vol 31, p 30, Le due termine se intire en dusant qu'il a gardé Colomb ches lui pendant deux mis et que c'est sinni que un découverte a été réservée à la Cartille, Nous revenues allieure sur ce document qui souitre une question intéres-pante : celle de l'époque à luquelle Colomb efjourne ches ce grand sugmeur.

<sup>(345)</sup> Ma, dopo molie praitiche, vedendo che non v'era medo di peter concludare, sicome si bramaco, in Spena, a che inriduo troppo a dara effetto alla sua impresa, deliberò di andare à travare si Re di Francia al quale già aveva scritto sopre questo, con proponimento, se quivi non fassa adde, di andar poi in Inglidiorea a corcare si fratello, del quale non evera novella alcuna a Maia, après bisancomp da pourpaciera, voyant qu'il n'y avait ancun e moyan de conclure an Mapagna, comma il la désirait, et qu'il tardait trop a mettre son entreprisa à axècution, il décida d'aller frouver le roi de a France, auqual il evait déjà écrit à co sujet, avec l'intention, s'il n'était e pas écouté, d'aller en Angieterre retrouver son frère dont il n'avait oucons a nouvelle o (Mistoria, sh. XII [bis], foi. 31]

<sup>(200)</sup> Ceca, loujours d'après Fernand Colomb ; on verte 4 l'Étude servents que cette manière d'appliquer le visite de Colomb à la Rebuta coulève des objections.

de Chiapas, ayant échou é, tant auprès du duc de Medina-Celi qu'auprès des souverains, alla à la Rabida pour de là passer en France d'où il se rendrait en Angleterre, s'il n'était pas écouté du roi Charles, avec lequel il avait été en correspondance (250).

Ainsi, en 1491, au moment où Colomb se préparait à passer en France, il n'avait encore recu aucune proposition ferme de ce pays, puisqu'il prévoyait le cas où il échouerait en y allant, et où il devrait se rendre en Angleterre pour y rejoindre son frère. Il faut donc que ce soit dans le court espace de temps compris entre l'arrivée ou plutôt le retour de Colomb à la Rabida, en octobre ou novembre 1491, et l'acceptation de son projet par la reine. vers janvier 1492, qu'il ait reçu les propositions qu'il se vante, à plusieurs reprises, d'avoir déclinées, parce qu'il entendait réserver à la Castille seule les terres qu'il voulait découvrir (251). Ce langage de Colomb n'aurait, en effet, aucun sena, s'il ne voulait dire qu'ayant pu s'engager ailleurs, alors qu'il était libre de le faire, il avait préféré se réserver afin de pouvoir contracter avec les Rois Catholiques. car si c'était après s'être lié avec eux qu'il avait agi de la sorte, le mérite qu'il vont s'attribuer n'existerait pas (252).

Quoi qu'il en soit, le gardien ou prieur de la Rabida, auquel Colomb fit connaître son dessein, le pria d'attendre pour y donner suite, le résultat d'une démarche qu'il ferait auprès de la reine. Colomb y consentit et la démarche ayant réussi, comme on le verre à la IV Étude, il ne fut plus question pour le moment de négocier avec la France. Cependant les choses n'allèrent point tout d'abord aussi

<sup>(250)</sup> Huleria de las Indias, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, p. 161.

<sup>(201)</sup> Voir les passages des settres cités au paragraphe précédent,

<sup>(201)</sup> L'invraisemblance du langage tenu par Colomb à ce sujet a frappé M. Harrisse qui dit e qu'ou ne seurait prendre à la lettre l'assertion que seu « refue furent motivés par la volonté de lanser à l'Espagne seule le mérite « et les profits de l'entreprise ». (Christophe Colomb, Vol. I, p. 336.)

bien qu'on s'y attendait, et un mois après, environ, Colomb se vit de nouveau congédié. Il reprit alors encore une fois le chemin de Cordoue, avec la volonté bien strêtée, nous dit Las Casas, de passer en France (253). On verra qu'il fut rappelé avant de s'être éloigné beaucoup et qu'il obtint tout ce qu'il voulait, ce qui mit fin à toute velléité de sa part de porter ailleurs le grand dessein qu'il nourrissait.

En résumé, on doit admettre que Colomb eut réellement l'intention d'aller lui-même faire des offres de service à la France, et il y a tout lieu de croire que c'est ce qu'il aurait fait si les Rois Catholiques ne s'étaient pas décidés à secepter ses propositions. Mais, malgré ses affirmations répétées, toujours suspectes lorsqu'il s'agit de choses qui le touchent directement, et source unique de tout ce que son fils et Las Casas disent à es sujet, il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais engagé personnellement des négociations avec la France relativement à l'exécution de son dessein.

Seul, parmi les auteurs du temps dont les écrits sont antérieurs à la publication des Historie, Géraldini parle de cela; mais il était évidemment mal renseigné sur ce point, puisqu'il dit que Colomb alla lui-même en France (254), ce que nous savons être inexact. Oviedo, Gomara et Benzoni, qui écrivaient également avant que le petit livre de Fernand Colomb fût imprimé, gardent le silence à cet égard. Bernaldez et Pierre Martyr, qui tous les deux connaissaient personnellement notre Génois, et qui nous ont donné de précieux renseignements sur lui et sur sa découverte, ignorent aussi ce fait important. Herrera, le premier parmi les historlographes espagnols, mentionne

<sup>(258) ...</sup>Con determinada polublad de pasares à Francia (Historia, Loc. cal., p. 248). Les Historis, disent la même chose, en ajoutant que l'amiral. était bien décidé à no pas relourner en Portugal hien que le roi les eôt écrit (Ch. MIII, fol 36, recto),

<sup>(254)</sup> Géraldin, p. 263.

les rapports que Colomb auraient eus avec la France, mais il le fait dans les termes mêmes dont se sert l'auteur des *Historie*, publiées une trentaine d'années avant l'impression de son grand ouvrage (255), ce qui n'ajoute rien à ce que nous savions déjà.

Lors même, d'ailleurs, qu'il serait certain que des négociations de ce genre aient été engagées directement avec le roi de France par Colomb, il n'en résulterait pas qu'il avait recu de ce monarque des propositions qui furent repoussées par lui. Les circonstances mêmes rapportées par les deux premiers biographes de Colomb ne permettent pas d'admettre qu'il a pu en être ainsi. Il faut donc conclure qu'ici encore Colomb en impose pour se faire valoir auprès des Rois Catholiques, et que l'occasion de repousser des offres venant de la France ne lui a pas plus été donnée que celle de décliner les propositions de l'Angleterre. On verra d'ailleurs au paragraphe suivant quel fut le résultat des démarches faites en France par Barthélemy.

#### V. – Séjour de Barthélemy en France.

On a vu au paragraphe III que Barthélemy Colomb avait échoué dans ses efforts pour faire agréer le projet de son frère en Angleterre et qu'il était ensuite passé en France. Nous ignorons à quel moment cela eut lieu; mais ce ne peut être que quelques années après ses premiers rapports avec le roi Henry VII, qui datent de 1488, car il n'est pas vraisemblable qu'une négociation comme celle dont il s'était chargé se soit terminée en quelques mois. On sait que Colomb n'obtint une réponse du roi de Portugal et des Rois Catholiques qu'après plusieurs années de pourparlers et de sollicitations.

<sup>(255)</sup> Historia General, Dec. I, Liv. I, ch. VIII.

Fernand Colomb et Las Casas parlent, d'ailleurs, comme si le séjour de Barthélemy en Angleterre s'était prolongé jusqu'en 1492 ou 1493, puisqu'ils disent, l'un et l'autre. que c'est en passant par la France pour se rendre en Castille, avec les capitulations accordées par le roi Henry VII. que le roi Charles VIII lui donna l'heureuse nouvelle de la découverte de son frère et lui fit une gratification de cont écus, qui le mit en position d'aller le rejoindre (256). Nous savons que les choses ne se sont point passées ainsi, puisque le roi Henry VII n'accorda aucune capitulation à Barthélemy, qui n'a pu, par conséquent, se rendre en France dans le but de gagner ensuite la Castille pour donner connaissance à son frère d'une concession qui n'avait pas été faite. Nous avons vu d'ailleurs que Barthélemy dit lui-même que « comme il vivait auprès de M<sup>--</sup> de « Bourbon, l'amiral son frère lui écrivit de venir servir « Leurs Altesses, ajoutant qu'il serait plus honoré et plus « avantagé (257).» Son séjour en France n'était donc point

ci-dessus note 217. Le témoignage de Las Casas est plus circonstanció, e En e passant par Paris [pour aller rejoindre son frère], comme le bruit de la « découverte de ce nouveau monde s'y était déjà répandu, le roi de France « lu-même, Charles, que l'on appelait le têtu, lui apprit que son frère avait « découvert de grandes terres quis appelaient les Indes ... Barthélamy Colomb « baisa les mains du roi de Francest le remercie des bonues nouvelles qu'il « avait bien voulu lui donner. Le roi lui fit remettre cent êcus pour les frais « de son voyage » (Les Casas ajoute que Barthélemy se bêta de partir dans l'espoir de rejoindre son frère, mais qu'il arriva à Séville après le départ de celui-ci pour son second voyage. Il trouve toutefois les instructions que l'amiral lui avait laissées et il se rendit aussité à Valladolid, où se trouvait la cour, peur y conduire ses deux neveux, « C'était, dit Les Casas, au commencement de l'année 1494, » (Hutoria de les Indian, Liv. I, ch. 261, Vol. II, pp. 78 et 79.)

<sup>(257)</sup> Dice que esciendo con madema de Borben, el Almirante en harmane la escribio que unique à sersir à V.A. porque seria honrado y acrecandato. (Estracto de un espediente formado à peticion és D. Bartolomé Colon de retalles de su prisson per el commandator Bohadilla, in Coleccion de Documentes inseltas para la Historia de España. (Vol. XVI, Madrid, 1850, p. 550.) Voyez ci-demus, Sources, m 10.

passager quand il recut cette communication de son frère; il habitait alors ce pays et y avait une situation, où il y exerçait sa profession, puisque son frère lui dit qu'il aura plus d'avantage à venir prendre du service auprès des rois Catholiques.

Que se soit par le roi Charles VIII, ou par une lettre de son frère, que Barthélemy apprit que la découverte des Indes était faite, cela importe peu; l'essentiel est que quand cette nouvelle lui parvint il était établi en France et en relation avec un personnage aussi considérable que M<sup>--</sup> de Bonrbon, qui venait d'être régente du royaume (258).

VI. — Démarches probables de Barthélemy en France : témoignage d'André d'Albaigne qu'elles ne furent pas accueillies.

Il est évident que, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, Barthélemy Colomb n'a pas dû s'abstenir de mettre en avant le projet de son frère dont il avait fait le sien, et pour la réussite duquel il s'était dépensé en efforts infructueux à Londres. La logique des choses veut qu'il en ait été ainsi.

On peut donc avancer que si le projet de Colomb a été soumis à la cour de France, c'est par Barthélemy, qui a dû profiter de la situation qu'il avait acquise auprès de M<sup>m</sup> de Bourbon et des relations qu'il paraît avoir eues avec le roi Charles VIII, pour tenter auprès d'eux ce qu'il avait inutilement voulu faire en Angleterre. Ce serait alors

A pr F 4 P .

<sup>(258)</sup> Colle que Barthélemy appelle Mode Bourbon était Aune de Beaujeu, fille ainée de Louis XI, épouse de Pierre de Bourbon, sire de Beau, eu, et régente du Royaume de 1488 à 1490, épuque où son frère, Charles VIII, ayant atteint ses 20 ans, prit lui-même la direction des affaires. Cotte identification a été faite par M. Harrisse (Christophe Colomb, Vol. II, pp. 194-195), et par M. Hamy dans son mémoire sur Francisque et André d'Albaigne, cité ci-après.

vers 1491 ou 1492, date approximative de son passage en France, qu'il faudrait placer ses démarches.

On peut aller plus loin; on peut admettre que c'est à ces démarches de son frère auprès de Made Bourbon ou auprès du roi Charles VIII, que Colomb faisait allusion quand il écrivait qu'il avait refusé les offres de la France (259). Ce n'était pas rigoureusement exact, c'était même le contraire de la vécité, mais Colomb était très porté à l'exagération et il n'y a pas à s'étonner qu'il se soit exprimé de la sorte.

Si les choses se sont ainsi passées, elles ont dù laisser quelques traces; il y en a, en effet, et quoiqu'elles ne soient pas bien nettes il faut en tenir compte. La plus ancienne et la plus importante de ces traces se trouve dans un document, curieux à divers titres, découvert et publié de nos jours : La Remontrance d'André d'Albaigne, cosmographe lucquois au service de la France, dans la seconde partie du xvr siècle (260). Dans cette Remontrance, adressée au roi de France et à Messieurs de son Conseil, cet Italien propose de se charger de l'exécution d'une entreprise de découverte maritime autrefois suggérée par son frère, Francisque (261), et, au cours de ses observations à ce

(160) Publiés dans le mémoire de M. Hamy : Francisque et André d'Alhaigue... Voyez les Sources, n° 24

<sup>(336)</sup> Nous n'ignorous pas, et nous avens mentionné le fait plus haut, que Lus Casas semble croire que Colomb, pendant tout le temps de son séjour en Espagne, resta sens nouvelles de son frère (Historia, ch. 101, Vol. II, p. 18). Mus outre que cette assertion ne se concilie pas avec celle de Barthélemy même que son frère lui écrivit à la cour de France, notre supposition n'implique pas nécessairement que Colomb était tenu su courant des démarches de son frère, car les deux lettres où il parie de ses supports avec la France et avec l'Angleterre sont bien postérieures su retour de Barthélemy, qui dut nécessairement lui rendre compte de ce qu'il avait fait.

<sup>(261)</sup> Après avoir longtemps habité la Rochelle où il laisse un frère qui s'y maria, Prancisque possa en Portugui où il se lia avec le commographe Bartholomen Velho qui, évidemment, possédait les indications sur la contrés qu'il s'agissait de découveir. Cela résulte des documents mêmes et, notam-

sujet, il rappelle que Colomb s'était premièrement adressé à la France qui eut le tort de l'éconduire, ce qui l'obligea à s'adresser ailleurs (262).

Un critique autorisé, celui-là même auquel nous devons la publication de ce document, M. le D' Hamy, s'est demandé si ce d'Albaigne n'aurait pas appris à la cour de France, de quelque personne qui, comme lui, s'intéressait aux découvertes et aux entreprises lointaines, que Colomb avait jadis fait des ouvertures au gouvernement de ce pays. La supposition est plausible en soi, car l'époque où on rappelait ainsi au roi un projet de déconverte analogue à celui de Colomb, est précisément celle où l'on s'occupait en France d'entreprises maritimes lointaines, celles tentées au Brésil et en Floride, et si réellement Colomb fit des ouvertures à un roi français, on devait le savoir dans le milieu que fréquentait d'Albaigne. Dans ces conditions, il est possible que ce cosmographe ait été, comme le dit M. Hamy, l'éche de traditions recueillies à la cour du Louvre (263).

Mais n'a-t-il pu recueillir ce renseignement silleurs?

(263) HARY, Op. cit., p. 13.

ment, d'une lettre de lui au roi de France, publice par M. Souza Viterbo donc ses Trabalhos nautices des Portugueses une secules avec a avec Libbonne, 1866, in-4°, pp. 58-56.

<sup>(202)</sup> Votei le passage entier : « Mais, sire, il set temps ou jamais d'en 
à prandre l'occasion par les cheveulx et de se resseuvenir de la faulte qu'on 
à feut de n'avoir creu Christoffe Colomb, lorsque s'estant par une singulière 
à providence et instino de Dien, premièrement adressé aux coys vos prédéde cesseurs pour la descouverte de l'Occident qu'il avait conçeus en son esde pert, et en estant, à leue grand malheur, acconduit, s'en alla à Geunna prode poetr les mesmes à sa république, laquelle a y pouvant bonnement entendre 
que paron que la saillie de la mer Méditarranée est incommode aux Geunade nois, s'adressa en Roy d'Anglaterre, lequel pareillement ne luy prestant 
d'oresile, finalement se retire vers leedicts roy et royne don Fersand et 
a dogna Yaabel qui exécutèrent sen dessein, dont hien leur à peis au grand 
a dommitge, deshonnaur et regret de la France à qui ce bien s'estait prede mièrement adressé, comme à la vérité il luy estait principalement destiné a 
(flemonirance, in Maux, Francesque et André d'Albaigne, p. 20.)

Dans ce cas la valeur de son information dépendrait de la source à laquelle il aurait puisé. S'il était démontré que sa Remontrance est antérieure à la publication de la vie de Colomb par son fils Fernand, cette circonstance donnerait à son témoignage sur ce point une grande vraisemblance, car avant 1571, date de la première édition des Hutorie, aucun document imprimé ne mentionne les rapports que Colomb aurait eus avec la France. Géraldini et Las Casas en avaient parlé, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, mais leurs écrits étaient encore enfermés dans des archives particulières inaccessibles à d'Albaigne et à ceux qui ont pu le renseigner. Malheureusement, cette indication décisive manque et les probabilités sont que la Remontrance date des vingt dernières années du xvr siècle : M. Hamy lui-même ne propose pas une date antérieure à septembre 1571 et admet qu'à la rigueur le document peut être des premiers mois de l'année 1582 (264). Or, dans l'un comme dans l'autre cas, le renseignement donné par d'Albaigne a pu être emprunté aux Historie, ouvrage dont la dédicace est datés du 25 avril 1571, et qu'un Italien qui s'occupait de découvertes maritimes a du connaître aussitôt après sa publication.

Nous ne disons pas cependant qu'il en a été ainsi, parce qu'il est certain que d'Albaigne a cu d'autres sources d'information que ce petit livre vénitien. Ce n'est pas là, par exemple, qu'il a appris que Colomb s'était aussi adressé à Gènes, car le fait est inexact et Fernand Colomb ne le mentionne pas. Ce n'est pas non plus dans cet ouvrage qu'il a trouvé la renseignement, également erroné, que Colomb soumit son projet à l'Angleterre avant de le porter en Espagne, car les Historie disent précisément le contraire. Il est donc possible que d'Albaigne ait connu

<sup>(204)</sup> Ibid., p. 16

les faits qu'il mentionne par quelque tradition conservée à Lucque et en France dont, comme le suppose M. Hamy, il se serait fait l'écho (265).

VII — Témpignages identiques de La Popellinière et de Lescarbot.

Le petit mémoire de d'Albaigne n'est pas le seul document du xvr' siècle où il soit question des propositions que Colomb aurait faites à la France. On trouve encore le fait mentionné dans les Trois Mondes de la Popellinière dont la première édition est de 1582 (266). Mais, comme l'a fait remarquer M. Hamy, ce prolixe et verbeux écrivain emprunte probablement ce qu'il dit à ce sujet à la Remontrance de d'Albaigne (267), car il ne semble pas avoir connu le livre de Fernand Colomb qu'il ne cite jamais, bien qu'il s'attache à nommer un grand nombre d'auteurs.

Après d'Albaigne et la Popellinière le plus ancien auteur qui ait mentionné le fait est Lescarbot (268). Nous le trou-

<sup>(205)</sup> Il fant dire cependant que d'Albaigne a pu empranter le renseignement relatif à la démarche attribuée à Colomb auprès de Génes à Ramisio, qui l'a donné en 1556, et à Bonzon qui l'a reproduit en 1565. Il a pu lire anset dens Oviodo, imprimé depuis 1535, que Colomb s'était d'abord adressé à l'Angleterre : meis ce qu'il n'a empresté à personne c'est l'assertion que les propositions de Colomb furent repoussées en France. Exacte ou arrenée cetta information int appartient en propre : personne ne l'a donnée avant lui.

<sup>(266)</sup> Porsimitan (Le seigneur de la), Les freis mendes. A Paris, à l'Olivier de Pierre I Huillier, rue Saint-Jacques, 1562, 8° et in-6°, avec une certe Cet suvrage est divisé on trois perties dont checuns a une pagination séparés.

Dans son avant-discours La Popelinière s'exprime ainen : « Le plupart des e princes chrétiens, le noutre sur tous, l'Anglais, le Portugais, i Espagnol e mêmes n'avaient daigné prester sculement l'ouïs à l'ouverture que i Italian e leur faisait, » (10° fauille nou paginés.) Allieurs il dit : « Mesme le roy de « France..., non plus que le roy de Portugal..., n'en firent état, » (Op., sit., Liv., II, p. 8, reste.)

<sup>(207)</sup> Op. cil., pp. 19 et sq.

<sup>(268) «</sup> Nous avons autrefois m'prisé les offres de Christoffia Colomb et

vons ensuite dans Montesquieu qui ne déplore pas le refus de la France dans cette circonstance (269). Plus tard, Tiraboschi (270), Muñoz (271), Spotorno (272), Bossi, et d'antres répètent que la France eut communication du grand dessein de Colomb; mais tous disent qu'il ne fut pas agréé; seul Tarducci s'est hasardé à dire que la France et l'Angleterre avaient fait des avances à Colomb (273).

Ces derniers auteurs n'ont fait évidemment que copier les premiers; mais en ce qui concerne La Popellinière et Lescarbot, il n'est pas impossible qu'ils aient eu connaissance par quelque document, aujourd'hui perdu, ou par la tradition, du refus de la France d'accueiller les ouver-

e maintenant (mole à tard) nous y evous du regret », dit Marc Lescarbot (Le hout de l'an, sur le repos de la France au Roy, par le Franc Gazlois, 1618, sans lieu d'impression) (Apud Hammun, Christophe Golomb, Vol. I, p. 332, note.)

(269) a J'ai out plusieurs fuis déplorer l'aveuglement du conseil de Frana çois les qui rebuts Christophe Colomb, qui lui préposait les Indes. En vée rité on fit peut-être par imprudence une choss bien mage, » (Esprit des Lois,
Liv. XXI, ch. XXII.) Leharps qui était affigé de le mente é annoter les onvrages quil ne compressit pas, fait remarquer, catte fois, avec raison, que
François les nétait pas né lorsque Colomb faisait ses propositions, (Note à
l'Édition Didot, 1872.)

(270) Tiraboschi dit qu'on honora à pense de queique attention les projets de Colomb en France. (Storia della interatura italiana, Florence, 1807, Vol. VI, pari. I, p. 238.)

(271) e Dédaigné par l'un et pur l'autre [les doux ducs de Medista] il écrie vit à Louis XI, roi de France, pour proposer de négocier à Paris , au casa où il échouerait, il se proposeit d'aller à Londres pour accondur les afforts e de son frère dont il n'evait pas entendit purier depuis longtemps, » (Historia del Nuevo Mundo, Madrid, 1784, 4°, Liv. II, § 27, p. 61.)

Mutos copis in les Historis true une addition malhanteure : la mestion du ret Louis XI, qui mourut en 1463, bien avent que Colomb an quittêt le Portugal et us s'edressét sux dues de Medina, Plusieurs anteurs ont été ainsi induits an errour per lui, entre autres Avery qui écrit que Colomb a had been in correspondence with Louis XI v. (A History of the United States, Vol. 1, p. 126.)

(272) Codice, p. XX.

(273) Colomb, nous dit ort bistories avait recu des rois de France, d'Angleterre et de Portugui, l'avaitation de visiter leurs cours. Vita, etc., Vol I., ch. XI, p. 149.)

tures de Colomb, que d'Albaigne a enregistré le premier, et, dans ce cas, leur témoignage viendrait s'ajouter au sien. Il est constant, en tous cas, que les anciens auteurs français, à commencer par d'Albaigne, qui ont parlé des ouvertures faites à la France relativement à l'exécution de l'entre-prise de Colomb, sont tous d'accord sur ce point qu'elles ne furent point accueillies. Seul Colomb et ceux qui s'en tiennent à la version donnée par les Historie et par Las Casas, version qui n'a d'autre source que Colomb lui-même, disent le contraire.

On voit par ce qui précède que si nous pouvons accepter le témoignage de Colomb, quand il dit que son projet fut soumis à la France, il n'en est pas de même de sa prétention d'avoir repoussé des avances que lui aurait faites cette puissance. Rien ne justifie une pareille assertion, que Colomb lui-même contredit indirectement par ses actes en se disposant à aller faire ses offres de service à la France, et éventuellement à l'Angleterre, au moment où la Castille allait se décider à traiter avec lui.

Nous n'avons pas ici à suivre plus longtemps Barthélemy Colomb dans sa carrière qui va désormais se confondre avec celle de son frère, dont il fut l'ami dévoué et le lieutenant fidèle, habile et énergique (274).

VIII. — Résumé de cette étuds Barthélemy a largement contribué à la formation des idées de son frère et celui-ci n'a su à décliner aucune avance de l'Angleterre et de la France

Nous pouvons maintenant résumer et conclure la partie de cette étude consacrée au rôle de Barthélemy Colomb

<sup>(274)</sup> Don Eustaquio Fornandez de Navarrete e donné dans la Coleccian de documentos ineditos para la Historia de España, Vol. XVI, pp. 485-574, uno bonne notice biographique de ce Colomb, le plus capable peut-être de la famille, et M. Harriese lui a consacré un chapitre substantiel de son grand ouvrage sur le Découvreur de l'Amérique, Vol. II, pp. 183-219.

dans la période de la formation et de la présentation du projet de son frère.

L'assertion de Gallo que ce jeune frère de Colomb lui auggéra l'idée du projet qui fut successivement présenté à diverses puissances, ou tout au moins contribus à sa formation, n'a rien d'invraisemblable et semble au contraire justifiée par ce que nous savons aujourd'hui des sources particulières d'information de Gallo et par les démarches que fit Barthélemy pour faire accepter ce projet.

Le projet que Barthélemy présenta à l'Angleterre de la part de son frère était exposé et expliqué par une carte dressée par Barthélemy lui-même, et ce que nous savons de cette carte montre qu'il s'agissait de découvrir des terres nouvelles et non d'aller aux Indes par l'Ouest.

Contrairement à ce que disent Colomb et ses deux premiers biographes d'après lui, son projet ne fut point agréé en Angleterre et Barthélemy quitts ce pays pour passer en France sans avoir rien obtenu.

Il est possible, vraisemblable même, que Barthélemy présenta ce projet à la cour de France; ce que nous savons de ses démarches en Angleterre dans l'intérêt de son frère et la position qu'il avait acquise auprès de M<sup>est</sup> de Bourbon autorisent cette supposition. Mais il n'existe ni preuve ni indication quelconque qu'il réussit mieux à Paris qu'à Londres. Tous les faits connus et tous les témoignages recueillis à ce sujet, en dehors de ceux qui sont d'origine colombienne, impliquent le contraire.

L'assertion de Colomb qu'il repoussa les offres de l'Augleterre et de la France pour rester libre, le cas échéant, de contracter avec la Castille, est contraire à la vérité. Si elle était vraie il n'aurait pas gardé jusqu'à la dernière heure l'espoir de gagner ces puissances à sa cause en se rendant lui-même auprès d'elles.

# TROISIÈME ÉTUDE

# COLOMB A LA COUR DE CASTILLE

PHÉSENTATION, EXAMEN ET REJET DE SON PLAN.

SES RAPPORTS

AVEC BEATRIX ENRIQUEZ ET AVEC LE ROI JOÃO II

1485-1490

VIONAUD. Nouvelles Études, 1

31



Digitized by Google

Origina flor: IN VERSITY OF MICH GAN

# INTRODUCTION A LA TROISIÈME ÉTUDE

Les sources d'information relatives à cette partie de la vie de Colomb que nous allons maintenant étudier, sont assez abondantes. Outre Colomb lui-même, dont nous avons plusieurs écrite relatifs à cette période, et ses deux biographes, qui resteut, malgré tout, nos principaux et meilleurs guides pour la même époque, nous possédons, dans les chroniqueurs espagnols du temps, comme Oviedo, Bernaldez, Gomara, Pierre Martyr, Garibey et quelques autres, ainsi que dans les documents officiels, diplomatiques, judiciaires et administratifs, d'abondants et précieux renseignements qui souvent, complètent et corrigent ceux d'origine colombienne.

Cependant, malgré la richesse relative de ces différentes sources d'informations, elles ne sont pas sans lacunes et ne fournissent pas toujours des indications de tout repos. Le critique est obligé d'en faire usage avec la plus grande circonspection, tant il est difficile, dans nombre de cas, de les concilier entre elles et avec les faits acquis.

En raison de la variété des faits et des questions qu'embrasse cette troisième étude, nous indiquons les principales sources d'information en tête de chaque chapitre. Les autres qui sont en assez grand nombre, seront mentionnées aux notes.

unitized by Google

JNIVERS TY OF MICH GAN

#### CHAPITRE PREMIER

# L'ARRIVÉE DE COLOMB EN ESPAGNE ET SON PREMIER SÉJOUR A LA RABIDA LA QUESTION PEREZ-MARCHENA

#### (488

#### SOURCES D'INFORNATION

Fernand Colomb, chap. XII; Las Casas, Liv. I, ch. XXIX.
 Herrera, Dec. I, Liv. I, ch. VI.

Les premières et les plus complètes informations que nous ayons sur cette phase de la vie de Colomb viennent de ses deux premières biographes. Comme toujours, Las Casas met largement à contribution son prédécesseur et flerrera suit l'évêque de Chiapas.

Ici, la tradition colombienne, dont ces trois auteurs sont les organes, semble s'appuyer sur des renseignements précis. Les auteurs et les documents suivants, qui datent d'une époque où la tradition colombienne n'était pas encore entièrement formée et accréditée, donnent des informations ayant en grande partie une autre origine.

# 2. OVIEDO. - Historia General, 1335, Liv. II, ch. IV.

Ce chapitre est entièrement consacré à l'arrivée et au séjour de Colome en Espagne. Oriedo, qui connut le découvreur, ainsi que des membres de sa famille, et plusieurs de ses compagnons, est un témoin précieux, contrairement à ce que plusieurs auteurs mo lernes ont dit, Roselly de Lorgues, notamment, il n'est nullement prevenu contre Colomb dont il parle, avec éloge, mais avec indépendance. Fernand Colomb et Las Casas ne l'aimaient pas.





GOMARA. — La Historia de las Indias, 1554. Chapitres XIV et XV.

Cet auteur, un peu décrié parce qu'il manque de critique, ce qui est, d'ailleurs, le défaut de tous les chroniqueurs du temps, est généralement très bien renseigné. Ses chapitres XIV et XV sont du plus grand intérêt et contiennent des informations qui ne peuvent avoir été empruntées à aucun autre des auteurs du temps.

 FERNANDEZ ou HERNANDEZ (D' Garcia).—Sa déposition sur l'arrivés et le séjour de Colomb à la Rabida. Palos, 1º oct. 1515.

Navanners, Vol. III, pp. 561 et 561, texte fragmentaire et inexact à certeins égards. Plaires du Colon, Vol. II, pp. 161-184; texte complet et scrupe-leusement conforme aux manuscrits originaux. Texte et traduction française à l'Appendice.

Ce médecin, que le gressier qui prit sa déposition appelle Ferrando, mais qui signe Fernandez, habitait Palos et était en relations d'amitié avec les religieux du couvent de la Rabida, où il vit Colomb et s'entretint avec lui Dans les procès que Diego Colomb sit à la couronne en revendication de ses droits sur la région de Paria, dont la découverte était contestée à son père, il sut cité par le fiscal et raconta l'arrivée de Colomb à la Rabida avec son sils. Mais son témoignage, qui est un peu décousu et qui semble viser à l'esset plutôt qu'à l'exactitude, ne laisse pas voir à quelle époque il place le fait, et les auteurs modernes l'ont interprété disséremment. Les opinions contradictoires exprimées à ce sujet, sont discutées au chapitre 1 de cette Etude. Navarette a consacré à cette déposition une de ses érudites Observaciones (Vol. III, pp. 196-804).

 Déposition de Juan Rodriguez Cabusedo. Moguer, 1" oct. 1515.

NAVARRETE, Vol. III, p. 580. — Pariton, Vol. II, pp. 17-18, texte complet. — Voir aussi les dispositions De Andres del Corrat. Saint-Dominges, 12 juin 1512 (Paritos, Vol. II, pp. 116-117). — De Arias Perez Pinzon-Palus, 101 oct. 1515 (Paritos, Vol. II, p. 229). — De Alonzo Velez Allid Palos, 1532 (Duns Dano : Colon y Parson , informe, etc., p. 233).

Ces depositions donnent des renseignements sur les rapports

de Colomb avec les religieux de la Rabida, particulièrement avec le P. Juan Perez, ainsi qu'avec les Pinzon.

## COLOMB(Christophe). — Fragment de lettre aux Rois Catholiques. Haïti, vers 1498 ou 1500.

Las Casas, Liv. I, ch. XXXII. p. 250. Baccolla, Scritti, Vol. II, nº XVII, p. 41.

C'est le seul écrit de Colomb où il nomme Marchena. Nous ne connaissons cette lettre que par l'extrait qu'en donne Las Casas.

## 7. — Lettre aux Rois Catholiques. Haiti, 1498.

Navanners, Vol. 1, p 242 et sq. Raccolla, Scritti, Vol. II, nº XVI, p. 27. Trad. française dans Relations des quatre voyages, Vol. III, p. 1 et sq.; anglaise par Major: Select letters, p. 184-168.

C'est dans cette lettre, où il rend compte de son troisième voyage et où il s'explique sur son système cosmographique, que Colomb parle des deux moines qui seuls l'ont toujours encouragé,

### 8. - Memorial de Agravios del almirante, 1501?

Duchesse d'Aire . Naevos autografos, pp. 25-28 Heproduction autographique avec transcription et traduction anglaise dans Thacaes, Colombus, Vol. III, pp. 185-190.

Ce document, qui fait partie des Archives de la maison d'Albe, est entièrement écrit de la main de Colomb, mais paratt être une copie d'un mémoire rédigé pour lui exposant ses griess et les raisons qu'il avait de se plaindre de la manière dont les engagements de la couronne envers lui étaient tenus. On doit donc le considérer comme l'expression des sentiments mêmes de Colomb. C'est un document précieux à divers titres; il figure ici à cause de la mention du P. Juan Perez qu'on y trouve.

9. Rois Catholiques. — (Lettre des) à Colomb, 5 sept. 1493, relative à Marchena.

NAVARRETE, Vol. II, nº 71, p. 108. - Documentos ineditos, Vol. XXX, p. 211-216.

10. Rois Catholiques. - Lettre du 5 sept. 1493, relative à



un religieux qui devait accompagner Colomb à son second voyage.

Documentes ineditos. Vol. XXX, p. 219, et aussi dans un article du P. Fila (Boletin de la Real Academia de la Histor a, Vol. XIX, p. 193).

11. REMON (Le P. F. Alonso). — Historia general de la Orden de Nuestra Senora de la Merced Redencion de Cautivos, Madrid, 1618, în-fol.

Le P. Remon était chroniqueur et prédicateur de son ordre et en position d'être bien renseigné sur les personnes et les choses ayant un caractère religieux. C'est lui qui fait de Marchena un Portugais.

#### Colomb fuyant Lisbonne avec son fils Diego se rend à Palos (1485).

Nous allons maintenant revenir à Colomb que nous avons quitté au moment où il abandonnait le Portugai pour toujours, accompagné de son fils Diego, alors encore enfant.

Nous avons vu que ce départ eut lieu vers la fin de l'année 1484 ou, peut-être, au commencement de l'année suivante, et que l'intention de Colomb était d'aller proposer son projet aux Rois Catholiques, au service desquels nous le verrons entrer peu de temps après.

Comment s'éloigna-t-il du Portugal ? Quelle route pritil pour se rendre en Castille, et où y aborda-t-il pour la première fois ? Ces questions, bien que secondaires, ne sont pas sans intérêt et nous pouvons nous y arrêter un peu.

Ni Fernand Colomb ni Las Casas ne disent comment le futur amiral fit ce voyage; mais les auteurs modernes ont cherché à suppléer à leur silence sur ce point. C'est par terre et à pied, nous disent les uns, que Colomb se readit en Castille (1) ; c'est par mer qu'il y alla (2), nous assurent plusieurs autres. En réalité ni les uns ni les autres ne le savent, parce qu'il n'y a aucun témoignage contemporain relatif à ce fait. It y a cependant les vraisemblances et elles sont contraires à la supposition que Colomb qui était accompagné d'un enfant de cinq ans au plus, ait pu faire un parcil voyage à pied. Il semble bien plus probable que lui, qui vivait dans la compagnie des gens de mer et qui était lui même navigateur, soit parti à bord d'un navire de commerce devant toucher à quelque port d'Espagne, et c'est le sentiment de la plupart des auteurs.

Il ya aussi des divergences d'opinion sur le lieu où Colomb se rendit tout d'abord. Se fondant sur le témoignage d'Oviedo qui, copendant, n'est pas très explicite sur ce point, quelques critiques ont pensé que Colomb passa directement de Lisbonne à Sévi.le (3). D'autres, s'appuyant sur la déposition tardive d'un médecin de Palos, dont il sera question plus loin, qui dit que lorsque, Colomb s'ar-

<sup>(</sup>t) Parms onux-là nous trouvous Asensis, at sir Clements R. Markham Lo premier det que Coloma e alest à pied, pérètre en Espage — y cammande à a pié... paratré en España, — sa dirigeant vers le hourg de Paions (Crisival Colon, Vol. 1, sp. 80. Le second écrit : He set sui on the long journey with his little son parasiessand on foot. Colombus, p. 31: Bones, History of Spain, a apprimé la mêma ajunion. Vol. 1, p. 100 Cotte opinion n'a d'autre base que le fait que Colomb était à pied quand il s'arrêts à la Rabida avec son enfant, mem il ne suit pas de là qu'il avait fait ainsi toute la route deputs Lisboune.

<sup>(</sup>i) C'est ce que pensent les autours suivants: [[sunana, Duc 1, Liv Leb. VII]; D'Avezac, Canevas... p. 55 ; Reseaux ne Longues, Christophe Colomb, Vol. I, p. 120, Ruos, Colombus, p. 30 ; Bunnana, Acten su Colombus, p. 51 ; Landanom, Christophe Colombus, p. 51 ; Landanom, Christophe Colombus, p. 31 ; Landanom, Christophe Colom

<sup>3,</sup> Oviedo dit que Colomb, ayant résont de passer en Castille, arriva à Séville déterminé de true e Lastille, y llegado à Seville (Historia general, Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 19), mais cola ne veut pas dire, nécessairement, qu'il venait en droite ligan de Lisbonne. Un critique espagnol anquel un doit un ascellent petat livre sur Colomb, le professeur Farré, en a sepondant jugé alast. De Lisbon Colom se einé directamente à Seville, écrit il. (El Benchemiente de America, etc., p. 62 ; Altanira pense de même (Hist. de Espana, Vol. il, p. 384). Si cola veut dire que Colomb ne s'arrêla pes en route, même à Husiva, en se demande ca que le jeune Diego devant siora.

rêta à la Rabida il se rendait à Huelva, ont pensé que cette capitale du comté de Niebla était sa destination originelle (\$). Enfin, comme il y a des raisons de croire que dès son arrivée en Castille, on peu de temps après, Colomb se trouva en rapports avec le due de Médina-Celi, on a supposé que c'est au port de Santa-Maria, qui faisait partie des domaines de ce due, qu'il aborda (5).

Ce ne sont là, toutefois, que des suppositions, et nous avons des témoignages authentiques qui les contradisent formellement, en désignant Palos comme étant le port de Castille où Colomb se rendit. D'abord, celui du fils même du découvreur, qui nous dit que lorsque l'amiral entra en Castille il laissa son fils Diego à un « monastère de Palos appelé La Rabida » (6). Ensuite, celui de Las Casas qui est plus explicite et qui donne une raison plausible pour laquelle Colomb se scrait rendu à Palos, celle qu'il « avait sans doute des connaissances parmi les marins de « la localité » (7). En dernier lieu, enfin, Gomara déclare, catégoriquement, que « Colomb s'éloigna de Lisbonne et a'en vint à Palos de Moguer » (8).

Devant ces trois témoignages, émanant de sources autorisées et auxquelles on ne peut opposer que des aupposi-



<sup>(4)</sup> Mannam, Colombus, p. 34; Bunks, History of Spain, Vol. I, p. 108, Lazzanoni, sp. csi., Vol. I, p. 58, Young, Christopher Colombus, Vol. I, p. 20; Colo, Colombus, Rabida, pp. 163-185; Carra, Colombus Espagnotes, p. 9.

<sup>(5)</sup> C'est la manière de voir de Pivilla, Colon en España, p. 181, el de Ruas, Colombia, p. 78, elle est fondée sur la lettre du duc de Medina Colombia serà citée plus lois et qui peut donner lieu à cette interprétation.

<sup>(8</sup> E la Ammira jito entre un Castiglia à farla esperientia della sorte, che gli era apparecchiata. Lasciato adunque il figliuolo in un monasterio di Palos, chiamata la Habida. F. Coronii Historie, ch. XII, fol. 32 recto.)

<sup>(7)</sup> Iná comaga en la vella de Palos, donde quité lema cognoscimiento con alguno de los masineros de alla Las Caras, Liv. 1, ch. XXIX, Vol. I, p. 221.)

<sup>(8) )</sup> and it emforce on Instance y (too a Palos de Moquer Gonana, Mistoria, ch. AV, for 19 verse, cd., 1 m. Il est à remarquer que Gomana m'a pu prendre ce rense green ad ni dans Oviedo, où a ne se trouve pas, ni chez Pernand Colomb ou Las Casas dont les ouvrages n'étaient pas slors connus,

tions, la critique ne doit pas hésiter: c'est par le petit port de Palos, qu'il devait plus tard illustrer en en faisant le point de départ de sa grande entreprise, que Colomb, fuyant le Portugal, pénétra, pauvre et inconnu, dans ce royaums de Castille, auquel il allait bientôt donner un monde nouveau (9).

La date de cet événement, si gros de conséquences inattenduces, est très controversée. Les auteurs hésitent entre les années 1484, 1485 et 1480. Ceux qui s'en tiennent aux données des *Historie* placent le fait à la première de ces dates; ceux qui s'en rapportent platôt à Las Casas s'attachent à la seconde date (10).

Une troisième manière de voir vient d'une assertion de Colomb lui-même qui dit, dans son journal de bord, que le 20 janvier 1493 il y aura sept ans qu'il était au service

<sup>(9)</sup> La auteur espagnol que a étudié sériousement cette phase de la vie de Colomb, le P. Coil, a contesté que son dessein était d'alter à Palos; mais il se fonde pour cela sur un texte fautif de la déposition du médecin Garcia Fernandez. D'après le texte de Navarrete (Vieges, Vol. III, p. 561), ce méde ein aurait dit que Colomb seniende à la arribada avac son fils, se rendit à pied à la Rabida. Comma la mot arribada, arrivée, a dans le langage nautique un autre sens, colui de faire relâche, la phrese significant, d'après le P. Coll, qu'une avarie épreuvée par le navire de Colomb l'aurait obligé à relâcher à Palos où il se se proposant pas d'aller, sa destination elant finelva. Colom y la Rabida, pp. 191-192, édit, 1893 ) Meis le texte authentique de cetta depositi m, publié avec une scrupuleuse exact tude par l'Académie d'Histoire de Madrid, porte Rabida au lieu du Arribada. Voici la phrese entière i Dou Cristobal. Colom simiendo à la Rabida con su hijo Dou Diego, ques agora alsurante ; a pie, se siné à la Rabida. Pleifos de Colom, Vol. II, p. 191.)

Le P. Goll., qui sura compris que son suterprétation avait quelque chose de forcé, la justifie par la remarque que la vrain philosophie de l'histoire reconasit l'intervention du surnaturel dans les grands évenements humains, de sorte que l'avante qui sit relâcher Colomb à Palos doit être considérée comme l'action de la Providence qui voului ainsi récompenser le peuple espagnel de 800 années de luttes contre les sectaires de Mahomed, (Ibid., p. 192.) L'epision que c'est pur suice d'un asufrage que Colomb aborda à Pale a est ágalement soutenne par le professeur Iborra (D. Fernando et catalice, p. 27.)

<sup>(10)</sup> Voyez ci-dessus, II. Erops, ch. I, § 13.

des Rois Catholiques, ce qui nous reporte au 20 janvier 1486 (11). Plusieurs auteurs, et non des moins autorisés, ont pensé que Colomb avait voulu indiquer ainsi la date de son arrivée en Espague (12) ; mais c'est là une interprétation bien difficile à soutenir. Outre que le langage même dont se sert Colomb ne la confirme pas (13), elle ne se concilie pas non plus avec le fait, sur lequel on est d'accord aujourd'hui, que c'est à la fin de l'année 1484 ou dans les premiers mois de l'année 1485, au plus tard, que notre Génois quitta Lisbonne pour l'Espagne. S'il n'y arriva que le 30 janvier 1486, qu'a-t-il fait dans l'intervalle? Cela pouvait encore s'expliquer quand on supposait qu'il était allé à Gênes ou à Venise avant de passer en Castille, mais la critique a définitivement écarté cette supposition. Colomb était parti du Portugal pour se rendre directement en Castille, et il n'y a aucun motif de croire que, dans les conditions où il fit ce voyage, accompagné d'un enfant de 4 ou 5 ans, il mit six ou huit mois pour aller de Lisbonne à Palos, ou à tout autre port de l'Andalousie, qu'on pouvait atteindre en deux ou trois jours.

Nous croyons donc que la date du 20 janvier 1486 que mentionne Colomb est celle de laquelle il comptait son entrée au service des Rois Catholiques (14) et que c'est à la fin de l'année 1484, ou tout au commencement de l'année auvante qu'il arriva en Castille avec son fils Diego.

<sup>(11)</sup> Colous, Primer Viage, in Navanaure, Viages, Vol. I, et in Recolte, Scritti, etc., Vol. I, sous la date té janvier 1493.

<sup>(12)</sup> Voyce: Garranne Hist, de la déc de l'Amérique, Vol II, p. 78, Auto-Laguran, Cristobal Colon, p. 408.

<sup>(13)</sup> La phrasa sur l'aquelle on s'appule pour justifier cette interprétation porte: Despuse que ye une à les server, ce qui vout diret « depuis que je suis à leur service », ou, ai l'en treat ou mot à mot, « dopu » que je suis venu nie mettre à leur service », mais qui ne saurait signifier, sans forcer le sens des mots : depuis que je suis venu en Espagne pour me mettre à leur service.

<sup>(14)</sup> Voyez sur ce point le ch. III, f 3 de la présente Étude.

#### Colomb va de Palos à la Rabida Le témoignage de Garcia Fernandez.

Le premier lieu où nous trouvons Colomb, après son arrivée à Palos, est un couvent de moines franciscains, dédié à Sainte-Marie, connu sous le nom de la Rabida, et situé à environ quatre kilomètres au sud de Palos.

Plusieurs critiques modernes ont contesté que Colomb soit ailé à sette époque à ce monastère et placent le fait quelques années plus tard. Mais, bien que les raisons avancées à l'appui de cette thèse soient plausibles, on ne voit pas comment elles pourraient prévaloir contre les témoignages de Fernand Colomb, de Las Casas et de Gomara, qui disent, tous les trois, que de Palos Colomb passa à la Rabida, Le premier ne mentionne qu'incidemment la visite de son père à ce couvent; mais en disant qu'il y laissa Diego, à son arrivée en Castille (15), il constate néanmoins le fait d'une manière bien nette. Le témoignage de Las Casas, déjà mentionné ci-dessus, est plus circonstancié, car il cherche un motif à cette visite et se demande si Colomb ne connaissait pas « quelque religieux « de Saint-François du Monastère de Saint-Marie de la « Rabida situé hors de la ville » (16). Quant à Gomara, il ne nomme pas, il est vrai, le couvent de la Rabida, mais il nous dit, ce qui revient au même, qu'à son arrivée en Castille, Colomb e communica avec le frère Juan Perez de « Marchena, cosmographe, moine de l'ordre de Saint-« François, auquel il fit part de ses projets » (17).

<sup>(15)</sup> Voir el-dessus f I, note 6,

<sup>(16)</sup> Algunos religiosos de Sant Francisco, del monasterio que se llama Santa Maria de la Rabida que esta fuera de la salta (Las Catas, Historia de les Indias, Liv. I, chap XXIX, Vol. I, p. 27.)

<sup>(11)</sup> Fray Juan Perez de Marchena, frayle franciscano en la Rabida cosmographo y humanista, a quien en purulad descubrio en coraçon. (Gomana, Histeria, ch., XIV, femillet 18 verso, édit. 1854.)

A ces trois témoignages, auxquels il faut ajouter celui de Herrera (18), on en oppose un très important, mais non très explicite, et qui peut être interprété de différentes manières : celui du médecin García Fernandez, nommé ci-dessus, qui fut appelé en 1515 à donner son témoignage dans l'enquête instituée par Diego Colomb à l'appui de ses revendications contre la couronne, qui contestait quelques-unes des découvertes de son père (19). Ce médecia habitait Palos quand Colomb y organisa sa grande entreprise, il l'avait vu à la Rabida même et son très curieux témoignage est passé depuis dans toutes les histoires du grand navigateur. Colomb. déclare-t-il, voyageait à pied avec son petit garcon Diego; il s'arrêta à la Rabida et demanda au portier du couvent du pain et de l'eau pour son enfant. Un des moines, le père Juan Perez, voulut s'entretenir avec lui et voyant à son accent, ainsi qu'à son air qu'il était étranger, l'interrogen avec bienveillance, et apprit ainsi qu'il revenait découragé de la cour de Son Altesse, où on avait repoussé ses propositions, en les tournant en dérision, et qu'il se rendait à Huelva, chez son beau-frère Molyart. Perez, intéressé par ce récit, envoya chercher le témoin, qui était son ami et qui se connaissait un peu en cosmographie, et tous trois s'entretinrent alors avec Colomb de l'entreprise qu'il méditait. Séduit par ce qu'elle avait de grandiose, Pérez résolut d'en écrire à la reine, dont il avait été le confesseur; il k fit immédiatement, et sa lettre ent tout l'effet qu'il st attendait. La reine manda aussitôt Colomb, auquel elle envoya au préalable 20 000 maravedis, et fit ensuite droit à toutes ses demandes (20). Ce serait ainsi que le grand

<sup>(18,</sup> Décade I, Liv. I, ch. VII, Zuvion dit la même chose.

<sup>(18)</sup> Voyes sur ce document les Sources, nº 4.

<sup>(20)</sup> Déposition de Fernandez, in Pleites de Colon, Vol. II, pp. 191 et m. et m-après à l'Appendice.

dessein de Colomb aurait été accepté et mis ensuite à exécution.

Il est clair que, pris dans son ensemble, ce récit, dont nous discuterons plus loin la vraisemblance, se rapporte à l'époque qui précéda immédiatement l'acceptation des propositions de Colomb par les Rois Catholiques, puisque ce sont les démarches des moines de la Rabida, ainsi qu'on le verra dans une autre Étude, qui déterminèrent cette acceptation. Aux termes de ce récit, ce serait dons en 1491 que Colomb se présenta à la Rabida avec son petit garçon; il y était inconnu et, par conséquent, c'était la première visite qu'il y faisait. C'est ainsi que l'ont entendu Harrisse, Pinilla, de Lollis et quelques autres (21).

Mais si les choses se sont passées de cette manière la version de Fernand Colomb et de Las Casas est erronée et il faut la rejeter entièrement. Colomb, dans ce cas, ne serait pas parti de Lisbonne pour Palos, et de Palos il ne se serait pas rendu à la Rabida avec son fils, comme ils le disent l'un et l'autre, et comme le dit aussi Gomara qui, pour les raisons indiquées, n'a pu leur emprunter ces faits. Il est difficile de s'arrêter à cette conclusion. Fernand Colomb et Las Casas ne peuvent pas avoir été mai renseignés en pareille matière. L'un et l'autre connaissaient la déposition de Fernandez (22) et ils n'auraient pas



<sup>(21)</sup> Navazzara est le premier qui ait exprimé cette opinion qu'il a très babilement développée dans son Observacion sobre la declaracion que dio al fisico Garcia Fernandes, in Viages, Vol. III, pp 596 et sq. MM. Hannises et Pintula, l'out reprise i un dans son Christophe Colomb, l'autre dans Colon en España, et elle a été successivement adoptee depuis, par Lollis, per Fishe, par Voles et d'autres.

<sup>(32)</sup> Aucun doute en ce qui concerno Las Casas, qui cite cette déposition et la critique sur certains points. Fernand Colomb ne la cite pas; mais comme il était l'inspirateur de son frère Diego, qu'il scutenait et dirigent dans ses revendications contre la couronne, il est impossible qu'il n'ait pas connu cette déposition, l'une des plus importantes de celles faites à l'appui de ces réclamations.

écrit ce qu'ils ont écrit, s'ils n'avaient su que sur ce point elle était erronée.

Cette déposition, si circonstanciée qu'elle soit, n'est pas, d'ailleurs, tellement claire et précise qu'il faille absolument la prendre au pied de la lettre. On peut admettre que Fernandez, qui était un familier de la Rabida, a connu la visite mentionnée par Fernand Colomb et par Las Casas et qu'il l'a confondue, dans son témoignage, donné vingt-deux ans après l'événement, avec celle que Colomb fit plus tard à ce monastère. Cette supposition, que Washington Irving fit le premier il y a bien des années (23), a été reprise par plusieurs critiques qui ont relevé dans la déposition du médecin de Palos des particularités difficilement explicables, si elles se rapportent à un seul événement et qui dénotent, sûrement, un certain désordre dans les souvenirs de ce témoin.

C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir dit qu'il était présent lorsque Colomb frappa à la porte du monastère et lorsque le P. Perez s'entretint avec lui, il déclare un peu plus loin, que le franciscain l'envoya chercher pour entendre ce que le voyageur disait (24). On remarque encore que, d'après ce récit, le P. Perez aurait vu à l'aspect et au langage de Colomb qu'il était étranger, observation qui se comprend très bien si notre visiteur arrivait en Espagne où il n'avait jamais habité, mais qui ne s'entend guère si on l'applique à un homme qui revenait de Séville, de Cordoue, de Salamanque et d'autres villes où pendant cinq années il avait suivi la Cour, et qui s'était tellement habitué à la langue espagnole qu'il n'a jamais écrit que dans cette seule langue. On a aussi relevé que

<sup>(33)</sup> Life of Colombus, Vol. I, Liv. II, chap. I, note p. 96, éd. orig. (24) Y que estando elli unde este testigo .. envié e liamar à este testigo. (Picites, Vol. II, pp. 191 et 193). Voyez sur cutte objection Carea, Colon y les espagnoles, p. 243, ct Assumo, Crustobal Colon, Vol. I, pp. 285-256.

Colomb, parlant de la Cour d'où il venait, dit qu'on y écarta ses propositions en prétendant que des navires avaient été souvent envoyés pour explorer les mers lointaines et qu'on n'y avait rien trouvé (25), expressions qui ne peuvent s'appliquer qu'aux expéditions faites en Portugal, où l'on avait réellement tenté des découvertes, tant à l'ouest qu'au sud, et non à la Castille, qui, alors, n'était pas encore entrée dans la vois des explorations maritimes (26).

Cette remarque et d'autres que l'on peut faire à ce sujet (27), donnent une grande vraisemblance à la suppo-

<sup>(35)</sup> Que fantes tempos acé se suan probade e passto navias en la buscar d'que todo era un poco de syre: qu'on aveit bien des fois mis cela à l'épreuve en envoyant des navires pour faire des recherches et que de tout cela il n'est que de vont (Pieries, Vol. II, p. 182 et ex-après à l'appendice.)

<sup>(26)</sup> Lazarons voit là une prauve que Colomb pariait du Portugal : « Un e parmi langage n'aurait pu être tenu par rapport à l'Espagne, complètee mont étrangère à l'aventureuse navigation de l'Atlantique, il en était aue trament du Portugal qui s'était consacré sesidément aux voyages ardus 
é de découverte et qui avait déjà dépassé l'Equateur en côtoyant l'Afrique. » (Cristoforo Calombo, Vol. I, p. 65.)

<sup>(27)</sup> Amen, on s'est demandé si, lorsque Colomb dit qu'il revenait de la Cour de Son Altess, — quel senie de la certe de Su Altess, — il n'aurait pas voulu parler du roi João II, et non des Rois Catholiques, comme la phrase est généralement interprétée. Le D' Modesto Falcon y Oscoidi, professeur de droit à l'Université de Salamanque, qui parett avoir émis le premier cette opinion (Christophe Colomb et l'Université de Salamanque, traduction Mauxanan, Paris, 1992, p. 83), le regarde comme incontentable. Il en est de même de Lauraroni (op. sit., p. 65), qui est très affirmatif sur ce point. Asensio accepte aussi cette mamère de voir (op. cit., Vol. I, p. 255), qui est également celle du P. Cappa.

Nous avons pense, capendant, à regarder cette relson comme décisive, car sul est veus que, dans corteurs passages de la déposition, l'expression de la « Cour de Son Altesse » s'applique mieux à celle de Fortugal qu'à celle des Rois Catholiques, on la trouve, dans d'autres passages, employés de manière à ne pouvoir douter qu'il s'egit certainement, dans quelques cas tout au moins, de la Cour d'Espagne.

La P. Cappa qui s'est occupé de la même question voit une suire indication que Colomb pariait de la cour du Portugal, et non de celle de Castille, dans la phrase où il est dit qu'ou s'empara de ses paroles, — Voisron su palabra, — ce qui serait une allusion à l'histoire racontée per Fernand Colomb et Las Casas, que le roi Jodo abusa des indications que Colomb avant données

sition que la déposition, un peu sensationnelle de Fernandez, qui semble avoir visé plutôt à l'effet qu'à l'exactitude, contient des particularités empruntées aux deux visites à la Rabida mentionnées par F. Colomb et par Las Casas, visites qui eurent lieu à quelques années d'intervalle seulement et dans des conditions à peu près semblables.

A l'encontre de cette manière de voir, il faut noter qu'aucun des vingt et quelques témoins qui furent entendus lors de l'enquête dans laquelle Fernandez déposa, ne parla de deux visites de Colomb à la Rabida, ce qui, au premier abord, semble confirmer la thèse qu'il n'y alla qu'une fois. Mais ces témoins n'avaient pas eu, comme Fernandez, des rapports particuliers avec la Rabida et ils ont pu ignorer la courte visite que Colomb fit à ce monastère à une époque où il était inconnu et où il n'eut à communiquer avec personne, tandis qu'en 1491 il était déjà un personnage, chargé d'une entreprise importante qui le mit en rapports avec une foule de gens.

Pour ces raisons nous croyons que tout le commencement de la déposition de Fernandez se rapporte à la première visite que, selon Fernand Colomb et Lus Casas, Colomb fit à la Rabida en 1485 (28), et que, contrairement

pour envoyer à la recherche des 'les ou terres dont il evait parté (Colon y ion Españaise, 1889, p. 545.) Enfin, l'expression dont se sort Garcia Fernandez en parlant du fils de Colomb qu'il appelle minice, mine indique, pour plusieurs auteurs, qu'il s'agissait d'un enfant au-dessous de l'âge de 18 ans, ce qui était sertamement le cas pour Diago en 1485. Mais le sens des mois nières, et mine set trop vague pour qu'on puisse considérer cet argument comme concluent, (28) L'opinion soutenus ici est celle du plus grand nombre des auteurs qui se sont occupés de Colomb. Nous nommons les principaus. Menos, Hist. del Huese Musdu, Liv. II. M XXIII et XXVIII; Washington Invino, Life of Columbus, Liv. II. ch. I, Vol. I, p. 94, éd. orig.; Pauscorr, Ferdinand and Isabella, Vol. II, p. 118; Rossiav un Longens, Chris. Colomb, Vol. I, ch. IV, p. 146; Laruserm, Historia Gen. de España, Vol. V, pp. 216-247; Tanoucci, Vita di Colombo, Vol. I, pp. 116-119; Garvanez, Hist de la déc. de l'Amérique, Vol. II, p. 78; Mahaman, Columbus, pp. 28-41 et 41, Konnan Hamism.

à ce qu'ont pensé M Harrisse et d'autres (20), c'est à cette date qu'eut lieu la fameuse scène, plus ou moins imaginaire, al souvent représentée par les printres et les graveurs, où l'on voit le grand Génois demandant un morceau de pain et de l'eau pour son petit garçon (30).

America (Hist, of the World), Vol. 1, p. 351-352; Aview, Hist, of the United States, Vol. I, p. 124, Erren, Career of Columbus, p. 144; Carra, Colon y for Sapanoles, p. 9; Crea, Color y la Rabida, pp. 184-106 ; Assirio, Cristobal Colon, Vol. 1, pp. 10-51. Lamanou, Cristoforo Colombo, Vol. 1, p. 27 et sq. [20] Le capitacia. Duco, par anompie, admet augas deux visites de Colomb à la Habida, mais groit que la grequière sub lieu à la soute de le délibération contract à ses propositions prins par les counsillers de la couronne, e est-ådire, mion lui, en 1446, Peason, pp. 36-37j, M. Marrisse a jugé, au contraire, que la déposition de Ferrandes et rapports entièrement à le vints que Colomb fit à la Rabida on firt, la coule qu'il y aurait faite. Cole résulte, selon l'eminent arriigue, du passagé de célle déposition qui montre que Colomb ŝtait incounu à la Rabida quand li s'y présenta avec son poté garçon, et do la disposition da Caborulo qui déclurs, dans la même anquêta, que c'aat lui. qui préta la mule que le P. Pores mouta pour atler à la cour et qu'it y a vingt-deux uns de cela, de qui nous raporte à 1891. Le fest dont témpique Caberndo est cortainement de l'année 1401, unis il ne réculte pas de 14 gue tous coux que mantianne Garcis Parasules sont de la même époque. M. Harrase att revens plusieurs fais sur celle question. Veyes, antenment, l'Histoire de Colomb attribués à 2011 fils, pp. 47-48, et Christophe Colomb, Vol. 1. pp. 343-316, et Vol. 26, pp. 327-326. L'abbé Paragalia a critique les vues du M. Harrisso per ce pomi dans non volume nur l'Aufenticità delle historie di Fernando Colombo, pp. 117 et sq. Fiske, tes e, en contraire, adoptice dens so Discovery of America, Vol. 1, p. 414, alost que Lolles. Christofore Colomba, pp. 163-164, at Vales, Vide de Colon, p. 276 et eq. Notone qu'awant Harrison Pinilla avoit hasard? In infect there, dans son Golea on Espana, pp. 101 st og. Pour le seconde visito de Colomb à la Rabide en 1191, voyas ci-après la IV étude, chaptre 197, jil 8 et é.

is pur diduignt do exconter cette schue. On an evening of junuary title a wayfarer was revised at the foot of the alone cross in front of the convent gats, which is still preserved, and a little boy rested on his know. Caignihus had toxied across the mountains of Arasena, and down the unitey of the Bio Tinto. Without friends or resources, Columbus wandered up the mudy road from Palos to the lonedy convent of La Habida, sometimes landing the child by the hand, sometimes carrying him in his true, After resting a little white on the stope of the cross, he rang the convent hell, and select for a glass of water and a little bread for his son. When the doors were thrown upon, the monks were struck by the noble presence of the

Nous allons voir d'ailleurs que les raisons qui viennent d'être exposées ne sont pas les seules que nous ayons de croire que Colomb se rendit à la Rabida dès son arrivée en Espagne.

# III. — Les deux moines de la Rabida . Juan Perez et Antonio de Marobens.

Le monastère de la Rabida, où nous avons laissé Colomb, occupe une place importante dans la légende qui s'est formée autour du nom du découvreur de l'Amérique; mais ici la légende s'accorde avec l'histoire pour dire que ca cloître solitaire fut le théâtre de scènes décisives dans la vie de notre Génois. C'est là qu'en arrivant en Castille, il trouva des sympathies qui l'accompagnèrent dans toute sa carrière, et c'est là qu'au moment où, découragé et presque desespéré, il allait passer dans un autre pays, on le retint par des paroles réconfortantes et qu'on provoqua un nouvelexamen de ses propositions, qui devait, en combiant ses vœux, changer le cours de l'Histoire.

C'est à un moine de ce monastère, selon les uns, à deux, selon les autres, que tout cela est dû. Pour ceux qui adoptent la première manière de voir, ce moine s'appelait Juan Perez de Marchena; pour les autres ce nom désignait deux personnalités différentes: Juan Perez et Antonio de Marchena. Aucune des questions qui se rapportent à la vie de Colomb, pendant son séjour en Espagne, n'a donné lieu

mayfarer, and invited him to bring the child into the convent. (Columbus, pp. 38-40.) Un critique espagnol, moins enclin aux effusions poétiques, Pinilla, n'a pas craint de dira que cotte join acène était un ornement maladroit et de pure fantaisse: exernacion surda... caprichosa (Colon en Espana, pp. 105 et 110). Notons, cependant, que co critique fait à cette partie de la déposition de Pernandes la singulière objection que Colomb n'était pas alors réduit à la mendicité parce que son fils avait bérité de sa mère. Heradera de la Munic Persiteilo! (Loc. cit. p. 110.)

à autant de discussions que celle de l'identité de ces deux moines, et, comme il y a encore des auteurs qui regardent cette question comme n'étant pas résolue, il est nécessaire de s'y arrêter quelques instants.

Les arguments de ceux qui croient qu'il s'agit d'un seul personnage peuvent se résumer de la manière suivante : il est certain qu'un religieux franciscain fit à Coiomb un accueil sympathique, lorsqu'il se présenta à la Rabida, et lui rendit ensuite un service considérable en obtenant de la reine qu'elle reprit avec lui des négociations qui avaient été rompues et qui, ainsi renouées, curent un plein succès. Parmi les auteurs du temps, les uns nomment ce religioux Juan Perez (31) les autres Juan Perez de Marchena (32), Il y a done là une première raison de penser que ces deux noms désignent la même personne. Une seconde raison de le croire, c'est qu'on donne le nom de Marchena à un religieux, qui était franciscain comme Perez, qui partageait les idées de Colomb, et dont celui-ci a parlé avec reconnaissance, en disant que, dès l'origine, il avait eu ses sympathies et son appui, tandis que nous ne posséderions pas de document de lui dans lequel il ait nommé Perez, auquel nous savons, cependant, qu'il était très redevable. Si ce Marchena était le même que Perez, on comprendrait très bien cette attitude de Colomb qui, autrement, ne s'expliquerait pas. Pour toutes ses raisons, on a supposé que Marchena devait être le nom que Juan Perez prit en entrant en religion, probablement parce qu'il

<sup>(31)</sup> Outre Fernand Colomb et Las Casas, Oviedo, la méderin Garcia Fernandes et plusieurs autres des témoins qui furent enleudus dans les anquêtes metivées par les procès dits de Colomb, ne lui donnent que ce som.

<sup>(32)</sup> Ca sont Gunalders, Ilinerarium, Liv. XIV, pp. 265 et 264; Gomana, Misioria, ch. XIV, fol. 18 recto, édit. 1854; Hunnana, Historia, Dec. I, Liv. I, ch. VIII, Zumma, Anales Liv. XIV. Vol. III, p. 144. Gareldini appella de franciscaiu Juan Marcana, et, comme il écrivait en 1523, il est le premier ches lequel ce nom figure.

était de cette localité, et que ces deux noms se rapportent à un seul personnage (33).

A ces considérations qui ont paru concluantes à des critiques comme Humboldt, Navarrete, Lollis et autres (34), on oppose le fait, resté longtemps ignoré et maintenant bien établi, qu'il y avait à la Rabida en 1491, deux moines qui s'entretinrent avec Colomb de son projet, dont l'un était astronome, et dont l'autre s'appelait Juan ; ce fait qui résulte des dépositions reçues lors de l'enquête de 1532, dans les procès dits de Colomb, notamment de celle de Velez Allid (35), suffit à lui seul pour faire écarter l'hypothèse de l'identité de ces deux personnages, car bien que Marchena ne soit pas nommé en toutes lettres dans ces dépositions, il est désigné trop clairement pour qu'on puisse douter qu'il s'agissait de lui (36).

Ce fait décisif est d'ailleurs confirmé par trois documents authentiques. Le premier est une lettre des Rois Catholiques à Colomb où Marchena lui est recommandé

<sup>(33)</sup> La thèsa de l'identité de Perez evec Marchena a été soutement per M. na Louis dans l'un de ses judicieux commentaires aux écrita de Colomb : Illustramoni at Documento XVII, Scritti di Colombo, Vol. II, pp. XXI et sq. in Reccelts. Entre autres resons, à l'appur de sa manière de voir, M de Lollis dit qu'il existe sur un des manuscrite origineux de Les Gases une note marginale, d'une écriture du temps, portant que Marchena et Perez se font qu'un (p. XXII) Rossiav un Lougess a consecté à la défense de cette thèse une grande partie de chap IV, Vol. I, de son Christophe Golomb; Latianous a fait de même dans le ch. V de son Grutoforo Golombo, Vol. I, pp. 83-187. Cette opinion unt encors soutemen par M. Germond de Laviens, dans son intéressante monographie sur Christophe Colomb et la Rabida, p. 7.

<sup>(34)</sup> HUMBOLDT, Coemes, Vol. 1, p. 379; Navanuru, Visgue, Observacion V., Vol. III, pp. 803; Munux, Hat, del Ausso-Mundo, Lav. II, § XXIII; Lollie, Loc. ett.; Tanducci, Vita, Vol. I, ch. VIII, Garranui, Hat, de la Déc. de l'Amérique, Vol. II, p. 73; Hamina, America, in Hist. of the World, Vol. I, p. 351.

<sup>(35)</sup> Le témois ajoute que c'est le escond qui fit la démarche auprès de le reme. Déposition de Allid, dans Duso, Calon y Pinzen., p.232.

<sup>(24)</sup> On reviendre sur cette déposition,

comme un savant cosmographe qui partageait ses idées (37). Le second est une lettre de Colomb même dans laquelle il exprime sa reconnaissance pour Marchena (38). En troisième lieu, enfin, nous possédons un mémoire que Colomb fit rédiger par quelque homme de loi pour exposer aux Rois Catholiques les raisons qu'il avait de se plaindre, et dans lequel, après avoir rappelé les conditions de son contrat avec eux, il dit qu'elles furent arrêtées par Juan Perez et par Juan Coloma qui avaient été chargés de cela (39). Il résulte de ces trois pièces que Colomb connaissait l'existence de Marchena et de Perez et que c'est le premier qui était cosmographe et non le second. D'où l'on est en droit de conclure que l'astronome dont parle Velez Allid, sans le nommer, ne peut être qu'Antonio de Marchena.

Nous possédons en outre sur chacun de ces deux personnages d'autres indications qui viennent à l'appui de cette conclusion.

Juan Perez, dit le témoin Garcia Fernandez, avait été le confesseur de la reine Isabelle. Bien qu'il soit seul à mentionner ce fait que les autres témoins qui déposèrent à la même occasion ignorent, et qu'ignorent également tous les auteurs du temps, qui nomment comme confesseurs de la reine, Talavera d'abord, et Deza ensuite, on ne saurait voir là une raison de le mettre en doute, car ce n'est que par quelque raison de ce genre qu'on peut expliquer le crédit que Perez avait auprès de la reine. En tous cas le fait est antérieur à 1478, pnisque dès cette époque c'est Talavera qui remplissait cet important minis-

<sup>(17)</sup> Lettre des Rois Catholiques à Colomb du Sasptambre 1483, Navannum, Visger, Vol. II, nº 71, p. 198, et Documentos inscitos, Vol. XXX, pp. 211-215.
(26) Lettre de Colomb aux Rois Catholiques citée par Les Cases, Liv. I, ch. XXXII, Vol. I, p. 250. Lettre écrite de l'ila Espagnole estre le 31 août 1668 et octobre 1300 d'après Lollis, Scritti, in Raccolia, Vol. II, p. 41.

<sup>(39)</sup> Mémoire des griefs de Colomb, publis per la duchesse d'Albe (Nasses Aulografes, pp. 25-25).

tère, qu'il exerçait encore en 1498 (40). On trouve bien cette indication dans des écrivains appartenant à l'ordre de Saint-François; mais ils l'ont évidemment empruntée à la déposition de Fernandez, ou à d'autres qui l'avaient puisée à cette source, comme l'ont fait sans doute Fernand Colomb et Las Casas.

Parmi les autres témoins qui déposèrent dans la même enquête et qui mentionnent Juan Perez, Cabezudo en parle simplement comme d'un religieux de l'ordre de Saint-François (41). Arias Perez Pinzon qui le nomme, s'exprime de même (42) et Alonzo Velez Allid, qui le nomme également et qui le distingue, comme on l'a vu, de Marchena, donne cette indication curieuse, que, dans sa jeunesse il avait tenu auprès de la reine l'emploi de Contador, emploi d'ordre financier très important, paraît-il, mais qui ne se concilie guère avec les fonctions de confesseur (43). Il semble que s'il les avait aussi remplies, Allid l'aurait dit. Enfin, un autre témoin, Andres del Corral (44) qui parle, sans le nommer, du frère de Saint-François qui fit la démarche décisive auprès de la reine, ne dit pas non plus qu'il avait été son confesseur.

Il n'est même pas certain qu'il fut le gardien ou le prieur du couvent de la Rabida, Fernand Colomb et Las Casas lui donnent, il est vrai, cette qualité qui équivaut peut-être à l'autre (\$5), mais ni Fernandez, ni Cabuzedo ne la lui

<sup>(40)</sup> Chementon, Elegis, p. 350, qui cite Ponean, Il partie, ch. 68.

<sup>(41)</sup> Pleifes de Colon, Vol. II, p. 18,

<sup>(42)</sup> Ibid , Vol II, pp. 228-234.

<sup>(43)</sup> Que habia servido siendo moso à la reina dona Isabel catolica en oficio de cantadores. (Duno, Colon y Pisson, p. 232.) Le chancine La Torre y Volez qui a étudié soigneusement le rôle de Perez et celui de Marchena dam na Via de Colomb, dit que la premisr n'a pas été le confesseur en titre de la reine, mais qu'il a pu être choisi par elle pour recevoir accidentellement na confession lors d'une des fréquentes visites qu'elle fit en Andalousie. (Vida, p. 267.)

<sup>(44)</sup> Pleites de Colon, Vol. I, pp. 110-117.

<sup>(45)</sup> C'est 'opinion de Germond de Lavigne qui dit que l'expression de

attribuent, et Velez Allid la donne à Marchena. Il n'était pas non plus astronome, ou cosmographe, cela résulte clairement des documents cités ci-dessus et de ce que disent ce même Velez Allid et Garcia Fernandez (46). Enûn on doit regarder comme apocryphe la légende d'après laquelle il aurait accompagné Colomb lors de son second voyage et aurait été le premier religieux qui aborda au Nouveau Monde (47).

Mais ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il avait auprès de la reine une situation privilégiée qui lui permit de réussir dans des démarches que d'autres avaient vainement tentées. Il est certain aussi que son influence à Palos et dans les localités voisines de la Rabida était grande. Les dépositions reçues dans les enquêtes précitées établissent cela clairement. C'est en sa présence, constatée officiellement, que le 23 mars 1492 on proclama l'ordre obligeant la ville de Palos à fournir à Colomb les navires qui lui étaient nécessaires (48), et c'est à lui que Colomb se confessa au moment de mettre à la voile pour sa grande découverte (49).

Nous sommes encore moins bien renseigné sur Mar-

guardiania s'entendant des auccursales de l'ordre de Saint-François et que celui qui dirigeaut chacune d'elles portait, pendant qu'il était en fonction, le titre de guardian, qui équivalant à celui de prifet ou de prieur. (Christophe Colomb et La Rabida, p. 7.)

<sup>(46)</sup> Ge témoin dit que Perez, intérossé par le langage de Colomb, l'envoya chercher parce qu'il avait des connaissances en cosmographie. Il semble que s'il avait été lui-même compétent en ces matières, il n'aurait pas eu besoin des lumières de ce médecin pour juger de ce que disait Colomb. Aucun des autres témoins qui déposèrent dans cette enquête ne parle de lui comme étant un savant. Oviedo en fait, copendant un grand cosmographo, — grands cosmographo — Vol I. p. 21, mais il est évident que, comme Gomara, il le confond avec Marchons.

<sup>(47)</sup> Voir ci-après, Étudo IV, ch. VI, note.

<sup>(48)</sup> Navanners, Viages, Vol. II, p. 13, nº VII. Perez est nommé le premier dans ce document.

<sup>(49)</sup> Ovinco, Hist. general, Vol. I, p. 21.

chena. Comme Perez il était frauciscain et, d'après le témoignage de Allid, ce serait lui et non Perez qui était gardien ou prieur de la Rabida (50). On suppo se qu'il avait appartenu auparavant au couvent de franciscains qui se trouvait à Marchena, d'où lui serait venu son nom. Cependant un ancien annaliste religieux le fait Portugais (51). Il est nommé pour la première fois dans la lettre des Rois Catholiques citée plus haut, où ils le désignent à Colomb comme un cosmographe compétent qui devrait l'accompagner dans son second voyage (52), auquel cependant il ne paraît pas avoir pris part (53). C'est ensuite Colomb lui-même qui le nomme dans une lettre également men-

<sup>(50)</sup> M Merrisse, nous ne savous sur quelle autorité, suppose qu'il était chartroux (Ch. Colomb devant l'Histoire, pp 22). Mais, outre 1 témoignage du Allid qui vient dêtre cité, nous avons une lettre des Rois Catholiques, datée du 5 septembre 1493, dans laquelle il est question d'un savant religieux que l'est vondrait voir accompagner Colomb dans son deuxième voyage et où il est dit que l'autorisation de s'absenter pour cole avait été demandée eu Provincial et au Castode de son ordre, charges ou fouctions qui sont propres à l'ordre de Santi-François (Documentes inedités relations al describé miente, , Vol. XXX, p. 219.)

Marchana n'est pes nommé dans cette Lettre, mais la fait que dens une entre lettre portant la même date les Rous Cetholiques recommandaient à Colomb de prendre avec les Marchens, montre him qu'il s'agit de lui. La P. Fita qui a republié cette pièce dans le Boletin de la Real Academia de la Historia, Vol. XIX, pp. 191, l'a entendu ainsi.

<sup>(61)</sup> Portuguez de nacion, (Ruson) le P. Alonso), Hist. Gen, de la orden de la Merced. Medrid, 1618, Vol. I, p.55 recto). Le P. Romon est le seul qui donne cotte indication assez surprenante, au premier abord, mais que rien na controdit et qui se concile assez bien avec les faits comme. Voyez ci-après le presgrapho IV et la solo 77.

<sup>(52)</sup> Laitre du 5 septembre 1493. Navarrete, Vol. II, nº 71.

<sup>(52)</sup> Les Rois Catholiques, dans la lettre précitée, recommendent Marcheus & Colomb parce qu'il set bon autronome —es hans astrologa — et parce qu'il leur a samblé qu'il partagenit ses idées — y sampre nor parence que se conformable con versire parecer; — mais lis la laissent libre de choisir un suire estrucome, s'il le juge convenable, et ils les envoient à cet effet une commission en blasc. Rion n'Indique sependant que Marchens elt accompagné Colomb à ce second voyage, pour lequel il était désigné, ul qu'il soit jamus allé en Amérique. Les Cases, en tous ces, a ignoré le fait.

tionnée ci-dessus, où, après avoir rappelé aux Rois Catholiques que pendant sept années il les avait poursuivis de ses instances, il leur dit qu'alors que tout le monde, pilotes, marins, philosophes et savants, regardaient ses projets comme erronés, il n'avait trouvé d'aide, après Dieu, que chez le frère Antonio de Marchena (54).

Comme le remarque justement M. Harrisse, ce langage implique que Colomb connaissait ce religieux depnis 1485, puisque les sept années de sollicitations que rapporte Colomb se terminent en 1493 (55). Marchena était donc à la Rabida en 1484 ou 1485 quand Colomb y vint pour la première fois, ce qui confirme ce que disent Fernand Colomb et Las Casas de cette première visite, car où Colomb aurait-il connu ce franciscain, dès son arrivée en Espagne si ce n'est à ce couvent (56)!

Las Casas avoue qu'il ne sait qui est ce Marchena et qu'il ignore quand et comment il a pu être si utile à Colomb. Cependant la lettre même dont Las Casas ne cite qu'un passage et qui est aujourd'hui perdue, donne une indication importante à cet égard, puisque d'après ce que Las Casas lui-même en dit, elle portait que Marchena avait beaucoup contribué à ce que la Reme se décidat à accepter

<sup>(54)</sup> la saben Vuestras Alletas, que andure mela años en su coris importunandoles por este, nunca en todo este tiempe se heltó piloto, ni marino, ni filòsofo, ni de otra siencia que no todos dijuses que mi empresa era falsa, que nunca yo hellé nyuda de nadie, salvo de fray Antonio de Marchens, después de aquella da Dias vierno, etc. (Las Canas, Liv. I, ch. XXXII, Vol. I, p. 250.) (65) Christophe Colomb, Vol. I, p. 267.

<sup>(</sup>M) Le chanoine de la Torre suppose que Marchens se trouvait au couvent de Jésus que les Franciscains avaient à Alcala du Henares, nú, d'après lui, les Rois Catholiques donnérsut audience à Colomb en février 1485. Ce serait à nette eccasion que Marchens surait rendu service à Colomb en intervenant en sa faveur auprès des souverains qui auraient pu alors constater la conformité de ses vues avec celles du solliciteur génois (Venez, Vida, pp. 226-221). Mais cette supposition est basée sur use autre supposition, celle que c'est à Alcala de Henares que les Rois Catholiques regurent Colomb; on verza plus loin que cele n'est pes certain.

les propositions de Colomb, ce qui étonne beaucoup le bon évêque, qui ne s'explique pas à quel titre ce frère avait en accès auprès des souverains (57). Il résulte de ce passage, que personne n'a remarqué, à notre connaissance, que, d'après Colomb Ini-même Marchena ne se bornait pas à partager ses vues et à l'encourager, mais qu'il intervint directement dans ses négociations avec la reine et exerça sur elle une influence décisive en sa faveur. C'est-à-dire que Colomb attribue à Marchena le fait même dont Garcia Fernandez et la plupart des témoins qui déposèrent en même temps que lui, font honneur à Perex-

Dans un autre de ses écrits, revenant sur ce qu'il a dit dans le passage qui vient d'être cité relativement au dédain méprisant avec loquel ses idées furent accueillies, Colomb ajoute que « tous ceux qui en avaient entendu parler les « tournaient en dérision, à l'exception de deux moines « qui lui furent toujours constants (58) ». Les expressions ne sont pas les mêmes, mais dans les deux cas, c'est le

<sup>(57)</sup> e les, il faut noter, en outre, quo d'après certanne intires de Christophe e Colomb écrites de sa main sun Rois, de l'ile Espagnole, et que j'ai enes en e ma possession, un religieux qui evant pour nom frère Antonio de Marseimna. Int oclus qui l'aide beaucoup à déterminer la reine à accepter son e projets: Fué et que muche le ayado a que la rema se persandiese y aceptares la paticion. Quelques lignes plus loin, après avoir cité le fragment du lattre reproduit et-dessus, Las Casse ajoute : a Je n'ai jamais pu savoir quand, ni en quoi, ni comment il le favorine, ni quel crédit avait, auprès des rois, le dit l'éra frère Antonio de Marchese s: l'ampoce pude saber cuando, ni en qué, ni come le favoreciere à qué entrada laviere en les Reyes et ye diche Padre fray Antonio de Marchene, (Las Casse, Liv. 2, ch. XXXII, Vol. 1, p. 250.)

<sup>(36)</sup> Todos los que habian extendido en ello y sido esta platica tedes à una mano le tenian à burla, salvo dos frailes que nempre fueron constantes. (Navanauxa, Tercer viage, in Viages, Vol. 1, p. 247. Serifti di Colombo, in Raccolla, nº XVI, p. 27.)

Ici, cumme dans le passage de la lettre mentionnant Marchena que Las Casas a donné (ci-dessus note 54), Colomb su repporte aux premiers temps de son arvirée en Espagne, car les deux moints dont it parle ne peuvent lui avoir tou, aura été tidéles, comme il le dil, que se leur foi en ses idées datait de cette époque, ce qui nous remême ancors à la Rabida.

mème sentiment, inspiré par le même fait qui dicte son langage.

Il n'est pas douteux que l'un de ces deux moines soit Marchena, et il semble que l'autre ne peut être que Perez. Le rapprochement des deux textes cités autorise, s'il n'impose cette conclusion, que confirme le témoignage de Velez Allid, qui distingue, comme on l'a vu, les deux franciscains, et celui de Colomb lui-même, qui, ainsi qu'on l'a dit plus haut, parle dans un écrit de Marchena et dans un autre de Perez (59). Si, pour échapper à cette conclusion, on dit que Perez et Marchena ne font qu'un, on est obligé de trouver un autre personnage auquel pourrait s'appliquer le langage de Colomb, s'est-à-dire un moine qui, dès l'origine, aurait partagé ses idées et ses espérances. Or, aucun de ceux avec lesquels Colomb a été en rapports ne répond à ses conditions. Quintanilla qui le reçut chez lui, Mendoza qui lui auralt ménagé une audience des souverains. Médina-Celi qui voulait mettre ses projets à exésution, Diego de Deza dont il a dit, dans un moment d'expansion, que l'Espagne lui devait les Indes, Santangel qui plaida si chaleureusement sa cause et d'autres encore qu'on pourrait nommer (60), ne tournèrent pas en dérision son projet et lui prétèrent, au contraire, un concours qui ne peut avoir été étranger au résultat obtenu en der-

<sup>(59)</sup> Les autours suivants distinguent Pores de Marchona : Pintua, Colon en España, pp. 20-21 , Hanness, Christophe Colomb, Vol. I, p. 365 et passum ; Amesto, Cristobal Gelon, Vol. I, pp. 51 et 141 , Colo, Colon y la Rabida, pp. 131 et sq.; Mamman, Columbus, p. 63 ; Velez, Vida de Colon, ch. VII, partie IV; Teacum, Columbus, Vol. I, p. 415.

<sup>(60)</sup> Comme Geraldini, la marquiso de Moya, non mari Andres Cabrera, Juana de la Torre, Rafael Sanches, Juan Cabrero, numérier du roi, et le roi lui-même. Loin d'avoir été délaissé par tous et d'être devenu l'objet de moqueries générales, Colomb trouva, au contraire, un très grand nombre de personnes disposées à l'écauter et s'il y avail à s'étonner de quelque chose, c'est qu'an étranger comme lui, sans nom, sans position, sans relations de famille, sit pu obtenir le concours ou les sympathies de tant de personnes haut placées ou bien en cour.

nier lieu. Mais aucun de ces personnages n'était moine et on ne voit pas comment Colomb aurait pu désigner l'un d'eux par ce terme.

Cette supposition a cependant été faite. Navarrete (61) et plusieurs auteurs modernes qui sont restés sous l'impression que Perez et Marchena ne faisaient qu'un et qui. d'ailleurs, n'ont pas connu le document où Colomb nomme Perez, ont eru reconnaître le second moine dont il parle dans Diego de Deza, évêque de Palencia, qui avait porté le froc (62). Ce dominicain ne fut, il est vrai, nommé évêque qu'en 1494, mais, lorsque Colomb le connut, il était professeur à l'Université de Salamanque et précepteur du prince don Juan. C'était un grand personnage qui jouissait d'un crédit considérable ; aussi estce à lui que Colomb engage son fils à s'adresser en cas de difficulté. Ce n'est pas un homme comme celui-là qu'il aurait appelé un simple moine, car il est évident qu'en se servant de cette expression il a voulu faire ressortir que tandis que des gens haut placés risient de lui, seuls deux pauvres religieux l'avaient encouragé et soutenu (63).

Nous croyons donc, comme M. Harrisse, qui le premier a avancé cette opinion, que les deux moines dont parle Colomb sont Marchena et Perez (64) et nous pensons que c'est à la Rabida, lorsqu'il s'y présenta en arrivant du Portugal, qu'il rencontra ces deux franciscains, qu'il distingue

<sup>(61)</sup> Vinges, Vol. III, Observacion V, pp. 882-661.

<sup>(62)</sup> Navarrete, le premier, a avancé cette opinion, Vinger, Vul. I, p. 247, note et Vol. III, p. 662. Le père Mandonnet e repris cette thèse dans son intéressant petit volume sur Les dominicains et la Déconverte de l'Amérique, notamment pages 99 et sq. et p. 175. Le chanoine Volez l'a également adoptée, Vola, p. 219.

<sup>(63)</sup> Le P. Coli a montré par d'excellentes razons que Colomb, qui a souvant parlé de Desa el qui l'a toujours désigné par ses titres, s'aurait pas pris la liberté de parler de lui comme d'un momo, (Colom y la Rabida, pp. 146-146.)

<sup>(64)</sup> e Nous pensons que les deux moines auxquels Colomb fait allusson 

€ étaient la frère Automo de Marchena et le frère Juan Perex. » (Christophe Colomb, Vol. I, p. 272.)

entre tant d'autres pour exprimer à leur égard des sentiments de reconnaissance dont il n'était pas prodigue.

Il serait intéressant de savoir quel fut exactement le rôle de chacun de ces deux franciscains dans la fortune de Colomb. Si c'est Perez, comme tout l'indique, qui fit auprès des Rois Catholiques les démarches décisives de 1491, qui seront exposées dans l'Étude suivante, qu'a fait Marchena et en quoi celui-ci a-t-il mérité la gratitude de Colomb? Si c'est lui, au contraire, qui fut l'instrument principal de l'heureuse reprise des pourparlers avec les souverains, comme semble le croire Colomb, qu'a fait Perez? C'est là une question que la critique n'a pas encore éclaircie et qui restera peut-être toujours obscure par certains côtés; on y reviendra plus tard, lorsque les événements ramèneront Colomb à la Rabida, en 1491. Retournons maintenant à ce monastère où nous avons laissé le futur amiral de l'Océan et son jeune fils Diego.

IV. — Colomb obtient à la Rabida la confirmation des indications qu'il avait sur l'existence de terres à l'Ouest.

On s'explique que Colomb, quittant le Portugal avec un enfant en bas âge, pour se rendre dans un pays qu'il ne connaissait pas, et où il devait s'attendre à de longues et pénibles démarches, ait voulu, tout d'abord, conduire son fils à Huelva, où habitait une sœur de sa femme, Violante-Briolanja, femme Molyart, qu'il connaissait et à laquelle il portait intérêt, puisque, dès son retour de sa grande découverte, il faisait avoir à son mari une situation lucrative, et qu'il lui fit à elle-même, par une disposition quasi testamentaire, une pension de 10.000 maravedis (65).

On s'explique aussi, qu'ayant cette intention, il se soit

<sup>(85)</sup> Voyez nos Études critiques, pp. 284 el sq

embarqué pour Palos, qui est tout près de Huelva, et qui était alors un port de mer très fréquenté; mais il est moins sisé de comprendre comment, étant débarqué à Palos, il se rendit à la Rabida, qui est dans une direction opposée à Huelva (66).

Ne sachant comment expliquer cette démarche, on a supposé, tantôt que Colomb s'était rendu à la Rabida pour demander l'assistance des moines, parce qu'il n'avait pu trouver son beau-frère Molyart (87), tantôt, qu'hésitant sur la route qu'il fallait prendre, il avait sperçu la tour d'un monastère et s'y était dirigé (68). Un autre imagine que c'est en touriste qu'il visita ce monastère dont le magnifique perspective l'avait enchanté (69). Un quatrième pense qu'il y alla tout simplement par hasard (70).

Cea explications sont lamentables et la critique ne saurait s'y arrêter. Il tombe sous le sens que ce n'est pas sans motif que Colomb a franchi à pied, en tenant son fils à la main, les quatre kilomètres de mauvaise route qui séparent la Rabida de Palos, alors qu'en prenant ce chemin il

<sup>(66)</sup> La Rabida est sur une hauteur, au confinent du Rio Tinto et du Rio Odiel, mais sur la rive gruche de ce premier fieuve Palos est à 4 kilomètres au Nord sur la même rive du Tinto, Huciva cet sur la rive gauche de l'Odiel au N.-O. de la Rabida, à 7 kilomètres environ. Si Colomb était venu à pied depuis Liebenne, il surant passé devent Husiva pour se rundre à Palos Pour eller de cette dernière ville à la Rabida, Colomb tournait le don à Husiva, il y a une carle de ces localités dans le Colombus de Markham et une suire dans celui de Filson à oung, Vol. I, p. 126. Le P. Coll a releve soigneusement sur place toutes les distances de l'une à l'autre de ces localités (Colon y la Rabida, p. 185)

<sup>(67)</sup> TARRUGGI, Vata, Vol. I, p. 119,

<sup>(60)</sup> Assesso, Crustobal Colon, Vol. I, p. 80.

<sup>(69)</sup> è Qu'y nurat-il d'étrange à en que Colomb eschanté de la magnifique e perspective de la Rabida, ait résolu de la visitor, surtout si comme Las e Cassa le soupponnait, il commentent quelqu'un dans on monastère. » (Co.s., Colon y la Rabida, p. 168.)

<sup>(10)</sup> Garvanu, Hist. de la Die du l'Amérique, Vol. II, p. 73 Pour Roselly de Lorgues es hessed était providentiel et révélait e l'action d'une puissance supérioure devant laquelle nous nous prosternous, a (Christ. Colomb, Vol. I, p. 241.)

s'éloignait de Huelva. Malheureusement, nous ne pouvons que faire des conjectures sur ce motif, qu'il nous importerait tant cependant de connaître, parce qu'il n'est pas douteux que les relations de Colomb avec les gens de la Rabida, relations que l'on ne s'explique pas très bien, eurent une influence considérable sur sa carrière.

Nous possédons, cependant, quelques indications qui permettent de hasarder une conjecture très plausible sur les motifs que Colomb peut avoir eus en se rendant à la Rabida, dès son arrivée en Espagne. C'est à Gomara que nous les devons. On sait que cet ancien historien espagnol est l'un des auteurs du temps qui ont donné créance à l'histoire, tant décriée, il y a encore quelques années, de ce pilote, dont on ne connaît pas le nom, qui, ayant abordé par fortune de mer à l'une des Antilles, aurait, à son retour, révélé à Colomb l'existence de ces îles et lui aurait donné les indications nécessaires pour les retrouver (71). Après avoir raconté cette histoire, Gomara dit que Colomb, qui n'était pas un homme savant, mais qui avait beaucoup de jugement, consulta des personnes compétentes sur les indications qu'il tenait de ce pilote, et que parmi ces personnes se trouvait le frère Juan Perez de Marchena, du monastère de la Rabida, qui lui donna la certitude que les renseignements qu'il tenait du pilote en question étaient exacts (72).

VIONAUD, Nonvelles Études, L.

<sup>(71)</sup> Le premier nous avons fait conntitre les véritables sources de cette histoire dans notre ouvrage sur la lettre et la carte de Toscanelli ,1<sup>re</sup> partie, chap. V, p. 113 et sq.), où on a pu voir, non sans surprise, qu'olle vonsit de Les Casas loi-même. Dans la quatrième de ces Noussiles Études, nous revenons sur ce sujoi

<sup>(12)</sup> No era doto Christoval Colon, masera bien entendido. Y como tavo noticia de aquellas nuevas tierras por relacion del piloto muerto, informóse de hombres leydos sobre la que deciam los antiguos acerca de otras tierras y mundos. Con quien mas comunicó esto, fué un fray Juan Perez de Marchana, que moraba en el menastario de la Rabida. Y assi creyó por muy cierto lo que le dezó dicho y escrito aquel Piloto que murió en su casa « Christophe

Ainsi, d'après Gomara, la révélation que l'on disait avoir été faite à Colomb, relativement à une route conduisant à des îles de l'Atlantique, aurait fait l'objet de conférences ou de conversations à la Rabida, qui auraient eu pour résultat de le convaincre de la vérité des indications qui lui avaient été données (73).

« Colomb n'était point docte mois analement de less jugement. Ayest es « connaimment de cus nouveiles ierres per le rapport du pilote mori, si s'in-« forme amprès de personnes instruites de on que les anciens diminent des « autres terres et mondes. Celui avec lequel il communique principalement « fut un feire Juan Perez de Marchona lequel dermuruit ou Monasière de « in Rabida. Et il tint ainel pour certain es que les avest de qué écrit le prote « mort dans se maison, » (Gonana. Historia de Las Indias, ch. XIV, foi. 16 recto, éd. originale.)

Il convient de noter lei que Oviedo a aussi coma qu'il y avait en cutre Perez et Colomb un échango de vuez importantes : y este frayle [Perez] fué la persona sola de aquesta ude, à quien Colom mas communes de sus secretes, d aun det qual é de su spienças se diçe hasis hoy que et rescibió mucha aqueda é huena obra, porque este religious era grande cosmographo, e El ca frère est la soule personne de ce monde a qui Colomb ait autant a communiqué ses sucrets, et l'un dit même aujourd'hui que de lui ut de se a sesence il reçut beaucoup d'aide et coopération, perce que ce religioux a était un grand cosmographe » (Ovisso, Hist General, Liv. II, ch. V, Vol. I, p. 21, col. II.

Ovisdo place con entrations avec Perez en 1481, mais il fant notar qu'écrvant avant in publication des Muterie et avant que le livre de Lee Coste ne fui terminé, il n'a pas comm le première visite de Colomb à la Rabida. Il n'a pas comm non plus l'existence de Marchena et attribue la qualité de cosmo graphe à Perez Mais le fond de son récit est le même que celui de Gomara. (73) Dans le chapitre suivant, Gomara, revenant sur co sujet, rapporte qu'en arrivant à la Rabida Colomb vit un pilote expérimenté de la localité.

qu'en arrivant à la Rabida Colomb vit un priote expérimenté de la localité, Alonso Piason, auquel il communique en qu'on lui avait dit de la possibilité de trouver des terres nouvelles en naviguent à l'Ouest et ajonte a qu'it communique aussi non projet, un necret — àquien en puridad describres su e caraçon — nu frère Juan Peres de Marchena, moine franciscain de la a Rabida, cosmographe et humanista — casmografe y humanista » (Op cit., ch. XV, fol. 19, verso.)

Gomara confoud ici les époques. Les relations de Colomb avec les Pinzen sont indénsibles; mais les témoignages recueilles lors des anquêtes de 1915 à 1936 établissent qu'elles ne détent que de 1441. On a imaginé rependant que lors de la première visite de Colomb à la Rabida, en 1485, il y avait eu

Ce fait, que Gomara est seul à rapporter, et qui est si curieux dans l'espèce, semble avoir été écarté systématiquement de toutes les histoires de Colomb. La raison de cette exclusion s'explique d'ailleurs. Gomara, auteur dépourvu de sens critique, n'inspire guère confiance, quand ses assertions portent sur des faits que l'on a quelques motifs de mettre en doute, et l'histoire du pilote, auquel Colomb devait des indications qui auraient servi de base à son projet, est précisément de celles qu'on a regardées jusqu'à présent comme ne méritant aucune créance. Mais aujourd'hui que l'attention de la critique a été appelée sur le récit que Las Casas donne de cette histoire et sur les considérations d'ordre divers qui font supposer qu'elle est vraie, au moins dans ses parties essentielles, le témolgnage de Gomara, sur ce point spécial, prend un autre caractère et on est fondé à dire que ce qu'il rapporte des consultations qui auraient eu lieu à la Rabida entre Colomb et l'un ou plusieurs des moines de ce monastère, relativement aux indications obtenues du pilote sans nom. ne soulève plus la même objection.

Nous savons aujourd'hui, en effet, que celui auquel Gomara donne le nom de Juan Perez de Marchena, ne portait, en réalité, que l'un de ces deux noms, et que l'autre était celui d'un deuxième moine du même couvent. Nous savons aussi que c'est au premier de ces deux moines que Colomb dut de pouvoir renouer avec la reine des négociations qui étaient rompues, et Colomb lui-même nous a appris que le second fut l'une des deux scules personnes

à co monastère de savantes conférences sur le grand dessein de Colomb suxquedes prirent part Juan Perez Marchens, le médecin Garcia Fernandez, Pinson et de vieux marins de Palos. Washington Irving a écrit un chapitre très agréable à lire aux ce thème (Vol. I, Liv. II, ch. I), que d'autres out repris après int, Roselly de Lorgues, notamment (Christophe Golomb, Vol. I, chap. III, l'abbé Cadoret, Visi de Golomb, easuite et plus récomment, Fiske, Discourry, Vol. I, p. 411)

qui crurent en lui dès le début. Il ne semble donc pas douteux qu'à l'arrivée de Colomb en Espagne il se soit trouvé en rapports assez étroits avec ess deux franciscams de la Rabide, qui lui témoignèrent une bienveillance particulière, qui l'encouragèrent dans ses aspirations et dont l'un, ainon les deux, s'employa énergiquement à la réussite de son entreprise, ainsi qu'ou le verra dans une autre partie de ces études.

On peut admettre qu'à cette première visite à la Rabida, Colomb ne vit que Marchena, Perez ne se trouvant pas là à ce moment ou n'appartenant pas encore à ce couvent. Ceci expliquerait ce que dit Fernandez que Perez ne connaissant pas Colomb quand celui-ci se présenta à la Rabida, en 1491; mais cette supposition est inutile si réellement Fernandez a confondu, dans sa déposition, les deux visites de Colomb à ce monastère. Il est certain, en tous cas, que notre Génois trouva à la Rabida des sympathies et un concours extraordinaires.

Mais si la fait en lui-même est incontestable, il est de nature à nous surprendre un peu. Pourquoi ces deux religieux prirent-ils cette attitude envers Colomb ? Quelle est la raison de la sympathic qu'ils lui témoignèrent ? Pourquoi l'un d'eux montra-t-il tant d'ardeur à soutenir un étranger qu'ils voyaient l'un et l'autre pour la première fois? Serait-ce tout simplement parce que son récit les intéressa et qu'il réussit à les convainere de l'importance de son projet par ses manières et son langage ? C'est ce qu'assure la tradition colombienne : mais on conviendra que cela est bien invraisemblable et qu'on est fondé à se demander si le concours singulier, mais indéniable, que Colomb trouve chez les moines de la Rabida n'a pas été motivé par quelque raison qu'on ne nous donne pas? Serail-ce qu'on avait à ce monastère des renseignements qui confirmaient ou complétaient ceux que Colomb possédait? Y connaissait-on, par exemple, l'histoire du pilote dont

parle Gomara? Il n'y aurait rien de surprenant à cela.

Le comté de Niebla dont faisaient partie Huelva, Palos, Mogner, Lepe, Ayamonte, était un centre maritime important. C'est de ces localités que partaient les gens et les navires qui allaient aux Canaries, aux Açores, à Madère, aux côtes de Guinée et dans la Méditerranée. Ces localités étaient surtout fréquentées par les gens de mer et les dépositions, recueillies au cours des procès mentionnés ci-dessus, montrent que du temps de Colomb il y avait là plusieurs marins portugais avec lesquels il communique (74).

A cette époque, Palos était la principale de ces localités et la Rabida en formait une dépendance. Les moines de ce couvent, qui étaient en relations avec toutes ces populations maritimes, sur lesquelles ils exerçaient naturellement une grande influence, pouvaient être renseignée sur le pilote en question et sur son aventure. Peut-être même avalent-ils été en rapports avec lui. Il est certain, en tous cas, que son histoire étalt bien connue à Palos, puisque Las Casas nous dit que les compagnons de Colomb, qui venaient presque tous de ce port et des localités voisines. la recontaient et y croyaient (75). Si cette supposition, qu'autorisent les faits qui précèdent et le récit de Gomara, étalt fondée, on comprendrait que les PP. Perez et Marchena, - il est difficile ici de distinguer entre eux -, se soient trouvés en position de donner à Colomb des renseignements sur cette mystériouse avanture, qui devaient lui inspirer toute conflance et achever de le convaincre qu'il était en possession d'indications précieuses.

Nous savons que c'est en Portugal que Colomb recueillit ces indications, puisque le projet qu'il présents au roi

<sup>(74)</sup> Dung, Patton en el descubrimiento de las Indias, pp. 19-18.

<sup>(75)</sup> Las Casas, Historia, Vol. I, p. 161. Nous revenons sur cette histoire su chapitre VI de la quatrulme des présentes Eludes.

João II comprenait la découverte de certaines iles sur lesquelles il eut l'imprudence, d'après le témoignage de son fils, de donner des renseignements qui auraient inspiré au roi le dessein de les faire découvrir sans son concours. En admettant qu'il les ait obtenues du pilote même auquel l'aventure était arrivée, il n'y aurait rien que de fort naturel à ce qu'il ait cherché à confirmer par d'sutres renseignements un fait qui avait tant d'importance pour lui; et, si celui qui en avait été le héros était de Huelva, comme on le disait, on serait en droit de voir là une autre raison pour laquelle il s'était déterminé à se rendre à cette ville et à Palos.

Il convient de rappeler ici que Las Casas s'était demandé si Colomb n'avait pas quelque intelligence à la Habids, ce qui montre que l'idés était venue au bon évêque que le futur amiral pouvait avoir des motifs particuliers d'aller à ce monastère, et ce que nous voyons celui-ci fairt, dès son arrivée à Palos, confirme cette supposition. En effet, soit que son intention fût de conduire son file à Huelva chez sa belle-sœur, soit qu'il se proposat d'ailer à Séville où il pouvait croire qu'il trouverait la Cour, le chemin de la Rabida que nous le voyons prendre ne conduisait ni à l'une ni à l'autre de ces villes. C'est donc intentionnellement qu'il se rendit à ce monastère et, en l'absence de toute indication contraire, on est fondé à supposer, en se basant sur ce que dit Gomara et sur les divers autres indices qui ont été relevés, que Colomb avait quelques raisons de croire qu'on pourrait le renseigner à la Rabida sur le pilote dont les révélations l'avaient si fort impressionné, et que c'est là le motif qui le conduisit à ce couvent. Ce n'est là, assurément, qu'une supposition, mais si l'on considère tous les faits qui la molivent, dont plusieurs restent autrement inexplicables, on reconnaîtra qu'elle a pour elle toutes les vraisemblances.

Dans cette manière de voir, en effet, les événements

s'enchainent tout naturellement. Colomb, devenu veuf et obligé de quitter le Portugal avec son jeune fils, se décide à aller porter son projet en Castille. Il part pour Palos avec le dessein de conduire son fils chez sa helle-sœur à Huelva et de se renseigner sur l'aventure du pilote dont il tenait de si importantes indications. Arrivé à Palos, et avant d'ailer à Huelva, il se rend à la Rabida où il suppose qu'on peut l'éclairer sur ce point. Son attente n'est pas décue. Il trouve à ce monastère Perez et Marchena qui étaient renseignés sur ce qu'il voulait savoir. Comment l'étuient-ils ? On l'ignore. Avaient-ils connu le pilote, ou possédaient-ils quelque document qui fût de nature à confirmer le récit fait à Colomb (70)? Bien qu'on ne puisse répondre à cette question, on peut noter que d'après l'ancien annalisto religieux que nous citions tout à l'heure, le P. Remon, Marchena était Portugais, que Colomb conféra avec lui, en Portugal, sur l'aventure du pilote dont il avait reçu les confidences, et que ce serait sur son conseil qu'il s'adressa au roi João II (77). Pour toutes ces raisons,

<sup>(76)</sup> Dens le caricux mémoire qu'il a lu su Congrès des Américanistes de 1960, le jour même où j'y lisale mon travall sur Toscanelli, M. de la Rosa a dit que le Routier du Pilote qui, d'après la tradition, avait renseigné Colomb sur la route des Antilles, était déposé à la Rabida et que le P Juan Peres en fit don à Colomb M. de la Rosa date de cette communication l'urigine, ches Colemb, de sou grand dessein qui, jusqu'alors, n'avait pris aucune forms définitive, et explique, par la certitude que Peres avait de l'exactitude des renseignements donnés par ce routier, le succès de sou entrevue avec la reine en 1491. « Tout le monde, dit-il, aliait à coup sûr : les rois, Colomb et le moine » (La solution de tous les problèmes, etc., p. 19.) M de la Rosa n'apas donné les raisons sur lesquelles il se fonde pour avancer su fait aussi nouveau, que n'indiqué aucun document et qui semble n'avoir d'autre source que le récit de Gomara mentiunné ci-dessus

<sup>(17)</sup> Après avoir raconté l'histoire du pilote et dit que ce que Colomb apprit ainsi développa son ardeur et lui inspira le désir de faire cette découverte, le P. Remon sjoute : « Ayest tenu conseil avec son frère Barthélemy et un « religioux nommé frère Juan Perez de Marchena, du monastère de la Rabida, « de l'ordre de Saint-François, Portugais de nation, qui avait qualques cone massances un cosmographie et conformément à l'avis de celui-ci et d'ac-

il ne semble pas que ce que rapporte Gomara relativement aux renseignements et au concours que Colomb
obtint à la Rabida, à son arrivée en Espagne, soit invraisemblable. On peut même dire que son témoignage à
cet égard trouve une certaine confirmation dans ce que
dit Oviedo des relations confidentielles de Colomb avec
ce monastère et surtout dans ce fait, qui n'a pas encore
été relevé que nous sachions, que le pilote Niño, l'un des
compagnons de Colomb, tenait de lui un routier ou une
carte indiquant la situation des îles que l'on découvrit le
12 octobre 1492 (78). Il n'est donc pas téméraire de conclure de tout ceci qu'à la Rabida on tint à Colomb un
langage qui lui donns la certitude que les indications de
route qui lui avaient été fournies méritaient toute la conflance qu'il leur accordait (79).

e cord avec lui  $\rightarrow$  y can parecer y acuerdo anyo  $\rightarrow$  il alla faire appel à la a faveur du roi don John de Portugal, » (Historia Gea, de la Orden ... de la Merced, Madrid, 1918, Vol. I,  $\mu$  as recto )

<sup>(78)</sup> Dans les témoignages recueilles à l'occasion des procès dits de Colomb, l'un de ceux qui l'accompagnérent en 1492, Francisco Garcia Vallejo dépose que deux juurs avant d'aborder à San Salvador, Podro Niño, pilote de la Niña, conseille à l'amiral de faire ralentir la merche de l'occadrille parce que, e d'après ca que dit votre livre — segund enestre libre diss — je me trouve e à 16 lieues de la terre ou 20 lieues au plus a (Fisitos de Colom, Vol. II, p. 219). Qu'était-ce que ce livre de Colomb qui servait de routier à l'un des meilleurs pilotes de la flottille et qui donnait des indications si natraordinaires ?

<sup>(19)</sup> Les autaurs qui un se sont inspirés que de la tradition colombienne ont compris, sans se rendre bien compte du fait, qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire entre Colomb et les moines de la Rabide. Voiei ce qu'écrit à ca sujet Roselly de Lorgues : « Dans ce couvent l'en crut d'une « foi implicite et soudainn à la sphericité de la terre, à l'existence d'îles et « de continents ignorés et à la possibilité d'y parveuir, alors que dans tou- et s'es académies, tous les collèges, toutes les universités ont cût rejeté ces « idées comme le songe d'un malade, » (Op. est., Vol. I, p. 163.)

Ce n'est pas là, seton nous, ce qui se passe à ce couvent, mais le supposition que fast est auteur montre qu'il a vu que Colomb était sorti de la Rabida avec s'autres informations que celles qu'il possèdait lorsqu'il s y présents.

L'essai de reconstitution qui précède, de l'une des phases les plus obscures de la vie de Colomb, n'est pas à l'abri de toute objection. Aucune cependant n'est bien sérieuse. La plus grave est que le récit du médecin Garcia Fernandez, relativement à la première visite de Colomb à la Rabida, ne se concilie pas aisément avec les faits tels que les présentent le fils même de Colomb, Las Casas et Gomara, sur lesquels nous nous appuyons. Mais il n'y a aucune raison de préférer le témoignage de ce médecin, dans lequel on constate des contradictions, à celui de trois auteurs qui, s'ils ne furent pas des témoins oculaires, connurent certainement des personnes qui l'avaient été. Les faits, tels que les rapporte Gomara, dont il s'agit plus particulièrement ici, s'accordent avec ceux que mentionnent Fernand Colomb et Las Casas, ce qui n'est pas le cas pour le récit de Fernandez, et cette raison suffit pour qu'on s'en rapporte plutôt aux premiers qu'à ce dernier.

### V. – Colomb laisse son fils Diego à la Rabida et se rend à Séville.

Un autre point obscur, ou plutôt contesté, de cette phase de la vie de Colomb, est celui qui se rapporte au lieu où il laissa son fils, Diego, en arrivant en Espagne.

Nous avons vu que Colomb était parti de Lisbonne pour la Castille avec son petit garçon, alors âgé de 4 ou 5 ans au plus, et nous avons donné les raisons qui indiquent Palos comme étant le lieu où il se rendit tout d'abord. Parmi ces raisons, on doit supposer que l'une des plus vraisemblables est qu'étant exposé à faire en Castille de nombreuses démarches auprès de la cour, qui se déplaçait souvent, il ne pouvait penser à se faire accompagner par un enfant en bas âge et devait vouloir le confier à la seule parente qu'il eût en Espagne : sa belle-sœur, la

dame Molyart, qui habitait une localité voisine de Palos : Huelva (80).

Mais si telle était son intention, pourquoi, se trouvant à Palos, alla-t-il à la Rabida avec son petit garçon, au lieu de le conduire d'abord à Huelva ? Cette question à laquelle on a donné quelque importance, n'en a aucune, Colomb avait des motifs également importants pour se rendre dans les deux localités et il est oiseux de chercher pourquoi il commenca par l'une plutôt que par l'autre; bien qu'il y ait une raison pour cela dans le fait que la Rabida touche à Palos, tandis que Huelva, sans être plus loin, était d'un accès bien plus difficile (81). Colomb, copendant, ne conduisit pas Diego à Huelva; il le confia aux moines de la Rabida. Le fait contesté, comme la plupart de ceux qui se rapportent à cette partie de la vie de Colomb, est attesté par le fils cadet de Colomb, aussi bien que par son historiographe Las Casas, et on ne volt pes pourquoi on préférerait, ici, à ces deux témoignages autorisés selui de Fernandez qui est contradictoire sur certains points. Il n'y a aucune raison pour le faire.

<sup>(86)</sup> Colomb lui-même montre qu'il avait cette intention, quand il dit à la Rabida, lorsqu'il e y présenta avec son fils, a qu'il aliait directement à la « villa de Huciva pour voir l'un de see beaux-frères, marié à la sœur de sa « femme, qui, à l'époque, se trouvait deux cette ville et s'appelait Molyari » (Dépontion de Garcia Fernandan, in Pleitos de Colon, Vol. II, p. 192) Cette déposition est considérée, il set vrue, par bien des critiques comme se répportant à des faits qui auraient en lieu en 1491 et non en 1485 ; mais c'est là une manière de vair très contestable et que pour les ruisons données ci-desteux nous de pouvons partager aujourd'hui, hien qu'elle nous ait tout d'aberd impressionné favorablement.

<sup>(81)</sup> A vol d'esseau, Huoive no parett pas plus éloigné de Pales que de la Rabide, mais le P. Coli qui a fait à pied, en voiture et en embarcation toutes les routes conduisant de l'eas de ces localités 4 l'autre, constate qu'on ve de Pales à Hue va per deux voies, l'une en grande partie fluviale, qui mesure 11 kil. 500; l'autre, par la grande route qui a 21 kilomètres, tandis que de Pales à la Rabida il n'y a que 1 kilomètres et que de la Rabida à Rusiva il y a 7 kil, 100. Il résulte de cette constatation que de Pales le plus court pour Colomb, e il vouleit alter à Rusiva, était de prendre par la Rabida.

Fernand Colomb, qui paraît avoir été le premier à mentionner cette circonstance, et qui le fait à deux reprises différentes (82), ne pouvait être mal renseigné à cet égard; sans parler de son père, de qui il a pu tenir le fait, il a dù le connaître par Diego lui-même avec lequel il passa une partie de sa jeunesse, à Cordoue d'abord, puis auprès des souverains, en qualité de page du prince D. Juan. Comment, dans ces conditions, n'aurait-il pas appris de son frère que leur père l'avait laissé à la Rabida, en arrivant du Portugal, et que c'est de ce monastère qu'il venait lorsqu'il arriva tout enfant à Cordoue, où Colomb, au moment de mettre à la voile, en août 1492, avait ordonné qu'on le conduisit (83) ?

La scule objection que l'on puisse faire à ce témoignage de Fernand Colomb, c'est qu'il est indirectement contredit par celui de Fernandez qui, ainsi qu'on l'a vu, parle comme si Colomb s'était présenté pour la première fois à la Rabida en 1491. Mais on a vu aussi que ce témoignage soulève de graves objections qui ne permettent pas de l'accepter sans réserves et qui donnent lieu de croire que celui auquel on le doit a rapporté à une seule circonstance



<sup>(83)</sup> La première fois quand il dit que son père laissa Diego à la Rabida. Lasciale adunque il figlicolo in un monasterio de Palos, chiamato in Rabida (ch. XII, fol. 32, recto). La seconde fois quand il dit que Colomb alla l'y chercher: se n'andò alla Rabida, per mandar Don Diego suo figlinolo, quivi da lus lasciate, à Cordona. (Chap. XII his, fol. 34, verso)

Nevervete croît écartor ce double témoignage en disant que Fernand Colomb syant commis l'arreur de dire que son père avait laissé Diego à la Rabide, s'est trouvé dans la nécessité de dire, au chapitre suivant, que lorsqu'il alla à ce monastère en 1491 c'était pour l'y chorcher (Viages, abservacion V. Vol. II i. p. 527). C'est-à-dire que Navarrete préfère le temoignage, contre-dictoire sur plusieurs polats, du médecin de Palos à celui du ille de Colomb et à cetai de Les Casas qui, ayant consu l'un et l'autre, s'en tient à ce que dit ce dernier. Fiske feit une objection encore plus singulière ; il imagine que Colomb fit deux visites à Huciva, en 1465 et en 1491, et croit que c'est l'auteur des Historis qui les a confonduce (Discovery, Vol. I, p. 412, note ) (83) Voir ci-après note 65

des faits arrivés à deux époques différentes. Lors même donc que ce que dit Fernand Colomb à ce sujet ne serait pas confirmé par d'autres indications, son témoignage ici devrait être préféré à celui du médecin de Palos.

En ce qui concerne Las Casas, son témoignage a d'autant plus de valeur qu'il a connu celui de Fernandez, qu'il critique sur plusieurs points, et que, sans dire qu'on doive l'écarter, il maintient sa version, à lui, qui est conforme à celle de l'auteur des Historie, mais plus précise (84). Remarquons encore que ces deux premiers biographes de Colomb connaissent parfaitement la visite que celui-ci fit à la Rabida en 1891, sur laquelle ils s'arrêtent assez longuement et que tous deux disent que lorsqu'il se rendit à ce couvent à cette époque, c'était pour y chercher Diego qu'il y avait laissé.

Une autre considération à l'appui de la manière de voir ici présentée, c'est que, si c'est en 1491 que Colomb se rendit à la Rabida avec son fils, on ne s'explique pas pourquoi il avait alors cet enfant avec lui. A ce moment, Colomb venait de Cordoue où il avait taissé Béatrix Henriquez avec son autre fils, Fernand. Pourquoi aurait-il pris Diego avec lui? Pour le conduire à Huelva auprès de son

<sup>(84)</sup> Une manyane lecture de Las Casas a fait dire à Piske que l'évêque de Chispes n'était pes très certain que Colomb eût laissé son fils à la Rabida, parce qu'il se sert de l'expression per venture, peut-être (Discessry, Vol. I. p. 399, n.) Mais c'est à propos des relations que Celomb pouvait avoir permi les religioux du monastère de la Rabida que Les Casas fait unage de cette expression : é tembien, per sentura con algunes religioses de Sant Francisce del monastèrie que se tiema Santo Maria de la Rabida, (Historia, Lev. I. ch. XXIX, Vol. I. p. 227.) Le chancine Veles s'est aussi arrêté à cette expression at remarquant que Las Casas rapporte treis différentes versions de la vieite de Colomb à la Rabida en 1691, il en conclut que l'évêque de Chispes a était pas certain que Colomb est laissé son fils à ce monastère (Vida, p. 149) Las Casas n'avait aucus doute à ent égaed, car il nous dit que been qu'en sait prétendu que Colomb se rendit à la Rabida [en 1491] avec son fils, lui, Las Casas, croit que c'était pour l'y chercher : é à temar au hije Diege Colom, mino, le cual ye cren. (Op. cit., Liv. I. ch. XXXI, Vol. I.p., 341)

beau-frère Molyart, afin de diminuer les charges de sa maitresse? La supposition serait plausible, si c'était là ce qu'il fit; mais on le voit faire tout le contraire, car lorsqu'il s'embarqua pour les Indes, quelques mois après, au lieu d'aller en France, comme il se l'était proposé, ce n'est pas à Huelva qu'il envoya son fils, mais à Cordoue (85). Il aurait donc amené Diego de Cordoue à la Rabida pour le renvoyer à Cordoue? C'est tout à fait invraisemblable, tandis que si Diego était à la Rabida, comme le disent Fernand Colomb et Las Casas, il est tout naturel qu'au moment de partir pour sa grande aventure, il ait voulu l'envoyer à sa seconde mère à Cordoue (86).

Quant à la raison pour laquelle Colomb aurait laissé son fils à la Rabida au lieu de le conduire à Huelva, comme il en avait l'intention, elle n'a, en fait, aucun intérêt, car quel

<sup>(83)</sup> Dans l'enquête de 1315 le lémois Juan Caberedo, de Moguer, dépose que Colomb, au moment de partir peur se grande découverte confis à lui et à Martin Sanches le garde de son file Diego que ai tiempo que se partiré, le din a don Diego su hije en guarda à este isstigo, a a Mariya Sanches, cierque Pleitas de Colom, Vol. II, p. 18.) Ca témois ne dit pus qu'il devait conduire Diego à Cordons, mais cela résulte du passage du Journal de bord de Colomb où celui-ci dit, à le date du 14 février 1423, qu'à ce moment ses deux île font feur éducation à Cordons des hijes que lesse en Cordons al estudia, (Navanners, Viages, Vol. I, p. 15.)

A cutta data Fernand n'avait que quatre aux. Mais Diago an avait nure nu douis et, comme il avait été norumé page du prince D. Juan le 8 mai 1492 (Navanners, Vol. II, s. XI, p. 17), Colomb aura probablement jugé nécessaire de lui faire donner à Cordous un complément d'instruction qu'il ne pouvait recavoir à la Rabida

<sup>(</sup>pt) On a vu une autro preuve du séjour du Jeune Diego à la Rabida, à cette époque, dans le témotgnage de Juan Marian Pinzin, file de Martin Alonso Pinson, qui declare qu'il a commi lisego pandant quatre ou cinq ans. (Duso Colon y Pinson, p. 240.) Comme il ne s'agit dans cette déponition que des choses qui se passèrent à Palos, avant le voyage de Colomb, on a pomé que ce témoin devait en rapporter aux anners 1465-1491 at que s'il a commi Diego dans outle période, ce ne pout être que pendant qu'il se trouvait à la Rabida. Cette remarque que fait le P. Coli (Celon y la Rabida, pp. 207-298), se parait pas conclumie, car il est possible que se soit à une époque postérature que ce Pinzon elt commi Diego. Voyez cependant lus observations ingénieuses que fait le P. Coli à ca sujet.

que soit le lieu où Colomb laissa son fils pendant les cinq années de démarche que nous allons le voir faire en Castille, cela ne change rien au cours des événements dont nous cherchons à montrer l'enchaînement.

On comprend, d'ailleurs, que Colomb ayant trouvé auprès des moines de la Rabida un accueil particulièrement sympathique, leur ait laissé son fils. Que ce soit pour cette raison ou pour une autre, le fait paraît assez bien établi pour qu'on s'y tienne. On peut donc dire avec Roseily de Lorgues, ici bien inspiré, que ce fut « sous le toit, avec « le pain, le drap, les livres et la charité de la famille « franciscaine, que le fils de Colomb fut nourri, vêtu et « instruit dans sa tendre Jeunesse » (87).

Colomb ne fit pas un long séjour à la Rabida (88), ear nous allons le retrouver à Séville très pen de temps après son arrivée en Espagne.

<sup>.87)</sup> Christophe Colomb, Vol. I, p. 185. On a vu par los sutcurs cites au cours do co paragrapho quo le vénérable posteleteur de la béatification de Colomb, mest pas le seul que admeita la version de Fernand Colomb et de Las Casas sur le séjour que fit Diago à la Rabida de 148à à 1491 Outre Herrara, Muños, Washington Irving, le P. Coll, Gaffaret at Aseano, de, a nominés, Humboldt, Tarducci, Lazarona, Avery, Winsoe, Ibarra, sont ause de caux-là.

<sup>(88)</sup> Cala résulte du langage de Fernand Colomb qui dit que son père ayant laissé son file à la Rabide, se rendit promptement à la cour des Rois Catholiques : n'andé toste alla corte de Re Catolica (Historie, ch. XII, fol. 32 recto.

Quelques auteurs modernes ont espendant supposé que Colomb avait fait un asses long séjour à la Rabida et en aurait profité pour travailler au perfectionnement de son instruction, a ladabitablement, sous del l'enthousissie e Roselly de Lorgues, ce fut là qu'il acquit cette connaissance variée des ensures de théologie dont il fit preuve depuis lors » (Op. cit., p. 163. M. Gaffarel est plus precis. C'est quelques semaines, peut-être plusieurs mus que Colomb vécut à la Rabida et c'est là qu'il e s'initia sun saintes écritures e et compulsi les verits théologiques qu'il trouvait dans la bibliothèque du « monastère ». Op cit., Vol. 11, p. 74.) Est-il besoin de dire qu'ancun auteur ou aucun document du temps ne mentionne pareille chose

## CHAPITRE DEUXIÈME

## COLOMB A SÉVILLE ET CHRZ LES DUCS DE MÉDINA-SIDONIA ET DE MÉDINA-CELI

#### 1185

#### SOURCES D'INFORMATION

1. Version de Fernand Colomb, chap. XII.

Très courte; ne mentionne que Médina-Sidonia.

2. Version d'Oviedo, chap. IV; de Gomara, chap. XV et XVI; de Garibay (D. Cristobal Colon), apud Dino, Nebuloso, p. 195; d'Estanques, apud Dino, Hist. Postuma, p. 181.

Ces quatre versions, qui sont du temps, s'accordent sur le fond.

3. Version de Las Casas, d'après Morales. Liv. I, ch. XXX.

Ce Morales était le neveu d'un homme qui avait été au service du duc de Médina-Celi et qui prétendait lui avoir fait connaître Colomb. Cette version diffère considérablement des autres. Las Casas l'obtint de Morales lui-même, à l'île Espagnole; il y ajoute foi. Autre version de Las Casas, d'après des informations différentes. Liv. I, ch. XXXI.

4 BARRANTES MALDONADO (Pedro). — Illustraciones de la Casa de Niebla (Médina-Sidonia).

Manuscrit du commencement du xvi siècle, appartenant à la Société d'Histoire de Madrid.





Cet onwage rédigé d'après les papiers des ducs de Médica-Sidonia sété publié, en partie, dans les Vol. IX et X du Memorial Historico Espanol, Madrid, \$837-1856 Assaulo en a donné, Vol. I, p. 84, on fragment axtrait du Vol. X de cutta collection, pp. 397 et 398.

Maldonado, qui naquit en 1510, put connaître le file du duc, Juan de Gusman, lequel devint duc de Médina-Sidonia à la mort de son père, en 1492 (Zuniga), et fut en rapporta avec Colomb. Ce livre parett avoir été composé sur des documents authentiques, mais en ce qui concerne Colomb il ne faut user de ses indications qu'avec précaution.

## Lettre du duc de Médina-Geli au Grand Cardinal d'Espagne. Cogolludo, 19 mars 1493.

Navanners, Vol. II, nº XIV, pp. 20-21, d'après la price originale qui est aux Archives de Simuncas. Traduction, française, dans la Christophe Calemb de Harrisse (Vol. I, pp. 349-250) et dans l'Histoire de la Decembrie de l'Amérique, de Garranne, Vol. II, p. 41, angleise, dans le Calembne, de Taacaus, Vol. I, pp. 411-412.

C'est une lettre par laquelle le duc informe le Grand Cardinal d'Espagne qu'il a empéché Colomb d'aller porter son projet en France en le retenant deux ans chez lui Les termes de cette lettre sont ambigus et ont donné lieu à bien des commentaires. Pris à la lettre ils ne peuvent se concilier avec les faits connus. Voici la pièce avec une traduction littérale.

Al reverendisimo Señor: el Señor Cardinal de España, Arzobispo de Toledo, etc. (1493, 19 de marz).

Reverendisimo Señor.

No só si sabe vuestra Señoria, como yo love en mi casa mucho tiempo Cristóbal Colomo, que se venta de Portugal, y se querta ir al Rey de Francia para que emprendiese de ir á buscar las Indias con su favor y ayuda, é yo lo quisiera probar y enviar desde el Puerto que tenia buen aparejo con tres ó cuetro carabelas, que no me demaudaba mas; pero como vi que era esta empresa para la Reina nuestra

Au révérendissime Seigneur, le Seigneur Cardinal d'Espagne, archevêque de Tolède, etc. (19 mars 1493).

Révérendissime Seigneur.

J'ignore si Votre Seigneurie sait que j'ai eu pendant longtemps, chez moi, Cristobal Colomo qui arrivait de Portugal, et voulait se rendre auprès du roi de France dans le dessein d'entreprendre la découverte des Indes par sa faveur et avec son aide, et que j'ai voulu moimême tenter la chose et l'envoyer d'El Puerto avec trois ou quatre caravelles bien appareillées que j'y avais, car il n'en Setora, secrobilo 4 su Alteza deade Rota, y respondióme que gelo enviese : yo gelo envió entonces, y supliqué 4 su Alteza, puos yo no lo quies tentar y lo adorezaba para on astricio, que me mandare hacer merced y parte en ello, y quel el cargo y descargo deste negocio buese en el Puerto. Su Altexa lo recibió y lo dió en cargo á Alonso de Quintanilla, el cual me escribió de su parta que no tenia este negocio por muy cierto; pero que si se acertane, que su Alteza me haria morced y dario parte en ello, y despues de ha-borlo bien examinado, acordóde enviarle à buscaz les Indies. Puede haber ocho mesos que partió y agora él es vezido de vuelta é Lisbona, y ha hallado Lodo lo que buscaba, y muy complidamente, lo cual luego yo supe, y por facer saber tau buena nueva a su Alteza go lo escribo con Xuaros, y lo envio á nut licar me haga merced que vo pueda enviar en cada año alla algunas carabelas mias. Suplico á vuestra Señoria me quiora nyudar en ello, ó go lo suplique do mi parte, pues á mi cabas y por yo detenerle en mi casa dos años, y haberle enderezado á su servicio, se ha ballado tangrande com como esta. Y porque de todo informará mas largo Xuaros & vuestra Schozia suplicole le crea.

demandail pas davantage Maiscomme je vis que cetto entreprise était du reasort de la roine, notre Dame, j'on écrivis de Rota à Son Allesso; Elle me répondit de la lui envayer et je le lui envoyat aloru en aupplant Son Alteres que, puisque je ne pouvais tenter l'affaire et qua je l'avam préparée pour son service, Elle voulut bion me faire la grâce de m'accorder uns part à cette entreprise et que le chargement : en fit à El Puerto. Son Altesse le reçut et le donna en charge à Ouintanilla, leguel m'écrivit de sa part qu'il no tenait pas cette affairo pour très certaine, mais qua si elle réussissait, Son Altessa ma fernit la grãce de m'y accorder une part; et après l'avoir bien examinée, elle décida de l'envoyer à la recherche des Indes. Il peut y svoir huit mois qu'il est parti, et 🌢 prisent il ast do retour à Lisbonne, et a trouvé tout ce qu'il charchait, at très complètement, co que j'at ou immédietement, et pour faire savoir une si boane nouvelle à Son Altome je lé lui écris par Xuares, et je l'envoie vous supplier qu'elle m'accorde la grace de pouvoir envoyer là-bas chaque année quelques caravelles à moi. Je supplie Votre Scigneurie de vouloir m'aider en cela. et qu'Elie l'en supplie de ma pari, puisque c'est à cause de moi, et parce que je l'ai reçu en ma maison deux annéas, et que je l'ai adressó à son service, qu'une aussi grande chose a été déenuverte. Et commo Auaros renscignera Votre Altesse plus

Guarde nuestro Señor vuestra Reverendisma persona como vuestra Señoria desea. De la mi villa de Cogoliudo á diez y nueve de marzo. Las manos de vuestra Señoria besamos.

EL Dugue.

au long, je la supplie de le croire.

Que Notre Seigneur garde Votre Révérendissime personne comme Votre Seigneurie le désire. De mon bourg de Cogolludo le dix-neuf mars. Nous baisons les mains de Votre Seigneurie.

LE Duc.

I. — Colomb passe de la Rabida à Séville et cherche l'appui des ducs de Médins-Bidonia et de Médins-Celi.

Dans le chapitre précédent, relatif à la première visite de Colomb à la Rabida, on a dû suivre principalement Fernand Colomb et Las Casas dont les renseignements, bien que ne concordant point entièrement avec d'autres, authentiques également, mais moins sûrs, ont paru trop précis et trop conformes à l'ordre naturel des choses pour être écartés. Il n'en est pas de même pour les faits qui se rapportent aux premières démarches de Colomb en Castille. Ici, les informations de sources colombiennes sont en désaccord avec d'autres dont l'authenticité est incontestable, et auxquelles on est obligé de donner la préférence, bien qu'elles soient elles-mêmes insuffisantes ou contestables sur certains points.

Ainsi, Fernand Colomb et Las Casas disent que Colomb, après avoir laissé son fils à la Rabida, se rendit à Cordouc, où était alors la cour (89), et où, peu de temps après, il aurait été présenté aux Rois Catholiques. Mais ceoi ne s'accorde ni avec ce que nous savons des déplacements des Rois Catholiques (90), ni avec ce que rapportent Oviedo et

<sup>(89)</sup> Qui se trouvait alors à Cordone, dit Fernand Colomb: che allhors era in Cordona. (Historia, ch. XII, fol. 32 recto.) Las Casas dit la même chose, (Lav. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 227.)

<sup>(90)</sup> Les Rois Catholiques séjournérent près de quatre mois à Séville, du

Gomara, qui placent à Séville les premières relations que Colomb out en Castille, et qui le mettent, dès ce moment, en rapports avec deux grands seigneurs de l'Andalousie, les ducs de Médina-Sidonia et de Médina-Celi. En lui-même, le fait n'a rien d'invraisemblable. Il est probable, en effet, que Colomb, ayant le dessein qu'il avait, emporta, en partant de Lisbonne, des lettres de recommandation qui pouvaient lui faciliter l'accès de quolques grands personnages comme ceux-là. Un homme qui était entré, par son mariage, dans deux familles sussi conaidérables que celles des Moniz et des Perestrello, qui avait conféré avec les cosmographes de la couronne, et qui avait connu le roi João, n'était pas sans avoir des relations qui pouvaient lui être utiles en Espague. Nous savons aussi qu'il était bien vu par les Génois de Lisbonne, et comme il y en avait un certain nombre à Séville, il est également vraisemblable qu'il put se faire accréditer auprès d'eux d'une manière favorable (91). Il n'y a donc pas lieu

<sup>2</sup> octobre 2444 nu 20 janvior 3483, date à loquelle lie quittèrent cette ville pour ailer mettre le mign devant Loja, (Zunson, Anaies, sub unnu 1484 et anno 1465, Vol. 111, pp. 137 et 126.) Le cour treva à Cordons le 24 mars 1485 (Ibid.), mais elle y ruste pou de temps, car le res se mit aussitét en campagne pour prendre Ronds, Coin, et d'antres villes de la région. (Canvasat, Anaies àreres, sub unes 1488,, « Le rei quitte Cordons su mois de mai. » (Pusoan, Gronses torcers parie, ch. XLII.) On verra plus loin que les souverans » étaient séromant pas à Cordons le 26 janvier 1486.

<sup>(91)</sup> La capitaine Duro à fait à ce sujet une supposition très vraisemblable. Il ne demande si les liaiens de Lisbonne nouveant per donné à Colomb des fettres pour Jusquito livrards, hanquier florentin, siore étable à Séville, et ni celus et ne lus nevus par facilité des relations avec les dues de Médina-Salonia et de Médina-Celu, (Duno, Amigus y ensuigns de Colén, p.7.) a Etable dans cette ville, sui et confident de Colomb, dit Navarrete, en parlant de Dérardi, il fut continuellement chargé de l'équipement des flottes qu'en envoyat à Españole, a (Viages, Vul. III, p. 315.) Il est cortain que les relations de Colomb avec ce Florentin furent très étroites et il est possible que en soit par nou coffience qu'il obtint les contrais dont parle Navarrete, il y a tent hou de croure aussiqu'il fai l'un des commanditaires du promier voyage de Colomb II est certain, en tout cas, que bresque ce Bérardi mourut, Colomb lui était redevable d'une asset forte somme. [Voyez notre mémoire sur la

de supposer que Colomb arriva en Castille dénué de tout et sans aucun moyen de se créer des relations. Nous avons vu, d'ailleurs, que Las Casas soupçonnait qu'il connaissait quelqu'un à la Rabida, où il est certain qu'il regut le meilleur accueil.

Gomara qui donne de si ourieux renseignements sur la première visite de Colomb à la Rabida, dit que Perez de Marchena, — pour lui ces deux noms désignent le même personnage, — après avoir confirmé au visiteur italieu l'exactitude des renseignements qu'il tensit du pilote qui avait abordé par aventure de mer aux Antilles, l'aurait fortement engagé à s'adresser aux deux dues de Médins-Sidonia et Médina-Celi, qui étaient de granda et riches seigneurs, capables de faire mettre à exécution son projet (92) et notre entreprenant Génois serait parti pour Séville avec l'intention de suivre ce conseil.

Oviedo, qui ne parle pas de la Rabida et qui fait arriver Colomb directement de Lisbonne à Séville, dit, cependant, comme Gomara, que s'est avec ces deux dues qu'il se trouva tout d'abord en rapports (93), et le cosmographe

Mairon d'Aibs, pp. 9 et 10.) Banquier et étable à Séville, il est vraisemblable qu'il cût des rapports d'argents avec les deux dues en question, qui avaient l'un et l'autre une fortune considérable, et qu'il fût ainsi en position de servir Colomb auprès d'eux.

<sup>(92)</sup> Parlent de celui qu'il appelle Juan Pares de Marchens, Gomes det .

« Ca frère l'encourages beancoup dans son entreprise et lui conseille de né« gouer et de conferer avec le duc de Médina-Sidonia, don Enrique de Gus« man, grand et riche seigneur, ainsi qu'avec don Luya de la Cerda, duc de
« Médina-Geli, lequal avait dans son port de Santa Maria les moyans de lui
« donner les vaisseaux et gens nécessaires.» (Historia de les Indias, ch. XV.,
fol. 19 verm, éd. 1854.)

<sup>(93)</sup> De manera que determinó de irse en Castilla, y llegado à Sevilla, into aus inteligençais con el siustre y valeroso don Enrique de Gusman, deque de Medina-Sidonia, y tampoce halló en el la que buscaba, e De manière e qu'il su determina à aller en Castilla et, arrivé à Séville, il entra en rape porte avec la tres illustre et valeureux don Eurique de Gusman, duc de e Médina-Sidonia » Ovisco, ilistoria general, Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 1°, col. I)

Estanques qui écrivait à la sin du xv° siècle, confirme cette dernière information (94).

Si l'on ajoute à ces témoignages l'indication donnée par Zuñiga que Colomb « séjournait le plus souvent à Séville « où dès l'année 1484 il était venu proposer aux souverains « ses grands desseins » (95), on trouvera que, même en ne s'appuyant que sur ces seules indications, la thèse d'après laquelle ce serait à Séville et non à Cordoue, que le futur amiral se rendit, en quittant la Rabida, n'est pas sans vraisemblancs. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a d'autres raisons de croire que c'est bien ainsi que les choses se sont passées.

Remarquons, toutefois, avant d'alter plus loin, que l'assertion de Gomara que c'est par Perez ou Marchena que Colombarriva à ces dues ne s'impose pas (96); aussi quelques auteurs, comme Asensio, ont oru que la porte de ces deux grands seigneurs a plutôt été ouverte à notre Génois par les frères Geraldini, Alessandro et Antonio, deux Italiens bien en cour, dont l'un, le cadet, était légat du pape et dont l'autre devint évêque de Saint-Domingue (97). Il n'est pas nécessaire non plus de croire que Colomb se mit en rapports avec ces dues pour leur proposer l'exécution de son

<sup>(94)</sup> Cronica de los Reyes... compuesta por Alonso Estanques, manuscrit du British Massum, apud Dono, Historia Postuma, p. 281.

<sup>(95)</sup> Estaba este insigne [Colomb] varen en Castilla y Andalucia, y lo mas del tiempe en Sevilla, desde el año de 1484, en que sino a proponer à los Reyes sus grandes designios. (Zuvion, Annies sub ano 1488, Vol. I, p. 144.) Cet annaliste se trompe dans l'indication de l'année, caren 1484 Colomb était encore en Portugal, mais ce qu'il dit des démarches de Colomb à Séville dès son arrivée en Castille doit être retenu

<sup>(96)</sup> Si le P. Antonio de Marchena, dont en ne connaît pas l'origine, deveit son nom de Marchena à la ville qui est ainsi appelée où il y avait un couvent de franciscains el l'une des demaures seignouriales du duc de Médina-Sidonie, il y aurait là une raison de croire que ce moine consaissait ce duc et pouvait lui recommander Colomb. Mais ceci ne se concilie guère avec le témoignage du P. Hemon qui fait de Marchena un Portugais.

<sup>(97)</sup> Assesso, Vol. I, p. 83.

projet; il est possible qu'il ait seulement voulu les intéresser à son entreprise de manière à obtenir leur appui auprès des Rois Catholiques, et, pour notre part, nous inclinons à croire que tel était réellement son objet, car ce que nous savons de ses aspirations, de ses exigences et de la persévérance avec laquelle il refusa toute rémunération autre que celle qui lui assurerait des prérogatives quasi royales, éloigne l'idée qu'il pouvait consentir à livrer son secret à un particulier, qui, si puissant qu'il fût, n'aurait pu lui donner ce qu'il voulait et ce qu'il s'obstina à demander jusqu'à ce qu'il l'eût obtenu.

Quoi qu'il en soit, le fait essentiel, le seul qu'il soit nécessaire de retenir pour l'instant, c'est que Colomb entra en relations assez étroites avec les deux ducs qui viennent d'être nommés. Ce fait-làn'est pas contestable, puisqu'il est attesté, aussi bien par Fernand Colomb que par Las Casas, quoiqu'ils ne soient pas d'accord sur la date à laquelle ces relations se seraient établies, date qui pourra peut-être être fixée en ayant recours à une autre source d'information.

#### II. — Colomb s'adresse d'abord au duc de Médina-Sidonia qui ne se décide pas

Les quatre anciens auteurs qui nous parlent des relations de Colomb avec les ducs de Médina-Sidonia et de Médina-Celi sont d'accord sur ce point que c'est au premier qu'il s'adressa tout d'abord. Ce duc était alors le personnage le plus puissant de l'Espagne. Il avait de nombreux vassaux et entretenait des troupes de terre aussi bien que des forces maritimes. A plusieurs reprises, il avait été en position de venir en aide aux Rois Catholiques et de leur rendre des services signalés. Il menait un train de roi et se montrait magnifique en toutes choses. Ses ressour-

ces étaient considérables et il aurait pu, s'il l'avait voulu, se charger seul de l'entreprise de Colomb (98).

Las Casas, qui place les propositions que notre Génols lui adressa à l'époque du siège de Grenade, dit qu'elles furent déclinées (99). Mais, si l'on en croit un historien de cette grande famille, le refus du duc aurait été motivé par des raisons de force majeure. Le duc de Médina-Sidonia, nous dit cet auteur, aurait été séduit par le projet de Colomb, et se proposait d'envoyer à ses frais une flotte pour faire la découverte qu'il avait en vue, lorsque les rois catholiques l'obligèrent à quitter Séville pour mettre fin aux troubles que causaient ses disputes avec le marquis de Cadix, autre grand personnage de l'Andalousie, qui lui nussi dut s'éloigner de Séville (100). Cette circonstance

<sup>(98)</sup> Don Enraps de Guerran, douvième dus de Médina-Sidonia, était fils natural du premier duc, Juan Affonso de Guiman. Ses vastes domaines se trouvaient en Andalousie et avaient pour port de mer San Lugar de Barremeda où il mourat en 1422 (Zuhiga). Il était souvent vens en aide aux Rois Catholiques, notemment lors du siège de Malaga à la prise de laquelle il contribua bonucoup. Il n'y avait per alors dans toute l'Espagne, dit Les Cassa, un acigneur qui fât plus riche que lui (Vol. I., p. 236). Lucio Marineo dit dans ses Gosas memorables que sus revenus s'élevaient à 55.000 ducats. (Apud Prissorry, Ferdinand and Isabella, Vol., III, p. 455, n.). La meison de Guzman est une des plus illustres du l'Espagne.

<sup>(99)</sup> a Colomb proposa son affaira an due; mais soit que celui-ci n'y cut a pas conflanos, soit qu'il se comprit pas la grandeur du projet, soit parcu e que les grands du royaums, notamment ceux de l'Andaloisse, avaient fort « à faire avec le siège de Granade, qui leur contait heaucoup. In due ne « parul pas vouloir risquer une dépense qu'i n'aurait fait qu'une très légère « brêche à ses trésors et surait accru considérablement l'éclat de sa magni-c ficance, tout en lus causant beaucoup d'honneur » (Historia, Liv. I, ch. XXX, Vol. I, p. 234 )

<sup>(100)</sup> Bannarim Maisonaro (Pedro), l'instracioner de la case de Niebla. Apud Asonsio, Vol. I, p. 81. Nous avons vérifié l'exactitude de catte citation, mais nous avons constaté que la plupart des renseignements donnés là sur Colomb sont tellement errenés qu'on ne peut avoir grande confiance dans ses assertions. L'indication que e est à l'époque des querelles de Médina-Sidonia avac Pouce de Léon, marquis de Cadix, que Colomb estra en rapporte avec ce dun est toutefois préciouse, our alle montre que ces rapports

aurait fait avorter les plans du duc, et Colomb se serait alors adressé ailleurs; mais cette version que rien ne confirme (101) est formellement contredite, aussi bien par Las Casas que par le fils de Colomb, qui nous dit qu'après bien des conférences son père abandonna la partie (102). Oviedo et Gomara disent la même chose.

#### III. — Colomb s'adresse ensuite au dun de Médans Celi qui l'envoie à la Reine

C'est après avoir échoué auprès du duc de Médina-Sidonis que Colomb se tourna du côté du duc de Médina-Celi (103), qui était également en situation d'entreprendre la découverte qu'il méditait. Ce duc n'avait peut-être pas la grande situation de l'autre, mais c'était néanmoins un personnage considérable et, bien que l'occasion ne se fût

datent de l'époque de l'arrivée de Colomb en Castille. Les deux dues se réconcilièrent peu après et deviurent amis intimes. Voyez Passcorr, Ferdinand et Isabella, passim.

Pendant une grande partie de l'année 1485 le duc de Médina-Sidonia de vait se trouver à Séville. Il y rentra le 2 octobre 1484 avec les Rois Catholiques (Zunica sub anno 1484), et y resta, vraisemblablement, jusqu'en mai 1485, date à laquella il alla rajoindre les Rois Catholiques à Cordone, pour marcher sur Roeda (Peloan, ch. XLI et XLII) Mais Ronda capitala le 22 mai et le roi retourna à Cordone (Zunica). Pendant toute la seconde partie de l'année 1485, le duc de Médina-Sidonia devait se trouver dans ses domaines.

(101) Peut-être pourrait-on voir une indication que le duc de Médina-Sidonia s'intéressait eux entreprises de Colomb dans le fait que son fils, au lendemain de la mort de son père, contribus pour une somme de cinq millions de maravodis à l'équipement de la seconde expédition de Colomb. (Navanarie, Viages, Vol. II,n° LXI, p. 88.)

(102) Historie, ch. XII [bis], fol. 34, recto at verso. Fernand Colomb n'entre dans aucun détail et se borne à constater le fait que son père se retira quand il vit que le duc ne se décidant pas. Oviado dit que Colomb ne trouva pas suprès de ce duc ce qu'il cherchait. (Liv. II, ch. IV. Vol. I, p. 19.)

(103) « Et il traita ensuite l'affaire plus longuement avec le très illustre don « Luis de la Cerda, premier duc de Médina-Cell. » (Ovisco, op. csi, p. 10.) C'est, sussi ce que disent Las Casas et Gomera. pas encore offerte à lui de faire de grandes choses, il était capable, dit Las Casas, de les entreprendre (104).

Il recut Colomb avec égards et avec bienveillance. Il le retint auprès de lui, s'informa de tous les détails de son projet et finit par en concevoir une idée si avantageuse qu'il résolut de s'en charger, sans se préoccuper aucunement des dépenses auxquelles cela pourrait l'entraîner. Plein de foi dans le succès de l'entreprise, dit Las Casas, magnifiquement, libéralement, comme s'il se fût agi de quelque chose de certain, il fit donner à Colomb tout se dont il avait besoin et jusqu'à trois et quatre mille ducats pour construire trois navires ou caravelles et les pourvoir de vivres pour un an, d'objets d'échange, de gens de mer et de tout le nécessaire. Cependant après avoir fait commencer les travaux dans la rivière du Port de Santa-Maris, vis-à-vis de Cadix, il Juges que, pour donner plus de sécurité à son entreprise, il convenait d'obtenir l'autorisation des Rois Catholiques et leur demanda de trouver bonqu'il s'en chargest (105). Mais les souverains en jugèrent autrement. Ils voulurent se réserver l'entreprise à ouxmêmes et la reine, qui s'y intéressait particulièrement,

<sup>(104)</sup> Den Leus de la Gerda, canquième comte de Médina-Cell et premier des de ce nom, seigneur de Paerto de Santa Maria et de la ville de Cognitudo et territoire, mourut à Ecija le 25 novembre 1501. On ignore la date de messance. Les La Cerda étaient de sang royal Le chef de cette famille était le nis aisé d'Alphonse le Sage. Il mourut avant son père et à la mort de ce-iui-ci, son second fila, Sanche, s'empara de la contonne su préputée de le branche ainée. Les La Cerda étaient grandement apparentée en Prance ou lis étaient comtes de Ciermont et de Talmont, Lun d'eux fut le fameux Prince de la Fortune auquei le pape Clément VI donne en 1541 les Canaries. Ses domaines, située en Castille et en Andalousie, étaient vastes. Dans cette dernière province, où il demourait, il avait pour port de mer El Paerte de Santa Maria, connu généralement sous le nom d'El Puerto. Ses revenus étaient estimes à 30,000 ducais, en dire de Lucie Marinen (Voy. Hana, Nobiliarie, Pari. I, Liv. I, Comman, Annales d'Espagne, Vol. II, p. 162, Panecore, Fordinand and Isabetie, passim.)

<sup>(105)</sup> Lan Canas, Historia, ch. XXX, Vol. I, pp. 286-257.

aurait fait prier le due, assure Las Casas, de trouver bon qu'elle dirigeat elle-même cette affaire et, à son grand regret, le due y renonça (106).

Tout ce qui précède vient de Las Casas qui emprunte ces renseignements à une source à laquelle il dit qu'il n's pas hésité à se flet entièrement (107). Ce récit de Las Casas diffère, cependant, sur plusieurs points, dont l'un est essentiel, de coux des autres auteurs qui mentionnent ces faits. Selon lui et l'auteur des Historie, ce serait seu-

(186) Voice ce que dif Las Casas : « Mass le divine Providence evait arrélé d'dans ses décrets que que terros fertiles servient découvertes par la bonor a fortuna de nos exectiones rois et non par la favour et l'aide de leurs sujeta... e Leurs Allesses, et notamment la sécénissime Dona Inghella, qui suntéres-« mut plus particulièrement à celu, avant pris conus sannee de la requéta de e dus qui, demandest, et réclamait comme une faveur le sois d'équiper et « d'ampédier exite modesta flotti la, l'Edustre reina, dis-je, compraant que « estis affaire pouveit smoner guelque chose de grand et de glorieux... fil « écrire su dit due, qu'alle tensit se proposition et son projet comme un « important service et qu'elle se réjonissait d'avoir, dans son reysums, un « hommo ausez généreux at notaz pieha paur antreprondre une ceuvru memi considérable, cer le gréndeur et le magnificence des vasseux rehaussent le € giores et l'autorité des princes surregins , mois qu'elle le prisit de trouver e hon qu'elle dirigent alle mème cette affaire, que se volenté était de s'en « occuper efficacement, d'un faire les freis ser un cossette, atlando qu'une e percile entreprise ne pouvait être que de la competence de souvereins » (Haloria, Liv. I, ch XXX, Vol. I, pp. 237 et 238.)

(10.) Les tanss dit qu'il les recreillit à Espanois de le bouche d'un nommé Diego Morales, personne honorable et l'un des anciens colons de l'île, qui les tennit lui-même de son oncle, ancien majordome du due, lequel aurait fait conneiles Colomb à ce seigneur et quesit beaucoup contribué à le faire drou-tur (Op. cit., ch. XXX, Vol., I, pp. 238-230.) Dans le chapitre sulvant, Lan Casas dit que personne n'hésiters à ajunter foi à ce témoignage (ch. XXXI, p. 240); au chapitre XXXII lui-même, cependont, le met en doute, dans certaines de ses parties les plus importantes, minsi qu'on le verre plus loit.

Ovisdo a ames consu cetta versun, ou celle du duc da Médina-Cali, donnéa ci-sprès qui set la même su fond, mais il semble préférer colle d'après laquelle la due surait tenn les affres de Colomb pour fabuleuses — el qual tambiém fuse por cass fabuless sus afrecimientes, (Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 19,1 Gomera dit que re duc, comme l'autre, tint les projets qui lui étment soumes pour être soux d'un charlaten stalien — de Italiane burlader. (Nisloria, ch. XVI, fol. 20 recto.) Estanques s'exprime dans le même sens, (Gronica apuil Dune, Hist. Postume, p. 181.) lement en 1490-1491, que Colomb, lassé de solliciter inutilement les Rois Catholiques, se serait adressé aux ducs de Médina-Sidonia et de Médina-Celi (108), tandis que d'après Oviedo, Gomara et Estanques, les relations de Colomb avec ces grands personnages dateraient de l'année 1485 (109).

Nous allons voir si ces témoignages contradictoires ne peuvent être conciliés.

IV. — Le témoignage du duc de Médina-Cell établit que c'est à l'arrivée de Colomb en Espagne qu'il le connut.

En présence de témoignages aussi contradictoires et également autorisés que ceux qui viennent d'être exposés, relativement à l'époque à laquelle Colomb entra en relation avec les deux dues de Médina-Sidonia et de Médina-Celi, la critique serait bien embarrassée s'il n'existait pas un autre témoignage contemporain qui est de nature à résoudre cette difficulté. C'est une lettre du principal intéressé, du due de Médina-Celi lui-même, adressée en 1493 au Grand Cardinal d'Espagne, Gonzales de Mendoza, c'est-à-dire au

<sup>(106)</sup> Fernand Colomb, comme on l'a dit, ne parlo que de Médina-Sidonia, mais, puisque d'après lui c'est immédiatement avant de se rendre à la Rabida pour y chercher son fils, dans le dessein de passer ensuite en France, que son père vit ce duc, il est clair que, dans sa chronologie, les relations avec Médina-Celi, qui suivirent celles avec l'autre duc, ne peuvent être placées qu'en 1490-1491 (Voyez le chap. XII (bis), fol. 34 des flistorie ) II en est de même pour Las Casas, qui dit que c'est après avoir souffert bien des années d'attente que Colomb abandonna la partie et se rendit à Séville où il vit le duc (Op cit., Vol. I, p. 235)

<sup>(109)</sup> Nous n'avons aucun document portant en toutes lattres que c'est en 1485 que Colomb commença ses démarches en Gastillo; mais cola resulte clairement des falts acquis. Comme il est certain que c'est à la fin de l'annés 1484, ou au commencement de l'annés suivante, que Colomb quitta le Portugal pour aller à Palos et à la Rabida, voyage qui se faisait en quelques jours au plus, et comme nous savons par son fils qu'il no fit qu'un très court séjour à la Rabida, on ne pout placer son arrivée à Séville que dans les premiers mois de l'annés 1485 au plus tard ; rien n'empêche même d'admettre que c'est en 1484 qu'i, s'y rendit, comme le rapporte Zurifa.

premier ministre (110). Ce document, qui a été l'objet des commentaires de tous les Colombistes, n'est peut-être pas aussi explicite qu'on le voudrait, et contient même des assertions difficilement conciliables avec certains faits connus; tel qu'il est, cependant, la critique peut en tirer des indications qui permettent de fixer la date à laquelle Colomb sollicita le concours de son auteur.

Constatons d'abord l'objet de la lettre. Le duc, qui vient d'apprendre l'heureux retour de Colomb, après sa découverte, se hâte d'écrire au Grand Cardinal pour obtenir une participation aux avantages qui doivent résulter de cette découverte et il fonde sa demande sur les considérations suivantes:

Que c'est lui qui fit connaître à la reine ce projet de découverte : Je l'écrivis de Rota à Son Altesse : Escrebilo a su Altesa desde Rota ;

Que la reine lui répondit de lui envoyer Colomb, ce qu'il sit immédiatement: Y respondiome que gelo enviase: yo gelo envie entonce;

Qu'elle reçut Colomb et le donna en charge à Quintanilla: Su Alteza lo recibió y lo dió en cargo á Alonso de Quintanilla (111);

Que depuis, ayant bien examiné l'affaire, Son Altesse envoya Colomb découvrir les Indes: Y despues de haberle

<sup>(110)</sup> Carta del Duque de Medina-Celi al grand cardinal de España, 19 mars 1493, Voyez cetto pièce, texte et traduction, au nº 5 des Sources.

<sup>(111)</sup> Dans cette phress et dans la précédents, le pronom neutre to est considéré comme se rapportant à Colomb. Si l'on faissit remarquer qu'il doît plutôt se rapporter à l'affaire dont parle le due, parce que, dans la règle, co pronom ne s'amploie pas avec dans antécédents différents, ce qui sarait le casici, puisqu'un peu plus haut, il est pris pour tenir lieu de cette affaire : à ge la quinera, il faudrait répondre que cette interprétation étroite ne seurait prévaloir contre le sens générol de la lettre, qui indique clairement que c'est Colomb que le duc envoya à la reine, et non l'affaire. Cette lettre a été commentée par nombre d'auteurs espagnols et nous n'en connaissons aucun qui ait entendu cette phrase autrement que nous le faisons ici.

bien examinado, acordó de enviarle á buscar las Indias;
Et que, par conséquent, c'est à cause de lui, Médina-Celi — pues à mi cabsa — parce qu'il a reçu Colomb dans sa maison — y por yo detenerle en mi casa — et parce qu'il l'a ainsi gardé pour le service de la reine — y haberle enderezado a su servicio — qu'il a été accompli une aussi grande chose — se ha hallado tan grande cosa como esta.

No résulte-t-il pas de ce texte que lorsque le duc écrivait à la reine, dans les termes qu'il rappelle au Grand Cardinal, le projet de Colomb n'était pas encore connu de la souveraine et que c'est à lui que cela est dû?

N'est-il pas évident que le duc entend dire que c'est par lui que les Rois Catholiques entrèrent en relations avec Colomb qui auparavant leur était inconnu?

Comment, en effet, ce duc aurait-il pu écrire à la reine en pareils termes, sprès que les Rois Catholiques eurent reçu Colomb et entendu ses explications, ce qui eut lieu en 1586, comme on le verra ci-après; après que son projet eut été envoyé à une commission chargée de l'examiner; après que cette commission eut fait son rapport et après que les Rois Catholiques eurent finalement congédié celui qui s'était ainsi adressé à eux? C'est cependant ce qu'il faut nécessairement admettre, si l'on place les relations de notre Génois avec le duc, non à son arrivée en Espagne, comme le disent Oviedo et Gomara, mais au moment où il se proposait de la quitter, comme le rapportent Pernand Colomb et Las Casas (112).

Remarquons aussi la réponse de Quintanilla, qui écrit au due, après avoir examiné l'affaire, qu'elle ne paraît pas

<sup>(112) «</sup> Si Colomb, dit le P. Coll, revenut de la cour [de Castille] sans « espérance de faire admetire son projet, dans quel but le duc l'annonçait« il comme une nouveauté surprenante? Il y a plus: sur le vu de la lettre du « duc, le reine lui fit répondre de lui envoyer Colomb: Elie sus répondit que « je le lui envoyane et je le lui envoyer » (Colom y la Rabida, p. 202.)

très bonns — que no tenia este negocio por muy cierto, — mais que si on la faisait, il en aurait sa part. N'y a t-il pas là une autre indication que Quintanilla parlait d'une entreprise nouvelle qui n'avait pas encore été l'objet d'un examen officiel et d'une condamnation formelle comme l'avait été celle de Colomb, si cela se passait en 1491?

Enfin, une autre et très significative observation, c'est que ni en 1491, ni en 1490, Quintanilla ne se trouvait à la cour des Rois Catholiques, tandis qu'il s'y trouvait en 1486 (113). La lettre que Médina-Celi regut de lui à ce sujet n'a donc pu être écrite qu'à cette dernière date.

Pour toutes ces raisons, nous croyons qu'il faut s'en tenir à la version d'Oviedo et de Gomara, de préférence à celle des deux premiers biographes de Colomb, et admettre que c'est dès son arrivée en Castille, c'est-à-dire au commencement de l'année 1485, ou peut-être même à la fin de l'année précédente, que le futur amural se trouva en rapports avec le duc de Médina-Sidonia, d'abord, puis ensuite avec le duc de Médina-Celi (114).

Cette conclusion soulève cependant certaines objections

<sup>(\$13)</sup> Navarreta dit que les archives de Simanone montrent que de 1491 à la fin de mai 1492, Quintanille était à Burgos ou à Valladolid, dans la visille Castille, comme membre du Conseil de Gouvernement et de Justice que les Bois Catholiques evalent institué pendant qu'ils étaient occupée à Grands. (Visque, Vol. III, p. 681 ) il est étable d'un autre côté que de 1486 à 1486 Quintanille était attaché à le cour. En 1467 c'est lui qui ordonnaces le painment d'une somme à Colomb, et Ovisdo, de même que Gomars, disent que c'est lui qui le premier s'occupe de notre Génois à la cour, ce qui confirme ne que dut le due.

<sup>(114)</sup> La conclusion que nous formulous ici est celle de nombre de columbistes distingués, parmi lesquels nous efferans les suivants :

Navanuero: Parece, por la caria del duque de Medinaceli, que le luve (Colomb) en se cara dos anos desde su llegada. (Viager, Vol. I, introduction, p. XII.) Ailleure, Navarrete dit que c'est peut-être à la recommendation du due que Colomb entre su service de Leure Altesses. (Op. cit., Vol. III, ojuer-vecion V. p. 558.)

Piniana: Todo induce a creer que Colon esture protegido por el Daque de Medina-Celi en los primeros meses de la llegada de aquél a España, Per con-

qu'il faut mentionner. On fait observer que tout ce que nous savons des prétentions extraordinaires de Colomb et du hant prix qu'il mettait à ses services, n'indique pas qu'il était disposé à traiter avec un particulier qui ne pouvait lui accorder rien de ce qu'il voulait. Son affaire, dit Lazzaroni, était une affaire de roi et il ne l'aurait pas offerte à de simples dues, si riches et si puissants qu'ils fussent (115).

L'objection ne manque pas de torce, mais on ne l'écarte pas en plaçant en 1490 ou en 1401 les relations de Colomb avec ces ducs. À ce moment, comme avant, il devait lui répugner de traiter avec un autre qu'un chef d'État. Connaissons-nous bien d'ailleurs la nature de ses rapports avec ces ducs? Savons-nous si réellement il a vouln exé-

riguiente, que la hospitalidad y la protection que le dispense el Duque turo lugar en 1464 y 1465, (Colon en España, p. 112.)

Panacauco. Il tenure adunque della lettera del Duca, e la position sua atternione di acere albergate Colombo que se cenie de Portugal, mostrano endeniemente che questa capitalità comprende il periode 1484 fina al ginnio 1486, (Christofore Colombo e la sua famiglia, p. 172)

Denmon: On doit conclure: Che la repitalità del dues di Medinaccii ma siste la prima accentura di Colombo al suo arrivo in Spane sulla fina del 1914. (Quistioni Colombiani, in Raccotta, atc., p. 47.)

La P. Cous: Todo indica que en la carte del Duque de Medinasell se haca referencia à un tiempo anterior al 1421. La P. Coll conclut que Colomb reçut l'hospitalità du due avant d'aller à la cour: antes que en la Corte (Op. cit., pp. 202 et 203.)

Le P. Carra dit que Colomb offrit son projet en dun de Médine-Celi qui l'accueillit avec bienveillence dens sa maison de Puerto de Santa Maria vers la fin de l'année 1481: Cerrando ya el ano de schenta y cuatro. (Celon y los aspanoles, p. 10)

PARKE: Soon after his arrival in Spain he was admitted into the service of the Duke of Hedina Celi, this service he quitted in january 1415 for that of the queen. (Hist. of the New World called America, Vol. 1, p. 131.)

Les autours suivants piscent aussi les repports de Colomb avec le duc de Medina-Cell à son arrivée en Espagne, Gammax, apud Nebulosa, p. 197, Rion, Colombus, pp. 90 at 93; Dune, Amigos y enemiges de Colón, in Piscon, p. 254; Assenio, Gristobel Colon, Vol. I, pp. 84 et 87, Young, Christopher Colombus, Vol. I, p. 91; Manuaux, Life, p. 42, Avany, A Hist. of the U. S., Vol. I, p. 128.

(t13) Lazzanovi, Christof ore Colombo, Vol. 1, p. 78.

cuter sa grande entreprise à leur profit? La lettre du duc de Médina-Celi ne le dit pas, quoiqu'elle le donne à entendre; mais n'est-il pas possible que ce soit ce duc qui ait parlé de se charger de l'entreprise, alors que peut-être Colomb ne songeait qu'à obtenir son appui auprès des Rois Catholiques?

Il reste deux points à mentionner. Le duc dit, en commençant sa lettre, que c'est au moment où Colomb arrivait du Portugal et voulait se rendre en France qu'il le recut chez lui, et il ajoute, en terminant, qu'il lui donna l'hospitalité pendant deux ans. Il semble que ces deux assertions soient contradictoires, car, si c'est quand il arriva du Portugal que le duc héberges Colomb, celui-ci, à ce moment, ne pensait nullement à passer en France puisque c'est expressément pour faire agréer son projet en Castille qu'il quitta le Portugal, et qu'il ne forma le projet d'aller en France que lorsqu'il eut perdu tout espoir de réussir en Castille. Ce n'est pas non plus à ce moment que le due put le garder deux ans, pulsque Colomb arriva en Espagne à la fin de l'année 1484 ou au commencement de l'année suivante au plus tard, et que dès le commencement de l'année suivante il alla se mettre à la disposition des Rois Catholiques. D'un autre côté, si c'est seulement dans l'intervalle compris entre les années 1489 à 1491 que Colomb fut accueilli par le duc, il avait bien alors le dessein de passer en France, mais il ne venait pas du Portugal et ni lui, ni son projet, n'étaient inconnus des Rois Catholiques (116).

<sup>(116)</sup> Dans son examen de cette question M. Harrisso a gard. le sitence sur ce dernier point qui est, un somme, cetui sur lequel repose la conclusion que c'est avant d'avoir été à la cour que Colomb connut le duc , mais il coarte l'autre en supposant que Colomb était allé en Portugal, en 1468, et que, par consequent, il revenut bien de ce pays, comme le dit le duc, tersqu'en 1480 il se présents chez lui. (Christophe Colomb, Vol. I, pp. 353-355.) Il est fort invraisemblable que Colomb ait fait un voyage en Portugal en 1488.

Cette difficulté, en apparence insurmontable, vient cependant de ce que nous mettons dans la lettre du duc ce qui ne s'y trouve pas. Le duc ne dit pas, en effet, que c'est pendant deux années consécutives que Colomb fut son bôte, et il n'y a aucune raison de supposer que c'est ce qu'il a pu vouloir dire, puisque cela est inconciliable avec des faits qui devaient lui être connus.

Tout s'explique, au contraire, de la façon la plus naturelle, si nous admettons que c'est à différents intervalles, ou plutôt à deux reprises différentes: à son arrivée du Portugal, d'abord, puis au moment où il voulait se rendre en France, que Colomb regut l'hospitalité de se duc. De sette manière, la difficulté chronologique qui nous embarrasse disparaît et cette assertion particulière du due se concilie, comme les autres, aves ce que nous savons de la vie de Colomb pendant cette période.

Dans cette hypothèse, s'est tout au commencement de l'année 1485, à son arrivée en Castille, et en quittant la Rabida, que Colomb voit successivement les ducs de Médina-Sidonia et de Médina-Celi, et passe presque l'année entière chez ce dernier. C'est vers la fin de cette année 1485, ou tout au debut de l'année suivante, que le dernier de ces deux grands personnages, après s'être épris du projet de Colomb au point de vouloir le faire mettre lui-même à exécution, se voit obligé d'y renoncer et envoie notre Génois à la reine. C'est ensuite en 1490, après qu'il eut été congédié par les souverains, que Colomb, forcé alors de tourner ses vues d'un autre côté, va de nouveau trouver le duc de Médina-Celi, chez lequel il passe encore quelque temps, une année environ, probablement, avant

mais même dans cette hypothèse, il no revenant pes de ce pays en 1860, passqu'en mai 1879 il était encore au service des Rois Catholiques et que ce nost qu'en 1498 qu'ils le congedièrent, aussi que cela sera étable au chapitre servant.

de se résoudre à reprendre la route de la Rabida pour de là passer en France.

Nous croyons que c'est à cette sonclusion qu'il faut s'arrêter (117). Si elle ne satisfait pas complètement ceux qui chercheut dans les documents une précison qu'ils n'ont que très rarement, elle répond certainement misux aux conditions des choses que la thèse, plus généralement acceptée, il est vrai, de ceux qui veulent que ce soit seu-lement après svoir été congédié par les Rois Catholiques, que Colomb entra en sapports avec le due de Médina Celi (118).

<sup>(117)</sup> Seus considérer les choses comme nous le fassons iou, le chanoine în Torre y Velas a aussi anprimă l'opinion que la dus de Médine-Cell regul Colomb char his h dean occasions differentes (Vida, p. 156), at Salles Forre, professeur à l'Université de Séville, német également deux néjours de Colombi ches le due de Midana-Caliria quand si partit du Portugui; 2 quand, masquini. de confiante deus les Rois Catholiques, il voulut aller en France. (El Descabrimiento de America, p. 87, note.) Mais ces deux auteurs pensent nésnmoins que c'est seulement en 1490-1491 que le dus correspondit avec la reine ou sujet de Colomb, or qui est se contradiction avec ce qu'ils disent eux-mémes. Le P. Cappa admet anssi que Colomb a dé feire deux séjours cher le due de Médine-Celi, dont le dernier aut lieu en 1490 (Celéa y les Españales, p. 256 ) Mentiousous, pour flair, le singulière thèse du plus récent des historiens de Colomb, M. Thacher, qui place le séjour de Colomb ches le ducde Médina-Celi on 1406 et 1407 : from the summer of the year fills., until early in the year #487. (Columbus, Vol. I, p. 413.) On versa su chapitre suivani qu'à cette époque Colomb était en instance suprés des Rois Catholiques at n'evait encors aucuns rauson de craindre que son projet seruit repound par oux,

<sup>(116)</sup> Parmi coux qui pensent ainsi, il faut citer, cutre M. Harrison, les auteurs suivante: Monox, Lev. II, S XXVII, Hannessa Decade I, Lev I, ch VII; Invino, Liv. II, ch. VI, Passcorr, Vot. II, p. 122, R. an Longues, Vol. I, pp. 198-197; Tanducci, Vol. I, p. 171; Garranni, Vol. II, p. 81; Locais (Cristoforo Columbo, p. 120); Lamanom, Vol. I, p. 82; Fissa, Vol. I, p. 448; Ch. K. Adams, p. 58,

# CHAPITRE TROISIÈME

## COLOMB A LA COUR DE GASTILLE, LA QUESTION DES CONFÉRENCES DE SALAMANQUE

## 1486-1487

#### SOURCES D'INFORMATION

# 1. COLOMB (Fernand), ch. XII; LAS CASAS, ch. XXIX.

lei encore les deux premiers biographes de Colomb restent nos principaux guides; ce sont les renseignements qu'ils nous donnent que l'on complète et rectifie aux moyens d'indications empruntées aux chapitres de Gomara et d'Oviedo déjà cités, et aux sources suivantes.

# 2. COLOMB (Christophe). — Lettre à la nourrice du Prince Juan, Fin 1500.

CARTULAIRES DE COLOMB, de Gênes et de Paris, nº 43; Las Casas, Liv. I, ch. CLXXXII, Vol. II, pp. 502-510; Navarmets, Vol. I, pp. 265-276, d'après une copie faite par Muñoz et d'après l'édition de Speterge du Cartulaire de Gênes; Raccolta Colombiana, Scriffi, Vol. II, nº XXXI, pp. 66 et sq., d'après le Cartulaire de Paris, avec les variantes des autres textes. Transcrions, française, dans Les quatre Relations, de Vannault et La Roquette, Vol. III, pp. 48-71; anglaise, dans Memorials of Colombus, pp. 223-243; Majon, Select letters, pp. 152-174 et Thachem, Colombus, pp. 430-438.

Écrite probablement à bord du navire La Gorda, qui ramena Colomb enchaîné de la Española à Cadix, par ordre de Bobadilla, cette lettre est adressée à Dona Velasquez de La Torre (ou Torres), nourrice du Prince Juan, sœur de Pedro de Torres, secrétaire de la reine, et d'Antomo de Torres qui accompagna Colomb à son second voyage. Bien que le Prince fût mort en 1497, cette dame



était restée près de la reine, qui lui témoignait une grande affection, et Colomb comptait qu'elle lui fereit connaître sa lettre, qui est un récit amer de toutes les indignités dont il avait été l'objet de la part de Bobadilla, que les souverains avaient envoyé à Espanola pour faire une enquête sur ses actes, et qui s'était substitué
à lui sans aucun ménagement. L'amiral l'accuse d'avoir abusé
de ses pouvoirs, de s'être emparé de tout ce qui lui appartenait, d'avoir gaspillé l'or qu'il avait recueilli et de s'en être
approprié une grande partie. Il croit que la reine est tenue dans
l'ignorance de ce qui s'est passé et qu'elle lui rendra justice dès
qu'elle sera ranseignée. La lettre est un peu incohérente mais
émouvante, se on son habitude Colomb y rappelle les anuées
qu'il a perdues en Espagne en sollicitations, les railleries dont
il fut l'objet et les grands services qu'il a rendus.

3. COLOMB (Christophe). — 1° Journal de Bord, 14 janv. 1493 (Date d'entrée au service). — 2° Lettre aux Rois Catholiques, 1498 (années perdues en sollicitations). Navanere, Vol. I, p. 242; Scritti, n° XVI. — 3° Lettre aux mêmes, 1498-1500 (sept années perdues). Las Casas, Vol. I, p. 250; Scritti, n° XVII. — 4° Lettre aux Senores, 1500. Navanere, II, n° 137, Scritti, n° XXX. Voy. Etude II, Sources, n° 1. — 5° Lettre dite rarissime, 1503 (années d'attente). Navanere, I, p. 311; Scritti, n° XII. — 6° Lettre à Diego, 21 nov. 1504. Navanere, I, p. 333, Scritti, n° XLVII (Évêque de Palencia). — 7° Lettre à Diego, 21 déc. 1504. Navanere, I, p. 345; Scritti, n° LII.

Ces écrits de Colomb ne donnent, en ce qui concerne les sujets traités dans ce chapitre, que de courtes et peu importantes indications, mais elles aident à fixer d'autres points.

 CARVAJAL (D' D. Lorenzo Galindez), 1472-1560. — Annales breves del reinado de los Royes Catolicos D. Fernando y Doña Isabel, de gloriosa memoria, que dejo manuscritos el Dr —.

la Colleccion de Documentes inedites para la fisteria de España, Vol. XVIII; Biblioteca de autores españoles, tomo LXX (Cronicas de les reyes) Madrid, Rivadeneyra, 1878, Vol. III, pp. 256-50s, avec des notes complémentaires qui comblent des lacunes II y a plusieurs manuscrits de ces Annales dont l'un fait partie de la collection Legrand, à la Bibliothèque Nationale, nº 4864.

Carvajal fut d'abord professeur à Salamanque, puis membre du Conseil Royal, et vécut de longues années à la Cour. Ses Annales sont précieuses par leur impartialité et leur précision. Elles donnent, année par année, de 1468 à 1516, les principaux événements du règne en indiquant particulièrement les déplacements successifs des souverains. Il est à remarquer que Carvajal ne parle pas de Colomb; mais en donnant l'illuéraire des souverains, que Colomb accompagna souvent, il permet de le suivre annuit

5. ZUNIGA (Diego Ortiz de). — Anales eclesiasticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metropoli de la Andalucia... Formados por Don — ; ilustrados y corrigidos por D. Antonio Maria Espinosa y Cartel. Madrid, imprenta Real, 1793, 3 vol. petit in-4.

Né en 1618 et mort en 1680 Zuniga n'était pas un contemporain de Colomb; mais il eul accès aux Archives civiles et ecclésiastiques de Séville et son livre fait autorité pour la période qu'il embrasse, comprenant les années 1246 à 1671. Comme Carvajal, il indique tous les déplacements de la cour. Cette édition est préférable à la première édition qui est de l'année 1677.

6. BERNALDEZ (Andres). — Historia de los Reyes, Catolicos D. Fernando y Dona Isabel, escrita per el Bachiller —, cura que fue de la villa de los Palacios, y capellan de D. Diego Deza, arzobispo de Sevilla. Séville, Geoffrin, 1870, % vol. 8.

Bernaldez, qui mourut vers 1513, fut chapelain de Deza, l'un des protecteurs de Colomb, et connut Colomb lui-même, dont il obtint des renseignements, ainsi que la communication de quelques-una de ses écrits. Il était en position de savoir bien des choses concernant le Découvreur et, à ce titre, les chapitres 118 à 131 où il raconte ses voyages sont précieux. Pour la période antérieure au premier voyage, voyez le chap. CXVIII.

MARTYR (Pierre). — 1457-1526. Lettre au comte Tendilla et à Talavera, Barcelone, 13 sept. 1493. — Lettre à Jean Boromé, Barcelone, 14 mai 1493.

Opusepistolarium Petri Martrus Anguena... Amsterdam, Daniel Elzevir, 1670, in fol. Lettres nºº 180 et 183. Traduction française dans Garrarez et Louvor: Lettres de Pierre Martyr d'Anghiera relatives aux découvertes maritimes traduites par — Paris, Delagrave, 1885, 8°, pp. 2 et 3.

8. GARIBAY (Esteban de). — Los XL Libros del compendio historical de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España, donde se escriven las vidas de los Reyes de Castilla y Leon... Anvers, Plantin, 4571, 3 vol. in-fol.

Auteur décrié injustement, parce qu'il écrit dans un style lourd et diffus. Il est consciencieux, moins crédule et plus judicieux que Berna.dez. Il fut pendant trente ans Historiographe de Castille et prenait beaucoup de peine pour se bien renseigner. Il parle de Colomb au Livre XVIII, ch. 30, et au Livre XIX, ch. I, II et XIII.

GERALDINI (Alessandro). — Itinerarium ad regiones...
 Rome, 1631.

Ouvrage écrit en 1522 par un prélat italien qui avait connu Colomb et qui était en position d'être bien renseigné, mais qui, malheureusement, n'est pas très sûr.

10. MENDOÇA (Pedro de Salazar y de).—El Grand Cardenal de Espana Don Pedro Gonçalez de Mendoça, Arcobispo de la muy santa yglesia primada de las Espanas: Patriarcha de Alexandria: canciller mayor de los Reynos de Castilla, y de Toledo... por el Doctor — canonigo penitenciario de la mesma muy santa yglesia. Toledo, Saravia, 1625, in-fol., 3 feuillets préliminaires, pp. 499, et 3 feuillets pour la table.

Ouvrage composé sur des papiers de famille et donnant quel-

илга БР эт на ques indications sur les rapports de Colomb avec le Grand Cardinal.

 Déposition du D' Rodrigo Maldonado, Salamanque, 26 fev. 1515.

Navanners, Vol. III, p. 500, incomplet. Piziros de Colon, Vol. II, pp. 105-102, texte intégral.

Maldonado était un personnage. Il avait été membre du Conseil des Rois Catholiques et, à ce titre faisait partie de la commission formée par Talavera pour examiner les propositions de Colomb. Son récit et ceux de Fernand Colomb et de Las Casas, qui sont basés sur des documents que nous n'avons plus, sont les seuls témoignages que nous ayons sur la composition de cette commission et sur ce qu'elle fit. Par sa situation efficielle à l'époque, personne ne pouvait savoir mieux que lui ce que vou-lait Colomb. On trouvera à l'appendice le texte et une traduction de cette importante déposition.

12. REMESAL (Antonio de). — Historia de la provincia de S. Vincento do Chyapa y Guatemala de la Orden de nuestro glorioso padre Sancto Domingo. Escrivense juntamente los principios de las demas provincias desta Religion de las Indias occidentales y lo secular de la governacion de Guatemala... por el presentado fray — de la misma orden de predicadores de la province de Espana,... Madrid, MDCXIX petit in-fol.

Ouvrage devenu extrêmement rare et dont il y a des exemplaires avec le titre de Historia general de las Indias Occidenta-les, etc., et le millésime de 1620. C'est de Remesal que vient — sans qu'il donne la source de son information — le récit des conférences que Colomb eut à Salamanque au couvent de San Esteban. (Liv. II, ch. VIII.) Dominicain, dont le caractère était tout à fait recommandable, Remesal mênte toute confiance pour les matières dont il a pu avoir connaissance directement, mais il n'en est pas de même de ce qu'il dit des rapports de Colomb avec les religieux de San Esteban qu'il n'a pu connaître que par la tradition. On suppose qu'il a tiré les informations qu'il donne des archives de ce couvent, mais ces archives n'existent plus et nous se savons dans quels termes on y parlait de Colomb, s'il y était mentionné. Si sous avions ces textes peut-être les enten-

drions-nous autrement que Remesal. Tout ce que l'on peut dire c'est que sur ce point il exprime la manière de voir de son ordre. Cela ne suffit pas pour qu'on puisse écrire, comme le chanoine La Torre y Velez, que « son récil porte le sceau de l'authenticité que l'on peut exiger de toute œuvre historique. » (Vida... p. 89.)

13. PIZARRO Y ORELANA (D. Fernando). — Varones ilustres del Nuevo Mundo... por —, Madrid, Carrera, 1639, in-fol.

Pizarro est le second témoin invoqué à l'appui de la thèse que Colomb fut examiné par l'Université de Salamanque. Il avait été professeur à cette célèbre Université et on pouvait le croire bien renseigné sur ce point.

14. AVILA (Gil Gonçalez de). — Historia de la antiquedades de la ciudad de Salamanca: Vidas de sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo. Dirigida al rey don Felipe III por —, racionero en la Iglesia de Salamanca. En Salamanca, Artus Taberniel, 1606, petit in-4", pp. VI-555, plus la table.

Ouvrage écrit avec soin, sur place, et d'après des documents originaux. Avita a consulté les archives mêmes de l'Université et a eu à sa disposition un document important : l'ouvrage manuscrit dans lequel René Chacon, humaniste célèbre du xvi siè cle, a donné l'histoire de tout ce qui se passa dans l'Université depuis son origine jusqu'à son temps.

 Colomb se rend à Cordoue pour se mettre à la disposition des Rois Catholiques : 20 janvier 1486.

Quel que soit le temps que Colomb passa chez le duc de Médina-Celi, on peut regarder comme certain que c'est au commencement de l'année 1486 qu'il se rendit à Cordoue pour présenter son projet aux Rois Catholiques. Ces princes, qui avaient séjourné assez longtemps dans cette ville, ne



s'y trouvaient plus alors (119), mais Colomb paraît s'être considéré comme étant entré à leur service dès le jour de son arrivée à Cordone, qui surait su lieu, d'après ce qu'il du lui-même, le 20 janvier 1486 (120).

(119) Les Rois Cethorques, qui evaient passé l'hiver de 1484-1495 à Séville ou du diateut gresses le 9 octobre 1484, quilibront cutte - ville quelqua tompa après pour aller visiter Marchena, et se rendirent énesite à Cordene, où de arrivérent le 26 du mois de mars. (Zornas, Anaiss emb sons 1484-1465.) En mis, le sui laime le roise à Cordone pour siter assisger floude qui se readit. le 22 de «- même mois. Le roi rejoignét alors la resus à Cordone d'on it regar-Lit on anit (Ibid : Il ast probable que, comme alle l'évait foit suparavant, la raine reste à Cordone prodeut que le roi guarrayait dans le région , mais les nuteurs de la disent pen. Nous sevons, toutefois, qu'à la fin de 1 année, les souverains élaicut à Alcais de Henacos, où de hivernérent: A4e #5 - E fraron los Reyes à evernar à Alexia de Honares Carrejal,que donne en rensosguement (Sub nann fill), dit name qui as commencement de l'année 1480 les 1900 no trouvement à gette ville et que de là ils an rendiront à Cardonn, Ann 1466. En principio de este ano estevieron los Reyes en Alcale de Bonares y desde elli se favran à Cordoba. Mais, outre que cele ne veut pas dire que le 20 jenvier ils étaient cendus à Cordone, nous avons la preuve qu'ils n'y ôtsient pas, pusque à cette dete même du 20 janvior 1880, Zuniga constate leur présence à Masirisi, d'un sin dorsviront qui doyun at au Comeelt municipal de Séville pour les remercier d'eroir jorgemont arcstru le peuple après la mismité causés par la pesta et les anondations. Li flay y la flayna desis Madrid à 🙌 de Enero escribores al Desa y Cabildo donde las gracias de lo mucho que en esta calamidad habian ancorrido al poeblo. Le 13-ils revivent ancore de In mouse wife use suite lettre relativement sy mouse ough, (Arma, Anales enismaniuma..., sub anno 1806, Vet. III., pp. 135, 444, 1776 : II est done cortais que le 30 janvier 1465 les Rois Catholiques étaient & Medrid et quille avalent quillé Cordens vers la fin de l'année (186) pour aller passer l'hiver à Aima de Meneres, il est possible, reprudent, qu'its y étaient encore on povembre 1465 et que ce soit de cette villa que la reine fit écras à Médine-Cai de im envoyar Colomb, de earte que celm-ci e pa creire qu'il ly treu-

qual in data du 14 janvise 1192 Colomb, pariant des flois Estimiques dans son Journal de lined, s'expetins de la manière mivante : It y ours sept années, la 19 du présent mois, que je suix venn me mettre à leur service desputs que po une a les servir, que son soite anne agora à 10 dias de Entre, : Primer l'age, in Navanarie, l'et 1, p. 127, in Recoile, Serviti, l'et 1, p. 16.) Supt années avant le 30 anvier 1402 nous reportent au 16 jouvier 1404. Unis qu'esteu que Colomb a voule dere par là "Est en de son service de Espaçue qu'il date son aptrès au service des Rois Catholiques, comme queiques anteurs

En réalité Colomb n'entra au service de l'Espagne que le jour où il signa les capitulations de 1492; mais il lui convenait d'affecter de s'être lié aux Rois Catholiques depuis longtemps, et on conçoit qu'il ait daté le fait du jour où il arriva à Cordoue sur l'invitation de la reine, et qu'il se mit aux ordres des souverains. Colomb, toujours porté à l'exagération, a même fait remonter à une date antérieure à l'année 1486 l'époque de ses premières relations aves les Rois Catholiques. C'est ainsi que dans quatre documents différents (121) il parle de sept années passées à la cour de Castille en conférences et en discussions pour faire

t'ont cru? (Garranus, Hist. de la Découverfe de l'Amérique, Vol. I., p. 73. Agresantique, Cristabal Colon, p. 400, at d'autres. 1 Nous ne le pensons pas et nous evens dit pourques. Sereit-ee nu jour où il fut rugu en audieuce selennelle qu'il fut ellusses ? Plusicum autours i uni pensé, (Pintia, p. 114, de Louiss, Scritti, Vol. II, p. Lill.) Deux razone no nous permutient pas de partagur cette manière de voir. La première c'est qu'elle ne s'accopie pas avec les expressions suèmes de Colomb qui parle du jour où il vint se myttre au service des Rois Catholiques. La seconde c'est que le 20 janvier 1446 ins Rom Catholiques a étamat pas à Cordone, ainsi qu'un l'a vu par les témosguages contemporaine cités à la note precidente. Reste une descrite lelerprétation, crits d'agrés inquelle Colomb se rapportait nu jour où, conseille par Médina-Celi, aquel la reine aves écrit de las envoyer Colomb, il vist à Cordeus pour recevoir ses ordres. Cette interprétation qui s'accorde avec les faits s'accorde missa missax que les autres avec le langage même de Colemb. Clast calls à impuelle s'est rangé Asaxeso, Voi. I, p. 87, et qu'a adoptée le professor leanna, D. Fernando el Catolico, pp. 72, 17 et passim

(121) P Fragment de lettre cuit per Las Cann où u dut: La saben Vuertras Alteras que andure mete años en su corte importanandoles por axio, a Vou a alternes savent que p adant sept années je les at importunées pour aris en a leur cour » (Historia, Lav. 1, ch. XXXII, Vol. I, p. 250. Rascolta, Seriti, Vol. II, n. XVII.)

P Lettre à la nouerice, fin 1900 : Siete ance se pasaron en la plâtica y nueve ejecutande come may senatedas y dignas de memoria. « Sept nouéen e ne passerent en discussions et neuf à exécuter des chosas très remarquaa bles et dignes de mémoire, » [Navannera, Vol. 1, p. 264, Raccelle, Scritti, n° XXXI.)

Catte lettre ayant éte écrite à la fin de l'année 1500 les nopt années dont totomb paris commencent avec l'aquée 1602 et les neuf autres avant l'année 1602.

3º Lottro do 1501, du livre des Profectar i Siele ana, passé aque en su real

comprendre son projet, ce qui nous reporterait à l'année 1485, et qu'ailleurs il dit que huit années furent ainsi perdues, ce qui ferait croire que c'est de l'année 1484 qu'il fit connaître son dessein aux Rois Catholiques (122).

Cette dernière assertion est évidemment injustifiable; mais les quatre autres n'ont rien de surprenant chez un homme qui se plaisait à insister sur ses longues années d'études, de préparation, et d'attente et qui forçait toujours un peu la note dans ces occasions, car à la rigueur elles peuvent se concilier avec les faits si, comme le remarque M. de Lollis, Colomb a compris, dans son calcul du temps perdu en négociations, les six mois qui furent employés à l'équipement de son expédition (123). Il faut remarquer,

corte : « Sept ennées passèes, ici, dans voire cour royale » (Navanaure, Vol. II, p. 263; Raccolta, Scritti, Vol. II, p. 86.)

4º Lettre dite rarissime, 1503: Sieta anos estare yo en su real corte : a l'ai passé sept années en votre cour royale. » (Navanante, Vol. I, p. 311; Raccolia, Scritti, Vol. II, no XLL.)

Una autro assertion da Colomb montre que lui-même ne dome pas cette période de sept années, plusieurs fois répétée, commo rigoursusement exacte-c'est celle qui se trouve au début de sa relation de son trousème voyage où on lit : Pass en esto seis à siete anos de grave pena, amostrando lo mejor que yo sebia : « J'ai passé six ou sept aquées, très pénibles, à exposer le « micux que je pouvais...» (Navanners, Vol. I.p. 242 flaccotta, Scritti, Vol. II., p. 26.)

Six aunôns est le chiffre exect — janvier 1486, janvier 1493 — sapt années est une exegération.

(122) Lettre aux Senores în 1500 : Ya son des y siste anos que yo vine sersur estas Principes con la impresa de las Indias : los ocho fui traido en dispulas : e il y a maintenant dix-sept ans que la suis venu servir nos princes e avec l'entreprise des Indes dont huit se trainèrent en discussions » (Navansaux, Vol. II, p. 254 ; Raccolta, Scritti, Vol. II, p. 64)

On ne saurait ettacher une grande importance à ces variantes dans des pièces écritse à différentes àpoques et dans des circonstances diverses.

(123) e il faut considèrer que toutes les fois que Colomb indique le nombre e des aunées passées en Espagne pour soutenir son pro et de voyage transe atlantique, il le fait pour mettre en relief sux yeux des autres sa propre e constance, de là l'inévitable tendance à allonger plutôt qu'à raccourcir cette e période d'attente. Il n'y a donc rien d'étrange à ce que Colomb ait come pris dans son compte même les mois écoulés entre janvier 1492, date de d'ailleurs, que toutes ces assertions sont plus ou moins hyperboliques et qu'aucune n'a la netteté de celle consignée dans son Journal de bord où il donne, contrairement

à son habitude, une date précise (124).

Nous estimons donc que la date du 20 janvier 1486 n'est pas celle de l'audience accordée à Colomb par les Rois Catholiques, comme quelques auteurs l'ont supposé à tort puisque à cette date les souverains n'étaient pas à Cordone, mais celle à laquelle il vint pour les servir, ainsi qu'il le dit lui-même : Yo vine a les servir.

### II. — Premières démarches de Colomb à Cordone, janvieravril 1486. Ses rapports avec Quintanills.

En l'absence des souverains, qui devaient revenir à Cordoue, on voit Colomb s'employer à se créer des relations et à se concilier coux qui pouvaient lui faciliter l'accès de la cour et l'aider de leur influence. On s'explique ainsi l'emploi de son temps pendant les quelques mois qui précédèrent sa réception par le roi et par la reine (125).

e l'acceptation de l'antreprise, et août 1492, dats de sa mise à exécution. Et, 
e du 20 janvier 1486 au 3 noût 1492, il y a exactement six ans, six mois et dixe sapt jours, lesquels, dans la rapidité du discours, qui n'admet pas les nome brus fractionnaires, peuvent très bien être comptés pour sept années. »
(Louis, Ribitrazione al Documento XXX, Raccolta, Scritti, Vol. II, p. Lill.)
(124) Le biographe du grand cardinal confirme cette date, qu'il devait conmaître puisone ca prélat fut un des pramiers personnaires avec lesquels

naître puisque ce prélat fut un des premiers personnages avec lesquels Colomb entra en rapports à son arrivée à la cour. « Avant de terminer ce « paragraphe et de raconter les événements de la vie du cardinal pendant « l'ennée 1487, j'en mentionneral un de l'année précèdents, 1486, qui est grand « et mervelleus, comme on va la voir. C'est l'arrivée à la cour de Christophe « Colomb.» (Sacasan na Mamboga, Gronica de et Gran Cardenal. Tolède, 1825. In-fol. Liv. I, ch. LXII, § I, p. 214.)

<sup>(125)</sup> Remarquons que cette manière de voir les choses concine les trois versions de Médine Cali, d'Oviedo et de Gomera, d'après lesquelles c'est de Séville ou d'El Puerto que Colomb veneit quand il se présente à Cordouc. Si on adopte la version des Historie et de Les Casas, Colomb, lorsqu'il arriva à cette ville, veneit directement de la Rabida. C'est possible, mais dans ce

Ici une remarque s'impose. Il semble que, si Colomb était réellement attendu par la reme, comme cela résulte de la lettre de Médina-Celi, il ne devait trouver aucun obstacle pour arriver à elle. Toutes les indications que l'on peut relever sur ses premières démarches à la cour montrent, cependant, que cela ne lui fut pas facile, bien qu'il paraisse avoir eu d'autres recommandations que celle du duc.

Gomara, qui parle comme s'il avait eu des renseignements particuliers sur le séjour à la Rabida de Colomb. nous dit, en effet, que le P. Perez écrivit pour lui à Fernand de Talavera, qui était alors confesseur de la reine (126). M. Harrisse voit dans cette assertion de Gomara une invention « manifeste », parce qu'il considère comme démontré queColombne (it qu'une seule visite à la Rabida, en 1491(127); mais on a vu que cela n'est nullement établi. Si on admet que Perez s'intéressa à Colomb dès son arrivée à son couvent, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'assertion de Gomara, surtout s'il est vrai que Perez avait été confesseur de la reine, comme l'était alors Talavera. Ce dernier semble, toutefois, n'avoir rien fait pour celui qu'on lui aurait recommandé. C'est, du moins, ce qu'on doit inférer du langage d'Oviedo et de Gomara lui-même qui, l'un et l'autre, parlent d'Alonzo de Quintanilla comme étant le

cas il faut rejeter à une setre époque le démarche que Médina-Cali St auprès de la reine, ce qui soulève les objections indiquées ci-dessus.

<sup>(120)</sup> Y escrisió con al a frey Fernando de Talazera, confessor de la Beina dona Isabel, (Gomana, Buteria, ch. XV, fol. 20, rect.)

<sup>(127)</sup> Christophe Colomb, Vol. I, pp. 370 at 384, note. Le fait n'a pare invreisembleble ni à Wassissovon Invino (Vol. I, p. 99), si à Tanoscoi (Vola, Vol. I, p. 123), ni à Lassanom (Cristoforo, Vol. I, p. 173), ni à d'autres comme Lassanom (Vol. V, pp. 247-248) et comme Avent (Vol. I, p. 124). Il est aussi confirmé par Manusera et per Salazan de Mandoça, le premier, dans sa Historia eclesiastica Indiana (Liv. I, ch. 11, p. 14), le second dans sa Cronique du Grand Cardinai (Tolède, 1825, p. 214-215). On doit noter cependant que ces auteurs écrivaient après Gomera, qui peut aveir été leur seule source d'information. Fernand Colomb et Les Cases ne mentionnent pas cette particularité.

premier auprès duquel Colomb trouvaun conseil sympathique. Le récit d'Oviedo, qui est le plus ancien, porte que Quintanilla prit un grand intérêt à Colomb et lui fit connaître le Grand Cardinal (128). Gomara det la même chose en termes différents (129), ainsi que Garibay (130) et que le biographe du Grand Cardinal (131).

[133] Voici le récit d'Oviedo: En aquel tiempe que Colon, come dire, andeba en la Corle, lirgábase á esea do Alonso de Osintanila, contador magor de cuentas de los Reyes Catholicos, el qual era natable saron y dessense del acerescentamiento y servicio de sus reyss, y mandábale das de comer y le miscatearie per une compatibilidad de su pobraça. Y en esta caballero balló mas paris é acogimiento Colom que en hombre de toda Espana, é por su respecie é intercessión (aé conocide del reograndusium d ilustre sardanal de Aspana, arcabispo da Toloda, dan Padra Gancales de Mandops... a A l'éguque où Colomb se rendait à la cour, it se présente à le « maison du premier trésuier des Rois Catholiques, Alonso de Quintandia, a homme notebie et zélé pour le grandour et le nervice de sus nouvermes, « lequel, per compassion pour se pauvesté, ordonne de lui donner le nouvria ture at le nicessura. Et Colomb trouve dans ce gentahomme un meilleur e accuoil que chez aucune autre personne de toute l'apagne. Par égard pour e lui et sur son interconssion, il ful connu du révérendament et Diusire cura dinal d'Espagne, acchavéque de Tolède, den Padro Ganquies de Mandoça a (National general Law, H, ch. 4V, Vol. 1, p. 20, col. 1)

Carócil, imprime pour la première fuie en 1525 el réimprimé en 1517, su retrouve, en salutance, dens la première Décade de Berros, publiée en 1532, Les Cassa, qui a aimait pur Oviedo, le donne à non tour en disant qui il l'emprente à l'historion portuguis (ch. XXIX). On le trouve aussi donc Herrero, Dac, I, Liv. L ch. VII.

(130)... e il ny avut que Afformo de Quintanilla, grand trésorier, qui lui e donnast à vivre, ni qui volontiere prestait l'oreille è con chosse qu'il proe moltait de con pale incogner ce qui lui servait d'entretien pour un point e pardre l'expérance de traisfer quoique jour de cest affaire avec les Rois e Catholiques, n (Gouana, Mistoria, ch. XV, foi 20, Edit, Origi, 1304, Traduction Finde, 1404.)

(130) a St Alonso de Quintanilla ne l'avait pas nocueillé dans as maines et a midé à vivre, il [Colomb se serait vu réduit su désespoir Dieu qui ne vou« lait pas premuttre que ce qui était se utile à son service fût enché davan« tage, ordonne que, par le moyes de Alonso de Quintanille, il objinifaccés « du Cardinal d'Espagne, » (Gammav, Los XL libres del Compondio buleriel », 1571, Liv. XVIII, ch. XXX, Vol. II, p. 1540.)

(131) a Sa voyant sans espoir et sans rescources, il résolut de sa présenter a cles Alouso de Quantanille trésorier de Castille qui trouvent le proposition On peut donc regarder comme vraisemblable, sinon comme certain, que les premières personnalités marquantes avec lesquelles Colomb se trouva en rapports à son arrivée à Cordone, furent Talavera auquel Perez l'avait adressé et Quintanilla qui, si nous acceptons la récit du duc de Médina-Celi, avait été chargé par la relne de s'occuper de lui et qui, en tous cas, s'intéressa à son projet et paraît lui avoir obtenu, tout au moins, le bon vouloir du cardinal de Mendoza, l'homme le plus influent de l'Espagne à cette époque (132).

e à son gré, l'introduisit suprès du Grand Cardinal, » (Sasazan v Marança, Cronsea, ch. LXII, p. 215.)

<sup>(133)</sup> Alonso de Quintanula, qui pareit avoir ôté le premier protecteur que Colomb trouve dans l'entourage de la Cour lorsqu'il y arriva, était Contedoy Mayor de Castille, fonction que l'on peut assimiler à celle de graad trésorier ou de contrôleur des Finances. C'est par les que nous verrons Colomb recevour plus tard divers subsides ou secours de la couronne il était très dévoué aux souversins qui l'estimesent besucoup at parett avoir été un ministra droit at capable, C cet à lui que la Castille dut l'institution de la force netionale policière, connue sous le nom de Sainte Hermandad, qui contribus puissemment à rélablir l'ordre dans le royaume, store su proje que déprédations de bandes armées. Tous les suteurs du temps le oppoidérent comme ayant été un des promiers, sinon le promier, qui fit bon accueil & Galomb et qui l'encourages. Quelques critiques modernes ont capandaut mi q le fait en doute. Lazzaroni, par exemple, fait remarquer que le légat du Pape, Antonio Geraldini, qui, au dire de son frère. Alsesandro, l'auteur de l'Itanerarium, fut l'un des premiere à bien accueillir Colomb, était misex place que Quatenille pour le recommander au Grand Cardinii (On. cit., Vol. 1. p. 78.) Le P Cappa a aussi exprimé quelques doutes sur le rôle attribui à ce personnege. Il est à remarquer que Colomb ne le nomme pas permi caux qui lui prétèrent leur concours ; mais on ne seurait voir it une preuve que Quintanilla resta direnger sun démarches qui finirent per lui obtenir l'oreitie des Rois Catholiques, car on verre, à un entre chapitre, qu'au dernier moment son appul lui ful d'un très grand secours. Voyez sur Quintanilla une longes et intéresante note dans le Cristobal Colon de Assesse, Vol. I. pp. 254-262.

## III. - Patronage supposé du Grand Cardinal Gonzalez de Mandous.

Si nous en croyons Oviedo et Gomars, ce serait par le grand personnage qui vient d'être nommé que Colomb parvint aux Rois Catholiques (133). Ni Fernand Colomb ni Las Casas ne lui attribuent un pareil rôle. Le premier, après avoir dit que son père, qui était un homme affable et d'un commerce agréable, se lia avec les personnes qui montrèrent du goût pour son entreprise et qui étaient le plus à même de le servir auprès des Rois Catholiques, ne nomme parmi celles-là que Louis de Santangel (134). Le second, dont le récit est plus explicite que celui des Histo-

<sup>(133)</sup> El qual [la cardinal començó à dar audiençia à Colom, é concers del que era sabio é hista hablada, y que daba haena raçon de lo que detit-I tavole per hombre de ingenio é de grande habilidad, é concedido este, femole en buena reputacion, é guisols favorescur. Y como era tanta parte para elle, per medio del cardenal y de Alense de Quintamilla fué eyde del Ney é de la Reyna ; é luego se principió à dar algun credito à sus membreales y peticiones, a Loquel Cardinal] communes à donner audience à Coa lomb et recennut qu'il était matruit, qu'il pariest been et qu'il appayeit éc a hounes resears co qu'il dissit. Et il le tint pour un homme de ménie et e de grande habileté. Ayant conçu cette idée, il le prit su houne estane et a voulut le favoriser. Une et haute laffuence n'employant à cale, Colomb, par 4 la moyes du Cardinal et d'Alimen de Quintaulle aut audience de Rei et a do la Ronn et dès lors en commença à donner quelque crédit à set mi-4 motive at pittions, a (Ovano, Hutoria general, Liv. II, ch. 17, Vol. 4, p. 36.) Pour le texte de Gomera, évidemment inspiré de celui-ci, veyus son Historia, ch. XV, fol. 20, 54tt. 1864. L'assertion que c'est par 4 influeure de ce cardinal que Colomb obtant l'oraille des Rois Catholiques se retreave quani dans Bannou, Dec. I, Liv. III, ch. XI, Vol. 1, p. 250, dds. de 3776, m=+, comme Gomera, il l'a sens deute empruette à Oviedo.

<sup>(134)</sup> Percioche era persona affabile e di dobe prattica, prese america con quelle persona, nelle quali trové più necoglatura, e maggior gisto delle sua Improia, e che erano più attà a permadere i Re, nha l'accittament fra i quali fu Luigi di Santo-Angela (F. Cosoun, Bistoria, ch. XII, fol. 22, vecco.)

rie, dit bien que le cardinal contribua à influencer la cour en faveur de Colomb, mais il lui associe, dans cette œuvre, cinq autres personnes: le précepteur du prince Don Juan, Diego de Deza; le grand commandeur Cardenas; le prieur de Prado, Hernando de Talavera; le valet de chambre du roi Juan Cabrero; et enfin Luis de Santangel, sans l'appui duquel on n'aurait rien fait: « Toutes ces personnes, con-« clut-il, ou du moins quelques-unes d'entre elles, obtin-« rept à Colomb une audience des souverains (135). »

Ainsi, d'après les Historie, c'est grâce à Santangel que Colomb put se faire entendre des Rois Catholiques, tandis que, selon Las Casas, Santangel n'obtint nette faveur qu'avec le concours de Mendoza, de Cabrero et d'autres. Mais on ne saurait prendre à la lettre ce double témoignage qui a, évidemment, la même origine. Fernand Colomb, qui passe rapidement sur la période de sollicitations de son père, ne nomme que Santangel parce que, de tous les protecteurs de Colomb, c'est celui qui, au dernier moment, agit d'une manière décisive sur l'esprit de la reine, ainsi qu'on le verra plus loin. Quant à Las Casas, il est clair qu'il n'a pu vouloir dire que toutes les personnes qu'il nomme se sont employées à la fois à faire obtenir à Colomb sa première audience, et qu'il s'est simplement proposé de faire connaître ceux qui lui prêtérent leur concours, ou qui l'encouragèrent par leurs sympathies, pendant les années qu'il passa en sollicitations auprès des souverains.

Tonjours set-il que, contrairement à ce que disent Oviedo et Gomara, ni l'un ni l'autre n'attribuent à l'influence du Grand Cardinal l'audience que Colomb obtint des Rois Catholiques (136). Herrera s'abstient également sur ce



<sup>(135)</sup> Estos todos à algunes dellos regociaron que Christobal Colon fuera aido de tas Reyes. (Lus Causs, Eustoria, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 228.)

<sup>(134)</sup> Oviedo est capcadant très affirmatif è cet égard, cur dans un ouvrage, ancore inédit en partie, dont le manuscrit enginel appartient aujourd'hui à

Vionaud, Nouvelles Études, 1

point (137); mais, comme ces deux premiers auteurs, le biographe du cardinal, qui est supposé avoir en des sources particulières d'information, reporte à ce grand personnage, le mérite d'avoir facilité à Colomb son entrés à la cour (138).

Il y a cependant quelques raisons de mettre le fait en doute. Si un personnage aussi considérable que le Grand Cardinal, qu'on appelait le troisième rei de Castille (139)

la hinisthèque neliquato do Medrid, il s'expresso de la manire sucrente sur la rôla da Mendoca dans catta affaira : Podem tener por cierto que no se concluyers of descriptioners do les Indias sin el Cardenal : parque Crisiobal. Colôn, primero Almironis de vilas, desconfixio de todos, con medios que duscó para cumplir tal maje y su desen, en solo el cardenal halló acommiento ; y rmultà del facor que este Reverendirima le hiso à Espana y à los liegas de ella fante lasoro como tados sabamas y habemos vista con nucetran njas i. y por modio del Cardinal, al Rey y la Roina católicos acagieros. y rteshieron à Colon, y le despectaron y armaron para se naisegasses, « Vous pouves tenir pour certain que la découverte des Indes ou se serait 4 pas accomplis sons le Cardinal, cur Christophe Colomb, promier seural de e callan-ci, uhandonud de tous, entre tous les moyeus qu'il charchs pour riste liser de voyage et son déser, ne trouve de faveur que chez le seul Cardisti , e et de le favour que ce Révèrendusime lui ht, il révolte pour l'Espagne et ¢ pour les Rois, un suite grand trésor que onfut que nous savons tous et que a nous avons vu avon sos yeux, at par le moyen du Cardinal, le Roi et la a Resna sathuliques accussivement et recurrent Coloma, at la sispérhorent et a l'équipèrent pour sa navagation se (Oviano, Batallas y Osinquagense, apud Valler, Veda, p. 170 ).

(137) Après avoir constaté l'accoust que Colomb reçut de Quintanille, Herrers dit que crius-ce uni tent configues dens son entreprite que sele terres à la connessame des Rois Catholiques : a fante se porfie en clie, que dande ados les Reyes Catolicos,... (Dec. I, Liv. I, ch. VII.)

(134) Cot autour thi que le cardinal jugeant que les restons données par tolomb à l'appui de son projet claient bonnes, e il les procurs une sudience a des rois et l'occasion de les renseigner ». Ce biographe du Grand Cardinal termine le paragraphe en dieunt que c'est à lim et à Quantanule, pour une bonne partie, que l'on doit le découverte des Indes (Salanas y Marco; », « rousce de si Gran Cardenal de Aspana, Torède, 1625, in-ful ch, L'Ail, p. 215

(139) Pedro Gournies de Mondosa, archavêque de Toléde, était, en cette qualité, Primet d'Espegue et Grand Chancelier de Castille et de Léon, foor-tions qui faissient de les le premier ministre des souverains. C'était un homme supérisue à tous égarde, dont l'administration fut junte et éclairer , is jouissant de le confiance illimitée des Hois Catholiques et particulierement.

avait réellement accordé su protection à Colomb, celui-ci ne se serait pas trainé pendant sinq années à la suite des Rois Catholiques en les poursuivant de sollicitations toujours écartées ; il aurait obtanu pour son protégé ce qu'il demandant ; ou, tout au moins, lus aurait fait donner une réponse décisive (140). Une autre raison, c'est que Co-

do cella do la reine, confience justifiée per see latente, son dévoucment et ten grande merces qu'il avait randon. La raine les devait bezoroup, ainon tout. Exécuteur testamentaire du roi Honri (V, il évait abandocué pour elle in court de l'infertunée reure Joanne, dite Beltraneja, et avait sinsi contribué puissamment mi changement dynastique qu'i srée un ordre nouveau eu Rapagna. Contrasrument à ca qui arriva presque toujours, la voine n'avait pas sublid to grand service, survi de besconap d'entres d'edfeurs, et aile pomocitant le cardinal en foute occusion, même dans see affaires privées et nurral presque toujours ses conseils. Cette grande reins, dont les taients et to caractère and été copendant surfaits, casts sourde pourtant à la prière suprime que las adressa le visus prélat, quand, à son hours dernière. il l'aijura de faire qualqua chosa pour cotto mulhoureus fleitranejs qu'il avait trabie pour elle, a La boahomme, s'écris-t-elle, divague, a (Gouss, De Rabus gggist, apud Paumovy, Fredmand and Isabella, Vol. 11, p. 273.) Ha 1486 Mendesa Start à l'apogée de sa puresence ; Les Caste, que e purié de les à diver-Ros reprises, dit « qu'à couse de sa grande verle, de té predence, de sou e dévousment aux acuverains, de la pobleme de non origine, de non enrocg têre at de l'eminence de un dignité, il avait le plus grand crédit à la e cour a ( Liv. I, ch. XXIX, V. I, p. 226). Aillours, & I seconion de la récontact fasts & Colomb & Barcelone, & see retour des ludes, il revient sur la grando personnelati de ce prélat si fed un portrait ditteyramborne do una qualités morales et intellectualies, da sea talents, de son industric et de en magnificence, e il était possé en proveche, dit-il, que le cardinal e trainait le cour à se suite, que lorsqu'il y était il y avait une cour et que e loriqu'il en parteit, alle disparaissait evec lus, a (lbid., Liv. I, ch, LXXX, Voi. I, p. 401.) Pierre Mertyr l'appoiant le troissème res de Castille, D'après Les Cases, illémoignait à Culomb une considération exceptionnelle et le fainest anesoir à en table à la place d'honnour un ordonnest qu'en le sarvit convert, hommage que a clast canda qu nox grande du Royanme, (Ibid., Loc

(140) Lazmroni a fini valoir cette reison dans les termes suivants et Si a Mondom avait été convainen par les discours de Colomb, un mot de lui a aurait milli pour faire agreer aux Rois Cathologues son projet de voyage de a dérouverte, et il a curait pas été nécessaire de la semmettre à une assemblée a de myssia cosmographes et de théologies comme en le fit, » (Cristofore Colomba, Vol. I, p. 163.) lomb, qui nomme à diverses reprises les personnes dont le concours ou les encouragements ne lui firent pas défaut, dans cette période de pénible attente, ne parle pas de Mendoza. Si ce tout-pulseant ministre l'avait pris sous sa protection, Colomb, qui savait flatter les grands, n'aurait pas manqué de nommer celui-ci, comme il l'a fait pour Deza et pour d'autres (141).

D'un autre côté nous savons par Géraldini que Mendoza fit partie de la dernière conférence où les demandes de Colomb furent examinées, et il y a lieu de croire que dans cette circonstance il le favorisa, bien que cela ue soit pas certain (142); mais, en tous cas, le fait n'ent lieu qu'en 1491, et on est fondé à dire, avec M. Harrisse, que c'est à cette époque qu'il « paraît s'être déclaré pour la première fois en faveur de Colomb (143)». S'il l'a fait auparavant, c'est certainement d'une manière platonique et sans chercher à donner à see sympathies une forme efficace.

<sup>(141)</sup> Voyes la chapitra Iw de nette Etude. Asset qu'on l'a vu donc es chapitra, Colomb, date in passage de la relation de non tromème voyage et il parle avec ameriume de seu déboires, lorsqu'il cherchait à faire prévaloir ses vous, dit sex Hou Catholiques, qu'à cette épaque, doux momes assis les forant favorables. Aurait-il tens es langage à ses souversins, el c'était par le Grand Cardinal qu'il aveit en accès suprès d'eux et m, comme le del flarres (Décade I, Liv III, ch. XI), que répète Les Casas (ch. XXIX), c'était son influence qui avait décadé l'acceptation de son autreprise? La P. Mandonnet que a examiné cette question, fait à ce sujet la judiciouse remarque suivante : a l'imagine-t-on Christophe Colomb patronné par la Grand Cardinal d'Espagne, la 4 tromème majesté, comme on dissil alors, et deset sux rois qu'il n'aveit a trouvé sucun concours horme chen deux maines ?» (Les dominataires et la découverte de l'Amérique, 1891, p. 148.)

<sup>(142)</sup> Onnaisem, Itingrarium, Rome, 1434, p. 204. La passage set cité par M. Harrison (Christophe Colomb, Vol. I, p. 360) On y voit que Mendoes fainsit partie de le conférence mais non comment il se prononça. On suppose que ce fut en favour de Colomb parce que Geraldim, qui essistant à la délabération, échanges avec lui quelques propos favorables à la thèse qu'on examinant. Voyez sur cette conférence l'Ésude suivante.

<sup>(143)</sup> Hannman, op. cit., Vol. I, p. 279.

IV - Les Rois Catholiques donnent audience à Colomb (avril ou mui 1486) et consentent à faire étudier son projet.

Si les faits qui viennent d'être exposés ne confirment pas ce que dit le duc de Médina-Celi de l'intention de la reine de voir Colomb et de s'occuper de son entreprise, ils ne le contredisent pas non plus. Les Rois Catholiques étaient, à ce moment, très absorbés par leurs préparatifs de guerre contre le royaume de Grenade, et il est possible que, malgré ce que la reine avait écrit au duc, les souverains se soient trouvés empêchés de donner immédiatement audience à Colomb, et que celui-ci, dans son impatience, ait cherché à faire agir auprès d'eux d'autres influences. Il n'est pas impossible, non plus, que ce soit alors que Colomb passa par la phase de gène à laquelle Oviedo fait allusion, quand il dit que Quintanilla dut lui venir matériellement en aide. Nous croirions plutôt, cependant, que cette phase pénible de la vie de Colomb doit être placée à une époque postérieure, car, après tout, il n'attendit pas longtemps l'audience qu'il sollicitait.

Que ce soit par les bons offices du Grand Cardinal qu'il l'obtint, ou par ceux de Médina-Celi et d'autres personnes (144), elle paraît lui avoir été accordée dès les premiers mois de son arrivée à la cour. Aucun document

<sup>(144)</sup> On a vu au paragruphe précèdent que Las Casas mentionne plusieurs personnes comme ayant contribué à ce résultat. Roselly de Lorgues voudrait croire, cependant, que Colomb no dut qu'à lui-même son sudience. Déçu dans l'espoir qu'il avait mis en Talavera et ne voyant pas le moyen de parvenur par lui aux souverains, il leur aurait écrit directement, « dans ce style « droit, ferme et concis où les faits tiennent la place des mots ». Malheureusement, cette importante lettre de Colomb, dont son enthousieste paué-gyriste nous donne le texte même (Christophe Colomb, Vol. 1, Ed. orig., p. 176), a été febriquée par lu. avec des lambeaus de phrases emprintés à la lettre de Colomb de 1591, citée par son fils au chapitre IV des Historie, ainsi qu'on peut le voir en comparant les deux documents.

n'indique, cependant, à quelle date elle eut lieu; mais comme les Rois Catholiques revinrent à la fin d'avril ou au commencement de mai à Cordous (145), où Colomb les attendait, il est à croire que c'est alors qu'il fut admis à leur exposer son dessein.

Cette fameuse audience, qui fut si importante pour Colomb, et dont les suites devaient changer la face du monde, n'a guère laissé de traces dans l'histoire. Le fils du Découvreur la passe entièrement sous silence et Las Casas se borne à dire que Colomb put « faire connaître « aux souverains ce qu'il venait leur offrir et leur expli-« quer en quoi il désirait les servir (146). » Bernaldez est un peu plus explicite sans l'être beaucoup. Colomb, nous dit-il, exposa aux souverains « ce qu'il avait conçu, ca à quoi ils n'accordèrent guère crédit ». Il leur aurait alors donné l'assurance « qu'il était certain de ce qu'il disait » et leur aurait expliqué la mappemonde de manière à leur inspirer le désir de connaître les terres dont il parlait (147). Gomara, sans en dire davantage, constate, comme Bernaldez, l'incrédulité avec laquelle les Rois Catholiques accueillirent les propositions de Colomb, qu'ils « prirent au

<sup>(165)</sup> Zaniga dit que c'est le 2 mai que les Rois Catholiques arrivèrent à Cordune venent de Medrid : .. Les Reyes veneron de Medrid en Cordoba à 8 de Mayo. (Anales, sub anno 1466, Vol. III, pp. 135, 136.) Mais un autre chroniqueur espagnol place le fait au 28 avril : A vente y oche del mes de abril (Course, Anales, Vol. IV. Lib. XX, Cap. LXVII, fol. 346 recto.)

<sup>(148)...</sup> Y les diese noticia de lo que deseaba hacer y penia à ofrecer. (Las Casan, ch. XXIX, Vol. 1, p. 220.)

<sup>(147)</sup> Après avoir expliqué que Colomb était arrivé par ses lectures et ses méditations à comprendre qu'il y avait des torres nouvelles à découvrir, Borneldes dit que ses propositions ayant été écurtées par le Portugal, il vant les soumettre aux Rois Catholiques : Ast que Christobal Colon se uné à la corte del Rey Den Fernando y de la Reyne Dena Isabel, y les him relacion de su imagination, à la qual tempoce no daban mucho crédite, y di les platicé y dije sur austin le que les decia, y les ansend et mapa mundi, de mantera que les puso em desse de saber de aquellas tierras. (Bunnaises, Historia de les Reyes Catolices, ch. CXVIII, Vol. I, p. 358.)

commencement pour une chose vaine et fausse » : tavieron

per sano y falso (148).

Ces indications bien vagues ne nous renseignent pas sur la nature des propositions que Colomb soumit aux Rois Catholiques, mais elles n'autorisent pas non plus la supposition qu'il y était question de passer en Asie en prenant par l'Atlantique, bien que tous les auteurs modernes aient interprété dans ce sens le langage qu'il a pu tenir dans cette circonstance. Cette opinion vient, évidemment, de ce qu'on suppose que Colomb avait alors les idées qu'il assure avoir toujours eues; mais c'est ce qui est précisément en question. Si l'on s'en tient strictement aux seules indications contemporaines, on n'est pas autorisé à voir ainsi les choses, et il faut se résoudre à reconnaître que nous sommes complètement dans l'ignorance sur ce qui se passa à cette audience (149), dont nous savons sculement qu'elle eut pour résultat la constitution d'une commission chargés d'examiner les propositions soumises.

Les souverains, nous dit Las Casas, étaient alors tout

Asonsio nons amure sussi que la roi Ferdinand aconcilist avec plaine les ouvertures de Colomb dans lesquelles il entrevet quelque chose de grand (thid., p. 25). Ces imagnations, innocentes en apparence, n'ont pas peu contribué à faire de Colomb la personnage de convention que l'on s'est habiteé à veer en lui.

<sup>(148)</sup> Gomana, Historia, ch. XV, fol. 26 recto.

<sup>(140)</sup> Binn des esteurs modernes se sont plu à parlar de l'attitude de Colomb dans cette circonstance et du languge qu'il tint comme s'ile l'y evaient vu et cotendu : a il parut devant les Rois, nous dit Washington Irving, avec une a contenence modeste, mais sans embarres, » (Life, Liv. II, ch III.) e On e cât dit un roi déguisé conversant avec ses égaux », s'écrie Roselly de Lorgues (Voi I, p. 174), a il se présenta, assure un autre, avec hemilité, a mais sans gene, et parla avec un accent ferme et la vivacié de celui qu'i s'es cent une conviction plus qu'intellectuelle, une impiration, s (Lamanous, Voi. I, p. 114.) Assasio entre plus profondément dans le sujet, « La Reiue, a nous apprend-il, aveit écouté avec jois se projet brillamment exposé par « la parole de Colomb, elle evant entrevu dans son enthoussame un grand « avenir de gloire pour la religion chrétienne et pour la nation, » (Crurto-bei Colon, Vol. I, p. 91-95.)

aux occupations que leur donnaît la guerre et quand les rois, ajoute-t-il, sont ainsi engagés, ils n'entendent et ne veulent entendre parler d'autre chose; ils entendirent Colomb sommairement et, tout en l'assurant de leur bien-veillance et en lui faisant bon visage, ils consentirent seulement à soumettre l'effaire à l'examen de personnes compétentes (150).

Cette décision était, en réalité, une fin de non-recevoir : elle inaugurait pour Colomb une longue période d'attente et de pénibles sollicitations (151) dont il eut à souffrir, moralement aussi bien que physiquement, et dont il s'est amèrement plaint dans la suite (152).

<sup>(150)</sup> Las cuales [Sus Altezas], orda y untendido su demando esperficiairmanta, por las acquaciones grandes que tenian con la dicha guerra (porque esto se regia general, que cuando los Reyes tienen guerro, poco entiendan ni quieren enlender en otrae cosasi, pipesto que, con benignidad y alegre rosira, acordaren de le cometer à letrados (Las Casas, Liv. I, cb. XXIX,p. 224). (151) Pariest des d. boires que Golomb commença à éprouver dés soits époque Les Gases dit:... Comenné à entryr en une terrible, continue, penese y prolija balalla, que por ventura no le foere hipara ni lan horrible la de maleriales y armes, suanio la de informar à tantos que no le eniendian, aunque presumina de la entandar, responder y enfrir à muches que no canocian ne hacian mucho caso du su persona, recibiendo algunos haldones de palabras que la apligian el ânima, a [Colomb] aut, à partir de ce jour, à a soutenir una lutto tarrible, incessente, difficile et longue tella que peut-être « celle des armes les aurait été moins pénible que celle qu'il est à ce faire « entendre de tant de gens qui ne le comprensiont pas et prétendaies le « comprendre, et à répondre avec patience à une foule de gens qui ne le € counsissaient pas, faissient pou de cas de se parsonne, at lui infligacient dos affronts que los porçusent l'amo, a (Historia de los Indias, Liv. 1. ch, XXIX). Vol. I, p. 227.)

<sup>(133)</sup> Ainsi qu'on l'a va à une note précédente. Colomb est revenu à plameure reprises, sum être toujours d'accord que lui-même, sur les années qu'il perdit es innides démarches à la Cour. Dans su relation de son troisième voyage, il del que ces années furent pénibles pour les — de grave peux — (Navamers, Vai. I, p. 242); dans es lettre eux Senores, il écrit qu'on finit par considérar son projet comme une chose sidiente — I en fin se die su ause per cosa de àuris — (Navamers, voi. II, p. 254), et dans la lettre reriesme il répéte que tous ceux auxquele en parla de son demein le tournérent en dérision, que era buris (Navamers, Voi. I, p. 311).

Au milieu des récits contradictoires ou incomplets, tous très écourtés, d'ailleurs, que Fernand Colomb et Las Casas et quelques autres auteurs du temps nous ont laissés des démarches de Colomb, il n'est pas aisé de voir comment les choses se sont passées exactement. Les conférences qui suivirent ses propositions sont particulièrement très mal connues et sont le plus souvent mal comprises; il en est de même de l'existence de Colomb pendant cette période d'attente, sur laquelle nous n'avons que de maigres et incertaines données.

Dans les paragraphes suivants on va essayer, cependant, de projeter quelque lumière sur cette phase obscure de la vie du grand Génois, qui a pour nous le très grand intérêt de montrer comment le projet qui devait aboutir à la découverte inattendue du nouveau monde, fut présenté et défendu et quelles circonstances amenèrent son acceptation, par les Rois Catholiques.

## V. — Hernando de Talavera forme la commission chargée détudier les propositions de Colomb.

C'est Hernando de Talavera, prieur du monastère de Notre-Dame du Prado, près de Valladolid, celui-là mème auquel Perez ou Marchena aurait recommandé Colomb, que les Rois Catholiques chargèrent de faire étudier le projet qu'il venait leur présenter. Le choix de ce personnage pour un tel office peut être considéré comme une indication que les souverains s'intéressaient, ou tout au moins n'étaient pas hostiles au projet de Colomb, car ils devaient considérer celui auquel ils commettaient le soin de le faire étudier comme étant favorable à son auteur.

Las Casas, cependant, accuse formellement Talavera d'avoir fait avorter les demandes de Colomb (153), et cette



<sup>(153)</sup> Historia, Liv. I, ch. XXXI, Vol. I, p. 253. Il faut noter que Las Casas

opinion, qui ne s'appuis sur aucuns raison, a trouvé trop facilement de l'écho. Esprit étroit et étranger aux connaissances cosmographiques qui auraient pu lui faire comprendre la sublime théorie de Colomb, ditunéminent historieu espagnol. Talavera n'aurait vu en elle qu'un rêve irréalisable (154). Hommed État dans l'esprit duquel ne pouvait pénétrer aucun rayon de la raison scientifique moderne, écrit un autre (155), il aurait, assure un troisième, considéré la vaste conception de Colomb comme entachée d'hérésie (156). Ce jugement sévère qui n'a d'autre fondement que ce que dit Las Casas et la supposition que Colomb proposait de passer d'un hémisphère à l'autre, en franchissant la moitié de la circonférence du Globe, conception qui pouvait alarmer un ecclésiastique ignorant, n'est pas justifié par ce que nous savons du personnage, qui est tout à son avantage. De l'aveu des auteurs du temps et des

dist persuadă que Colomb veniait aller sex Indes, at que l'étroitesse de vue qu'il attribue à Talavers vient de se qu'il lui suppose des objections théologiques à ce projet. M. Harriese n'est pas bese sor que Talavers uit dié hastile su projet de Colomb et cite, à ce sujet, une lettre de Pierre Martyr à Talavers même et au comte de Tendille, où il seur dit, en prelant du projet de Colomb, qu'il a été l'objet de nombreuses ducusions a auxquelles « vous avez pris pert et, à ce qu'il semble, c'est avec votre approbation qu'il a été exécuté »: N'es sins naire, at arbitrer, conside rem his agrasses set. (Garvana, et Louver, Lettres de Pierre Martyr, en comte de Tendille et à l'archevêque de Grenade, Barcelone, 12 sep 1493, in Revue de Geographie, déc. 1884, p. 461.) Cette phrase, qui montre seulement que Martyr suppossit que les deux personnages auxquels il écrivait avaient été favorables au projet de Colomb, ne justifie pas cependant l'assertion de M. Harriese que, selon Pierre Martyr, a l'avis du comte de Tendille, joint à oclui de Talavere, décida de l'entreprise ». (Christophe Colomb, Vol. I, p. 209.)

Voir ce que disent à ce sujet : Manaisse, op cit., Vel. 1, pp. 383, 384, 369, et Panacatto, Cristoforo Colon e la sea famiglie. Lisbonna, 1838, p. 361 et ca-après le chap. VII de cette tronième étude.

<sup>(194)</sup> Larrenze, Musicria Gen. de España, Vol. V, p. 248. Bien qu'il fêt un homme bienfaisant, sjoute cet auteur, il ne lui procure meme pas une audience de la reine.

<sup>(155)</sup> Lazzanovi, Cristoforo Columbo, Vol. I, p. 965.

<sup>(150)</sup> Passcovy, Ferdinand and Isabella, chap, XVI, Vol. II, p. 130.

critiques modernes qui ont étudié le rôle de Talavera dan s les événements de l'époque, c'était un homme d'un grand savoir et d'une grande bonté; son caractère était irréprochable et loin d'être un fanatique il se montrait au contraire très tolérant (157). Son attitude vis-à-vis de Colomb s'explique bien plus naturellement par la nécessité que sentaient alors tous ceux qui prenaient part au gouvernement, de consacrer toutes les ressources du pays et tous les efforts dont on était capable à l'expulsion des Maures. Une entreprise, telle que celle dont Colomb poursuivait la réalisation, quel que soit le but qu'elle avait en vue, ne pouvait se faire sans distraire les souverains de ce qui était leur premier devoir, et devait paraître, à un homme comme Talavera, contraire aux intérêts de l'État ; il n'est pas besoin de chercher une autre raison à sa conduite (158). On verra cependant, dans un autre chapitre,

<sup>(151)</sup> G'était, dit Pimila, un coolémantique exemplaire et tolérant, nullement fanatique, (Colon en Espana, p. 162.) Prescoti lui a rendu la même justice en constatant la grande tolérance dont il usast envers les Maures et l'indulgence qu'il témolgnait à œux que la lumière de la foi n'avait pas encore éclairés, sentiments qui lui valurent, d'ailleurs, d'être tracassé et persècuté par l'inquisition. Il aurait eté heureux pour l'Espagne, dit l'éminent historien, ai la reine n'aveit en d'autre guide spirituel qu'un homme comme criui-là. (Pameors, Ferdinand and Jenbelle, Vol. I, p. 362; Vol. II, pp. 465-407; Vol. III, p. 200.)

<sup>(160)</sup> M. Valladar a public, dans le Boletin del Centro Artistico de Granada du mois de janvier 1891, une étude intéressante sur Fray Hernando de Talasera, dans laquello il a montré par de houses raisons que ce prélai n'était pas, comme on le suppose généralement, systèmatiquement opposé sux projets de Colomb, et il est revenu là-dessus dans son mémoirs sur Colon en Santafé y Granada, pp. 43-45. Cet auteur pense, commo le capitaine Duro, avec lequel il a su, à ce sujet, un échange de lettres, que si l'on voulait absolument admettre l'idée arronée que Talavera s'est opposé quand même à l'entraprisa de Colomb, ce ne peut être que pour la raison déjà indiquée par le capitaise Duro dans sa conférence Amigos y enemigos de Colon, o'est-à-dire perce que Talavera croyait « qu'on ne devait a engager dans aucuns autre antraprise tant qu'on n'aurait pas reconquis la patrie ». {Colon en Santafé, p. 45, note }

que ce n'est pas sans motifs que lui et ses collègues repoussèrent le projet de Colomb.

Un critique espagnol auquel on doit une sérieuse étude sur Colomb, a vu dans le choix de Talavera pour diriger l'enquête à faire sur les propositions sonmises aux Rois Catholiques, un plan machiavélique du roi Ferdinand qui, voulant garder Colomb en Espagne sans lui rien accorder pour le moment, aurait compté sur le confesseur de la reine, dont il connaissait les vues, pour écarter le pauvre Génois, sans toutefois lui enlever l'espérance (159). Ferdinand était capable d'une rouerie de ce genre, mais nous croirions plutôt que le renvoi du projet de Colomb à une sorte de commission n'était qu'une manière polie de l'écarter, sans froisser ceux qui le favorisaient ou qui s'intéressaient à son auteur. Évidemment les rois n'attendaient rien de cette commission et, en réalité, elle n'exerca, comme on le verra ci-après, aucune influence sur leur décision.

D'après ce que disent Fernand Colomb et Las Casas, le conseil que Talavera était chargé de former devait se composer « des personnes lui paraissant les plus habiles dans « les questions de cosmographie (160)»; mais il n'y comprit, à en croire l'évèque de Chiapas, « que des lettrés et « des personnes incompétentes » (161). Fernand Colomb, toujours plus circonspect que Las Casas, se borne à dire que les personnes que l'on choisit, « n'étaient pas aussi « compétentes qu'elles auraient dù l'être (162) ». L'un et

<sup>(150)</sup> Рінілья, Соїон ви Еврапи, р. 150.

<sup>(160)</sup> Las Casas, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, 224, F. Colome, Historie, chap. XII, fol., 32 verso

<sup>(161)</sup> La falta de las ciencias matematicas, de noticia de las historias antiguas que los que tuvieron el negocio cometido tenian. (Las Casas, op. cil., p. 232.) Voyex plus haut, p. 226, le passage déjà cité, note +65, où Las Casas désigne per le terme de lettrés œux auxquels on commit l'examen de l'affaire de Colomb : la cometer à letrados

<sup>(162)</sup> Colora, che si redussera, non intendevano quel che decevano : ceux

l'autre, d'ailleurs, excusent l'incompétence de la commission en disant qu'à cette époque on comptait peu de cosmographes en Castille (163). Il est possible que cette fameuse commission fut composée, comme on l'a dit, plutôt de lettrés, de théologiens et d'hommes de gouvernement que de savants aptes à traiter eux-mêmes une question de sosmographie au point de vue scientifique (164); mais cela n'est guère vraisemblable et il n'est nullement démontré qu'elle était aussi incompétente que veulent bien l'assurer les deux premiers biographes de Colomb.

Quoi qu'il en soit, elle devait « écouter attentivement des explications de Colomb, examiner la nature de son « projet et les preuves qu'il donnait de sa possibilité, consérer et s'entendre avec lui et présenter ensuite un rapport détaillé à ce sujet » (165). C'est ce qu'elle fit, puisqu'elle rendit une décision que nous connaissons et dont nous aurons à examiner les moufs; mais la question de savoir où elle remplit la mission qui lui était confiée et quand elle fit connaître sa décision, est enveloppée

qui furent réunis ne savaient pas es qu'ils anreient dû savoir. (F. Concau, Historie, ch. XII, fol 32 verso.)

<sup>(183)</sup> Ibid. et Lan Cama, op. cif., Vol. I, p. 229.

<sup>(181,</sup> a La plus grande partis élait des dignitaires de l'Église et de doctes e religioux qui regardaient avoc médience et incrédulité toute idée en désace cord avoc leur savoir limité. » (Larouvis, Historia de España, Vol. V., p. 251.) Notous capendant que Rodrigo Maldonado, l'un des conseillars de la cueronne, qui faisait partie de cette commission, déclars, dans une déposition sur laquelle on reviendra dans un sutre paragraphe, qu'il s'y trouvelt, avec Talavers et d'autres sevants, des lettrés et des marins : Otros sabios e letrades y marineros. (Plaites de Colos, Vol. II, p. 192.) Talavers et Maldonado sont les seuls membres de cette fameuse commission dont nous counsissons les noms, lbarra dit que Marchena en fassait ansai partie ; mais c'est une simple hypothèse.

<sup>(166)</sup> Para que oyesen à Cristobel Colon mas particularmente, y vissen la calidad del negocio y la prueba que daba, pera fuese posible confinesen y tretasen de cile, y despues hecieren à Eus Allesas plenaria relacion. (Las Casas, sp. cil., Vol. I, p. 229.) Elle devalt, dit Fernend Colomb, s'informer plainement de la chose. (Historie, ch. XII, p. 32 verse)

d'une certaine obscurité que nous allons nous efforcer de dissiper.

VX. — Celomb comparaît devant la Junte, probablement à Salamanque, et donne des axplications.

Nous ne savons pas an juste quand fut organisée la commission ou Junte royale que Talavera fut chargé de constituer; mais nous avons à cet égard des indications suffisantes. Si, comme on croit l'avoir montré, c'est à Cordoue, tout à fait à la fin d'avril ou au commencement de mai 1486, que Colomb obtint l'audience qui eut pour résultat de faire renvoyer ses propositions à cette commission, il est à croire qu'elle fut constituée peu après, et, comme les Rois Catholiques quittèrent Cordons avant le 14 août. date à laquelle nous les trouvons à Santiago (166), il est vraisemblable que c'est dans les trois mois de mai, Juin et juillet 1486, que la Junte s'occupa pour la première fois du projet de Colomb. Il n'y a là, d'ailleurs, rien de contraire à la donnée généralement acceptée que les principales délibérations de la commission eurent lieu à Salamanque (167), où les Rois Catholiques se rendirent le 30 novembre et où ils séjournèrent jusqu'en janvier 1487 (168).

<sup>(146)</sup> Zusnia, Sub anno 1464

<sup>(167)</sup> C'était l'opinion de Muses et de Navanners, c'est celle de V. Han misse, à La reunion, dit le premier, sut lieu à Salamanque, » (Historia del Nuevo Mando, Liv. II, § III.) a On peut conjecturer, avec beauc sip de proa babilité, écrit le second, que les Rois Cetholiques s'étaut rendus à Salaa manque à la fin de l'année 1482, et Colomb se trouvant dé,à à leur service e depuis le 26 janvier de cette année, c'est alors qu'eurent hou les confea rendes, à (Vingas, Vol. III, Observation VIII, p. \$14. Pour l'opinion de M. Harrisse, voir son Christophe Colomb, Vol. I, p. 263, ou, après avoir distingué ces conférences de celles qui eurant beu plus tard, il dit que les premières sont de l'hiver de 1488-1487 et furent dirigées par Talavara, a très
probablement à Salamanque » C ust s'ailleurs le sentiment de la plupart des auteurs.

<sup>(168)</sup> I en Salamanca 5 donde pararon la recio del carterno. 2 30 de no-

De l'aveu même de Las Casas, il paraît que cette commission remplit sérieusement la mission qui lui était confiée, puisqu'il constate que Colomb fut fréquemment appelé devant les savants qui la composaient, qu'il leur expliqua son entreprise et leur donna les raisons sur lesquelles il s'appuyait pour la considérer comme possible (169). Mais, nous dit le fils de Colomb, les membres de la commission ue « comprirent rien aux explications de l'amiral » (170). Cette assertion, qu'il ne faut pas d'ailleurs prendre à la lettre, bien que Las Casas la confirme en disant que pour se faire comprendre de ses examinateurs, Colomb aurait eu besoin de les débarrasser d'abord des principes erronés qu'ils avaient conçus et sur lesquels ils fondaient leur manière de voir, montre dans quel esprit les offres de services de l'aventurier génois etaient considérées et laisse pressentir la décision à intervenir.

Jusqu'à présent on a pu suivre d'assez près l'enchaînement des faits; on connaît la date de la présentation de Colomb à la cour; on sait, à quelques mois près, quand fut constituée la commission à laquelle on le renvoya; on se rend compte des dispositions de ceux qui la composaient et on voit qu'ils vont écarter la proposition qui leur était soumise. Mais, à partir de ce moment les faits

tiembre. Le 30 novembre on les trouve à Salamanque ou ils passent le gros de l'hiver, (Zunica, aub anno 1486.) Aŭo 1486. I volvieron à tener el invierno à Salamança. (Canvasat, Anales breves, sub anno 1480.) Enero 26 Partieron los Reyes, nuestros senores, de Salamança (Cronicon de Valladolul.) Ann 1467 Este eno estavieron los Reyes en Salamança. (Canvasat, op. cit., sub anno 1486.)

<sup>160)</sup> Ellos juntos muchas veces, propuesta Cristobal Colon su empresa dando razones y autoridades para que la turiesen por posible (Historia, L.v. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 229.) Maldonado dit, dans sa déposition, que lui et d'autres membres de la commission s'entretinrent avec l'amiral de son projet de voyage : Platicaron con et el cho Almirante sobre su hida a las dichas yelas. (Ptestos de Colon, Vol. II, p. 101)

<sup>(170)</sup> Non intendevano quel, che dorerano ne la Ammiraglio (Historie, ch. XII, fol. 32, verso.)

trouvent moins facilement leur place, et on est embarrassé pour dire où et comment la commission rendit sa décision, et à quelle date elle le fit. Pour résoudre ces divers points on a avancé plusieurs systèmes qui vont être succinctement examinés.

VII. — Thèse que la commission royale s'affaça devant l'Université de Salamanque, d'ont l'avis aurait été demandé.

Un critique espagnol que nous aurons souvent l'occasion de citer, Pinilla, a soutenu que, contrairement à ce qu'on est en droit d'inférer du langage de Fernand Colomb, et de ce que dit formellement Las Casas, le conseil, réuni par Talavera, s'occupa de suite des propositions de Colomb et rendit immédiatement sa décision. Cela aurait eu lieu à Cordous et dans l'année même de la formation de la commission. De sorte que, dès le printemps de l'année 1486, Talavera aurait fait savoir aux Rois Catholiques que la commission s'était renseignée et qu'elle considérait que « les propositions de Colomb étaient irréalisables, vaines « et devaient être rejetées (171) ».

Mais Colomb n'aurait pas accepté cette décision : il avait des amis qui s'intéressaient à lui, et parmi ceux-là il s'en trouvait un qui jouissait d'une grande influence. C'etait le dominicain Diego de Deza, confesseur du roi, précepteur désigné du prince don Juan, et l'un des professeurs de la célèbre Université de Salamanque. Ce personnage considérable s'était pris d'amitié pour Colomb ; il croyait à la réalisation de son projet, et comme les souverains ne s'étaient pas encore prononcés, il aurait résolu, pour faire échec à Talavera, adversaire entêté du projet, de le faire

<sup>(171)</sup> La Jania de letradas y comografes habis diche su ultima palabra : las promesas de Colon aran impossibles vanas y de toda reputas digast, (Pirisas, Colon en España, p. 152.)

porter devant l'Université dont il était un des membres distingués. Les Rois Catholiques se trouvant alors à Salamanque, il ne fut pas difficile de les amener à se prêter à octte combinaison, et la fameuse Université se serait ainsi trouvée saisie de la question soulevée par Colomb. Pour Pinilla ces faits ne sauraient être l'objet d'aucun doute. Le rôle de la commission, présidée par Talavera, se termina à Cordone en 1488, et c'est après cela, à Salamanque, qu'ent lieu le véritable lutte soutenue par Colomb et ses amis (172), dirigés et appuyés par Deza, contre les adversaires du projet inspirés et encouragée par Talavera (173).

A cette manière de faire arriver les propositions de Colomb devant l'Université de Salamanque, qui tient, il faut le dire, plutôt du roman que de l'histoire, la plupart des anteurs en ont préféré une autre qui est assez généra-lement acceptée. Dans ce système, dont Washington Irving est l'un des principaux interprètes, les délibérations de la commission royale dirigée par Talavera et celles de l'Université de Salamanque se confondent (174). C'est Talavera

<sup>(172)</sup> Pinilla supposa, fort invraisemblablement, que des ce moment, c'està-dire à peine arrivé à la Cour, Colomb s'était déjà acquis la concours du
cardinal de Mendom, de Quintanille, de Santangel, de Juan Cabrero, de Rafell Sanches, de Gaspar Gricio, de Dons Juana de la Torre, de la merquise
de Moya, de Cabrera, de Diego de Desa et de Lous caux sufin que nons sevous
evoir témoigné qualques sympathies à Colomb. Mare il est évident que ous
relations n'out pas été créées en qualques mois et qu'en 1486 Colom ne pouveit compter sur l'appai de lous ons persenneges.

<sup>(171)</sup> Gp. zit, ch. 1V, pp. 143-156. Pour cel auteur tous can faits sout démontrés d'une manière indisentable, fiete se para neceires etre hache demes trade d'indisentable (p. 151). Le chancine in Terre y Velox a souteur la même thèse par des arguments qui un sout pas mailleurs. Pour lui la Junta de Talavera et les conférences de Salamanque sont deux choses différentes. (V.da, pp. 05, 96 et passim.) there a sursi adopté cette thèse (D. Farnande, p. 53-66.)

<sup>(174)</sup> The interesting conference relative to the proposition of Colombus took place in Salamence, the great seal of learning in Spain... A council of clerical segment max convened in the collegists convent of St-Stephen, to inconfigute the new theory of Colombus, It ions composed of professors of an-

lui-même qui y aurait porté les propositions de Colomb. Comprenant qu'il lui était impossible de former en dehors de cette Université un conseil d'hommes capables de se prononcer en connaissance de cause sur les questions que soulevait l'exécution d'une entreprise comme celle qu'il était chargé d'étudier, il se serait adressé directement au seul corps existant alors en Espagne qui fût en état de remplir cette tâche (175).

On voit que, dans l'un comme dans l'autre de ses deux systèmes, la commission royale n'exerce pour ainsi dire aucune action; ou elle disparaît complètement, on elle passe au second plan pour laisser le premier à la célèbre Université à laquelle on attribus scule la responsabilité

tronomy, geography, mathematics and other branches of evence, together with various dignitaries of the church and learned frace. Before this eradite assembly, Colembus presented himself, to propound and defend his constantons. (Washington Invite, Life of Colembus, Liv. II, ch. IV, Vol. I, pp. 117 of 116.)

(178) « Où, si os n'est à l'Université de Salamanque, Talavera pouvait-il e s'adrésser en 1886 pour axaminer une thèse insolute, hardle, cosmographi
d que, historique et théologique comme celle de Colomb... Comment lui

e surait-il été possible de constituer à Cordour un consell scientifique, une

e essemblée de letirée et de cosmographes? » Lassanum, Cristofore Colombe,

Vol. 1, p. 163 : Cet auteur indique une autre raison pour laquelle Talavera

devait s'adresser à cette Université : « C'est qu'ayest fiauré l'hérèsie dans les

idées de Colomb, il ne pouvait penser à soustraire est hélérodous supposé

e à ses juges naturals, » (l'bid., p. 184.) La conclesion de Lassarous est que

Talavere « délégue son mandat à l'Université de Salamanque » : La univer
esta de Salamanca, em delegé di Talavera si proprio mandate. (lbid., p. 199.)

Un savant professoir dominicain, le P. Mandonnet, écrit de son côté que e Leurs Majestés Catholiques étant à Salamanque donnérent suite en projet e de formation d'une commission ecsentifique pour examiner les projets de découvertes de Colomb. Le fonds des conseillers dut être pris naturelles ment dans le personnel de l'Université, p. Les Dominicains et la découverte de l'Amérique, p. 189.)

les encore il faut noter que ces apéculations sur le caractère de la commission chargés d'annuer les propositions de Colomb supposent ce qui est en question, c'est-é-dire que ce qu'il proposent de faire avait pour base une théorie cosmographique

d'avoir donné aux Rois Catholiques l'opinion motivée qu'ils demandaient sur les propositions de Colomb.

VIII. - Ce qui mirait ou lieu sux sonférmeses de falamanque.

Les deux systèmes que l'on vient d'esquisser, systèmes qui s'écartent complètement des données fournies par Fernand Colomb et Las Casas, ne reposent que sur des inférences douteuses. Aucun document, aucun témoignage ne permet de dire que la commission ou Junte royale constituée à Cordoue par Talavera, fit son rapport en 1486, et ceux sur lesquels on se fonde pour avancer que les propositions de Colomb furent déférées à l'Université de Salamanque sont fort contestables, pour ne pas dire inacceptables, comme on le verra plus loin.

Cependant, la plupart des auteurs modernes qui ont écrit sur la vie de Colomb nous ont fourni sur ces conférences des informations dont l'abondance, la variété et la précision ne laissent pas que de surprendre. Le premier qui en ait parlé, Muñoz, ne craint pas de dire que Colomb y expose sa thèse par écrit (176), et sous la plume littéraire de Washington Irving sa comparation devant la Junte forme une soène émouvante. L'éminent historien, auquel rien n'est inconnu de ce qui se passa, à cette occasion, dans l'enceinte de la vicille Université, s'arrête au spectacle extraordinaire de ce simple marin se présentant sans crainte au milieu d'un cercle imposant de professeurs, de moines et de dignitaires de l'Église, réunis pour le juger, el y soutenant ses idées avec éloquence. Il nous le montre intimidé d'abord par l'aspect de cet auditoire auguste, puis s'enhardissant peu à peu, jetant au loin ses livres, ses cartes, ses globes et s'abandonnant à la fougue de sa

<sup>(176)</sup> Historia del Nuevo Mundo, Liv. II, 2 XXV.

bouillante imagination pour confondre ses adversaires. Il analyse ses arguments, note les objections qu'on y fit et constate que, bien que le grand Génois fût soupçonné d'hérésie, il fit une grande impression sur les doctes examinateurs qui n'osèrent se prononcer contre lui (177).

Roselly de Lorgues, qui est encore mieux renseigné, nous fait un récit pittoresque et richement coloré des délibérations qui eurent lieu dans cette circonstance. Il sait qui présidait la Junte. Il connaît ceux qui en faisaient partie et ceux qui n'y étaient pas; il connaît même par leurs noms les notabilités qui suivirent assidument ces importants débats. Naturellement il est également renseigné sur tout ce qui s'y est passé et il nous le dit (178).

Si tous les auteurs qui ont parlé des conférences de Salamanque n'affectent pas d'être aussi minutieusement docamentés que ceux qui viennent d'être cités (179), on peut

<sup>(177)</sup> Voyez is chapstro Colembus before the Council of Salamanca, depl'ouvrage d'Inviso, Life and voyagez of Colombus, Vol. 1, Livro II, ch. IV, pp. 117 et eq. ddil. originals.

<sup>(178)</sup> Le leuteur trouvers tout cels su Chapitre V du tome le de celle Histoire de Colomb qui a été traduite dans toutes les tengues,

<sup>(179)</sup> Il y en a qui le sont daventage, comme Antoine de Latoir, un littérateur qui conneil admirablement l'Espagne et qui s'est complu à nome montrer Colomb frappant à le porte du convent de San Estabau, à Salamanque, où les Pères le reçoivent avec empressement. On l'installe dans une milieb près de le Schlicthèque pour qu'il puisse y continuer ses recherches. Les mounes se pressent autour de lui et l'écoutent avec admiration. Ils visanesse en et grand nombre qu'il feut désigner pour ces conférences une grands galerie. Le cercle devient foule, Les opposants arrivent à leur tour, forment une majorité hruyante et fluiment par étouffer le voix plus autorisés des faibles adhérents, etc., etc. (Christophe Colomb à Salamanque, Reuse Britannique, fév. 1845.)

Mais le mieux reaseigné de tous c'est Furdianné Donie, Calui-là si était pas un littérateur, c'était un érudet, un apécialiste dans la metière. Autorignore-i-il rieu, it nous feit annister à la méance même où furent discutées les sième de Culomb et repporte tout ce qui n'y est det : les questions ember-ressentes posées au penvre marie par les graves doctours et les réponses lamineuses qu'elles provequest. Rien n'est oublié, L'annemblés, d'abort hes-tile su grand Génois, es lasses aller à l'écouter, subst pau à pay son infinance.

dire que ceux qui croient qu'elles ont joué un rôle considérable, sinon décisif, dans la vie de Colomb, forment le plus grand nombre. On a vu que Pinilla et Lazzaroni, dont les livres tiennent une place importante dans la littérature colombienne, sont de ceux-là. Parmi les autres il convient de nommer Navarrete (180), Prescott (181), Tarducci (182), Lafuente (183), Helps (184), Asensio (185), Markham (186), La Torre y Velez (187), et Gaffarel (188). Il serait facile d'allonger cette liste (189).

Il est singulier que ces auteurs, si bien instruits de la part que la célèbre Université aurait prise à cette affaire, ne soient pas d'accord sur la décision qu'elle aurait rendue. Washington Irving croit que les savants de Salamanque étaient en général défavorables au projet de Colomb, mais qu'ils n'osèrent rien décider (190). Pinilla pense, au contraire, qu'ils accueillirent favorablement ce projet et a'élève énergiquement contre la supposition que cette noble assemblée pouvait agir autrement (191). Lazzaroni est



et finit par être subjuguée par lui. C'est très pathétique.(Christophe Colomb devant les docteurs de Salamanque, dans le Keepsake Français, Paris, 1831, 8°).

<sup>(180)</sup> Viages, Observacione, VIII, Vol. III, p. 615.

<sup>(181)</sup> Fordinand and Isabella, Vol. II, pp. 120-121, (182) Vila, Vol. I, pp. 151 et sq.

<sup>(183)</sup> Historia general de España, Vol. V, p. 243.

<sup>(184)</sup> Life of Columbus, 1869, p. 65,

<sup>(185)</sup> Cristabal Golon, Vol. I, pp. 116-117.

<sup>(186)</sup> Columbus, pp. 46-48.

<sup>(187)</sup> Vida, 11º partie, chap. II et III.

<sup>(188)</sup> Hist. de la Déc. de l'Amérique, Vol. [[, p. 77.

<sup>(189)</sup> Voir par exemple : Hommotor, Examen critique, Vol. I, p. 103; le P. Mandonnut, Les Dominicains et la Découverte de l'Amérique, pp. 112 à 120, et 123-132; Fourniss, Vie de Colomb, pp. 78-80.

<sup>(190)</sup> Washington Irving, op. cit., Vol. I, pp. 130, 131,

<sup>(191)</sup> No, no : la Universidad de Salamanca no rechasó los proyectos de Cristobal Colon : no combattó sus opiniones. (Colon en España, p. 227.) Une revue spéciale :la Resena de la Universidad de Salamanca, publiée en 1869 par des professeurs de cette Université, est encore plus affirmative sur ce point:

tout aussi affirmatif, mais dans un sens directement opposé. Pour lui l'Université a condamné les propositions de Colomb et elle doit porter la responsabilité de cette décision (192).

On va montrer que ni l'une ni l'autre de ces deux assertions n'est fondée.

## IX. — L' Université de Salamanque n'a pas su à a occuper des propositions de Colomb.

L'idée que la célèbre Université de Salamanque avait été appelée à se prononcer sur les propositions de Colomb est étrangère aux auteurs du temps. Ni Fernand Colomb ni Las Casas ne mentionnent le fait, et on ne saurait trouver dans rien de ce qu'ils disent un motif de croire que le projet de Colomb fut soumis, à l'origine, à d'autres qu'à ceux qui faisaient partie de la commission de Talavera. Le silence de Las Casas sur ce point emprunte une valeur particulière à ce suit qu'il était dominicain, comme la plupart des professeurs de cette Université, et qu'il y avait

e déclare-t-elle, que les philosophes de Salamanque approuvérent l'idée de « Colomb. » (Apud Onnas, La Universidad de Salamance, p. 40.) Cette manière de voir est celle qui prévaut en Espagne. Lafuente a bien osé dire, il est vrai, que la célèbre Université avait écarté ou tout au moins traité avec indifférence les projets de Colomb : mais c'est là une exception. L'assertion du « protestant Irving et de l'Angleis Prescott », comme disent qualques-ons, que les savants de Salamanque avaient condamné les lhéories de Colomb, a soulevé l'indignation de bien des érudits de la Péninsule qui uni formulé leur protestation dans nombre de brochures, de mémoires et même de livres. On trouvers les Litres des principaux de ces écrits dans le mémoire de M. Ordaz, cité ci-dessus, dont M. Magnabal a donné une version française dans son petit volume : Christophe Colomb et l'Université de Salamanque. Paris, Leroux, 1893.

<sup>(192) «</sup> Colomb, jugé et repouseé par l'Université de Salamanque, c'est là « une de ces vérités acquises à la conscience publique des générations. » (Cristofero Colombo, Vol. I. p. 183.)

fait ses études. Oviedo, qui écrivait avant lui, et Gomara, qui rédigeait son livre en même temps que l'évêque de Chiapas mettait la dernière main au sien, ignorent également l'intervention des professeurs de Salamanque dans cette affaire. Pierre Martyr, qui se faisait recevoir parmi eux en 1488, juste un an après que l'Université aurait été le théâtre de cette fameuse disputa entre ces mêmes professeurs et Colomb, n'en dit rien non plus (193). Enfin, Herrera, qui écrivait en 1599 et auquel on avait fourni tous les moyens de se bien renseigner, n'a rien su relativement à ce sujet.

C'est au siècle suivant, et plus de cent trente ans après l'événement supposé, que la légende des rapports de Colomb avec l'Université de Salamanque fut formulée pour la première fois par le dominicain Antonio de Remesal, dans un livre publié en 1619 (194). Vingt ans après, un autre ouvrage, d'un caractère plus populaire, les Varones ilustres d'Orellana (195), fit entrer l'histoire dans le domaine public et, depuis lors, on la retrouve à peu près partout.

La légende, ainsi racontée, nous montre Colomb se rendant à Salamanque, pour exposer ses théories aux maîtresen astrologie et en cosmographie qui enseignaient alors ces sciences à l'Université, et espérant arriver parce moyen à gagner les Rois Catholiques à son projet. Il leur aurait fait connaître les raisons sur lesquelles il s'appuyait, mais, dit expressément Remesal, « ce n'est qu'auprès des seuls

<sup>(193)</sup> Martyr mentionne Colomb pour la première fois dans une lettre à Jean Borombe, au date du 14 mai 1493 et il le fait en termes qu'i indiquent qu'il n'avait pas enteudu parler de lui auparavant. (Lettre ne 130 de l'Opus epistolarium, édit. de 1678, et dans Gassanni, Lettres de Pierre Martyr, p. 2.)

<sup>(194)</sup> Historia de la Provincia de San Vincente de Chyapas, Madrid, 1619. in-fol, Voyes les Sources, nº 15.

<sup>(195)</sup> Varones ilustres... Madrid, 1630, in-t. Voyes les Sources, nº 13,

frères du couvent de San Esteban qu'il trouve attention et accueil » (196). Sans soumettre ce texte à un examen critique nécessaire, les biographes modernes de Colomb, les plus anciene en date, en ont déduit qu'il y avait eu, à l'Université de Salamanque, des conférences sur le projet de Colomb qu'ils n'ont pas hésité à identifier à celles que dat nécessairement tenir le Conseil présidé par Talavera, dont il a été question aux paragraphes précédents. Cette inférence n'est pas justifiée. Les termes du récit de Remesal ne permettent de supposer, ni que l'Université de Salamanque fat saisie des propositions de Colomb, ni qu'il y eut là des conférences à ce sujet. Nous voyons, au contraire, par ce récit, que l'Université se désintéressa de cette affaire, et que c'est seulement au couvent de San Esteban que se tinrent les conférences, si conférences il y est, où Colomb est supposé avoir proposé et défendu ses conclusions devant des auditeurs sympathiques qu'il réussit à gagner à sa manière de voir (197). Les choses ainsi présentées ne sont pas en contradiction avec ce que rapportent Fernand Colomb et Las Casas, et peuvent se concilier avec les faits connus. La commission constituée par Talavera dut siéger à Salamanque parce qu'à l'époque où l'on est d'accord pour placer ses premières délibérations, les Rois Catholiques se

<sup>(194)</sup> Vinó a Samalanca à comunicar sus rangues con los maestros de actrologia, y coomografia, que leian estas faculdades en la misornidad Comensó a proponer sus discursos y fondamentos, y en solos los frayles de 3. Estaban halló atencion y acogida (Russaas, Op. cit., colonno 12.)

<sup>(197)</sup> Porque entences en el consento, nu sole se prefessamen las Aries, y Teologia, ente indes las demas facultades que se teun en ascuela. En el consente se haman las funias de los astrologos y matematicos, elle propome Colon sus sonclusiones, y las defendia. Y con el favor de los religioses reduze à su opinion los mayores istrados de la escuela: e Car alors dans la convent, 4 non sonicment en professait les eria et la théologie, main toutes les autres 4 sonaces enseguées alons les écoles. Dans le convent ne tenaignit les rés-a mons des autrologues et des mathématiciens. Colomb y propusait ses con-a clusions et les défendait. Et grâce à la feveur des religieux, il ramons à

e son opinion les pelacapaux savants de l'école, » (Ibid., sp., ett.)

trouvaient dans cette ville; et comme Colomb s'y trouvait également, puisqu'il comparut devant la commission, il est vraisemblable qu'il aura profité de la circonstance pour chercher à se faire des partisans, parmi les professeurs de l'Université et les dominicains du couvent de San Stefano, qui pouvaient lui être si utiles. Rien de plus naturel, et on ne voit pas comment on peut asseoir sur cette donnée la supposition que l'Université de Salamanque avait été chargés, soit indépendamment de la commission, soit conjointement avec elle, d'examiner les propositions de Colomb. C'est une supposition toute gratuite que le texte de Remesal n'autorise pas.

Outre cette raison décisive pour rejeter tout ce que l'on dit de ces fameuses conférences, et celle déjà indiquée que ni Fernand Colomb nl Las Casas (198), ni aucun auteur du temps ne les connaissent, il faut ajouter que d'autres auteurs, particulièrement bien placés pour être exactement renseignés sur tout ce qui se rapporte à l'Université de Salamanque et au couvent de San Esteban, ne les connaissent pas davantage. Ainsi, Gonzalez de Avila qui a écrit un livre spécialement consacré à Salamanque, et qui le publia une dizaine d'années avant celui de Remesal (199), est tout

<sup>(198) «</sup> On ne s'explique pas comment Les Casas, également dominicate, « élevé à l'Université de Salamanque, at à qui Remesal emprunte en le citant, « presque tout ce qu'il rapporte de Colomb, a sit parlé ni de Salamanque ni « du monastère de San Esteban » (Hannisse, Christophe Colomb, Vol. I, pp. 358-259.)

<sup>(199)</sup> Avilla (Gil Gonçales de), Historia de les antiquedades... de Salamanca, 1886. Le silence de cet auteur sur les conférences de Salamanque set aignificatif, par il avait des sources de rensaignements qui donnent au témoignage négatif résultant de non silence sur ce fait une grande autorité Non seulement d'Avila de mentionne pas une seule fois les conférences dont on fait si grand état, mais il nous dit formellement que, de 1486 à 1491, il n'arrive à Salamanque aucune chose digna de mémoire : no sucedié en Salamanes cosa digna de memoria (p. 403). D'Avila no se serait certainement pas exprimé dans ces termes si, à cette époque, Sa amanque avait été la théâtre de conférences dont Colomb aurait été le héros ou le sujet.

aussi ignorant que ses devanciers de cette circonstance qui faisait honneur espendant à la ville dont il recueillait, pour les mottre en lumière, les particularités intéressantes.

Une raison encore plus valable de rejeter l'interprétation que l'on donns du texte de Remesai sur ce point,
c'est qu'on ne trouve aucane trace de ces conférences ou
d'une délibération quelconque sur les propositions de
Colomb dans les archives de cette Université. Le fait a été
constaté à plusieurs reprises et dans des conditions qui ne
peuvent laisser aucun doute (200). Les auteurs qui ont
admis l'intervention de la célèbre Université dans cette
affaire, n'opposent aux témoignages négatifs qui viennent
d'être cités que ceux d'auteurs qui sont tous postérieurs
à Remesal et qui n'indiquent pus que s'est ailleurs que
dans son ouvrage qu'ils ont puisé leurs renseignements.
Toutes les preuves que donne Pinilla, qui fait des prodiges d'érodition pour établir la réalité historique des conférences de Salamanque, sont de ce genre (201). Celles de

<sup>(200)</sup> Dans une étude sur l'Université de Salamanque, dont le première édition est de 1856, Domingo Doncel y Onnaz, dit qu'il a serupule sement quaminé les archives de catte Université et qu'il n'e rien trouvé syant aucun rapport à la présence de Colomb à Salamanque et à l'examen de son prejet per les doctours et professours de cette École (La Universidad de Salamance en et tribunait de la Historia... Salamance, 1961, p. 56.) Depuis, M. Marvase a obtequ du restaue de l'Université, Don Marues Esperabi Louans, une déclaration qui confirme celle-là (Op. cd., Val. 1, p. 350, note.)

<sup>(101)</sup> C'est mess que cet auteur cite, à l'appui de se membre de voir, le Summe philosophics du frère Salvador Maria Rossiu, dominimin italien, très ou courant des choocs de seu ordre, dut-il «Colon en España, p. 230), mais dont l'ouvrage fut imprimé en 2766; le Mémoirs à Philippe V des Pères du couvent de San Estaban, dans lequel lis rappellent tont ce qu'on fit pour Colomb à Salomanque, decument dont les auteurs sont se luca renseignée sur Colomb qu'in le font arriver à Salomanque en 1484 et placent son départ de Paion en 1491 (Ibidem, pp. 235 et 432); les Varones clustres de Onneauxa, qui mont de l'anuée 1680; l'Historia de la ciudad de Salomanca, du Barneré Donano, imprimée en 1776 et quelques autres ne pouvant faire autorité en veu matières, summe in mémoire du frère Autonio Gonzales de Acuta, Sante Domingo en el Pary; la Historia de Mejico, de Pannea; la Historia de la Orden de Producadores de la propuncie parsane, du fière Juan Mateman,

M. Lazzaroni, autre champion de la même thèse, n'ont pas plus de valeur (202).

Les faits et les considérations qui viennent d'être exposés mettent la critique dans l'impossibilité d'admettre que l'Université de Salamanque ait jamais eu à examiner le projet ou les propositions de Colomb. Tout ce qu'on a dit à ce sujet vient d'une légende dont Remeau s'est fait le premier l'écho, et qui a probablement sa source dans le fait que Talavera et ceux qui eurent à s'occuper de cela suivirent la cour à Salamanque et entendirent là Colomb.

Mais l'idée que Colomb, pauvre, incounu ou méconnu, et sort seulement de ses convictions, avait comparu devant une auguste assemblée, composée des hommes les plus éminents de l'Espague du xv' siècle, et avait désendu contre elle ses théories cosmographiques, a quelque chose de si sédujaant pour les littérateurs et les artistes, qu'il n'y a pas à s'étonner qu'elle ait été si facilement accueillie par eux. La critique, dont le point de vue est différent, ne peut souscrire à ces fantaisies, et si elle pouvait se départir de la sévérité qui lui est propre, elle ferait comme M. de Loi-lis, qui raille doucement ces tableaux où l'on représente

(202) Ca hographa du Colomb, dont l'enzvre tâmoigne d'un vérstable esprit critique, confond cependant les conférences authentiques de Granade, muntionades par Geraldari, avec calles très problématiques qu'il attribue sun e professeure de Salamanque » (Lantanem, Cristofero Colombu, Vol. 1, pp. 193, 193 et 201,)



et les Mateures médites du operent de Sea Enteben, par les Pères Juan de Anara et Bannio et per le Père Mona (Ordaz, pp. 36, 37, 38), suvrages dont moun n'est antérieur su xvir<sup>a</sup> médis. Ordaz et Valos, qui combient admettre que l'Université de Salamanque de fut pour rien, officiellement, dans cette affaire, mais qui revendiquent pour elle le mérite d'avoir appuyé les propositions de Colomb su monastère de Sen Fatchan, considéré comme agrégé à l'Université, out cité nombre de documents et d'ouvrages à l'appus de cette thèse; mais tous sont du xvir<sup>e</sup> et du xvire siècle. Voyez Onnas, passim, et Visias, pp. 88-86. Ce dernier, qui élait chancine de Salamanque, a consacré de nombressus pages de son intéressante Visia de Colon à démontrer l'importance des conférences de Salamanque. Voyez surtout pages 88-90.

Colomb, comme le Christ parmi les docteurs, expliquant devant un concile d'hommes de toge et d'épée sa thèse de la possibilité de passer aux Indes par le pouant (203).

## X. — Les prétendnes conférences du couvent de San Rateban. Rôle de Diego de Deza.

Les raisons qui montrent que l'Université de Salamanque n'a jamais su à s'occuper des propositions de Colomb sont tellement sériouses que peu d'auteurs se sont hasardés à en contester la valeur. Matheureusement, caux-là mêmes qui étaient obligés de se rendre à ces raisons, n'ont pas osé effacer du livre de l'histoire la Jégende populaire de Colomb comparaissant devant la célèbre Université et défendant contre les docteurs de la vieille école les idées nouvelles dont on suppose qu'il était le champion, Comment se résoudre à cela! Mais si on maintenait quand même la légende, il fallait aussi admettre que la savante Université avait condamné les propositions scientifiques attribuées à Colomb, puisque telle fut la conclusion de ceux auxquels ses propositions avaient été renvoyées. Cela non plus n'était pas possible. Ici, la question de clocher primaît tout, et à tort ou à raison, on ne pouvait admettre que l'Université de Salamanque, la plus éclairée, la plus renommée de toutes celles de l'époque, avait été assez ignorante pour nier les principes scientifiques sur lesquels reposaient les idées prêtées à Colomb, Il fallait donc trouver autre chose et, comme il y a des accommodements avec les faits, ainsi qu'avec le ciel, on trouva le moyen de concilier ce qui était inconciliable. Voici la thèse :



<sup>(103</sup> Sono oggi numerosissimi i quadri nei queli Colombo appare, come Gesh Gristo tra a dottori, davanta un cunsclio di togati ragori e accigliati, per eostenaro: la sua tesi di poter raggiungere le Indie navigando per il ponente, (Crusoforo Colombo, p. 21.)

L'Université même de Salamanque, le corps enseignant constitué officiellement, n'a pas eu à se prononcer sur les propositions de Colomb, et c'est es qui fait qu'on ne trouve aucune trace de cela dans ses archives. Mais, à cette époque surtout, l'Université était un corps complexe, « com-« posé non seulement des maîtres et gradués de l'établis-« sement propre, mais aussi de collèges et de couvents « qui y étaient inscrits et agrégés, qui s'y immatriculaient < en bonne et due forme et qui constituaient un corps « général de doctrine et d'enseignement, ayant autant de « ramifications que d'instituts, et s'y rattachant sous une « pensée commune et uniforme (204). » C'est à l'un de ces collèges ou couvents, celui de San Esteban, qu'auraient ou lieu les fameuses conférences qui doivent ainsi être considérées comme ayant été faites à l'Université de Salamanque, puisque o'est elle qui les inspira et que c'est avec ses docteurs et ses professeurs qu'elles furent tenues.

San Esteban, dont on fait le théâtre de ce débat, était un couvent de dominicains où l'on enseignait toutes les matières professées dans les écoles du temps (205), et qui était le plus important de Salamanque, alors le centre intellectuel de l'Espagne (206). Colomb, nous assure-t-on, y présenta et défendit ses théories dans des réunions d'astronomes, de mathématiciens et de théologiens accourus pour l'entendre (207). Là, nous dit l'un des meilleurs bio-

<sup>(204)</sup> Onnas, La Universidad de Salamanca, pp. 13, 14.

<sup>(205)</sup> Le couvent de Sun Esteban était agrègé à l'Université de Salamanque et formait l'un des nombreux collèges qui existaient alors dans cutte ville. On y suscignait la théologie, les mathématiques et les arts libéraux II appartenant à l'ordre des Dominicains. (Voyex Macsanau, Christophe Colomb et l'Université de Salamanque, p. 15 et passim.)

<sup>(200)</sup> Il y avait à Salamanque 27 collèges et 25 couvents, le plupart immatriculés à l'Université. On y comptait 7.000 étudiants. (Macranal, ep. c.i., p. 45; Cinor. Les Histoires générales d'Espagne, Paris, 1805, p. 78.)

<sup>(267)</sup> L'un des autours du zvus siècle qui a le plus contribué à accréditer

graphes modernes de Colomb, là, suivant une tradition ininterrompue, se tenaient, dans une salle appelés au-jourd'hui profundis, les réunions les plus importantes et les plus nombreuses (208). Ces réunions, nous assure-t-on encore, avaient été préparées par les amis de Colomb pour réagir centre les conclusions défavorables de la commission royale, présidés par Talavera, que l'on suppose avoir été rendues dès l'année 1486. Diego de Deza, priour ou moine influent du couvent de San Esteban et professeur à l'Université de Salamanque (209), aurait été l'âme de ce

In therein des conférences de Salamenque, Orcilate, essure que les mathers et professours des facultés de methémetiques et des aria istireux assulatent, avec les dosteurs en théologie, à ces séauces, et quaprés avoir demandé à Colomb sur quels fondements il n'oppuyait, ils flurent par escopier en démentration : Començaren à orde, y à suguers les grandes fundamentuque tenas, y a posse dins aprobares en demastracion (Varante disserves, etc. III, p. 18.)

(208) Asumio, Grisichal Colon, Vol. I, p. 117

(209) Dinas in liura, Fun des personness les plus sympathiques de cette épuque troubité, appartenant à l'ordre des Dominicaine auquel il s'était affilié tout jaune et dont il devint l'une use illimitations. À le fin du un siècle, dit le dernier de nes hisgraphes modernes, s'il était un tépagne un des meitres les plus sutorisés de l'école dominicaine s, (Manouseur, Les Dominicaines, p. 106.) Il fut l'un des promiers projecteurs de Colomb C'était un homme émment à divers titres. Espeit ouvert, intelligence écoirés et coror généraire, il paraît avoir favor se Colomb dès la summemment. Le grand tiènnes, qui n'etait que prodique de témoiguages de grabitude, a rocoum ses chigations envers les dans plusieurs lettres à sen file, dons l'une desque de de Paiancia, dés l'époque de mon arrivés en Castille, — desque ge unes à « Castille, — m'a toujours favorses et désiré mon hommur, a ¡Navannera, Voi, f, p, 245; flaccoita, Seriffe, Voi, II, n° XXXXVII, p. 232.)

fi set vraisembleble que les relations de Dem aven Colomb communeérent à Salamanque, quand notre Ganus survit les Itois Catholiques et Tainvern dans cette ville. Dem, à cette spoque, était professeur de théologie à l'Universite Colomb paraît n'être lai avec lui et seruit devenu son hôte au convent où il surest fait les canfévences dont il est ici question. Mois sons de consensum con faits que pur flemeent, qui sit que sons estes circussiance Dem fait tout pour Colomb et qu'on doit le regarder comme ayant été l'initiateur de la découverte des indes l'initiateur de la découverte des indes l'initia, bries et sotres le représentant comme ayant organis, à Salamanque une véritable aubaie coutre Taisvers, qu'il sevant hostile on mai dispose pour Colomb, et unent de toute son

mouvement. Gagné aux idées de Colomb, il l'entraîne à son couvent, où il est défrayé de tout et où on lui fournit l'occession de faire connaître ses plans et ses idées. C'est là et à la ferme de Valouevo, qui dépendait du couvent (210), que le futur amiral est supposé avoir trouvé des partisans convainous et devoués, et qu'aurait commencé, entre lui et les savants représentant les doctrines officielles, la lutte eclentifique dont nous entretiennent Fernand Colomb et Les Casas (211).

influence pour faire hien venir celm-ai à la cour. Lauravous lus attribus un rôte lout austs considérable et cruit même que Colomb lus doit d'avoir échappé à l'Inquisition. (Op. cil., Voi. 1, p. 196-196.)

Dans dut quitter Salamanque en mome temps que Colomb, car c'est à crite àpaque qu'il fut chargé par les Bois Cotholoques du l'instruction du prince Den Juau qui devait mourie une distinc d'années plus tard il occupe sucomitéement les évéchés de Zamora en 1494, de Salamanque en 1496, de Palencia en 1500, de Séville en 1504, et de Tolède en 1523 (Voyez Game, Series Episcoporum Esciesas Calholicia, Ratisbonne, 1672,: En décembre 1408 il succède comme grand inquisiteur au famoux Torquemeds, dont malheurement il suivit les terribles errements, (Leonavie, Mainire de l'Inquisition, Puris, 1817, Voi 1, p. 200, Panse ore, Fordinand and Isabella, Vol. III, p. 200.)

Desa mournt le 8 juin 1528, à l'âge de 50 ans. Voyes our ce personnage l'excellent point volume du P. Mandonnet: Les Deminicains : etc. Cet auteur éroit que Desa était l'un des deux moines dont porte Colomb comme lui ayant toujours éte fidèles. Nous evons montré su chapitre le de ces Acevelles Etades que ces deux moines étaient Perez et Marchons.

(210) Il existe une tradition locale d'après lequelle cette ferme, que e récliement appartant au couvant de Sun Esteban, et que est située à quoiques héamètres de Salamanque, à servi de refuge à Colomb quand les importantife des sois et les intrigues des méchants l'eurent forcé à chercher un soile discret, « G'est là que les moines domnicains vensient s'antrotaure avec « leur hôte sur les importantes considérations qu'il avait dédutes de ses éta-s des, des livres de seinness et de su grande expérience, et qu'ils découvaitsses des les du moins co que sir Clemente Markham nous assure. (Loissiène, p. 47.) Lois n'e rest d'extraordinaire d'ailleurs, pursque le P. Manabel à vu sur les murs de cette ferme les lignes que Colomb y avait tracées su charbon pour faciliter ses démonstrations. (Visus, op. cid., p. 199.) L'un des propriétaires de ce heu conseccé y à fait élever un pièrer en pierre surmonté d'un globe.

(211) Voir ci-dessus paragraphe 5. Parmi les autours qui ent admis ce système, il faut nommer les suivants :

Pratica qui, tout en nontanant que a'est à l'Université même que les propo-

D'après cette manière de voir, ces conférences, tout en n'ayant aucun caractère officiel (212), auraient néanmoins pris naissance dans l'Université de Salamanque et lui feraient honneur, puisque loin d'être défavorables à Co-

nitions de Colomb forest renvoyées, place d'unportantes conférences à San Estation, et neue montre Daze entevant Colomb de Salamanque et le faisent transporter à la forme de Valcuevo, pour le soustraire aux injures de sen adversaires qui avaient pousté l'outrege jusqu'à le chance de l'Université comme un fou, en le poursuivant de huées (Colon en España, pp. 205-204);

Assesso, qui namire quo a las plus gravos religieux e et da e respectables a professeure de la célèbre Universelé e vanament écouter les discours de a Colomb, avec le désir d'arriver à la conviction méressère pour accepter e ces nouveautés qui annonçaient une si grande révolution our le totrain e de la accesse e (Cristobel Colon, Vol. I, p. 117);

Le changine Le Tonne e Vasan,qui most que une es point un as peut oppoage ries de vilable en témoignage des Dominicales, puint aux archives du souvent, et qui affirme que e le répour de Colomb à San Estaban et l'influence e de ce pauvent sur le résolution de le roise sont à l'abri de tout soupçon ( Vide, p. 83) ;

Manual, qui funte formellement l'Université de Salamanque de estte affaire et place su convent de San Eslebon et à Vileurve les conférences que Colomb tenait avec des hommes de smonous et des personnes attachées à la pour (Colombus and the fourth centenary of his discovery, Procedings of the Royal Goo. So., sep. 1693, Londres, p. 369).

Emis Ross qui a dound une stres d'articles sur la question dans le Cosmos de septembre, octobre et novembre 1803. Cet esteur a visité le couvent de Saint-Missons où l'on montre encore la porte par laquelle Colomb Mait introduit dans la mille vé se tousient les conférences.

Manuel Salice Fanak, professay à l'Université de Séville, qui est d'aves que les conférences de Salamanque furent très réclies, mus qu'elles a avecent aucun maractère officiel et qu'elles as lugrant principalement en couvent de San Estaban et à Velcuevo, où Calomb souvemquet ses quditeurs. (El Descabrimiente de America, p. 90, 94.)

Les autours qui adoptent cutte thèse expliquent, pre le caractère privé de ces conférences, le fast qu'aites un sout pas mentionnées dans les arctives de la milèbre Université; mais elles ne le nont pas non plus dans noum écrit du temps et la distinction que l'un vout établir en faveur de convent de buel-blissue de repuss que sur des témosquages postériours.

1212) Las conferencias de San Esteban, aunque mas solemnes d'importante que la Junta de la Corte presidida por el representante del Rey firem un caracter priodite, e les conferences de San Estaban, quoique plus solemnelles e et plus importantes que celles de la Junta de la Cour prinidès pur un représe sontant du roi, evalent un caractère privé. » (Vales, Vide, p. 24.)



lomb elles auraient eu pour résultat d'amener les Rois Catholiques à lui donner des espérances, qui devaient se réaliser plus tard.

Cette thèse ingénieuse a été embrassée avec ardeur en Espagne, et le nombre d'articles de revues, de brochures et de livres qui ont été publiés pour la soutenir, ou dans lesquels on l'a soutenue, est considérable (213). Elle n'a cependant d'autre fondement que ce que dit Remesal qui, comme on l'a vu, parle en effet du couvent de San Esteban, mais qui n'est pas un auteur contemporain et dont les assertions à cet égard ne sont confirmées par aucun document du temps (214).

On peut admettre que les choses ont pu se passer sinsi; mais on n'est pas fondé à dire que tel a été le cas. Que Colomb, qui était beau parleur et très tenace dans ses idées, ait profité de son séjour à Salamanque pour chercher à intéresser à la réussite de l'entreprise qu'il méditait les professeurs de l'Université et ceux du couvent de San Esteban, il n'y a rien là qui ne soit fort naturel. Nous ne voyons même aucune raison pour ne pas accorder à ceux auquels ce genre d'amplifications sourit, que, comme le philosophe grec, notre Génois a pu enseigner une cosmographie nouvelle aux avides auditeurs qui le suivaient

Vignaup Nouvelles Études, L

<sup>(213)</sup> Ordes, qui était bibliothècnire de l'Université de Selemanque et qui s'est montré un des plus sélés dans la compagne ouverte pour soutenie la thèse mentionnée icu, à indiqué, dans son mémoire, les principeux de ces ouvrages.

<sup>(214)</sup> Parmi caux dont le témoignage confirmerait l'existence des conférences du couvent de Saint-Etienne, on se platt à citer Bernardo Domano, auteur d'une histoire estimée de Salamanqua, qui donne de caricux détaile sur ce couvent (pp. 130-141). Mais cet auteur est du xviir siècle et on ne voit pas qu'il sit fourni aucune preuve de ce qu'il avance sur ce point. Les éditeurs medernes de son livre y ont inséré un document, dû à un littérateur espagnol estimé. Don Pascuai Sanchez y Ramos, où toute la légende de Colomb à San Esteban est de nouveau relatée (pp. 135-137); mais out auteur, qui s'appuie d'ailleurs sur Ramesal el Orallana, mouret en 1855, il ne savait donc rien par lui-même.

dans ses promenades à la ferme de Valcuevo, où l'obligeance des moines de San Esteban lui avait trouvé un asile tranquille et poétique, afin de le soustraire aux outrages de la tourbe de Selamanque. Ces faits sont possibles ; ils ne sont pas établis. Mais, ce qu'il importe de faire remarquer, c'est qu'en présentant ainsi les choses, en disant que c'est au couvent de San Esteban ou à Valcuevo, et non à la célèbre Université qu'eurent lieu les conférences où les propositions de Colomb furent examinées, on tourne, sans la résoudre, la question qui nous intéresse le plus. Ce qui fait qu'on attache de l'importance à l'intervention de l'Université de Salamanque dans cette affaire, c'est qu'on suppose que Colomb y a exposé et défendu la théorie de la aphéricité de la terre et de la possibilité de passer anx Indes par l'ouest gu'il a formulée plus tard, mais qu'il assure avoir toujours eue. Dans ces conditions il convient de chercher à savoir si le corps savant, qui était alors le plus éclairé qu'il y cût en Espagne, et qui avait même une réputation européenne, s'est prononcé contre une telle doctrine.

Il n'en est pas de même s'il ne s'agit que du couvent de San Esteban. Pour la critique il est indifférent que Colomb ait ou n'ait pas conféré svec les dominicains de ce convent, tandis que la question change d'aspect si l'Université de Salamanque a été saisie par les Rois Catholiques du projet de Colomb et si c'est là qu'eurent lieu les conférences dont on parle tant. Dans le premier cas il n'y a aucune conséquence à tirer du fait ; le second cas suppose, au contraire, que les propositions de Colomb avaient un tel caractère qu'il était nécessaire de les soumettre à la première autorité scientifique de l'Espagne. C'est pour cela que les auteurs qui sont acquis à la thèse que l'objet de Colomb était de gagner par l'ouest les contrées auxquelles les Portugeis voulaient aller par l'est, attachent tant d'importance aux conférences de Salamanque.

Remarquons, d'ailleurs, pour clore ce sujet, que les conférences de San Esteban ne sont pas mieux établies que celles que l'on attribue à l'Université (215). C'est sur la foi de témoignages dont aucun n'est contemporain que les unes et les autres sont admises. Tout ce que l'on peut dire, c'est que s'il y a des raisons décisives pour faire regarder comme apocryphes celles que l'on place à l'Université, il n'y en a aucune qui oblige à rejeter aussi les autres.

XI. — Résumé. La commission royale organisée par Talavera fut seule chargée de l'examen des propositions de Colomb.

Les faits exposés et expliqués dans ce chapitre ont établi les points suivants:

Que les propositions de Colomb, soumises aux Rois Catholiques au commencement de l'année 1486, furent renvoyées à une commission royale appelée aussi Junte, qui fut organisée à Cordoue;

Que tout ce que nous savons de cette commission nous vient de Fernand Colomb et de Las Casas et de la déposition d'un de ceux qui en faisaient partie, Maldonado;

Que ces témoignages, les seuls que nous ayons sur ce point, portent que la commission fut organisée à Cordoue par Talavera, qu'elle siégea à Salamanque et qu'elle entendit les explications de Colomb;



<sup>(215)</sup> D'Avila, dont nous estions tout à l'heure l'important travail sur Salamanque, s'est arrêté asser longuement sur le couvent de San Esteban, auquel les pages 206 à 226 de son tivre sont consacrées. Il nomme un grand nombre de dominicains distingués qui en sont sortis et qui ont exercé l'apostolat au Nouveau-Monde. Mais il ne dit rien de Colomb. C'était, il semble, l'occasion de parler de l'influence que les religieux de ce couvent suraient eue sur lui et sur la découverte de l'Amérique. Le silonce, sur un point aussi important, d'un auteur comme celui-là qui déclare avoir dépouillé les archives mêmes du fameux couvent (p. 206), est significatif.

Que cent trente ans sprès le fait ainsi rapporté, un chroniqueur dominicain, Remesal, avance que Colomb se rendit à Salamanque pour faire connaître ses raisons aux professeurs de l'Université et que, dans ce but, il tint au couvent de San Esteban des conférences qui eurent pour résultat de gagner à ses idées les premiers maîtres de l'école.

Sur ces données, auxquelles on peut seulement sjouter quelques indications tirées des déplacements des Rois Catholiques à l'époque, on a formé les trois systèmes suivents:

1º La commission, ou Junte, choisie par Talavera pour examiner les propositions de Colomb, s'associe les savants de l'Université et du couvent de San Esteban, à Salamanque, où ont lieu les conférences contradictoires dont parlent Fernand Colomb, Las Casas et Maldonado, qui sont celles mêmes que mentionne Remesal. La commission ne se prononce pas immédiatement; elle fait attendre sa décision plusieurs années et finit par déclarer que la demande de Colomb était inacceptable. Cette thèse est celle de Muñoz, de Navarrete, de Washington Irving et de la plupart des biographes de Colomb (216).

2º Il y eut deux juntes ou commissions auxquelles les propositions de Colomb furent soumises. Celle constituée par Talavera n'alla pas à Salamanque; elle se prononça immédiatement contre l'entreprise de Colomb et fut remplacée par une autre commission composée des savants de Salamanque qui tinrent des conférences au couvent de San Esteban et à la ferme de Valcuevo, conférences où les

<sup>(216)</sup> Munez, liv. II, § XXVII, Navannum, Viages, Observationer V at VIII, Vol. III, pp. 598-614; Hunnoldt, En. Critique, Vol. I, p. 161-104; W. Invino, Life, liv. II, ch. IV et V; R. de Londons, Christophe Colomb, Vol. I, ch. V; Tanbocci, Vita, Vol. I, ch. X, Larvanum, Hist. Gen. de España, Vol. V, pp. 248-256; Panecoum, Fordinand and Isabella, Vol. II, ch. XVI, pp. 136-132, Frans, Discornery of America, Vol. I, p. 461; Lassanoni, Cristoforo Colombo, Vol. I, pp. 163, 184, 199.

idées de Colomb furent approuvées. Cette thèse est celle imaginée par Pinilla; défendue habilement par le chanoine de la Torre y Velez, elle a été acceptée par Asensio et par Markham; elle est généralement adoptée en Espagne (217).

3º Il n'y a su, à l'époque dont il s'agit, qu'une commission ou junte, celle formée par Talavera, qui était composée de savants, de marins, de lettrés et de conseillers de la couronne. Elle paraît avoir siégé par intermittence à différentes dates et en différents lieux, et, comme on le verra à un autre chapitre, finit par se prononcer, en 1490, contrairement aux aspirations de Colomb. C'est la thèse, ou plutôt la version du fils de Colomb, de Las Casas et d'Herrera (218). C'est la manière de voir de M. Harrisse (219).

La critique n'a pas à hésiter entre ces trois systèmes. Elle doit s'en tenir au témoignage des deux premiers biographes de Colomb et à celui de Maldonado, les seuls qui datent de l'époque et qui se concilient avec les indications dérivées d'autres sources. Tout ce qu'on a ajouté aux faits ayant cette provenance est dépourvu d'authenticité et provient d'auteurs qui ne sont pas du temps ou n'a qu'une valeur purement conjecturale.

Nous tenons donc pour acquis que les premières propositions de Colomb, les seules dont il soit question ici, n'ont été soumises par les Rois Catholiques qu'à la commission qu'ils avaient chargé Talavera de composer et que

<sup>(217)</sup> Percua, ch. IV, V et VI, notamment, pp. 129 et 158-151; La Toume V VIIII, pp. 175-221; Arrento, Cristobal Colon, Vol. I, liv. I, ch. V et VII, pp. 96-99 et 156-157, Mancanan, Columbra, pp. 43-49, Fanné, El Descubramiente, IIº partie, ch. I, pp. 78-181.

<sup>(218)</sup> Historia de les Indies, Doc. I, liv. f, ch. VIII.

<sup>(219)</sup> Christophe Colomb. Vol. I, pp. 338-383. M. Harrisse, cependant, no n'est pas très nettement expliqué à cot égard et ou pourrait croire qu'il admet que, contrairement à ce que dit Les Gasse, la Commission de Talavera rendit sa décision en 1687.

c'est cette commission seule qui a délibéré sur leur acception et qui a concla qu'elles devaient être rejetées. Il a pu y avoir des conférences à ce sujet à Salamanque, parce que les souverains séjournèrent dans cette ville à l'époque où la commission dut s'occuper de cette affaire; mais on ne saurait associer à ces délibérations l'Univeraité de Salamanque qui est restée étrangère à tout cela. Si les propositions de Colomb donnèrent lieu à des conférences savantes au couvent de San Esteban, elles n'ont pu avoir qu'un caractère privé; le fait même n'est avancé que d'après une tradition recueillie tardivement et dont on ne trouve aucune trace dans les documents du temps.

Quel que soit le lieu où se tinrent ces délibérations, nous n'avons que de vagues indications sur leur caractère : mais le peu que nous savons à ce sujet n'autorise guère la supposition, si généralement acceptée, qu'il y eut à cette occasion des assises solennelles où l'on discuta scientifiquement et théologiquement de grandes questions cosmographiques qu'auraient soulevées les propositions de Colomb. Il est vraisemblable que les choses se passèrent plus simplement et que ces fameuses propositions ne donnèrent heu à rien de ce genre. Nous sommes portés à exagérer l'importance des discussions qui peuvent avoir eu lieu à cette occasion parce que, inconsciemment, nous proportionnons à la grandeur des résultats obtenus l'effort fait pour les atteindre. En tenant pour certain que les propositions de Colomb avaient un caractère tout à fait extraordinaire, on est naturellement amené à supposer qu'elles ont du provoquer un débat de l'ordre le plus élevé. Mais le fait d'où l'on tire cette déduction logique n'a pas la certitude qu'on lui suppose, car, si on laisse de côté les propres assertions de Colomb, produites après ses découvertes, rien, dans ce que nous savons d'autres sources, n'autorise à dire que ce qu'il demandait motivait les savantes conférences dont on a tant parlé (220).

Il semble, au contraire, que ni les conseillers des rois catholiques ni les rois eux-mêmes n'attachèrent une grande importance aux propositions de Colomb, puisque malgré ses instances elles trainèrent pendant plusieurs années devant la commission. Et, en effet, soit que ceux qui la composaient fussent incapables, comme le dit Las Casas, de se rendre compte de la portée des questions qu'ils avaient à examiner, soit plutôt qu'ils y missent de l'indifférence, ou qu'ils crussent, avec celui qui les présidait, que le moment n'était pas opportun pour les Rois Catholiques de s'engager dans une autre entreprise que celle de la délivrance du territoire, ils prirent leur temps pour se prononcer, et on verra, à un autre chapitre, que ce n'est qu'après avoir fait attendre cinq années leur décision qu'ils la firent connaître.

Avant de dire dans quels termes cette décision fut rendue, et de montrer ce que pouvaient être les propositions qui la motivèrent, nous allons chercher l'emploi du temps de Colomb pendant les cinq années d'attente qu'il passa à la cour de Castille, depuis le 20 janvier 1486, date probable de son arrivée à Cordone pour se mettre à la disposition des souverains, jusqu'à la fin de l'année 1490, époque à laquelle on lui signifia son congé.





<sup>(220)</sup> Ce point sera établ. dans le chapitre où nous examinerons les propositions de Colomb.

DOWN by Google

Origina from UNIVERSITY OF MICHIGAN

# CHAPITRE QUATRIÈME

# COLOMB A CORDOUE SES RELATIONS AVEC BEATRIZ ENRIQUEZ NAISSANCE DE PERNAND COLOMB

1487-1488

#### SOURCES D'INFORMATION

Les relations de Colomb avec Beatriz Enriquez de Arana n'ont exercé aucune influence sur la carrière nautique du Découvreur de l'Amérique. Elles tienneut, cependant, une grande place dans sa vie et ont pesé lourdement sur sa mémoire. Nous ne les connaissons que par quelques dispositions testamentaires de Colomb lui-même et de ses fils, par une douzaine de mentions, de quelques lignes chacune, empruntées à des écrits du temps, et par quelques documents notariés relatifs aux Arana, découverts de nos jours. Nous les énumérons par ordre de date.

 Relacion de varias cantidades de maravedis, dadas de orden de los Señores Reyes à Cristobal Colon, antés y al tiempo de su primer viage a Indias.

NAVARRETE, Vol.11, nº 11, p 4-5.

Ce sont des extraits dûment certifiés de livres de comptes, appartenant aux Archives des Indes, tenus par Francisco Gonzales, de Séville, trésorier des Rois Catholiques, par Luiz de Santangel et Francisco Pinelo, trésoriers de la Sainte-Hermandad, et par Garcia Martinez, attaché à l'évêque de Palencia, constatant divers paiements faits à Colomb au nom des Rois Catho-

liques en 1847 et années suivantes, c'est-à-dire dans la période pendant laquelle Colomb contracta avec Beatriz Enriquez des relations intimes dont ce chapitre a pour objet de déterminer le caractère.

# COLOMB (Chr.). — Institucion del Mayorazgo, février 1498.

Archives de Simances et de Veragua. Publié pour la première fois dans le Memorial del Picyle, foi 134 et eq., puis per Navanaura, Vol. II, pp. 224-225, et par a flaccolte, Scritti, Vol. II, p. 304 et eq. Traductions : française dans Fourana, Hist. de F. Colomb, pp. 726-729; anglaise dans Traccana, Colombus, Vol. III, pp. 546 et eq.

C'est l'acte par lequel Colomb, usant d'une autorisation que les Rois Catholiques lui avaient donnée le 23 avril 1497 (La Faculted, texte dans Navanners, Vol. II, pp. 221 et sq.), institua un majorat pour perpétuer dans sa famille son nom et ses titres et privilèges. C'est un document de la plus haute importance. Fernand Colomb y est appelé à la succession du majorat en cas d'extinction de la lignée masculine de Diego. Voyez sur cette pièce Hannissz, Christ. Colomb, Vol. II, p. 148 et sq.

# Mémoire à son fils Diego, 1502 ?

Raccolla, Scrift, Vol. II, p. 166. Voyes sur ca document non Études, VI, Sources, nº 1.

Colomb recommande Beatriz à son fils.

# 4. — Testament et Codicile, du 25 août 1505.

Texte dans le Memorial del Pleyto, 1806, dans Patria el Biographia del granda Ammiraglio de Luigi Colombo, pp. 439-443, dans Navannera, Vol. II, pp. 311-315, et dans la Raccolia, Scritti, Vol. II, pp. 260-266. Traductiona: française dans Fousiera, pp. 736-735; angleses dans Thachan, Vol. III, pp. 856-666.

Le 19 mai 1506, Colomb déclara à un notaire de Valladolid qu'il avant fait son testament, mais que, voulant le rectifier il l'avait refait et qu'il nommait pour exécuteur de ses volontés son fils Diego, son frère Barthélemy, et Jean de Porras. Il produisit alors la pièce originale, entièrement écrite de sa main, signée et datée de Ségovie, 25 soût 1505, et le notaire la transcrivit mot pour mot dans l'acte de dépôt qui est précédé et suivi de longs préliminaires signés du notaire. A cette pièce était ajoutée une

liste de personnes auxqueiles Colomb faisait certains legs. Ce codicile, comme on l'appelle généralement, est donc le seul testament que nous ayons de Colomb, auquel cependant il faut ajouter l'institution du majorat qui contient aussi des dispositions testamentaires. Le texte original de Colomb et la transcription même du notaire n'existent plus, mais il y a des copies authentiques de cette dernière. La seule qui ait été publiée intégralement et exactement est celle donnée par M. de Lollis dans la Raccolta. Le texte de Navarrete est inexact et incomplet. Ce document est important pour la clause relative à Beatriz ainsi qu'à d'autres points de vue.

 COLOMB (Diego). — Premier testament de Diego, fils de Colomb, 16 mars 1509.

Raccolta, Documenti, p. 176. Voyez nos Études, VI, Sources, nº 2, où il faut lire 1509 au licu de 1500. Disposition relative à Beatriz.

- 6. Deuxième testament, 8 septembre 1523.
- Reccolla. Documenti, nº CXV, p. 209, pour la clause relative à Beatriz. Voyez les Études, VI, Sources, nº 5. Autre disposition relative aux héritiers de Beatriz.
- OVIEDO. Remarque sur les deux fils de Colomb, 1535.

La Historia General, Liv. III, ch. VI, Vol. I, p. 71.

8. — SANTA-CRUZ. — Remarque sur F. Colomb.

Déposition du 31 décembre 1536 Dans Duno, Colon y Pinzon, p. 266.

COLOMB (Fernand). — Son testament, 3 juillet 1539.

Texte dans Documentos ineditos para la historia de España, Vol. XVI. Madrid, 1850, pp. 424 et sq.; Harrisse, Fernando Colon historiador de su padre. Séville, 1871, 8°, pp. 123 et sq.; Fernand Colomb, sa vie et ses œu eres, par le même. Paris, Tross, Ged. 8°, pp. 191 et sq. Raccolta, Documenti, p. 232 et sq.

Le document original manque, mais il y en a une copie authentique aux Archives de la Cathédrale de Séville et une autre aux Archives des Indes. Il y est question plusieurs fois de Pedro de Arana. La mère du testateur n'y est pas nommée.



10. LAS CASAS, 1527-1559. — Historia de las Indias. Madrid, 5 vol. 8.

Mentions diverses: de Pedro de Arana (Vol. II, p. 221); de Diego de Arana (Vol. I, pp. 398 et 414); du fils légitime de Colomb (Vol. III, p. 227); et de son fils naturel (Vol. III, p. 237).

GARIBAY (Esteban de), 1570. — De D. Cristoval
 Colon, primer Almirante del mar Oceano de las Indias.

Manuscrit écrit wars 1578, publis par Dunc, Nebuloss, pp. 192-286. Voyez nos Études I, Sources nº 22.

12. COLON (Christoval de Cardona y). - Amiral d'Aragon.

Memorial del Fleyto, Madrid, 1606, in-fol. Fol. 29 recto, et fol. 130 verso.

Assertion relative à Fernand Colon faite au cours d'une instance judiciaire.

13. HERRERA (Antonio de). — Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas i tierra firme del mar oceano. Escrita por Antonio de Herrera, Cronista Mayor de Su M<sup>d</sup>. de las Indias y su cronista de Castilla. En quatro Decadas desde el año de 1492 hasta el de 531. Madrid, Rodrigues Franco, 1728-1730, 4 vol. in-fol.

L'édition originale publiée de 1601 à 1615 est moins bonne que celle-ci qui est dus à l'érudit Gonzales Barcia. La Descripcion de les Indias, qui forme un ouvrage à part, se trouve tantôt au commencement de ces 4 vol., tantôt après le second. Les trois premières décades est été bien traduites en français par La Coste, Paris, 1660-1671, 3 vol. 4. La description a été aussi traduite en français. (Amsterdam, Colin, 1632, in-fol.). La traduction anglaise de flerrera par le capitaine Stevans, Londres, 1725-1726, 6 vol. 8° est incomplète et mexacte; les chapitres y sout tronqués et intervertis.

Herrera a parié de Beatriz à la 1<sup>re</sup> décade, livr. î. ch. Vil de son grand ouvrage et il la mentionne aussi dans la *Descripcion*, p. 3, col. 1. Roselly de Lorgues semble n'avoir connu que la traduction de Coste, qui est généralement bonne, mais qui l'a induit en erreur en ce qui concerne Beatriz.

14. SIMON (Pedro). - Primera Parte de las noticias

historiales de las conquistas de tierra ferme en las Indias Occidentales. Cuenca, 1626 [1627], petit in-fol.

Ce volume ne contient que la première partie, il y en a deux autres qui ont été imprimées dans les volumes 5, 6 et 8 de Almacem de frates interaries é seminarie de obras inclutas. Madrid, 1818-1819. 7 vol. 4. Cette première partie a été réimprimée à Bogota en 1882 par Medardo Biras, 1 vol. petit in-4-, pp. X-425 et XI pour la table.

Nó en 1574, le P. Simon commença à écrire en 1623. C'est dans cet ouvrage, dont la réimpression même est rare, que le mariage de Colomb avec Beatriz est mentionné pour la première fois.

15. MORALES (Andres de). — Historia de la muy leal ciudad de Cordova y de sus novilissimas familias por el D' Andres de Morales; 2 volumes manuscrits appartenant à l'Académie d'Histoire de Madrid. Collection Salazar.

Morales vivait au xvi siècle. Le chroniqueur Ambrosio Morales qui mourut en 1591 était son fils. Il avance que Colomb s'était remarié en Espagne. Voyez sur cet ouvrage la Bibliographia Colombina, p. 431, n° 921.

16. ZUNIGA (Diego Ortiz de) 1677. — Anales ecclesiasticos y seculares de la muy noble y leal ciudad de Sevilla... illustrados y corregidos por D. Ant. Maria Espinosa y Carzel. Madrid, imprimerie royale, 1795, 5 vol. 8°.

La première édition est de 1677, i volume in-fol. Zuniga, né vers 1610, mourut en 1680. Ses annales embrassent la période comprise entre 1246 et 1671. Son livre écrit sur des documents authentiques fait autorité. Sous l'année 1539 il parle de Beatriz et de Fernand Colomb.

 VERAGUA (les Ducs de). — Déclarations relatives à la légitimité de la naissance de F. Colomb.

Ces déclarations ont été faites, l'une en 1815, à Vargue Pons (Duns, Colon y la Historia postuma, p. 162), l'autre, en 1892, à l'abbé Casabianca (Glorification ratigieuss, p. 179).

A l'exception des numéros 12 à 17, tous les documents qui précèdent sont du xvr siècle et s'accordent entre eux. On vorra capandant que malgré cela leur témoignages été contesté. C'est à perse si les pièces indiquées ci-après ont été considérées comme conclusates.

# BEATRIZ ENRIQUEZ. — Déclaration de ses noms et qualités devant notaire.

Acte de sente faste par elle à Cordone le 9 janv, 1516, Dans - Assulate, Un Documente nuevo de Restrin Asriques de Arano (Roletia de la real Assidemis de la Historia, Vol., XL, 1907, 1902, p. 41-50).

Cette importante pièce à été découverte en 1901 par un frudat de Cordone, M. Rafael Ramirez de Arellano, correspondant de l'Académie d'Histoire de Madrid, à la suite des rechercles qu'il avait sostituées sur Beatrix Enriquez et les Arana de Cordoue. L'attention de M. Areliano avait été attirée sur ce point par una résolution qu'avait prise la ville de Cordona de donnée à l'une de ses rues le nom de Beatriz Enriquez. Il s'élova contre celle proposition of montre qu'il n'y avait aucune raison. pour la prendre, au contraire, et réuseit à empêcher qu'on lui donnât suite. Une fom engagé dans cette vois, il la suivit et découvrit à Séville, d'abord, puis aux archives de Cordone, un certain nombre de pièces au hentiques fort intéressantes relativos aux membres de la famille de Beatriz, au provenant d'eugmômes, tels que les testaments, saventaires, ventes et contrata, qu'il publia intégralement dans le Boletin de la real Academia da la Historia de Madrid : Datos nuevos referentes a Beateux Enriques de Arana... Nº de dec. 1909, Vol. XXXVII. Continuant ses recherches, M. Arellano découvrit plus tard le document esdessus mentionne qui confirme tout on qu'ont dit ou sadiqué les Colomb oux-mê-nes et les autours du temps Voyez our ors des x mamoires l'article de M. Marcel ; Christophe Colomb et Bestriz Enriquez de Arana, dans la Géographie, 15 mai 1901.

#### Date de la naissance de F. Colomb.

Sur on point nous avons les indications suivantes, une, dounée par Colomb dans as lottre du 7 juillet 15-13, qui est erronée d'ailleurs ; une, venent de Zuniga (Anales, Vol. III, pp. 374-375), celles que l'on emprunte aux inscriptions qui ont tiguré en qui devaient tigures sur la tembe de Fernand et la ransaignement donné par Marc Felipe l'exécuteur testamentaire de Fornand, dans les Declaraciones del testamente de D. Hernan Colon (Doc. Ineditos para la historia de España, Vol. XVI, Madrid, 1850, pp. 459-475.)  Colomb revient à Cordoue avec les Rois Catholiques et reçoit plusieurs gratifications. 1487-1488.

La situation de Colomb pendant la période d'attente qui suivit l'audience que lui donnèrent les Rois Catholiques à Cordoue en mai 1486, et la constitution de la Commission royale chargée d'examiner son projet, ne sont pas bien connues.

Colomb lui-même se considérait comme étant au service de ces rois depuis son arrivée à Cordoue en janvier 1486 et les traces qu'on a retrouvées du paiement de plusieurs sommes qui lui furent attribuées en 1487 et en 1498 (221), peuvent donner à supposer que, pendant cette période tout au moins, il fut réellement attaché, à un titre que conque, au service des souverains.

Nous avons vu que Colomb suivit la cour à Salamanque où il passa l'hiver de 1486-1487, et où il y a des motifs de croire que ses propositions donnèrent lieu à diverses conférences sur lesquelles nous nous sommes expliqués. Il est donc possible, ainsi que quelques auteurs l'ont pensé, que Deza ait déterminé à Salamanque un courant d'idées favorable au projet soumis à la Commission et que cela eut pour résultat de disposer les souverains, jusqu'alors assez indifférents, à donner à Colomb des encouragements matériels destinés à le faire attendre patiemment la décision de la Commission royale, ou celle que les circonstances leur permettraient à eux-mêmes de prendre (222).

Dans la manière de voir de ce biographe de Colomb, comme dans celle de Pinitte et de La Torre, ce serait Dess qui aurait fait conneitre aux Rois Ca-

<sup>(221)</sup> Selecion de Varias cantidades .. (Navanum, Vol. II, nº 3, p. 4 et 5.)
(222) « Co changement dans la conduite de la nour et la considération dont
« fut entouré, à partir de se moment, Christophe Colomb, furent le résultat
« immédiat des avis émis par les frères et les professeurs de Silamanque et
« de l'amilié persistante de Diego Deza. » (Asamsio, Cristobal Colon, Vol. I,
p. 119.)

Si grande, cependant, qu'était à cetta époque la pulsanca libératoire de l'argent, la modicité des sommes ainsi accordées est telle — 170.000 maravédis en tout, soit 2 550 fr. (223) — qu'on a peine à voir là une compensation pour des services rendus, ou un traitement pour un emploi quelconque (224).

theliques or que l'en pensait à Salamanque du projet de Colomb, et de rerait à partir de ce moment quile surment donné à une enteur des experaces serteines. (Voyen La Tonne v Vuiss, op. cit., p. 90.) Ruge cruit, su contraire, que les souverains evaient été favorablement impressueanés per les propositions de Colomb, une que n'étant pes un prutien de les acaspter, its voulurent laisser dormir l'affaire, afin de pouveir le regrandre plus tard. (Colombus, p. 94.)

(225) On a hassnoup dissectó me to valune du muravidia, paesa qu'un s'ast surtout prieccupé de chercher es valeur communiciais ou relative qui est plus ou moine discutable. Sur la valuar intrinsèque de este mogacie, les quieurs qui ont traité spécialement la question sunt à peu grés d'accurd pour l'untimer à environ un centime at dress. De peusset nues que se valeur sommerciale était six fois pius grande quielle ne le ceruit aujourd'hui, ciest-à-dare and door on macaridis on an costana at dema, on nouvertoblesis us an side cie, on Espagne, la même quantité de pain qu'en paierait aujourd'hui dix ontimes. (Voyes sur en point. Dummun: Monete recordate de Colomão, in Baccolla Colombiana, Quistioni Colombiana, p. 119-134, où la question cel trutés à fond. Voyes sums : Bassessa, Christophe Golomb, Vol. II, p. 251, qui douns le mêma chiffre, mais qui s'élait trèmpé dens une sautre évaluntion, Vol. 1,p. 397, Penacazzo, Colomb e la sun famiglia, p. 178-161, et Sauamaza, note P à sa Vila di Colombo, p. 217 et eq., qui arrivent su même résultat.) M. Thacher a fast on esicul inhorieus pour conclure, à tort, que is maravidis valut saviron doex crotimes (Colombus, Vol. I, p. 448-400.) Conminicia, Riogio de la Reina dota Isabel, illustracion, XX, p. 507-600, doque los toutes at les faits sur languels nout basés les calquis que précèdent.

(224) Le P. Mandonnet apprile con modestan gratifications des inregions (Les Dominimes, "p. 1251, leving crait qu'alies étaient doundes à tilre d'indemnités pour défrayer Colomb de ses dépenses quand il étail apprié à fournir des aspications à la Junte chargée d'exemiser son projet, mais celle suppose que ces propositions furent élecutées prodant plusieure années consécutivement et qu'on les represent dans les différentes villes où le cour en rendant, es qui est bien improbable. (Invino, Life, etc., Vol. t. chop. V. p. 124.) Proille veit dens ces passurents à Colomb une preuve que les Rois Calbuitques lui donnéesent des émoluments ou une pausion — emolumentes, sant-lies, panciones — à partir du 5 mai 1487 (op. cd., p. 220). Meis Laxiaroni remarque evec reison qu'on ne semult considérar les chases alors et que tout



Les Rois Catholiques quittèrent Salamanque au commencement de l'année 1487 pour aller préparer à Cordoue (225) la campagne de Malaga. Le 7 avril, Ferdinand, laissant la reine à Cordoue, se porta avec son armée sur Velez-Malaga qui capitula le 27 de ce mois. Le 7 mai le roi vint mettre le siège devant Malaga qui se rendit le 18 août (226). C'est deux jours avant le commencement des opérations contre Malaga, soit le 5 mai 1487, que Colomb reçut, à Cordoue, la première gratification mentionnée par les documents connus. Elle était de 3.000 maravédis et l'ordonnance porte qu'elle est attribuée à « Cristobal Colomo... « étranger, qui est lei s'occupant de certaines affaires rela« étranger, qui est lei s'occupant de certaines affaires rela« étranger, qui est lei s'occupant de certaines affaires rela-

Le 3 juillet suivant on lui alloue encore 3.000 maravédis, pour l'aider dans ses frais : para ayuda de su costa (228); mais rien n'indique où et par l'ordre de qui ce paiement fut fait. Le mois suivant, le 27 août, c'est-à-

Vignaud, Nouvelles Études, I

ce que l'on paut dire c'est que « les souvereine ont voule subvenu sus em« barres extrêmes du penvre Colomb en lu accordant de temps en temps et

e duns main avers - averamente la mano - quelques subsides, el escore,

e pent-être était ce poussès par quelques amis competiasants du marin gée zois, » Op. cit., Vol. I, p. 210 )

<sup>(225)</sup> Y notvieron à tener el invierno à Salamanen. (Cauvaiai, Anales... sub anno 1486.) Este ano estguieren los Rayes en Salamanen y a principio del insierne en Cordoba. (Ibid., sub anno 1487.) Ni Carvajal ni Zuniga un donnoci la date de l'arrivée à Cordone La chronique de Valladolid supplée en partie à leur silence. Partieren los Reyes, nuestros seneres, de Salamanen para un à Andalucia, trans ill de Enero de 1487. (Cronicon de Valladolid, apud Veloz.) (226) Voyes Paracour, Vol. II, chap. XIII où toutes ces dates sont établies.

<sup>(227)</sup> A Christobal Columo, astrongero, trus mil maravadas, que está aque faciendo algunas cosas complideras al servicio de sus Altesas, por cedula de Alones de Quintanille, com mandamento del Obispo. (Navannum, op. vil., Vol. II, nº 11, p. 4.)

L'ordre n'indique pas où fut payée cette somme ; mais comme il vient de Quintaniila et de l'évique de Palencia, personange qui remplieseit les fonctions de Président du Conseil de Castrile, et que la reine était encore à cette dats à Cordone, qu'elle ne quitta que le 24 juin (Zowien, sub anne 1467), il n'y a peu de donte que le mot ioi — aqui — se rapporte à cette ville.

<sup>(228)</sup> NAVARRETH, Inc. oil.

l'ordonnancement d'une somme de à.000 maravédis, encore au nom de Colomo, pour qu'il se rende au camp, par l'ordre de Leurs Altesses (\$29). Il résulte de ce texte que Colomb fut appelé à Malaga par les Rois Catholiques, aussitôt après la prise de cette ville, qui,comme on l'a vu, tomba en leur pouvoir le 18 août 1487, mais devant laquelle ils restèrent encore quelque temps, à ce que dit Bernaldes (\$30). On ne connaît pas l'objet de cette convocation, qui prouve, toutefois, que Colomb n'asaista pas au siège de Malaga comme quelques auteurs l'ont cru. Six semaines après environ, le 15 octobre, on constate le paiement à Coloma d'une autre somme de 4.000 maravédis, motivé, comme la première fois, à titre d'aide dans ses dépenses (231).

Pendant toute l'année 1488, on ne relève qu'un seul paiement ordonnancé au nom de Colomb; il est du 16 juin et de la somme de 3.000 maravédis (232). Rien n'indique où il eut lieu; mais comme il a été fait buit mois après le précédent, et que c'est le dernier qui figure sur les documents officiels, il est à croire que les relations des Rois Catholiques avec Colomb commençaient à se relâcher et que notre Génois allait entrer, s'il n'y était déjà, dans cette période de gêne et de privations dont parle Las Casas, et dont il eut tant à souffrir, pendant qu'il attendait la décision, toujours retardée de la Commission royale.

C'est à cette époque critique de sa vie en Espagne, que Colomb nous, avec une femme de Cordoue, des relations d'une nature intime, dont nous allons maintenant nous occuper.

<sup>(229)</sup> Cuatro mil maravedis para ir al Real, por mandato de aga Allesae (ibid.).

<sup>(230)</sup> NAVARETE, loc. csf, note d'après Bernaldez.

<sup>(281)</sup> Ibid.

<sup>(232)</sup> Ibid., Viager, V. II, p. 4.

## II. — Colomb et Bestriz Enriquez. Les Araga de Cordone.

Le véritable caractère des relations que Colomb entretint avec la dame de Cordoue, dont il ent son second fils, a fait l'objet de longues controverses que la passion religieuse a obscurcies et souvent envenimées.

Cette dame s'appelait Beatriz Enriquez et appartenait à la famille Arana, de Cordoue. Nous savons que c'était là son nom de famille, parce que deux Arana ont fait partie des expéditions de Colomb et que Las Casas nous dit, de l'un d'eux, Pedro, qu'il était le « frère de la mère de D. « Fernand Colomb, second fils de l'amiral », et le cousin de l'autre Arana, Diego, qui resta à l'île Espagnole, où il fut massacré avec tous sea compagnons (233).

Cette famille était-elle noble? Se fiant, sans doute, à un mot avancé un peu légèrement par Zuniga, qui dit de la mère de Fernand Colomb qu'elle était une « demoiselle noble » (234), la plupart des auteurs modernes lui ont

(234) Donesila noble (Zanica, Anales, sub 1539).

<sup>(223)</sup> Diago de Arana était premier alguant de l'escadre de Culomb lors de sa première expédition: Alguani mayor del Armada. (Journal de Colomb, 25 déc. 1493; et Las Casas Historia, Liv I, ch 59, Vol. I, p. 398) Colomb lui donna le commandament des hummes qu'à son départ pour l'Espagne il laissa à la forteresse qu'il avait construite à Española, cù il furent tous massacrés.

Pedro de Arana étalt capitaine de l'un des anvires de la troislème expédition de Colomb. Les Casas, de qui vient ou renseignement, dit que c'étalt un homme honorable, qu'il a très bien connu, et constate as parenté avec Diego : Pedro de Arana, maiarai de Cordobe, hombre muy honrado, y bien cuerdo, el cual yo muy bien cognosci, hermane de la madre de D. Hernando Colom, hijo secuado del Almirante, y primo de Arana, el que quadé en la fortales a con tos 38 humbres que halló a la suella muertos el Almirante. (Historia, Liv.I, ch CXXX, Vol. II, p. 221.) Fernand Colomb dit aussi que Pedro était cousia de l'Aranaqui mourut à Española : Cagin di quell'Arana, che mort nalla Spannola. (Historia, ch. LXV, fol. 152 verso ) Quant au nom de ce dernier, Lis Cisas a dit, à doux reprises différentes, qu'il s'appelant Diego. (Op. cit., Vol. 1, pp. 398 et 414.)

donné cette qualité (235), bien que ni Colomb, ni sonfils Diego, qui ont nommé à différentes reprises Beatriz Enriquez, ne lui sient attribué le titre de dolla, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si elle avait été noble (236).

Nous sommes, d'ailleurs, pleinement renseignés sur ce point, aujourd'hui, par les recherches de M. Arellano qui a découvert dans les archives de Cordoue et de Séville des pièces tout à fait concluentes à cet égard (237).

Les Arana de Cordoue formaient une famille nombrense, mais de condition moyenne. Elle n'était ni noble, ni riche, bien que quelques-une de ses membres essent un

espalité de Cordone ayant anstitué un prix pour le mailleur novrage démontrant le marisque de Colomb avon Bentris Enreques, un érmit de cette ville présente un retmoire qui rempliant it toutes les conditions du programme et qui fut par conséquent nouveusé Malheureusement le travail de ou savant n's pas été publié, mais nous en constituent le missianne grâne à un vérdable évolut, M. Arcliano, que n'es la honne fortune de le lure. On y voit que Bestria Mariques était une danne de la plus baste noblesse qui par sus charmes retant Colomb à Cordons, où al l'épouse et la présente à la reine à laquette et la recommande ; il voyages ensuite aves elle, et à Harcelone, ou put le voir es bras du roi l'ardament, il est regrettable que ce curieux mémoire qui resié inèdés, Voyes le travail d'Arcilano mié ci-après.

homme commo Colomb, qui avest devet au Den et qui mantenatere privilèges avec oppositreté (Vabulesa, p. 114). L'amiesten n'est pas moins remarquable ches son file Diege qui, dans ses daux testaments, fait précèder les
noms de tous les membres de se famille qui y sest nommés, du mot Des ou
de neim de Dons, alors que Bestrix Enriques et Pouro de Arana y figurent
auss nette désignation. Il en aut de même dans le testament de Paranad Colomb qui y nomme plusieurs fois Podro de Arana mas l'appeler Des. On a
vu que Las Cassa ne loi donne pas non pins se tière. Dess la Mesarquia Septnola, Blates de se nobless, de Livanna y Pixena, Medrid, 1736, on ne irouve
mentionnée aucune famillo Arana. Dess le Blates de Sepana, Libro de Ore
de se nobless de A. de Boucos, Madrid, 1834, on trouve un ou deux Arana,
mus d'une époque posièrieure à Colomb.

(227) Annueno, Datos referentes a Bestris Enriques .. (Baletia de la Rest Academia de la Ristoria, dés. 1990). Un Documente ausve de Bestris Enriques... (Ibid., janv. 1992, ; our les documents découverts par M. Araifano, voyes les Sources, nº 16. peu de bien (238). Beatriz ne lui appartenait que par sa mère. Son père s'appelait Pedro de Torquemada; il épousa Aus Nuñez de Arana dont il eut deux enfants, Pedro, celui dont parle Las Casas, et Beatriz. On ignore la date de la mort de leur père, mais il mourut avant sa femme qui décéda le 2 juin 1471 en recommandant les deux enfants qu'elle laissait orphelins à sa grand'mère et à sa tante: Mayor Nuñez de Arana (239). On voit, en effet, par le testament de la mère de Beatriz et par l'inventaire de ce qu'elle possédait, qu'elle ne laissa que de vieux meubles et un ou deux lopins de terre sans valeur (240).

Beatriz et son frère Pedro restèrent donc pauvres et plus ou moins à la charge de parents plus fortunés. Ils devaient être alors tous les deux en bas âge, puisque Pedro vivait encore soixante-huit ans après, quand Fernand, qui mourut en 1539, fit son testament où il figure (241). On peut donc supposer que Beatriz avait dix-huit ou vingt ans quand Colomb la rencontra en 1487. Quelle était alors sa situation? Que faisait-elle et comment la connut-il? Nous sommes sans indications à ce sujet.

<sup>(23)</sup> Respecto à la condicion social de esta gente, puede asegurares que pertenecian al estado tieno, aunque tuoimen algunos hienes de fortuna e Quant à la condition sociale de ces geus on peut assurer qu'ils appartenaient à la classe moyenne, quoiquile possèdement qualque blon. 3 (Anni-Lavo, 1ºº article, p. 464)

<sup>(239)</sup> Il résulte des pièces découvertes par M. Arellano que Mayor Nunes de Arana était la sœur du père de la mère de Bestris : Pedro Nunez de Arana. Co dermer aut aussi un frère, Juan Enriquez, qui out pour îls Rodrigo de Arana, père de Diege, oclui que Colomb avait emené avec lui et qui resta au port de la Navidad.

<sup>(250)</sup> Voir ces deux pièces, nºº 2 et 3, dans l'article de M. Arellano. e Il ant étable, det cet érudet, que Beatrez n'était ne noble, ne riche, — esta no era noble, ne rica; —mais sentement une pauvre orpheline presque su totalement abandonnée et bien jeune — sino solo una pobre huerfana medio é totalmente abandonnée y may faven. » (Op. cit., 1ºº article, p. 468.)

<sup>(241)</sup> Fernand Colombia nomine trois fols et lus fait un lega de 200 ducate; mais non soulement il ne s'appelle pas Don, il le place au nombre de 202 serviteurs : Crisdos, (Tistamente in Doc, med., Vol. XVI, pp. 421 et 432,)

Cependant, ici, comme dans d'autres cas analogues, des auteurs modernes nous ont donné des renseignements fort intéressants, mais qui, malheureusement, ne sont connue que d'eux seuls. C'est ainsi qu'on rapporte une légende d'après laquelle Colomb, alors qu'il habitait Cordoue, aurait entendu, un soir qu'il regagnait son logis, un cliquetia d'armes qui attira son attention. Malgré la pénombre, il e entrevit un homme qui s'escrimait contre « deux agresseurs. Inévitablement cet homme était perdu. « Tirer son épée et se ranger du côté du plus faible « fut, pour le Génois, un mouvement instinctif... Les « deux spadassins rompirent aussitôt et s'esquivèrent dans « l'obsourité. » Or, « ce gentilhomme, si fortunément secouru, était le frère de la belle Beatriz » (242). Ce qui s'ensuivit se devine : Pedro de Arana amena son sauveur chez lui, le présenta à sa sœur, etc., etc.

A ce récit romanesque, l'un des meilleurs biographes modernes de Colomb en préfère un autre qui, pour être moins hérolone, n'est pas moins intéressant : la noble familie des Arana habitait la ville des khalifes quand Colomb s'y rendit. Il avait, sans doute, des lettres de recommandation pour elle qui lui valurent le meilleur accueil. Le chef de la famille, Diego, s'intéressa à ses prolets et devint son ami. Les sympathies de sa charmente sœur, Beatriz, s'évoillèrent aussi aux récits que faisait le futur amiral. Elle crut à son génie, s'enflamma pour ses idées et concut pour lui une passion qu'elle lui fit partager. Pendant les années 1487 et 1488, elle fut sa compague constante et ne cessa de lui donner des témoignages de son amour, que sanctionna enfin la naissance d'un fils (243). L'éminent autour arrête ici sonidylle en laissant le lecteur étonné sous l'impression que, contrairement à ce que l'on

<sup>(242)</sup> Rossily on Longues, Les Calomnisteurs, p. 32.

<sup>(243)</sup> Mansuam, Life of Columbus, p. 50.

pourrait supposer, os serait Beatriz qui aurait afduit Colomb, ce que donne à entendre, d'ailleurs, un autre biographe du grand homme, celui qui dépense sa vie en efforts infractueux pour le faire canoniser (244).

Ces fantaisles, qui font de l'histoire une œuvre d'imagination, exposent ceux qui s'y livrent à sa trouver en contradiction avec les faits que les recherches subséquentes peuvent établir, et c'est ce qui arrive ici, car nous savons maintenant que Diego n'était pas le chef de la famille des Arana, que Beatrix n'était pas sa sœur, qu'aucun des membres de cette famille n'était noble et que les choses ont dû se passer tout autrement qu'on les imagine.

Quand Colomb arriva à Cordone, à la suite des Rois Catholiques, en 1487, la situation de Beatriz ne devait pas être houreuse. Sa grand'mère, à laquelle elle avait été recommandée quinze ans suparavant, devait être morte ainsi que sa tante. N'ayant plus aucun parent sur lequel elle pouvait compter et obligée de se suffire à elle-même, fut-elle réduite, comme se le demande M. Arellano, à devenir servante ou fille d'auberge dans quelque posada où Colomb serait descendu (245)? Ce n'est là, évidemment, qu'une supposition; mais elle est dans la logique des cho-

<sup>(111)</sup> Longiamps avant d'avoir repporté le légende ci-desses montionnée, Roselly de Lacques avait conque d'une suire manière l'origine des relations de Bestrie avec Colomb. Celus-ci vivait isolé et dans le plus triste abandon a larguelle al était logé, voulut consoler son malheur en s'attachant à lui, a Elle était de heut parantage. Sa naussance surpassant sa fortion et sa beauté e surpassait sa naissance, » Elle s'appelait Bestrie et e apparleunit à la noble maison de Arana, l'une des plus anciennes de Cordone ». Malgré l'opposition de sa familie elle l'épouse « vers le fin de novembre 1486 ». Colomb était alors me homme sons nom, seus jeunesses, « it avait 49 nos et son caprit était absorbé par la plus veste panée de la terre, mais la reconnaissance le subjugue : it alum Bottrie paron qu'elle l'aimait. » (Christophe Colomb, Vol. I., pp. 173-175. Voyez sussi Vol. II., pp. 201-205.)

<sup>(115)</sup> Quien nabe si mesa la mosa del meson, en que squel se hespodara? On cel., p. 417.)

ses, car on ne peut mettre en doute que Beatriz était alors une jeune fille privée de toute fortune et dans une situation très humble.

#### III. — Colomb épousa-t-il Beatriz Enriquez ? Comment la question s'est posée ?

Colomb et Beatriz Enriquez étaient-ils mariés?

Cette question que les auteurs modernes se sont posée n'existait pas pour les contemporains, dont pas un n'a connu une seconde femme à Colomb, et dont pas un, non plus, n'a vu dans le tils de Beatriz un enfant légitime.

A cette époque, la question de la véritable nature des relations de Colomb avec Beatriz Euriquez n'avait pas en core pris le caractère qu'on lui a attribué dans la suite, et ne donnait lieu à aucune discussion. C'est de nos jours seulement, c'est-à-dire au xix' siècle, que cette question est née et que, sous l'empire de considérations d'un ordre tout spécial, on a été amené à faire du mariage de Colomb avec Beatriz Enriquez un dogme historique qu'aucun témoignage contraire ne pourrait ébranler.

Cette manière de voir, à laquelle toute considération critique est étrangère, s'explique par le courant d'idées qui s'est formé, de notre temps, sur la personnalité morale de Colomb et sur le caractère de son œuvre. Pour les auteurs du siècle des découvertes, Colomb était un navigateur, comme les autres, qui n'avait eu sur eux que l'avantage d'avoir ouvert la voie qu'ils ont suivie après. Seul, Las Casas avait vu en lui un homme élu par Dieu pour révéler l'existence de la moitié du monde tenue cachée jusque-là, et dont l'œuvre, par conséquent, avait un caractère providentiel tenant du miracle. Cette conception, fort naturelle de la part d'un évêque, qui vivait dans un siècle de foi, et qui connaissait la grande piété de Colomb, sinsi que son profond attachement à l'Église, ne pénétra que très lentement dans les esprits. On constatait bien que la foi n'avait jamais cessé d'animer Colomb et qu'il rapportait tout à la volonté divine; mais on ne voyait pas en lui ce que la nouvelle école y voit: un homme choisi par la Providence, dans un but déterminé, et conduit par elle jusqu'à ce que ce but ait été atteint.

L'idée, cependant, faisait son chemin et, vers le milieu du siècle dernier, elle aboutit où elle devait logiquement aboutir : à la proposition de canoniser Colomb, proposition qui devait nécessairement soulever la question de la moralité des rapports que le Découvreur avait eus avec la mère de son second fils (246).

A vrai dire, cette question est résolue depuis longtemps, et les preuves que Colomb n'a jamais été uni par les liens du mariage à Beatriz Enriquez sont si nombreuses et si claires, qu'on serait tenté d'accuser de mauvaise foi ceux qui n'en tiennent aucun compte, si l'on ne savait, qu'à force d'être répétées, les assertions les plus contraires à la vérité finissent par être acceptées par le plus grand nombre, ou par sembler tout au moins douteuses à ceux mêmes auprès desquels elles ne devraient trouver aucune créance.

Tel est le cas ici. Des auteurs distingués, des colombistes dont les travaux tiennent une place marquante dans la littérature colombienne, se sont laissés influencer par l'assurance de ceux qui soutiennent que les relations de Colomb avec Beatriz Enriquez ont été régularisées et hésitent à accepter les preuves du contraire qui existent, ou

<sup>(216)</sup> Nous n'avons pas à parler les de la campagne qui fut entreprise de 1856 à 1892 et qu'on semble vouloir reprendre en ce moment, pour faire canoniser Colomb. Mais la question, qui est fort intéressante à différents points de vue, n'est pas étrangère à notre sujet et nous l'avons traitée dans un mémoire lu à la Société des Américanistes : L'ancienne et la nouvelle campagne pour la canonisation de Colomb.

cherchent à les expliquer par quelque bizarre théorie qui en détruirait la portée.

Nous allons montrer que rien ne justifie cette manière de voir, qui est contraire à toutes les données positives que nous possédons.

#### IV. — Témolgrages décisifs à cet égard.

Les plus anciens témoignages que nous pouvons relever sur les rapports de Colomb avec Beatriz Enriquez viennent de Colomb lui-même et de son fils ainé, Diego. Colomb a nommé Beatriz deux fois. En 1502, au moment de partir pour son quatrième voyage, il laisse à Diego un mémoire dans lequel il lui fait un certain nombre de recommandations, dont l'une est la suivante : « Pour l'amour « de moi, aie soin de Beatriz Enriquez. Sois-lui dévoué « comme à ta propre mère : qu'elle reçoive de toi « 10.000 maravédis chaque année, indépendamment des « 10.000 que je lui ai assurés sur les Boucheries de Cor- « doue (247). »

<sup>(247)</sup> A Beatriz Enriques hayas encomendata por amor de mi, atento como taniades à lu madre : haya ella de ti dies mil maravedia cada ano allende de los otres que tien en las carnecerias de Cordova (Mémoire de Colomb à son fils Diego. Raccolla, Scritti, Vol. II, p. 163)

Les 10 000 maravédis de ronte dont parle Colomb, comme ayant été attribués par lui à Bestriz sur les Boucheries de Cordoue, lui venaient de la prime que les Rois Catholiques avaient décidé de servir, sa vie durant, à celui qui apercevent le premier la terre. (Acte du 21 mai 1493. Navanasva, Vol. II, 11º 32, p. 46 j En réalité de fut un des hommes de la Pinfa, Rodrigo de Triana, qui vit le premier la terre; mais comme Colomb avait sperçu avant lui une lumière qui indiquait l'existence d'une terre, les souverains jugérent qu'il avait droit à la rente, et Las Casas, qui explique toute cette affaire, dit qu'il tient de la vica-reine, Marie de Tolède, que cette prime fut payés à Colomb toute sa vic. (Historia, Liv. I, ch. XXXIX, Vol. I, p. 269-290.) Quant à Triana, Ovisdo dit que, mécontent de se pas avoir été récompassé, il alla cu Afrique et abjura sa foi. (Hist. Gen., Liv. II, ch. V. Vol. I, p. 24, col I.)

Ce langage, qui montre que non seulement Colomb se reconnaissait des devoirs envers Beatriz, mais encore qu'elle ne lui était pas Indifférente, car on ne recommande pas en pareils termes à son propre fils une femme qui vous est devenue étrangère, laisse voir cependant que cette femme n'était pas la sienne. Il est évident, en effet, que l'amiral qui, en parlant de la mère de Diego, dit : ma femme : mi muger (248), n'aurait pas manqué de donner aussi cette qualité à la mère de Fernand, si elle y avait en droit.

Trois ans plus tard, Colomb renouvelle sa recommandation à Diego en termes cette fois plus impératifs : « Je « dis et ordonne à mon fils Diego, ou à toute autre per- « sonne héritant, de payer toutes les dettes mentionnées « dans le mémoire ci-joint, de la façon indiquée, ainsi que « les autres sommes que je pourrais devoir. Et je lui « ordonne de tenir pour recommandée Beatriz Enriquez, « mère de mon fils Don Fernando ; qu'il la mette à « même de vivre honnétement, comme une personne « envers laquelle j'ai de grands devoirs... (249). » Ici encore Colomb écrit : « Beatriz Enriquez » tout court, et ce n'est pas parce qu'elle est sa femme qu'il motive l'intérêt qu'il lui porte, mais parce qu'elle est la mère de son second fils.

Diego Colomb s'exprime en termes analogues. Dans son premier testament, il « ordonne que 10 000 maravé-

<sup>(248)</sup> Tostement du 25 août 1505, Recoelle, Golomb, Seriti, Vol. II, p. 261. [249] Digo é mando à Diego, mi fijo, ó à quien herodara que pague todas, les debdas que dezo aqui en un memorial, por la forma que alli dise, à mas lui otras que justamente parescera que yo deva, y le mando que sya encomendada a Bastris Entriques, madre de don Fernando, mi hijo, que la probes que pueda bebir homastemente, camo persona à quiem yo soy en fanta cargo... (Codicile du 25 août 1505 au testament de Colomb, aujourd'hui perdu, du 1°7 avril 1502. Rectolla. Scritti, Vol. II, pp. 264-265. Navanara, Vol. II, p. 215, avoc dos différences dans l'orthographe.)

« dis soient donnés chaque année à Beatriz Enriquez, en « outre des 10.000 que lui a assurés l'amiral mon père, ce « quifait 20.000 maravédis, par an, tant qu'elle vivra» (250). Dans son second testament, Diego, qui paraît ne pas s'être empressé d'acquitter le legs de son père, ou qui ne le fit pas régulièrement, ordonne qu'on vérific si la pension de dix mille maravédis que son père l'a chargé de faire à « Beatriz Enriquez qui habitait [Cordoue], à cause de cer« tains devoirs contractés envers elle », a été payée et qu'on remette à ses héritiers ce qui pourrait rester dû (251). Dans ce document, comme dans les précédents, Beatriz est nommée sans aucune désignation spéciale; ce n'est pas comme ayant été la femme de Colomb qu'elle est l'objet de la pension accordée, mais parce que certains devoirs ont été contractés envers elle.

Il faut encore remarquer dans ce document l'insistance particulière avec laquelle Diego Colomb affirme la légitimité de sa naissance et celle du mariage de son père avec sa mère : « Moi, Don Diego Colon, vice-roi, amiral... Els légitime de Don Cristobal Colon... et de dona Felipa Muniz sa femme légitime (252). » Notons aussi qu'au cours de cette pièce il nomme la plupart des membres de sa famille qui sont l'objet de quelques legs ou de quelques recommandations, et qu'à chaque fois qu'il le fait, il invoque leur qualité : Beatriz seule n'y est désignée que par son nome.

<sup>(250)</sup> Mando que à Beatris Enriquez seran dadondiez mit maravedis en cada an ane, altende de los dies mit que la mando dar el Almirante mi padre, de manara que son por todo veinte mit maravedis en cada un año, mientras que viviara, . (Premier testament de Diego, 16 mars 1509 Rac col Documenti, p. 176.)

<sup>(251)</sup> Per quanto el Almirante su senor sus deso encomandado a Bealria Enriques vecina que fue de [Cordoba] por esertes cargos en que le hera, e mandó que le élese .. (Tostamint de Diego du 2 sept. 1523. Rec. sol. Documents, nº CXV, p. 289 pour la clause )

<sup>(251)</sup> Yo Don Diego Colon visorey, Almirania... hijo legitimo de don Crislobal Colon . é de dona Felipa Monis su legitima magar ... (Ibid., p. 201.)

A ces témoignages, auxquels leur source donne une ai grande portée, s'en ajoutent d'autres qui sont encore plus explicites. Oviedo, par exemple, qui écrivait en 1535 et qui connaissait personnellement les membres de la famille de Colomb, dit, en parlant des deux fils de l'amiral, que l'un, Diego, était son fils légitime — hijo legitimo é major — et que Fernand était son autre fils — é otro su fijo den Fernando (253).

Las Casas, qui était encore mieux placé qu'Oviedo pour être bien renseigné sur les affaires de famille de Colomb, met les points sur les i en disant nettement que Diego était « le fils de l'amiral » et que Fernand était son « fils naturel » (254). Un autre témoignage contemporain est celui de Alonso de Santa-Cruz, cosmographe célèbre, collègue de Fernand Colomb à la Casa de contratacion, qui, en parlant de celui-ci dans une déposition faite en 1536, dit « qu'il se disait fils de Colomb — que dice ser hijo de D. Cristobal Colon (255). Garibay qui écrivait vers l'année 1570, est très catégorique sur ce point. Il nous dit que Colomb eut Don Fernand de Beatriz Enriquez « en dehors du mariage » — fuera de matrimonio — que D. Diego était « son fils légitime » et D. Fernand — su hijo no legitimo (256).

Parmi les autres auteurs du xvi siècle qui ont parlé de Colomb, Gomara et Fructuoso constatent son mariage en Portugal sans souffler mot de celui qui aurait eu lieu en Espagne (257), Giustiniani dit qu'il ne laissa qu'un fils —

<sup>(253)</sup> Hist. Gen., Vol. I, p. 71, col I.

<sup>(354)</sup> Don Diego Colon, hijo legitimo del Almirante (Historia, liv. 11, ch.XLVII, Vol. 111, p. 237.) Don Hernando su hijo natural (lbid., ch. XXXVIII, p. 194)

<sup>(155)</sup> Déposition du 31 décembre 1536, dans Duno, Colon y Pinzon, p. 266. (158) De Don Cristobal Colon, Manuscrit de l'Académie d'Histoire de Madrid, reproduit en partie par Duno, Nabulosa, p. 213-214.

<sup>(257)</sup> GORANA, Historia de las Indus, ch. XIV, fol. 13, verso, Edit de 1554,

e lasso un figlio (258). Fernand Colomb lui-même confesse indirectement que sa mère n'était pas la femme de son père, en omettant son nom dans l'inscription qu'il avait préparée pour sa tombe (259).

Si toutes les preuves qui viennent d'être énumérées ne suffisent pas pour établir que Beatriz Enriquez ne fut pas mariée à Colomb, l'un des documents faisant partie de ceux découverts par M. Arellano, dont il a été question à un paragraphe précédent, est absolument concluant à cet égard. C'est un acts notarié passé à Cordoue dix ans après la mort de Colomb et dans lequel celle qui serait sa veuve déclare se nommer Beatris Enriques de Arana, être la fille de Pedro de Torquemada décédé, et être domiciliée dans la ville de Cordoue, sans faire la moindre allusion à son état de veuve et au grand personnage qui aurait été son époux (260). L'omission de telles particularités dans un acte notarié, où elles sont d'usage, n'est-elle pas une preuve décisive que Beatriz n'avait pas le droit d'en fuire état? A moins qu'on ne soutienne qu'elle entendait

Farctroso, Sandades da ferra, Liv. I, ch. XXII. Ed. de 1873, p. 100. Pour les textes de ces passages, voyez la VI<sup>a</sup> de nos Eludes, nota 6.

<sup>(254)</sup> Annah, Liv. V. fol. CCXLIX. Grustimani se trompe dans cette astertion, mais son arrow même montre qu'il a'ndmettait pas le prétendu second mariage de Colomb. Hamarqueus que l'eruent Colomb,qui relève longuement et en termes amers ce qu'il appelle les mensonges de cet évêque, passe cette arrows nous silence, ce qui est expufficatif.

<sup>(150)</sup> Voyaz pour velta inscription qui se trouve dats le testament de Fernand Colomb, le peregraphe 7, ci après. Dans ce testament Fernand no fait qu'une allusion à se mère, qu'il se nomme pas, c'est quand il institue une fundation religieuse pour le repos de son ême et de celle de son père, mais il ajoute aussitét cette phrese caractéristique : que nuestre Scher perdonn, que notre Seignour leur pardonne, (Col. Doc. institue, Vol. XVI, p. 431.)

<sup>(200)</sup> Ye Bestrix Euroques de Harana hija de Pidro de Torquemada, difunta, que Bios nya, secina que so en la may nebis el muy lest cibdad de Cordoba... (Anniano, Un decamente auevo de Bestrix Euroques de Arana, in Bot, de la real Academia de la Mistoria, Janvier 1903, p. 43.) Per cet ecte, qui est daté du 9 janvier 1916, Bestrix cède à via à un nommé Juan Huis du Buenosveuse, moyenant une rente annialis d'un millier de marquédix, un lopin de turre qu'elle avait hérité de se mère.

faire le silence sur ses relations avec celui dont le fils lui faisait alors une pension de 20.000 maravédis, on ne voit pas quelle autre conclusion pourrait être déduite de cet acte.

Ainsi, aucun document du xv' et du xv' siècle ne contredit ou ne met en doute le fait si clairement indiqué, d'abord par les testaments de Colomb et ceux de ses fils, puis par l'acte où Beatriz Enriquez elle-même s'explique, et en dernier lieu positivement avancé par Oviedo et Las Casas. Il faut donc affirmer que, du vivant de Colomb, et pendant tout le siècle au début duquel il mourut, personne ne lui a connu une seconde femme. On voit par cette constatation combien on est peu justifié à dire « que les historiens contemporains de Fernand Colomb ne se doutent « pas de son illégitimité », que la légitimité de sa naissance « n'est contestée de personne » et qu'elle est « démontrée par l'unanime croyance de ses contemporains » (261).

Si nous passons au siècle suivant, nous trouvons trois autres témoins qui étaient particulièrement bien placés pour être exactement renseignés sur ce point et qui déposent dans le même sens que leurs prédécesseurs. Le célèbre bibliographe et érudit espagnol, Nicolas Antonio, constate que Fernand Colomb était « né en dehors du mariage » (262); le consciencieux et exact analyste, Ortiz

<sup>(281)</sup> Rossilly on Londons, Christophe Colomb, Vol. 1, pp. 53 et 55.

<sup>(262)</sup> D. Ferdinandes Colon, magns illina Christophori, how ad occidentens solam Orbis adiabantoris filias ex Bestrice Henriquez... cutra conjuguent procreatus e Don Fernand Colombillis du grand Christophe, découvreur du Nouveau Monde, situé au soleit couchant, né de Bestria Henriquez, hors des heus du mariage. (Astonio, Bibliothèra Hispana Nova, Malrid, 1783, 2 Vol. in foi Vol. 1, p. 373.) La première édition est de 1672. Antonio, qui mourut en 1684, passa sa vie à recueillir les malérieux de cet ouvrage et caux de la Bibliothèra Hispana Velus qui lui fait suits. Hoselly de Lorgues, qui consacra tronte années de sa vie à soutemr que Bestria Enriquez avait éte la femme légitime de Colomb et qui fustigeait d'importance ceux dout l'opinion était contraire, pardonnait à Autonio d'avoir avancé cette e calomaie a parce que, selos lui, c'était un « vulgiure compilateur » fait pour a annoter.

de Zuniga, écrit que sa mère était « demoiselle » (263) et le judicieux historiographe des prouesses des Castillans dans le Nouveau Monde, Antonio de Herrera, nous dit que Colomb, qui avait eu un fils de son mariage en Portugal, en eut un second en Espagne (264), ce qui est suffisamment explicite.

Ces témoignages ont une telle valeur et sont si précis qu'il faut, comme on l'a dit, « un effort de subtilité pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas » (265). On va voir

que cet effort a été fait.

## V – Les raisons qui montreraient que Colomb avait épousé Beatriz Enriquez.

Les témoignages qui viennent d'être rapportés ont été considérés comme décisifs par la plupart de ceux qui, dans la suite, ont eu à s'occuper de cette question. Cependant le désir de laver Colomb de tout reproche, ou celui d'écarter une des grandes objections contre sa canonisation possible, a conduit quelques auteurs à voir les choses autrement. Les uns ont cherché dans les textes connus ce qu'ils ne contiennent pas, d'autres ont invoqué contre ceux qui ne penvent être déformés des témoignages sans valeur.

En ce qui concerne les textes, on a trouvé que si Colomb ne donne pas le titre d'épouse à Beatriz Enriquez, c'est par égard pour son fils Diego; il y a là, nous dit-on,

<sup>«</sup> classer, collectionner, étiqueter, numéroter et récapituler », qui a procréé ce mensonge « saus y songer, avec une maisserie exemplaire ».(L'ambassadeur de Dieu, p. 382-383.)

<sup>(263)</sup> Nació en Cordoba de doncella noble. (Onriz de Zuniga, Annales, sub. Anno, 1539, Vol III, p. 375, Édit. de 1796)

<sup>(264)</sup> Historia general, Doc. I, Liv. I, ch. VII.

<sup>(265)</sup> Che ci vuole uno aforzo di sottigliezza per tirarli a dire el contrario de quel che dicono. (Sanguinari, Vita, p. 307.)

une réserve pleine de déférence (266). D'ailleurs, Colomb lui-même a écrit qu'il avait abandonné femme et enfants pour venir de loin se mettre au service des Rois Catholiques. De qui pouvait-il parler si ce n'est de Beatriz (267)?

Enfin, n'a-t-il pas appelé Fernand à hériter éventuellement de ses titres et de ses biens, et n'est-ce pas là « une preuve décisive de la légitimité de sa naissance » (268)?

Quant aux témoignages des contemporains, ils n'ont pas le sens qu'on leur donne. Ainsi, quand Oviedo appelle Diego « fils ainé légitime » et mentionne Fernand comme tils cadet, il reconnaît la légitimité de sa naissance, car « les titres d'ainé et de cadet ne s'appliquent qu'à des fils « nés dans les mêmes conditions » (269). De même pour Ortiz de Zuñiga, son expression de doncella n'est pas « forcément l'opposé de femme mariée » (270). Reste Las Casas, qui appelle Fernand fils naturel, hijo natural; mais cela veut tout simplement dire : « fils propre et non fils « adoptif » (271).

Si la thèse que Colomb avait épousé Beatriz Enriquez ne reposait que sur les interprétations tourmentées des textes anciens qui viennent d'être exposées, elle n'aurait

<sup>(200)</sup> Recelly de Lorgues, Sefan, pp. 45-44.

<sup>(267)</sup> Colomb ne pouvait parler de Beatris comme d'ens femme qu'il avait abandonnée au loin, car elle était à Cordons, et elle n'était pes abandonnée puisqu'il lui avait laissé ses deux fils et que, dès son retour, il lui assura une pension. Colomb faisait allusion à Felipe, sa femme, qui était morte, il est vrai, avant qu'il ne quittêt le Portugal, mais il lui convenait de la considérer comme étant encore vivants pour montrer aux Rois Catholiques qu'il avait tout laissé pour venir les servir.

<sup>(108)</sup> R. de Lorgues, Selan, p. 157. Voyez ci-après, p. 637.

<sup>(209)</sup> Saian, pp. 219, 120 Aillours le comta Reselly dit que le seul mot q de e fils cadet implique le légulimité, car jamais, en aucun temps, dans sucune e famille, on ne nomme fils cadet l'enfant né hors du mariège ». (Les Calemniateurs, p. 42.) Remarquons, en passant, qu'Oviedo ne paric pas de fils cadet, mais d'un second fils.

<sup>(270,</sup> Safan, p. 100.

<sup>(371)</sup> Les Calomniateurs, p. 41,

VIGNAUD, Nonvelles Études, I

Induit personne en erreur, malgré le talent et l'ingéniosité de seux qui la soutenaient. Aussi, a-t-on cherché à l'appuyer sur des témoignages positifs qu'on a cru trouver chez des auteurs de date plus récents. Le premier que l'on met en avant est Herrera, qui aurait déclaré expressément que Colomb s'était remarié une seconde fois à Cordoue (272). Herrera dit cela, en effet, mais c'est dans une traduction française inexacte; le texte espagnol dit tout le contraire (273).

Les autres témolgnages produits sont au nombre de trois. Le premier est celul d'un membre de la famille même de Colomb. Cristoval de Cardenas y Colon, amiral d'Aragon et marquis de Guadaleste, arrière-petit-fils de Colomb par sa mère Maria, fille de Diego, réclamait l'héritage de son aïeul contre un bâtard, Christoval, fils de Luis Colon, III amiral, lequel soutenait que sa bâtardise ne l'exclusit pas, puisque Colomb lui-même avait admis que Fernand Colomb, qui était bâtard, pourrait lui succéder (274). Cette

<sup>(272)</sup> Cilation faite par Il. de Lorgues, dans son Christophe Calemb, Vol. I, p. 51.

<sup>(278)</sup> Herrera dit que Colomb se maria avec Dona Felipa Munia Perestrello et eut d'elle Don Diego Colomb — rasé cen Dona Felipa Munia de Perestrello, — et qu'ensuite il sot de Dona Beatris Enriques, naturali de Cordone, D. Hernando: Ydespues haho de Dona Beatris Enriques, naturali de Cordone, à D. Hernando, Caballero de gran seriad a letras (Dec. I, Liv. I, ch. VII, p. II, col. 2, Edit. de 1730) On voit la différence, Sangainets et d'Avence ayant relevé les inexactitules de la traduction donnée par Roselly, celui-ci répondit avec un accent de triomphe que la traduction qu'on lus reprochait dateit de neux curr virev-eix am — imprimé en lettres capitales — ce qui est vrei, puisqu'il l'aveit emprentée à la version française d'Herrera donnée par Coste en 1650, mais on qui na la rend pas plus exacte. Roselly n'a d'ailleurs temp aucan compte de cette rectification, car, dans son Saisa, il dit qu'il a péromptoirement preuvé l'excellence de cette traduction (pp. 134), et dans les Celomazaieurs, il la reproduct tella quelle, au maintenant se première autertion que Herrera témeigne du second mariage de Colomb (p. 17).

<sup>(274)</sup> Il appela à la succession dudit majoret Don Fernand, son fils bêterd : Llamé à la succession del diche sincule à Don Fernando Colon, su hije bastarde. (Memorial dei Pisyte, 1600, fel. 29 recto.)

raison était mauvaise, parce que les enfants illégitimes n'héritaient que quand le père les appelait à le faire, ce qui n'était pas le cas du bâtard de Luis, mais celui de Fernand. Au cours du procès, l'amiral, qui alléguait que l'exemple de Fernand ne pouvait profiter au file de Don Luis, parce qu'il n'était pas enfaut naturel, mais fils adultérin, avança qu'au surplus, l'ernand était le « fils légitime du légitime mariage du fondateur du majorat » (275). Étant données les circonstances dans lesquelles elle se produisit, cette assertion n'a aucune portée. C'est une réplique d'avocat à un autre avocat. En tous cas, l'amiral d'Aragon n'exprimait pas là le sentiment de la famille de Colomb, car nous possédons la déclaration formelle de deux ducs de Veragua, héritiers du nom et des titres de Colomb, que Fernand avait toujours été considéré dans la famille comme un enfant illégitime (276).

Les deux autres témoignages cités sont celui du P. Pedro Simon et celui du D' Andres de Morales. Tous deux vivalent au xvir slècle. Le P. Simon, qui passa de longues années dans l'Amérique du Sud et qui publia, en 1627, un livre estimé sur les colonies espagnoles dans cette région, est le premier qui ait avancé que « Colomb devenu veuf se maria une seconde fois à Cordoue » (277). Le D' Mora-

<sup>(273)</sup> Fue hijo legitimo y de legitimo matrimonio del fundator. (Ibid., p. 130 verso.)

<sup>(276)</sup> La première déclaration a été faite, il y a longtemps, à Vargas Ponsqui, ayant écrit au due de Voragua au sujot des documents qu'il possédait, reçut de lui une lettre, en date du 16 juillet 1815, portant qu'il y avait dans ses archives plusieurs lettres adressées par Colomb à son fils Fernand, e enfant naturel qu'il eut de Dona Beatrix Enriquez ». (Duno, Hist Posthumà, p. 162.) La seconde déclaration, qui vient du père du duc de Veragua actuel, est du 7 juillet 1892, elle est adressée à l'abbé Casabianca et est conçue en ces termes : Je puis seulem et vous assurer que dans ma famille en a toujours considéré Don Fernand comme le fils illégitume de Christophe Colomb. (Casamianca, Glorification religieuse de Colomb, p. 179)

<sup>,217)</sup> Enviudo y caso secunda vez en la ciudad de Cordoba con Dona Beatria Enriques, natural de aquella ciudad, que parió à D. Fernando Colon.

les, qui paraît avoir été un véritable érudit, a laissé une histoire de Cordone, restée inédite, où il dit aussi que « Colomb se maria une seconde fois à Cordone où il habita six ans » (\$78). Ces assertions ne sauraient être opposées à celles si explicites et si catégoriques que nous connaissons. Ni le P. Simon, ni le D' Morales, qui écrivaient un siècle après la mort de Colomb et de ses deux fils, ne pouvaient être mieux renseignés sur ce point que les intéressés eux-mêmes et leurs contemporains.

Aussi, cette manière de voir n'a-t-elle prévalu que chez ceux qui s'étaient engagés dans la campagne pour la canonisation de Colomb, et, lorsque s'ouvrit la grande enquête motivée par le 4º centenaire de la découverte de l'Amérique, la plupart de seux qui y prirent part n'hésitèrent pas à voir dans Beutriz Enriquez ce que les contemporains avaient vu en elle : une maîtresse de Colomb qui ne devint pas son épouse. Ainsi en ont jugé les savants auteurs de la grande Raccolta Colombiana, auxquela rien de ce qui touche à Colomb n'est resté étranger ; Asensio, qui a donné à l'Espagne la meilleure histoire de celui auquel elle a dù un monde nouveau ; Ruge, qui embrassa dans son petit volume tout ce qu'il y avait à dire d'essentiel du Génois: Harrisse, dans son Colomb devant l'histoire, couvre vengeresse où toutes les insanités débitées sur Colomb sont impitoyablement relevées : Fiske et Winsor, l'un dans son admirable histoire de la découverte de l'Amérique, le chef-d'œuvre du genre, l'autre dans son Columbus, où tous les travaux de la critique moderne ont été utilisée. Seuls, parmi les auteurs des ouvrages qui marquent,

que salui de mucha surtad y intras. (Paono Suren, Noticias Autoriales..., Cuenca, 1677. Ch. XIV, Edit. de 1882, p. 28.)

<sup>(278)</sup> Colon se casó segunda vez en Cordoba, donde fué secine seus años, con une señora de estad siudad llamada Doña Beatriz Enriques de Arana, (Andres de Monaius, Historia general de la muy lest ciudad de Cordoba, Manuscrit cità par Dono, Hist. Posthumă, p. 155.)

M. Gaffarel, Sir Clements R. Markham et M. Lazzaroni ont vu les choses autrement. Le premier n'ose se rendre à l'opinion généralement acceptée (279); mais l'auteur anglais, ainsi que l'auteur italien, regardent cette opinion comme n'étant pas suffisamment établie, et y opposent les mêmes et insuffisantes raisons si souvent réfutées, qu'on s'étonne de les retrouver sous leurs plumes érudites (280). Il est à croire qu'ils ne se seraient pas exprimés ainsi, s'ils avaient connu les documents découverts par Arellano.

VI - Hypothèse du concubinage légal, ou du mariage secret.

Il convient de dire ici quelques mots de deux systèmes qui ont été imaginés pour expliquer les rapports de Colomb avec Beatriz Enriquez. D'après le premier, dont Pinilla s'est particulièrement fait l'avocat, l'union de Co-

(180) Le premier dit : It is still a disputed point whether the love of Columbus and Beatriz was ever senctioned by the benediction of the church. (Columbus, p. 50.) Plus loin, il résume les raisons qui militant en faveur du mariage et conclut ainsi: All the arguments against the marriage are thus disposed of, except the curious wording of the admirat's will. (Isid., p. 61.) C'est en affet une des preuves de l'irrégularité des rapports de Colomb avec la mère de son second fils; mais il y en a bien d'autres, comme on a pu le mais.

Quant à Laxaroni, il avence qu'il a été impossible, jusqu'à présent, de prouver que Colomb ait légitimé ses amours avec Beatris Enriques et assure qu'on na pas non plus établi d'une manière péremptoire qu'il avait véeu avec elle en concubinage. (Cristoforo Colombo, Vol. I, p. 126.) Elton croit aussi que la question n'est pas tranchée. (Career of Colombus, p. 184.)

<sup>(279)</sup> Après avoir dit que le mystère des relations de Colomb avec Beatrix n'a jameis été bien éclairei, M. Gaffarel ajoute qu'il y a à présumer que la reine n'aurait pas fait à Pernaed l'honneur de le nommer page de son fils, s'il avait été un enfant naturel. (Hist, de la Déc. de l'Amérique, Vol. II, p. 73.) La présence d'un bâtard à la cour de Castille n'était pas pour étonner la reine, qui pouveit y voir chaque jour le bâtard de son mari, Don Alphonse de Aragon, et qui comptait parmi ceux dont elle s'entourait, ou sur lesquels elle s'appnyait, nombre du grands seigneurs et même de prélats qui avaient des enfants illégitumes que l'irrégularité de leur naissance n'empéchait pas de faire bonne figure dans le monde.

lomb avec la dame de Cordone aurait été parfaitement régulière, en ce sons qu'elle était autorisée par d'anciennes lois provinciales et tolérée par les usages. C'était une sorte de concubinat légal qu'on appelait la Barragania. dont la pratique n'avait rien de répréhensible (281), et qui ne pouvait porter atteinte à la gloire et au bon renom de Colomb, non plus qu'à la réputation de Beatriz Enriquez (282).

Mais si la licence qui régnait alors dans les mœurs tolérait de telles unions, elles n'étaient pas moins contraires à la loi religieuse, ainsi qu'à la loi civile, puisque celle-ci n'appelait à hériter les enfants issus de ces unions qu'avec le consentement du père. Remarquons encore que la Barragania, telle que la définissent les auteurs, supposait la durée, la continuité, la fidélité, alors qu'il est certain que Colomb ne cohabita pas avec Beatrix, ou que s'il le fit, ce fut pendant fort peu de temps, car Cordoue n'était pas son séjour habituel.

A en eroire les auteurs du second système, qui vient du P. Cappa et du chanoine de La Torre (283), Colomb aurait récliement épousé Beatriz, mais claudestinement (284).

<sup>(23))</sup> La barragania era un acte perfectamente legal : ne asi como quiera tolerado, una autorizado en disposiciones terminantes de nuestra legislacion forsi, (Prussa, op. cit., qui cita les fueros de Caceres, de Burgos et de nombre d'autese villes, p. 231. Voyez aussi Manuais Manua Ensayo historico critico sobre la antiqua legislacion y principales euer; os legales de Leon y Castilla, dens Funta El Descriptimiento de America p. 102.)

<sup>(282)</sup> Pirkela, p. 232, 263.

<sup>(</sup>M3. L'hypothèse de la clandestinité du mariage de Golomb a été syancée par le P. Cappa, avant La Torre, mais ce dermier s'est longuement éleadu sur la sujut, tandis que le premier ne l'a abordé qu'en passant, dans le court chapitre. Una question incidental, de son volume : Colomy les espanoles, pp. 317-321, Edit de 1889.

<sup>(284)</sup> Don Fernando era Aijo natural, no de tal género que fuera fruto de unionilicita, sino en el sentida de que ses enlace no constaba à la Iglesia, no se habia serificado curam facia Ecclesia, a Don Fernando était fila natua rel, non dans lo sens qu'il était la fruit d'una union illicite, mais dans

On ne nous dit pas pourquoi et, naturellement, on ne donne aucune preuve du fait, puisque, s'il y en avait, la question serait résolue. Cette explication, nous assurent ces auteurs, écarte l'injurieuse hypothèse du concubinat soutenue par presque tous les auteurs qui se sont occupés de Colomb (285).

VII. - La phrase de Colomb « Cela pèse lourdement sur mon âme. »

La démonstration que Beatriz Enriquez n'était pas la femme de Colomb ne résout pas complètement le mystère qui plane sur cette phase obscure de la vie de notre Génois. Colomb, en effet, nous parle de ses relations avec cette femme en termes qui indiquent qu'il avait de graves reproches à se faire vis-à-vis d'elle.

Dans le codicile mentionné ci-dessus, qu'il ajouta le 25 mai 1505 à son testament, codicile qu'il remit à un notaire royal de Valladolid le 19 mai 1506, veille de sa mort, il recommande, comme on l'a vu, en termes presque impératifs — « Je dis et j'ordonne » — celle qu'il appelle simplement Beatriz Enriquez, mais qui est, ajoute-t-il, « une personne envers laquelle j'ai tant d'obligations » (286), et il ajoute : « Ce que j'en fais, c'est pour dé-

 <sup>€</sup> celui que cette union n'était pas connuc à l'Egliso, qu'elle n'avait pas eu
 € lieu coram facie Ecclesiæ. » (La Tonna, Vida, p. 230 )

<sup>(285)</sup> La Torre, op. cit., pp. 229-230. L'union de Colomb avec Beatriz, dit cet autour, « avait le caractère du mariage légitime: le sacrement, mais, aux « yeux de l'Église et partant de la société, elle n'était pas constatée officiel- « lement. »

<sup>(286)</sup> Como persona à quien yo soy en tanto cargo. (Navannets, Vol. II. p. 315. Riccotta, Scritti, Vol. II. p. 265.) Il est impossible de rendre exactemen' en français la sens de catte phraso. Traduite mot à mot cela nous donnerait : « une personne à laquelle je suis tant à charge », ce qui n'était pas le cas, puisque à ce moment Colomb, qui avait vraisemblablement cessé de voir Beatris, lui falsait une pension. Les traductions suivantes : « une personne à qu. j'ai tant d'obligation » (Rosseur ps Losouss, Satan, p. 59);

« charger ma conscience, car cela pèse lourdement sur « mon âme (287). » Et cette recommandation solennelle se termine par ces mots énigmatiques : « Il n'est pas convenable d'en dire ici davantage (288). » Ce sont les derniers mots du codicile.

Cette phrase singulière a donné lieu à des suppositions dont aucune n'est satisfaisante. Pour l'ardent postulateur de la canonisation de Colomb, elle n'avait cependant rien de mystérieux. Depuis cinquante ans il en connaissait la signification, qui lui avait été donnée par le descendant des Colombo de Cuccaro, Mgr Luigi Colombo, lequel la tenait lui-même d'un récit fait par Baldassare Colombo, d'après des informations qu'il aurait obtenues des parents de Beatriz, à l'époque où il se rendit en Espagne pour faire valoir ses droits au majorat de Colomb, comme seul béritier mâle du nom (289). D'après ce récit, que les Colomb de Cuccaro connaissaient par tradition, Colomb avait des obligations d'argent à Beatris et aux Arana, qui lui auraient prêté la somme nécessaire au paiement de sa part des frais d'équipement de sa première expédition, somme dont il lui aurait été impossible de faire la resti-

a une personne à laquelle je sule tent redevable » (Canamanca, Giavification Religieure, p. 153); « une personne à qui j'ai de grandes obligations » (Mannem, Christ. Colomb, Vol. II, pp. 157 et 348), soulévant cette objection qu'elles supposent que Colomb devait des services à Bestris qu'il voulait reconnaître, on que rien ne nous entories à passer, bien que plusieure suteurs aient cru qu'il en était ainni. On ou neurett dure que Colomb était l'obligé de Bestris et que, par conséquent, il lui devait des obligations; mais il s'en reconnaîtsait envers sile, on qui n'est pas le même shose.

<sup>(327)</sup> E este se faga por mi deceargo de la conciencia, porque este pesa mucho para mi enima, (Loc. cit.)

<sup>(200)</sup> La rason delle non se licito de la escrebir aqui. (Loc. cd.) C'est-àdire, si l'on vent le mot à mot : « La raison de cela il n'est pas permis de l'écrire ici. »

<sup>(200)</sup> Romar de Lousous Histoire Poethume, pp. 224-225 et les Calemniateurs, pp. 30, 35 et sq. Sur la réclamation de Balinsare Calemba; voyez non Études critiques, pp. 35-37.

tution. Ce serait là la cause secrète de la peine morale de Colomb, cette chose qui lui pesait sur la conscience et qu'il ne convensit pas de dire.

Cette explication qu'un peu de réflexion suffit pour écarter, a cependant trouvé créance non seulement auprès de tous les postulateurs de la béatification de Colomb, mais aussi auprès de quelques auteurs, qui ne sont pas les premiers venus, comme le grand orateur espagnol, Emilio Castelar (290) et comme Asensio (291). Est-il besoin de dire qu'elle est aussi contraire à la vraisemblance qu'aux faits? Si ce qui pesait sur la conscience de Colomb était une simple obligation d'argent, il aurait prescrit à son fils d'acquitter cette dette, comme il le fait pour d'autres bien moins sacrées. Ce n'était pas là une chose dont il ne convenait pas de parler. Nous savons d'ailleurs, aujourd'hui, que Beatriz et les siens étaient pauvres et que ni elle ni eux n'étaient en position de faire aucune avance d'argent à Colomb.

Une hypothèse tout aussi singulière, il faut le dire, est celle de Harrisse qui se demande, malgré le témoignage formel des Historie et de Las Casas que la femme de Colomb était morte avant qu'il ne quittât le Portugal, si sa lisison avec Beatriz n'aurait pas été formée « du vivant « de Phelipa Moniz, sa femme légitime », et qui voit là un sujet de « repentance tardive que les sentiments religieux « de Colomb expliqueraient » (292).

Sir Clements R. Markham n'est guère plus heureux en

<sup>(296)</sup> Y dobles de Bestriz y de sa familia sirbieron à la preparacion del pian extraordinario. E. Castwan, Historia del descubrimiento de America, p. 183.)

<sup>(291)</sup> Cristobal Colon, Vol. I, p. 186.

<sup>(1921</sup> Hannisse, Christophe Colomb, Vol. II, p. 358, n. Le témoignage du file de Colomb et de Les Cases que l'elipa était morte, quand le découvreur passa en Espagne, est confirmé par tout ce que nous savons de la vis de notre Génois et persenne ne le conteste aujourd'hus.

supposant que le mariage de Colomb avec Beatriz a pu être fait contrairement à certaines règles ecclésiastiques qui le rendaient nul et que l'amiral se reprochait d'avoir commis cette erreur. Il est douteux que cette explication qui, selon Sir Clements R. Markham, satisfait à tout, satisfasse d'autres que son auteur (293).

Le chanoine de La Torre y Velez croit, lui, que le remords de Colomb venait de ce qu'il avait épousé Beatriz clandes-tinement, ce qui était une pratique condamnée et une faute irréparable, à cause de l'impossibilité d'administrer deux fois le même sacrement (294). Pour Lazzaroni, ce que se reprochait Colomb, c'est d'avoir fait entrevoir à Beatriz un avenir briliant qu'il n'a pu lui assurer et d'avoir été la cause de la mort de celui des Arana qui fut massacré à Española. Cela suffit, pense-t-il, pour accabler le glorieux testataire et pour expliquer ses dernières dispositions (295).

L'abbé Casabianca croit être conséquent avec lui-même en disant que ce que Colomb se reprochait c'était sa défaillance morale, la violation de la loi religieuse qu'il avait commise en ayant entretenu des rapports illicites avec une femme qui n'était pas la sienne. Il sentait le côté scabreux et délicat de sa situation et s'il ne s'explique pas plus clairement, c'est que « le respect qu'il devait à « ses enfants et les susceptibilités de sa dignité person« nelle lui faisaient un devoir de ne pas en dire davan« tage » (296). Mais cette explication n'explique rien, car en n'appelant pas Beatriz sa femme et en l'appelant la mère de son fils, Colomb avouait ses relations illicites avec elle; ce n'est donc pas là la chose qu'il ne convensit pas de dire.

<sup>(29</sup>a) Golombus, pp. 61-62.

<sup>(294)</sup> Vida, p. 236.

<sup>(295)</sup> Grusioforo Colombo, Vol. 1, pp. 136, 117.

<sup>(296)</sup> La Glorification religiouse de Colomb, pp. 155-159.

Dans un livre postérieur à son grand ouvrage sur Colomb, M. Harrisse a avancé une autre explication qui diffère de la première. La faute qui pesait sur la conscience de Colomb, nous dit-il, était « d'avoir fait un enfant » à Beatris et ensuite de « l'avoir abandonnée » (297). Cette explication est encore insuffisante, car on ne saurait dire que Colomb alt abandonné la mère de son second fils. Nous n'avons, il est vrai, aucune preuve directe du fait, mais il existe des indications assex claires pour en tenir lieu.

Au moment où il allait toucher au but qu'il poursuivait depuis si longtemps, Colomb comprend parmi les personnes qu'il emmène avec lui un proche parent de Beatriz. Diego de Arana, qu'il nomme alguazil mayor de l'armada. et auquel, pendant le voyage, il montre de la considération. A la veille de mettre à la voile, il charge un scelésiastique de conduire son fils Diego à Cordoue, où il nous dit plus tard que ses deux enfants faisaient leur éducation. ce qui suppose que c'est Beatriz qui en prenaît soin. Dès son retour, il lui fait attribuer la prime de 10 000 maravédis de rente qui lui avait été allouée pour avoir aperçu le premier la terre. En 1498, quand il organise sa troisième expédition, il donne le commandement de l'un de ses navires au frère de Beatriz. En 1501, au moment de partir pour sa quatrième expédition, qu'il juge dangereuse et qui le fut, en effet, il recommande Beatriz à son file et le charge d'augmenter sa pension; enfin, arrivé presque au terme de un vie, en 1505, il renouvelle cette recommandation en termes plus pressants.

Voilà des faits qui ne permettent pas de douter que, jusqu'à ses derniers moments, Colomb ne cessa de s'oc-cuper de Beatriz Enriquez et de s'intéresser aussi bien à elle-même qu'aux membres de sa famille. Rien n'indique, il est vrai, qu'il continua à entretenir des relations per-

<sup>(297)</sup> Colomb decent i Mistoire, p. 73.

sonnelles avec elle, et il semble même qu'après s'en être éloigné il ne s'en rapprocha plus; mais en réalité nous ne savons rien à cet égard, et peut-être pourrait-on inférer des particularités qui viennent d'être rappelées et de cette circonstance qu'il n'y a pas trace que Beatriz se soit jamais plainte de la situation qui lui était faite, qu'il continua à la voir.

Tous ces faits, cependant, ne nous éclairent pas sur la nature des torts que Colomb se reconnaissait envers Beatriz et sur la cause de sa rupture avec elle. Nous pouvons admettre avec M. Arellano que la faute qui pesait sur sa conscience, celle qui faisait qu'il se regardait comme étant un sujet de reproche pour cette femme, est de l'avoir séduite, ou tout au moins d'avoir contribué à sa déchéance morale, car sur ce point il ne semble pas qu'il puisse rester aucun doute; mais cette explication, que justifient les faits élucidés par la critique, laisse un point essentiel dans l'obscurité. Pourquoi Colomb, qui avait conscience de la responsabilité qui pesait sur lui et qui était sincèrement religieux, n'a-t-il pas réparé sa faute en légitimant les relations qu'il entretenait, ou qu'il avait entretenues avec celle qui lui avait donné un fils?

Là est le côté mystérieux, inexplicable, de cette affaire (298).

A défaut de toute explication satisfaisante de cette difficulté, nous croyons qu'il est permis de supposer que la raison pour laquelle Colomb s'éloigna de Beatriz et ne

<sup>(298)</sup> M. Roselly de Lorgues fait à ce sujet une remerque très judicieuse. 

Si la peine morale de Colomb aveit pour cause l'diégitimité de sa liaison 

avec Bestria, quoi de plus facile que d'y remédier? N'avait-il pas eu tout 

le loisir d'y songer? Est-ce seulement su bout de quinze ans qu'aurait 

commencé le regrot de sa faute?... Il n'avait qu'à répacer son erreur, à 

putifier par la sainteté du mariage ses rapports avec la mère de Pernand 

et donner le rang de fils légitime su Bonjamin de sa vieillesse. Ce n'est 

pas le temps qui lui a manqué. » (Salan, p. 62.)

l'épousa pas, c'est qu'elle n'était pas de celles dont il pouvait faire sa femme. Peut-être était-elle pure lorsqu'il la connut, et peut-être lui avait-il promis le mariage? De là les remords qu'il éprouvait, mais la conduite subséquente de Beatriz a pu être telle qu'il crut devoir sa borner à pourvoir à ses besoins matériels et à se charger du fils qu'il en avait eu.

Cette supposition, si hasardée qu'elle paraisse au premier abord, trouve une certaine confirmation dans la déclaration de Colomb qu'il ne peut dire la raison de son attitude envers Beatriz, et dans le silence extraordinaire que Fernand Colomb garde au sujet de sa mère dont, comme on l'a déjà fait remarquer, il n'a jamais prononcé le nom, alors que ce nom devait naturellement figurer dans la vie de son père qu'il a écrite, dans son testament et dans son épitaphe qu'il avait préparée. Cette abstention. singulière dans l'espèce, serait condamnable si Fernand Colomb n'avait eu des raisons graves pour taire le nomde sa mère. Une autre confirmation de cette aupposition se trouve dans cette parole étrange de Colomb qui, se croyant à la veille de périr, lorsqu'il revenuit de sa découverte, s'écrie que « ses deux fils vont rester orphalins de « père et de mère sur une terre étrangère » (299). A ce mument Beatriz était vivante, et Colomb ne pouvait tenir ce langage que s'il considérait qu'elle n'existait plus pour lui. Si nous ajoutons à ces raisons le fait que les parents de Beatriz continuèrent à entretenir de bonnes relations avec Colomb et avec ses fils, comme s'ils n'avaient aucun grief contre lui, et que Beatriz elle-même semble n'avoir jamais rien demandé, on trouvera que la supposition ayancée ici a pour elle toutes les vraisemblances.

<sup>(201)...</sup> Hairfance de padre y modre en istrea estrana. (Journal de Bord, 15 fév. 1483.)

# VIII. — Naissance de Fernand Colomb : 15 août 1488. Sa pierre tombale.

Quel qu'ait été le caractère véritable des relations intimes de Colomb avec Beatriz Enriquez, elles semblent avoir commencé vers la fin de l'année 1487 et eurent pour suite la naissance d'un fils, nommé Fernand, qui fut un homme très distingué et qui écrivit la vie de son père. C'est à Cordoue qu'il vit le jour à une date qui a été controversée, mais que l'on peut maintenant fixer avec certitude.

Le plus ancien témoignage que nous ayons à cet égard est celui de Colomb même. Dans sa lettre du 7 juillet 1503, lettre où il rend compte de son dernier voyage dans lequel Fernand, encore tout jeune, l'accompagna et montra beaucoup de courage, Colomb parlant des souffrances que cet enfant avait éprouvées dans ce voyage, qui fut très pénible, constate, incidemment, son âge en disant qu'il avait à peine 13 ans (300). Si Fernand n'avait que 13 ans en 1503, il était né en 1490, ce qui n'est pas possible, puisqu'il est certain qu'à sa mort il avait plus de 50 ans. Colomb, selon son habitude, exagérait ; son fils avait alors deux ans de plus que celui qu'il lui donne.

D'après Zuñiga, qui fait mourir Fernand le 11 Juillet 1539, il scrait né le 29 août 1487. Cet analyste dit que cela résulte de pièces originales appartenant à la cathédrale de Séville (301); mais il doit ici se tromper, car les recher-

<sup>(300)</sup> El dolor del fijo que yo tente alle me arrancaba el anima y mas por ceriz de fan nueva edad de frees anos, a Los souffrences de mon ille que j'avais avec moi déchireient d'autant plus mon ême que je considérais sou jeuns âge, cer it aveit à peine treise ans. » (Lettre du 7 juillet 1503, in Navannava, Vol. I. p. 205; Rac. Gel, Scritti, Vol. II, p. 180.)

<sup>(301)</sup> En el. a 11 de julio (1539,... murio en esta ciudad (Séville) Don rernando Colon, hijo del Almirante B. Christobal Colon, esballero en quien campearon grandes prendas y excelencias en armas y latras, nació sa Lor-

ches modernes ont établi que les archives de la cathédrale de Séville ne contiennent aucun document pouvant justifier cette date, que d'autres documents contredisent, d'ailleurs, bien qu'elle ait été acceptée par plusieurs auteurs, notamment par Roselly de Lorgues (303).

Si maintenant nous consultons la longue épitaphe qui se trouve sur la tombe de Fernand, dans la cathédrale de Séville, épitaphe qui a été relevée nombre de fois (303),

doba de denevila neble, y siendo piudo su padre el año de 1427 à 29 de agosta, como parece da papeles suyos que liana aussira santa iglesia. (Zunica, Anales, Vol. III pp. 374-375.)

(302) Christophe Colomb, Vol. I, p. 48.

(343) Par Hanniss (Fernand Colomb, pp. 86-61), per Ch. Summer qui l'a communiquée à Majon Select latters, p. LXXI); per Dono (Nebulesa, p. 275.) On la trouve aussi dans le rapport au ministre de Fomente (Les Restos, p. 197), et dans le Colombus de Tuacaum (Vot. 111, p. 444). Mais, comma elle n'est pes toujoure donnée intégralement et que c'est un document asses curreux, on la reproduit set sans aucune omission.

Aqui yace el Mui Magnifico S. D. Hernando Colon, el qual aplied y gastò toda su vida y hazienda en aumento de las letras, y juntar, y per elest en esta ciudad todas ens libres de todas las escacias, que en au tiempo halló y reducirlo à cuatro tibros. Falleció en esta ciudad à 12 de julio de 1532 de estad de 30 anos, 2 meses, y 14 dias, fué hijo del enterem y memarable S. D. Christ. Colon, primero Almirante, que descubrió las Indias y Nuevo Mando en esta de les Cal. R. D. Fernande y Dona Isabel de gioriosa memoria, à 11 de est. de 1422 con tres galeras y 20 personas, y partio del puerto de Palos à descubrirlas à 3 de Agoste antes, y volvio à Castilla con victoria à 7 de maio del ano signiente;... Y tornó despues otras dos veces à poblar lo que descubrió. Falleció en Valladolid à 20 de agosto de 1506 años. Rogad à Dios por allos.

« Gi-gil le très magnisque seigneur Don Fernand Colomb qui applique et e dépense toute se vie et son bien su progrès des Lettres, à réunir et con« server dans cette ville tous les livres, relatifs à toutes les sciences, qu'il 
« trouve de son temps, et qui résume le tout en quatro ouvrages, il mourut 
« dans nelle ville le 12 juillet 1539 à l'âge de 56 ans, 9 mois et 14 jours. 
« Il était fils du valeureux et mémorable seigneur Don Christophe Colomb, 
« premier amiral, qui découvrit les Indes et le Nouveau Monde, du temps 
« des Rois Catholiques Den Fernand et Dofa Isabel, de glorieuse mémoire, 
« la 11 octobre 1492, avec trois galères et 99 personnes; il partit du port 
« de Pulos pour les découvrir, le 5 août précédent, et rotourna se Castille, 
« après avoir réussi, le 7 mei de l'année suvante. Il retourna deux autres

nous voyons qu'il mourut le 12 juillet 1539 et que ce jourlà il avait 50 ans, 9 mois et 14 jours, ce qui reporte sa naissance au 28 septembre 1488. Mais cette inscription tumulaire ne date pas de l'époque, car la pierre sur laquelle on la lit aujourd'hui a remplacé l'ancienne qui s'était usée, et elle fourmille d'erreurs relatives à Colomb, qui y est représenté comme étant rentré à Palos le 7 mai, alors qu'il y arriva le 15 mai 1493, comme ayant fait trois voyages au lieu de quatre, et comme étant mort le 20 août 1506, date à laquelle il y avait trois mois que le grand navigateur était décédé ; il n'y a pas à en tenir compte.

Fernand Colomb avait préparé lui-même une inscription pour sa tombe, dont nous trouvons le texte dans son testament; il y avait nécessairement laissé en blanc l'âge qu'il aurait au moment de sa mort; mais une main familiale a comblé cette lacune et on voit par l'inscription, ainsi complétée, que le second fils de Colomb avait, à sa mort, 50 ans, 10 mois et 27 jours, ce qui place sa naissance au 15 août 1488 (304). Il y a deux raisons de penser que

e fois pour coloniser ce qu'il avait découvert. Il mouret à Valladolid le c 20 août de l'année 1508, Priez Dieu pour suz. »

An-dessous de celte inscription espagnols, une apère surmontée d'un compas avec la devise: A Gastilla y a Leon, Ngese Munde die Colon. De chaque côté un navire. Au-dessous, l'épitaphe en huit vers latins, préparée par l'arnand Colomb, transcrite à la note 304. La pierre temulaire mesure douse pieds de long sur six de large. Aux quatre angles elle porte les mote Auteres, Epitome, Scienties, Materier.

AQUE YACE DON PRENAMED COLOR RISE

DE D. XVAL. COLOR, \$\*\* ALM\*\* QUE BES—

GUBERO LAS UPIAS, QUE SENDO DE BEAD DE 50 A° I 10 M° I 17

D' I HAVIERDO TRABAJADO LO QUE PUBO POR 25 ADM\*\*

DE LETTAS PALLEGIÓ DE 12 D° DEL R° DE JUL" DE

1539 A 23 A° DEST\* BEL PALLEGIO DE SU PADEZ

RODAD A DIOS POR ELLOS.

<sup>(</sup>Tesiamento de D. Hernando Colon, in Col. de Doc. inad., Vol. XVI, Madred, 1850, p. 426.)

On devait placer ensuite des armoiries, et dessous celles-ci, les 8 vars suivants composés par Fornand lui-même.

cette date est la bonne. La première, c'est que l'exécuteur testamentaire de Fernand, Marcos Felipe, a déclaré, dans un document authentique, qu'il résulte de mémoires de Fernand même qu'il est né à Cordoue le 15 août, jour de l'Ascension de l'année 1488. Il est vrai que le même Marcos Felipe, qui nous donne ce renseignement, dit que Fernand Colomb « quand il mourut le 12 juillet de l'année 1539 avait ce jour-là 50 ans 10 mois et 21 jours » (305), ce qui reporterait sa naissance au 21 août au lieu du 15; mais il est évident que Felipe s'est trompé dans son calcul puisque, d'après sa propre déclaration, il est parti de la date du 15 août 1488, « jour de l'Assumption » (306).

L'autre raison de s'en tenir à la date du 15 soût 1488, c'est qu'un ancien archiviste de la cathédrale et de la Bibliothèque Colombine, Juan de Loisa, nous a conservé une copie de la première inscription que portait la pierre tumulaire de Fernand Colomb et que l'on y trouve les mèmes chiffres que ceux donnés par Felipe : 50 années, 10 mois et 27 jours (307).

Aspice citid prodest totum s dasse per orden Atque orden patris ter peragrasse novum. Quid peaglde Bostis ripam finnisses decoram Divitias, centum postpraduises meun, Lt tide Castalie reserrande numma pontis Oppmarenque simul quas Ptol eneus ofes, Si trice saltem transcorress municum batum Neg patri balve, neg miel dich ave?

Ces vers sont la seule partie de l'épitaphe rédigée par F. Colomb que ports aujourd'hui sa pierre tombate.

(305) Digo y declaro que porque el señor D. Hernando Colon fallecio de esta vida presente, sábado entre los doce y la una del dia doce dias del mes de Julio de este año 1539 anos, y el tal dia el habia 50 anos 10 meses y 21 dias. (Declaraciones - Op. cit., p. 462.)

(306) Porque por memorias suyas fidedignas parece que nacio an Cúrdoba à 15 dias del mes de Agosto, dia de la Asuncion de nuestra Senora ano 1488. (Declaraciones, de Marcos Pelipe, Doc. ined., Vol. XVI, p. 462.)

(307) Fallecto en esta ciudad a XII de Julio de MDXXXIX anos, de edad de

Vignaud. Nouvelles Études. I

Fernand Colomb a fait peu parler de lui, autrement que comme bibliophile. C'était un homme instruit, un lettré surtout, et un habile qui sut se bien faire venir des rois, dont il obtint des sinécures grassement payées. Il était de beaucoup supérieur à son frère Diego, qui se laissait guider par lui et, à la mort de celui-oi, c'est grâce à son adroite, active et persistante intervention que Marie de Tolède, qui était, d'ailleurs, une femme de caractère, obtint que le grand héritage du Découvreur ne fût pas entièrement dévoré par le fise et par la couronne. Il avait des revenus considérables, qui lui venaient plutôt de la munificence royale que de l'héritage paternel (308). Contrairement à ce qu'on a dit et répété, il n'était pas prêtre et no se destina jamais à l'Église (309). Outre la vie de son père, on lui doit plusieurs mémoires de cosmographie et divers catalogues de sa bibliothèque (310).

Lanos e X meses y XXVII dias (Los Restos, p. 196, d'après un manuscrit de Loisa.)

<sup>(308)</sup> Son père lui avant lanes une rente de un million et demi de meravédia (tastament du 10 mai 1506); mam il est probable qu'il ne la touche al antièrement, ul régulièrement. Le plus cleir de son revenu lui venait de 420 esclaves indicas que le roi lui avait donnés et qui travellleient sux mines (Esmanna, Duc. I, Liv. X, ch. XVI), d'une panaion à vie de 225,000 meravédia, à titre de secoure pour son entretien et pour l'entretien de sa bibliothèque, et d'un traitement, fixé d'abord à 200,000, puis élevé à 400,000 meravédis pour le charge qu'il remplisent à la Cour. (Voyez Duno, Naheloss, note n° 167, pp. 274 et sq.)

<sup>(869)</sup> Nous n'avons pu remonter à la source de cette erreur que Spotorno, Humboldt, Roselly de Lorgues et d'autres ent accréditée. Le plus ancien auteur en elle se trouve, à notre connaissance, est Charlevoix. (Histoire de Saint-Domingue, Vol. I, p. 242.)

<sup>(\$10)</sup> Pour de plus emples rensesgamments sur les quelques àcrits de Pornand Colomb et sur sa famouse hibitothèque, voyes le Fernand Colomb de M. Hanness, dont la meilleure partie a été reproduite dans son Christophe Colomb, Vol. II, ch. XV. Voyes eussi le ch. 192 du Colombus de M. Tascuna, Vol. III, p. 422 et sq. L'un des catalogues que P. Colomb avait commenté de sa vaste hibitothèque, le Registrum, contenant 4121 suméros, a été publié en fac-simile par l'éminent hibitophile américain, M. Archer M. Huntington, le fondateur de la Société hispanique de New-York, auquel les Leitres et les

#### Résumé et conclusions

Tout ce qui précède montre à quoi se réduisent les raisons qui, nous assure-t-on, obligent à regarder Fernand Colomb comme le fils légitime de l'amiral, raisons dont la mauvaise foi seule, affirme-t-on, aussi, méconnattrait la valeur. En réalité ceux qui soutiennent cette thèse se méprennent sur la portée des textes qu'ils invoquent ou les dénaturent à dessein. Les uns les citent incorrectement, et leur font dire ce qu'ils ne disent pas; d'autres passent sous silence ceux qui les gènent (311), ou avancent imperturbablement des faits notoirement controuvés (312); le plus souvent on procède par affirmations dénuées de toute preuve (313) et par l'accusation de mauvaise foi ou

Études hispaniques doivent tant de recounsissance. Fernand Colomb avait résumé en quatre volumes, sous la forme de dictionnaire, les matières que contenait sa bibliothèque. Ce sont les quatre volumes dont il parle dans son épitaphe espagnole.

Le bibliothèceure de la Colombine, D. Servando Arboli y Faraudo, a fait commencer la publication d'un catalogue de la Colombine avec des notes bibliographiques par Smos de La Rosa y Lorez, son premier assistant, dont trois volumes sculement ont paru.

(311) Dondero, qui consecre 200 pages de son livre fameux · L'enesta di Cristoforo Colombo à la démonstration que Oviedo et Herrera n'ont pas entendu dire que Beatrix n'était pas la femme de Colomb, passe entièrement sous silence Las Casas qui affirmo catégoriquement que Fornaud était un enfant naturel, et le comte Roselly, qui avait écrit quatre ouvrages sur la question sans paraître connaître l'existence de ce témoin dangeroux, ne a'est décidé à le mentionner que tout à fait en dernier lieu.

(3)2) « Il n'est pas un soul des écrivains espagnols autérieurs au siècle actuel e qui doute de la légitimité du second fils de Colomb ». (Rossilly, Satan, p. 134.) « L'assertion que l'union de Beatriz Enriquez avoc Colomb était illé« gilime, est postèrieure au tempe du héros, » (Dondeso, L'Onesta, p. 6.)

(313) « Colomb avant épousé en secondes noces Beatriz Enriquez de Cordous. » (Boss. Hist. de Ch. Colomb, p. 16) « Nous affirmons que Duna Beatriz Enriquez, de Cordoue, étant, devant ! Égime, l'épouse de Christophe « Colomb, Génois. » (Rosselly of Longues, Chris Colomb, Vol. I, p. 44.)

- Google

d'ineptie (314). Ces procédés de discussion, qui peuvent faire illusion pendant un temps, finissent toujours par per-dre leur efficacité et par laisser le lecteur en présence des véritables termes de la question à résoudre. Dans le cas présent les faits qu'on a cherché à dissimuler ou qu'on s'est efforcé de dénaturer se précisent de la manière suivante :

Colomb, qui mentionne deux fois Beatriz Enriquez, et qui le fait avec sollicitude, ne l'appelle pas sa femme; il la désigne simplement comme étant la mère de son second fils, alors qu'il appelle la mère de son autre fils sa femme.

Diego, qui nomme aussi deux fois Beatriz, ne lui donne pas le titre de Doña qui lui appartenait légitimement, si elle avait été la femme de Colomb.

Colomb, dans l'acte constitutif de son majorat, où il dispose de ses titres et de ses biens, ne stipule rien en faveur de celle qui serait sa femme et qui, en cette qualité, aurait eu droit au titre de vice-reine.

Cette femme elle-même, qui décline ses noms et qualités dans un acte souscrit dix ans après la mort de Colomb, ne se donne pas pour sa venve et ne fait aucune allusion au grand homme qui aurait été son époux.

Colomb, qui se voyait au moment de périr, lors de son voyage de retour en 1493, remarque avec douleur que ses deux enfants vont rester orphelins, alors qu'ila étaient l'un et l'autre auprès de celle dans laquelle on vent voir sa femme.

Diego Colomb, qui prend des dispositions pour faire transporter à Española les cendres de ses parents et pour

<sup>(314)</sup> L'assertion que Beatriz Enriquez n'était que la maîtresse de Colomb e est une calomnis sortie de l'officine du protestantisme », dit l'abbé L'ross (Hist. de Colomb, p. 31), c'est « une invention fabriquée de toute pièce », écrit le postulateur, « une absurdité », ajoute son continuateur, M. Macé de Roselys, dans l'avant-propos des Calomniateurs.

y élever dans cette lle un tombeau de famille, ne met pas Beatriz au nombre de ceux qui pourront y être inhumés.

Fernand Colomb, qui s'étend sur les origines de sa famille et qui raconte au long le mariage de son père avec Felipa, ne souffle mot de celui qu'il aurait contracté avec celle qui était sa mère.

Le même Fernand, qui rédige, avant sa mort, une longue inscription funéraire destinée à sa tombe, y nomme son père mais non sa mère, dont le nom d'ailleurs n'a jamais figuré dans aucun de ses écrits.

Tous ces faits, auxquels on doit ajouter celui que Beatriz Enriquez ne figure à aucun titre dans aucune des circonstances de la vie publique de Colomb, à laquelle elle paraît être restée complètement étrangère, conduisent forcément à cette conclusion que, si cette femme avait été celle de l'amiral de l'Océan, vice-roi des Indes, ni lui ni son fils ainé n'auraient parlé d'elle comme ils l'ont fait, que celui dont elle était la mère n'aurait pas évité de la nommer, et qu'elle-même n'aurait pas manqué de prendre le nom et le titre qui lui appartenaient lorsqu'elle fut appelée à passer un acte authentique.

Cette conclusion, si logiquement déduite de faits dûment constatés, trouve sa confirmation dans le témoignage direct ou indirect de tous les contemporains qui se sont occupés de Colomb; dans celui de Las Casas, dont toutes les sympathies étaient acquises au grand navigateur et qui était l'ami de sa famille; dans celui d'Oviedo, qu'il est absurde de placer parmi les détracteurs de Colomb dont il a fait le plus grand éloge; dans celui des autres écrivains du temps, qui ont connu le mariage de Colomb avec Felipa, mais qui ont complètement ignoré celui qu'il aurait contracté avec Beatriz Enriquez.

Aucune argumentation, quelque ingénieuse et subtile qu'elle soit, ne peut détruire la portée de ces faits et conduire à d'autre résultat que celui qui a été constaté.

En résumé les conclusions qu'impose l'examen qui précède doivent se formuler ainsi :

C'està Cordoue, en 1487, que Colomb fit la connaissance de Beatriz Enriquez de Arana, dont il eut un file, né le 15 août 1488.

Elle était jeune, mais ni riche ni noble; elle était Arana par sa mère, Torquemada par son père. Ni les Colomb, n les auteurs du xvx siècle ne la considèrent comme ayant été la femme du grand navigateur.

C'est l'idée moderne que Colomb avait été un saint, qu'il fallait béatifier, qui donna naissance à la thèse qu'il n'avait pu entretenir avec aucune femme des relations illicites.

Colomb n'a jamais abandonné Beatriz ; il s'est toujours occupé d'elle et des siens.

Les torts qu'il se reconnaissait envers elle et sur lesquels ilse croit obligé de garder le silence, sont donc d'une nature spéciale. A défaut d'autre indication, on peut supposer qu'il se reprochait de l'avoir séduite.

Le fait qu'il n'a pas réparé cette faute par le mariage, alors qu'il était sincèrement religieux, autorise le soupçon que Beatriz Enriquez n'était pas, ou avait cessé d'être de celles dont il pouvait faire sa femme.

Le silence obstiné de Fernand Colomb sur sa mère ; le fait que celle-ci, qui vivait encore dix ans après Colomb, n'a jamais prétendu à rien, et cet autre fait que sa familie vécut toujours en bonne intelligence avec les Colomb, confirment cette supposition.

# CHAPITRE CINQUIÈME

les rapports de colomb avec le roi joão en 1488 et le voyage qu'il aurait fait a lisbonne a cette époque

## SOURCES D'INFORMATION

Tort ce que nous savons des relations que Colomb aurait eues, après son établissement en Espagne, avec le roi João de Portugal nous vient du texte même de la lettre que ce monarque lui aurait écrite.

Ni Fernand Colomb, ni Las Casas, ni Colomb lui-même ne font aucune allusion à ces rapports sur lesquels tous les auteurs du temps gardent le silence et que ne mentionne aucun document. Au premier abord, il semble que la lettre du roi devrait suffire pour établir l'existence de ces rapports; mais l'authenticité de cette pièce a été contestée et, à defaut d'autre indication, on a dû chercher dans la pièce même des molifs pour admettre ou pour rejeter le fait.

Jusqu'à présent on n'avait pu juger cette importante pièce que sur une transcription défectueuse; nous en avons obtenu un fac-similé qui a été soumis à des experts et à des lettrés ayant toute compétence pour se prononcer en pareille matière et nous donnons les lettres qu'ils ont bien voulu nous écrire à ce sujet. Le lecteur y trouvera les raisons qui ont donné lieu de croire que cette pièce était apocryphe et celles qui mil.tent en faveur de son authenticité, maintenant que nous en avons un fac-similé authentique.

 Lettre du roi de Portugal João II à Colomb. Avis, 20 mars 1488. Navarrere, Vol. II, no III, p. 5, d'après l'original, dit-il, appartenant aux Archives de Veragua.

Cotte pièce a été reproduite maintes fois depuis; mais toujours d'après Navarrete. A notre connaissance, il est le seul qui ai. vu ou qui ait cru voir l'original. Quelques-unes de ces reproductions offrent cependant des différences; mais elles ne provienment pas d'un autre texte : ce sont des corrections qu'on a cru devoir apporter au seul texte connu. Parmi les reproductions de ce genre il faut noter celle donnée par Varnhagen (La Verdadera Guanahani). « Nous donnons cette lettre, dit-il textuellement — « textualmente — parce qu'elle a été reproduite avec beaucoup « de fautes par Navarrete, peu familier avec la langue dans la— « quelle elle est écrite » (p. XIII). Ce qui veut dire qu'il a corrigé les fautes de portugais et supprimé les accents en trop que porte la copie de Navarrete.

Les éditeurs de la Coleccion de Documentos ineditos de Indias, ont fait de même en 1853 (Vol. XIX, p. 459), ainsi que M. Teixeira de Aragão qui, cependant, doutait de l'authenticité de la pièce.

Breve noticia, in Centenario, etc. Lisbonne, 1892.

- 2. Fac-similé de la Lettre. Fac-similé obtenu pour l'auteur de l'obligeance de M. le duc de Veragua.
- 3. Transcription du texte authentique.
- 4. Lettres à l'auteur de MW. de Brito Rebello, Gonçalvez Viana, D. Jose Pessanha et Paz y Melia sur l'authenticité de la lettre.
- La note 23 à l'Imago Mundi.
  - I. La Lettre de Joso II à Colomb l'invitant à se rendre en Portugal (mars 1488).

C'est à l'époque où Beatriz Enriquez était enceinte des œuvres de Colomb que notre Génois est supposé avoir fait un voyage à Lisbonne, après être entré de nouveau en rapport avec le roi João II. Cette supposition, qui a été accueillie par les principaux biographes modernes de Colomb (315), est basée sur une sorte de sauf-conduit, en date du 20 mars 1488, que le roi de Portugal adressa à Colomb, pour répondre à une lettre que celui-ci aurait écrite à ce monarque, mais dont il n'existe d'autre trace que cette réponse même.

Il résulte de cette réponse que, vers la fin de l'année 1487, ou au commencement de l'année suivante, Colomb aurait sollicité l'autorisation de passer en Portugal et aurait, à cette occasion, protesté de ses bonnes intentions, ainsi que de ses sentiments de dévouement pour le roi João, qui accueillit ces avances avec empressement. Il accorde l'autorisation demandée dans les termes les plus larges; il fait l'éloge du savoir de Colomb, qui pourrait lui être nécessaire, et non seulement l'engage à se rendre immédiatement en Portugal, mais lui dit qu'il lui sera reconnaissant de le faire et qu'il tiendra cela pour un grand service (316).

Bien qu'en raison de ses termes affectueux, pressants

<sup>(215)</sup> Harrisse, Tarducci, d Avezac, Markham, Asensto, Lazzaroni, Young, Thacher.

<sup>(\$15)</sup> En voici une traduction Litérale, Pour le texte portugais voyez claprès, page 677.

<sup>«</sup> Christophe Colomb. Nous Dom Joham, par la grêce de Dieu, roi de Por« logal et des Algeress en deçà et au delà do la mer d'Afrique, Seigneur de

<sup>«</sup> Gunde, vous envoyous nos meilleurs compliments. Nous syons vu la let-

e tre que vous nous avez écrite et nous vous remercions beaucoup pour la

de bonne volonié et l'affection dont clie témoigne pour notre service Quant.

e à votre venue lei, certes, aussi bien pour ce que vous indiques que

e pour d'autres motifs pour lesquels votre industrie et votre bon falent nous

e seront nécessaires, neus désirons et il nous plairs beaucoup que vous ve-

a niez; pour tout ce qui vous touche on fara le nécessaire pour vous conteu-

<sup>«</sup> ter. Et comme vous pourriez avoir quolque crainte de notre justice, ca « raison de certaines choses auxquelles vous êtes obligé, par la présente lai-

e les nous vous garantissons que pour votre vonus, votre ségour et votre re-

<sup>«</sup> tour, your ne serez arrêté, retonn, accusé, cité ni poursulvi pour ancune

<sup>«</sup> ourse, soit civilo soit criminelle, de quelque nature qu'alle soit. El par la

e même lettre nous ordonnous à tous nos tribunaux qu'ils se conforment à

a cela. En conséquence nous vous prions et vous recommendans de venir

a immédiatement et n'ayez aucune crainte à ce sujet. Nous vous en serons

même, et des conditions particulières dans lesquelles Colomb avait quitté le Portugal, cette lettre parût, ce qu'elle est en réalité, fort extraordinaire, la plupart des auteurs n'ont vu aucune objection à admettre les faits qu'elle suppose, à savoir que Colomb avait fait une démarche auprès du roi João pour rentrer en faveur apprès de lui, que ce monarque avait accueilli cette démarche avec empressement et qu'elle avait été suivie d'un voyage à Lisbonne du futur amiral.

La pièce dont ces faits sont exactement déduits provenant des archives mêmes de la famille de Colomb, où un érudit, réputé consciencieux et compétent, l'avait relevée sur l'original, on devait la tenir pour scrupuleusement correcte, et c'est ainsi que la considérèrent la plupart des auteurs. Cependant, deux érudits portugais, Lucien Cordeiro et Teixeira de Aragão, tous deux bien qualifiés pour exprimer une opinion en pareille matière, en ont jugé autrement. Le premier, dans une lettre adressée au Congrès des Américanistes de 1875 (317), le second dans l'un des mémoires du volume publié à l'occasion du quatrième centenaire de la découverle de l'Amérique (318), ont émis des doutes sur l'authenticité de ce document, qui obligent à le soumettre à un sérieux examen critique.

<sup>«</sup> reconnaissant et tiendrous cola pour un grand servica. Écrit à Avis le « 20 mars 1488. « Lu Roy. »

Au dos : A Christophe Colomb, notre ami apécial, à Seville (317) De la part prise par les Portugais dans la découverte de l'Amérique. Liabonne et Paris, 1876, 8°,

<sup>(\$18)</sup> Breve noticia sobre o descobrimento da America .. Lisbonne, 1892, in-fol.

# II. — Fernand Colomb et Las Casas nont communi la lettre du roi, ni le retour de Colomb su Portugal.

Tont d'abord, il faut constater que l'existence d'une correspondance entre le roi João et Colomb, après l'établissement de celui-ci en Castille, est restée complètement inconnue à son fils même et à son historiographe Las Casas, qui curent accès, cependant, à tous les papiers du Découvreur et qui écrivirent une histoire circonstanciée de sa vie d'après ces pièces mêmes.

Le fait que ces deux premiers biographes de Colomb n'ont mentionné ni la lettre du roi João, ni celle de Colomb n'est pas, cependant, une preuve concluante qu'ils n'ont pas connu ces pièces, et on peut admettre, à la rigueur, qu'ils les ont passées sous silence, comme bien d'autres documents qu'ils ont dû connaître et dont ils n'ont pas parlé. Mais il n'en est pas de même du voyage que Colomb aurait fait à Lisbonne à cette époque. Un pareil voyage, entrepris dans les coaditions que la lettre fait supposer, n'a pu être ignoré des deux auteurs qui se sont attachés à nous faire connaître les démarches de Colomb et ses instances auprès des différentes puissances qu'il a entretenues de son projet, avant qu'il ne fût définitivement accepté par l'Espagne.

Leur silence sur ce point n'est pas, d'ailleurs, la seule raison que nous fournit leur récit de mettre le fait en doute. Tout ce qu'ils rapportent des négociations de Colomb avec le Portugal, tout ce qu'ils nous disent du ressentiment que lui avait inspiré la conduite du roi et de ses conseillers à son égard, est contraire à la supposition qu'il a pu renouer, quelques années plus tard, des relations amicales avec ce monarque. Ainsi, Fernand Colomb, après avoir raconté la supercherie par laquelle on avait cherché à surprendre le secret de son père, nous dit que, par ce

procédé, Lisbonne et les Portugais lui devinrent odieux (319) et, plus loin, parlant de l'intention de Colomb d'aller chercher fortune ailleurs qu'en Espagne, où ses démarches demouraient sans résultat, il nous dit que sa résolution était prise de ne pas retourner au Portugal (320).

Le témoignage de Las Casas est tout aussi net sur ce point. Il avait d'abord admis que Colomb pouvait avoir fait partie de la grande expédition de Barthélemy Diaz, on qui suppose sa présence à Lisbonne lors du retour de ce dernier en décembre 1487-1488; mais on a vu qu'il est revenu très explicitement sur cette opinion (321). N'est-il pas clair, dès lors, que, si Colomb était retourné à Lisbonne à l'époque indiquée, soit sur l'invitation du rol, soit de sa propre initiative, Las Casas auralt mentionné le fait?

On est donc fondé à dire que le témoignage des deux biographes originaux de Colomb contredit implicitement l'existence, en 1488, d'une correspondance entre le roi João et Colomb, ainsi que l'inférence qu'on pourrait en tirer, si elle a réellement existé, que le futur amiral s'est rendu alors à Lisbonne.

<sup>(319)</sup> Prese tanto odio a quella città, e natione, che deliberò di andarsene in Castiglia (Historia, ch. XI, fol. 31, recto)

<sup>(320)</sup> Perciochem Portogallo s'era già risoluto di non voler tornare (Ibid , ch. XIII, foi 36, rocto) Fornand Colomb ajoute ancora che il Re gim ne havesse scritto, come se dirà: Bion que le roi lui cut écrità co sujet, comme il cora dit (Ibid., Loc. cil.). Il y a toute apparence que l'auteur des Historie feit ici allusion, non à la lettre du 26 mars, qu'il n'a jamais citée, mais à coltes dont parle con père quand. à deux reprises différentes, celui-ci se vante d'avoir décliné les offres du Portugal (Fragment de lettre de Colomb, donnée par F. C., fol. 35, recto, et lettre citée par Les Cases). Voyez, ci-deasus, II- Érgon, sources, N- 3.

<sup>(321)</sup> Las Casas, chap. 27 of 22. Vol. I, pp 215-214 of 126-227 Et cs-dessus, chap. III.

III — Improbabilité d'un voyage de Colomb à Lisbonne à l'époque indiquée: 1488-1489.

La date à laquelle on doit nécessairement placer le voyage que Colomb aurait fait au Portugal à cette occasion motive une autre objection.

La lettre du roi est datée du 20 mars 1588. A cette époque les communications postales n'étaient ni régulières ni fréquentes, et on doit admettre que la lettre n'arriva à Colomb qu'à la fin de mai (322). Or, moins de deux mois et demi plus tard, le 16 juin 1488, nous voyons Colomb recevoir une gratification des Rois Catholiques et, juste deux mois après, le 15 août, il lui naît un fils. Nous le perdons alors de vue jusqu'au 12 mai 1489, date à laquelle nous le retrouvons en relations directes avec la cour (323).

Il est évident que al Colomb s'est rendu au Portugal après avoir reçu le sauf-conduit du roi João, ce ne peut être que dans la période de neuf mois comprise entre les deux dernières dates qui viennent d'être mentionnées: 15 août 1488 et 12 mai 1489. C'est l'opinion à laquelle M. Harrisse s'est arrêté (324), et, si la lettre du roi est authentique, le fait est possible, puisque, dans ces neuf mois, il n'y a aucune preuve de la présence de Colomb en Castille. Il n'y a, cependant, aucune probabilité à cela, car si, en réalité, aucun document ne montre que Colomb

<sup>(333)</sup> Navannare, Viages, Vol. III, observation V, p. 308.

<sup>(202)</sup> Voyez le chapitre précédent, paragraphe 1, et ci-après.

<sup>(324) «</sup> Après les conches de Beatrix Enriquez, qui eurent heu le 15 noût e 1488, Colomb, profitant de la permission du rot Jean II de Portugal, ac e rendit dans ce pays. L'année suivante, il est de retour en Espagne, car le e 12 mei 1488 en l'appelle à Cordone, » (Christophe Colomb, Vol. I, p. 358.) Cotte manière de voir, que suggèrent si naturellement les faits, est celle de la plapert des auteurs qui croient au retour de Colomb à Lisboune. Capendant Louise place ce voyage svant juin 1488 (Cristofore Colombo, p. 98, 9%, et Tracusa I avance jusqu'à la fin de l'année (Colombus, Vol. III, p. 484).

était alors en Espagne, tout fait supposer qu'il y était. Les Rois Catholiques ne lui avaient point encore donné une réponse définitive, qu'il attendait d'un moment à l'autre et qu'il ne cessait de solliciter. Dans ces conditions, il n'était pas de son intérêt de s'absenter et, en fait, Las Casas, qui raconte toutes ses démarches à la cour de 1486 à 1490, parle comme s'il ne l'avait pas quittée pendant cette période (325). L'ordre qui lui fut donné le 12 mai montre, d'ailleurs, qu'à cette date il était toujours lié aux Rois Catholiques.

Nous pensons donc que, bien qu'il soit impossible de trouver l'emploi du temps de Colomb pendant cette période obscure de sa vie, il n'y a aucune raison de penser qu'il se soit éloigné d'Espagne au moment même où il attendait le résultat de ses longues démarches et où il pouvait croire qu'il ne tarderait pas à être fixé (326).

### IV. — Insuffisance des raisons qui auraient motivé le passage de Colomb à Lisbonne.

En raison de la proximité du Portugal de l'Espagne, Colomb pouvait, cependant, s'éloigner momentanément de la cour, à l'époque indiquée, sans grand inconvénient pour lui, et, si l'on admet avec Fiske et Markham (327) que son

<sup>(825)</sup> Voyeztoutela fin du chapitro XXIX du livre 1° de Las Casas, notamment pages 231 et 234, Vol. I.

<sup>(326,</sup> Cette manière de voir est celle des auteurs suivants qui, tout en admettant que Joan II invita Colomb à passer en Portugal, ne croient pas que l'invitation fut acceptée Muños, Washington Irving, La Torre y Velez, Desimon, Roselly de Lorgues, Ferré, Sanguineti.

<sup>(327)</sup> Pour Fiske, Barthélemy avait accompagné Diaz dans son voyage de découverte au cap de Bonne-Espérance. A son retour Colomb voulut aller le voir et c'est dans ce but qu'il demande au roi João un sauf-conduit (Dacovery of America, Vol. I, pp. 403-401). Markham pense exactement de même. Autrement, nous dit-il, la demande d'un sauf-conduit par Colomb serat inexplicable. (Life of Columbus, p. 51 et 52.)

objet était simplement de voir son frère Barthélemy, il n'y a aucune objection à élever contre le voyage en question. Mais alors il faut aussi admettre que Colomb ignorait que son frère, qu'il avait lui-même envoyéen Angleterre, n'était pas à Lisbonne à l'époque où il aurait pu s'y rendre, après avoir reçu le sauf-conduit du roi. Nous avons, en effet, la preuve que, dès le mois de février 1488, Barthélemy était en rapports avec le roi Henry VII et qu'il ne quitta l'Angleterre que pour passer en France (328). Ce n'est donc pas dans ce but que Colomb se serait rendu à Lisbonne.

Selon M. Harrisse, ce serait pour régler la succession de sa femme Felipa, qui venait de mourir, que Colomb aurait sollicité l'autorisation de rentrer en Portugal (329). Cette supposition, qu'on s'étonne de trouver sous la plume d'un critique aussi judicieux, est tout aussi mal fondée que l'autre. En 1488, il y avait quatre ans, au moins, que Felipa était morte; nous avons à cet égard deux témoignages formels et précis que rien ne peut ébranler: celui du fils même de Colomb et celui de Las Casas (330).

Un autre biographe moderne de Colomb, Asensio, ne met pas en doute le voyage de Lisbonne en 1488; mais il avoue qu'on ne distingue pas le motif qui dicta cette démarche au grand Génois, et qu'on ignore s'il fut poussé à cela par des affaires personnelles, ou par l'intention de

<sup>(328)</sup> Voyer II. Ertos, ch. Iv.

<sup>(339)</sup> M. Harrisso, il est vral, avance cette opinion d'une manère dubitative. Le voyage de Colomb à Lisbonne, nous dit-il, e ne pourreit-il pas être « motivé par la mort supposée récents de Philippa et la nécessité de régler « sa succession dans l'intérêt de son fils Diego»? (Christophe Colomb, Vol. 11, p. 356 note. Voyes le Christopher Columbus and the Bank of Saint George, du même, p. 95, note 69.)

<sup>(234)</sup> Sur la mort de Felips, voyez la 16° Evens, ch. I La supposition de M. Harrisse est basée sur la femouse lettre où Colomb se vante aux Rois Catholiques d'avoir abandonné femme et enfants pour venir se mettre à leur service, lettre dont toutes les particularités sont controuvées. Voyez sur cette letre le chapitre ci-dessis Indiqué et l'Évens II, sources n° 1.

se mettre au courant des dernières découvertes des Portugais, ou peut-être encore pour tâcher de rentrer en grâce auprès du roi João à qui il pourrait avoir à s'adresser (331).

Cette dernière raison, que donnent aussi Lollis et Lazzaroni, pourrait seule expliquer le retour de Colomb à Lisbonne, s'il y avait réellement quelque motif sérieux de croire qu'il s'est absenté d'Espagne après avoir été présenté aux Rois Catholiques et leur avoir soumis son projet. Ce que nous disent l'auteur des Historie et Las Casas des ressentiments que Colomb nourrissait contre le roi João est contraire, certainement, à cette hypothèse; mais, si la lettre du 20 mars 1488 est authentique, il faut bien admettre que, malgré sa répugnance à s'adresser de nouveau au roi João, et maigré ses propres déclarations qu'il était alors au service de l'Espagne, Colomb ait cherché, en dessous, à se ménager les moyens de renouer avec le Portugal, s'il n'obtenait pas satisfaction des Rois Catholiques. Ce que nous savons du caractère de notre Génois n'est pas contraire à cette supposition. Il ne suit pas de là, cependant, qu'il se rendit à Lisbonne en 1488.

V — La note à l'Imago Mundi qui indiquerait la présence de Colomb à Lisbonne en 1488.

Nous avons dit à un chapitre précédent qu'on a cru trouver une preuve de la présence de Colomb à Lisbonne en 1488 dans une note à l'*Imago Mundi*, qu'on lui attribue, où il est dit que celui qui l'a faite était présent lors de

FR T FAMERAGE

<sup>(331) «</sup> Ce qu'on ne peut mettre en doute, c'est que l'initiative vint de Co« temb; c'est qu'il écrivit à Jose II pour lui faire connaître son dessein et
« son intention de passer de Séville à Lisbonne, bien que l'objet qu'il se
« proposait dans ce voyage nous soit caché. » Assasio, Crisfobal Colon, Vol. I,
p. 134.

l'arrivée de Diaz en décembre 1488. Si cette note était réellement de Colomb, il y aurait là un motif de croire que c'est bien, comme le pensent Fiske et Markham, pour voir son frère Barthélemy, qui est supposé avoir accompagné Diaz et être revenu avec lui, que Colomb aurait obtenu du roi João le sauf-conduit que donne la lettre de ce monarque. Effectivement, la lettre étant du 20 mars 1488 et Diaz d'après la note—étant rentré à Lisbonne en décembre 1488, il semble qu'on puisse voir là une circonstance indiquant que Colomb a profité de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Mais ce raisonnement n'est logique qu'en apparence, car il repose sur deux hypothèses : l'une que la note en question est de la main de Colomb, l'autre que c'est bien en décembre de l'année 1488 que Diaz rentra à Lisbonne.

Dans l'étude précédente, consacrée spécialement à Barthélemy Colomb, nous avons examiné cette question sous toutes ses faces et nous avons montré que ces hypothèses sont inacceptables. Il suffit donc de rappeler ici, qu'en ce qui concerne l'écriture de la note à l'Imago Mundi, la seule raison que l'on ait de dire que c'est celle de Colomb est sa ressemblance avec l'écriture de pièces que nous savons être du grand navigateur, raison qui s'efface complètement devant la constatation que l'écriture des deux frères était à peu près la même et devant l'affirmation explicite de Las Casas, qui avait sous les yeux un grand nombre de leurs écrits, que cette note est de Barthélemy et qu'elle ne concerne en rien Colomb.

Pour ce qui est de la date de l'arrivée de Diaz à Lisbonne, nous avons aussi démontré que l'année commençait alors à la Nativité, le 25 décembre, et que la date de décembre 1488, donnée par la note, correspond à décembre 1487, selon notre manière de compter, qui est la date donnée par Barros, lequel écrivait à une époque postérieure. Il suit de là que, si la note était de Colomb, il l'aurait écrite

Vionaum Nouvelles Etudes, !

trois mois avant d'avoir le sauf-conduit du 20 mars 1488 (332).

On ne saurait donc tirer de la note à l'Imago Mundi aucune inférence relative au voyage que Colomb aurait fait à Lisbonne en †488, ainsi qu'à l'authenticité de la lettre attribuée à João II (333).

VI. — Colomb peut avoir correspondu avec le roi João, mais il n'est pas retourné en Portugal.

En réalité, on ne pent logiquement assigner aucun autre objet au voyage que Colomb aurait fait au Portugal à cette époque, que celui de reprendre ses négociations avec le roi João. La teneur de la lettre de ce monarque montre clairement que c'était là l'objet en vue.

Ce fait suppose, il est vrai, que Colomb cherchait en secret à renouer avec le Portugal, pendant qu'il négociait ostensiblement avec les Rois Catholiques, au service desquels il était entré et auxquels il n'hésitait pas à écrire que c'était à eux seuls qu'il réservait son entreprise. Mais la supposition n'est pas inadmissible. Colomb était capable de duplicité et, pour notre part, nous n'avons aucun doute que c'est ce qu'il a fait dans cette circonstance.

M. de Lollis va plus loin que nous dans cette manière de voir. Il croit que « pendant tout le temps que Colomb « séjourna en Castille et même jusqu'au jour où la capitu-

<sup>(332)</sup> Sur tous ces points voyes la II. Érons, chap. III.

<sup>(333)</sup> On a ansa voulu voir une allusion au voyage supposé de Colomb à Lisbonne dans la déposition de Juan de Moreno qui déclare, en 1515, qu'il avait outendu dire que l'amiral était allé en Portugal et que n'ayant pu y réussir il passa en Espagne. (Déposition faite à Cuba le 15 février 1515. Apud, Fanné, p. 109.)

Les termes mêmes dans lesquels ce propos est rapporté montrent qu'il s'agissait du séjour et des démarches que Colomb fit en Portugal avant de se rendre en Espagne.

« lation de Santa-Fé fut signée, il continua à traiter, plus ou « moins ouvertement et à des intervalles plus ou moins éloignés, avec le roi de Portugal (334). → Pour lui, Colomb retourna plusieurs fois à Lisbonne. Il y était en décembre 1487; ayant appris à Cordoue le retour de Diaz, il n'aurait pas hésité à partir précipitamment pour le Portugal afin d'obtenir de l'heureux découvreur du cap de Bonne-Espérance des détails sur son expédition qui avait le même objet que celle que lui-même méditait. A Lisbonne il serait resté peu de temps; peut-être même y étaitil allé incognito. Revenu en Espagne, il aurait écrit au roi João pour lui renouveler ses offres de services et aurait recu de lui la lettre du 20 mars 1488; il serait alors retourné à Lisbonne et aurait pu rentrer en Espagne à temps pour recevoir la gratification du 16 juin de la même année (335).

Le thèse de Salvagnini est à peu près la même. Colomb se serait rendu à Lisbonne en 1487 dans le but de renouer avec João II et aurait assisté à l'arrivée de Barthélemy Diaz. N'ayant rien pu accomplir, il serait retourné en Espagne, tout en continuant à correspondre avec le roi, et celui-ci lui anrait alors écrit la lettre du 20 mars (336).

Bien que ces différentes hypothèses soient, comme on l'a vu, en contradiction avec les sentiments et les intentions que Fernand Colomb prête à son père, relativement au Portugal, on peut admettre que Colomb, qui était très tenace dans ses desseins, et que nous voyons agir tout le temps comme s'il était absolument certain de la découverte qu'il proposait de faire, ait cherché, pendant même

<sup>(334)</sup> Più o meno apertamente è con più o meno tunghi intervalli, col re di Portugallo (Louis, Scritta in Baccolla, Vol. II, Blustrazione, nº 58, p. CXXXVIIII).

<sup>(335)</sup> Louis, Cristoforo Colombo, pp. 98-99.

<sup>(336)</sup> A. Salvagnini Colombo e i corsari Colombo, in Raccolla, p. 149.

qu'il prodiguait aux Rois Catholiques des assurances de fidélité, à se ménager les bonnes dispositions du roi Jolo, auquel il pouvait avoir à s'adresser plus tard.

Nous n'avons donc aucune objection à opposer aux suppositions de ceux qui font ainsi joner à Colombo un double jeu; mais il n'en est pas de même du ou des voyages qu'on veut bien lui faire faire à Lisbonne de 1487 à 1489. Ce que Las Casas dit de sa présence constante à la cour et de l'attente dans laquelle il vécut de 1486 à 1490, ce que nous savons des relations étroites qu'il entretenait à cette époque, tant avec les Rois Catholiques et leurs conscillers, qu'avec Beatrix Enriquez, et de l'attente dans laquelle il vivait, ne permet pas de croire qu'il ait pu s'absenter de la cour assez longtemps pour aller traiter à Lisbonne de son grand projet avec le roi de Portugal. L'expérience qu'il avait acquise personnellement de la lenteur des négociations de ce genre ne pouvait lui donner l'espoir de les mener à bonne fin dans de telles conditions (337).

Pour cette raison, et pour toutes celles qui viennent d'être exposées, et abstraction faits de la question de l'authenticité de la lettre attribuée au roi João, nous croyons que si l'on peut admettre que Colomb s'écrit à ce roi et a cherché, sinon à renouer avec lui, du moins à se ménager les moyens de recourir à lui en cas de besoin, il est contraire à toute vraisemblance qu'à l'époque où il était en instance auprès des Rois Catholiques dont il attendait avec anxiété une décision vitale pour lui, et où il était engagé avec une femme qui ne pouvait alors lui être indifférente, il se soit éloigné de Castille pour

<sup>(337)</sup> Colomb s'est plaint lai-même de n'avoir pu, on quatores ans, se faire comprendre du roi João et, en 1488, il y avest deux ans qu'il peursuivest vannement le cour de Castille de ses réclamations.

tenter de se concilier un roi dont il avait eu tant à se plaindre.

WII. - Le style et l'orthographe de le lottre du roi Jose II.

Dans les paragraphes qui précèdent, on s'est attaché à montrer, qu'en dehors de l'existence de la lettre du roi João II, il n'y a aucune raison de croire que Colomb ait fait de nouvelles avances à ce monarque et qu'il se soit rendu à Lisbonne vers l'année 1488, tandis qu'il y a plusieurs motifs de penser qu'une pareille démarche devait lui répugner et que le voyage qu'il est supposé avoir fait lui était alors bien difficile, sinon impossible.

Cela n'est pas suffisant, toutefois, pour autoriser à dire que cette lettre est apocryphe et, bien qu'il soit étrange qu'un document de ce genre soit resté inconnu à Fernand Colomb et à Las Casas, il a certainement pu exister sans que Colomb ait jugé à propos de se rendre en Portugal, ou sans qu'il ait pu le faire. Mais le silence des deux premiers biographes du Découvreur sur cette correspondance avec le roi João n'est pas le seul fait qui ait éveillé des doutes sur l'authenticité de la lettre en question, telle que Navarrete nous l'a fait connaître. Il y en a d'autres, comme on va le voir; mais il ne faut pas perdre de vue que les critiques qui vont être mentionnées se rapportent au texte de Navarrete, le seul que tous les auteurs aient connu et qu'on devait croire exact.

Une chose qui surprend tout d'abord dans cette lettre, ai on la juge d'après ce texte, c'est le style dans lequel elle est écrite. Les formes de langage employées par João II, en s'adressant à Colomb, sont, en effet, assez singulières. Ce monarque absolu, cet homme entier qui faisait tout plier devant lui, ce souverain qui n'hésitait pas à frapper ses ennemis de sa propre main et qui les poursuivait implacablement, jusque dans les pays voisins, appelle Colomb, qui s'était enfut du Portugal et qui n'était alors qu'un aventurier étranger : son ami particulier — acco especial amigo — alors qu'il ne se servait de pareils termes ni en s'adressant aux princes de sa maison, ni aux nobles qui leur étaient apparentés (338). Cela est assurément singulier.

La déférence du roi pour Colomb ne s'arrête pas là. João II le flatte, il vante ses talents, il le pris et supplie de venir à lui : vos rogamos e encomendamos; il lui dit que sa présence est nécessaire à ses desseins : nos sera necessario; qu'il lui sera très reconnaissant de se rendre à ce désir, qu'il considérera cela comme un grand service : muito em serviço; et qu'il lui accorde toutes les immunités judiciaires qui pourraient lui être nécessaires. Ce qui est encore assex curieux, c'est que cette lettre particulière, qui affecte un caractère intime et dont chaque ligne semble calculée pour donner l'impression que le roi traite Colomb en ami, commence par une énumération de tous les titres du souverain, comme s'il s'agissait de quelque cédule officielle.

Est-ce ainsi qu'un roi comme João II aurait répondu à un homme qui n'avait ni position, ni notoriété, et qui aurait sollicité l'autorisation de rentrer au Portugal qu'il avait quitté subrepticement? Colomb, écrit Varnhagen, aurait été alors amiral et aurait déjà découvert tout un monde qu'un roi n'aurait pu lui en dire davantage (339).

Pourquoi le roi donne-t-il à cet étranger le titre exceptionnel d'ami particulier, qui, venant de lui, disait beaucoup? Pourquoi le supplie-t-il de venir le trouver? Quel întérêt avait-il à cela? Si le projet que lui avait soumis

<sup>(3.8)</sup> Voyez à la fin du chapitre la lottre du général de Brito Robelle (330) Si fuera secreta despuse du ser ya almirante y haber descaburto todo un mundo, no le hubiera un rei dicho man La verdadera Guanahami, p. XIII.

Colomb était d'aller aux Indes par une route maritime plus avantageuse que la voie de terre suivie par les Vénitiens, les Génois et ceux qui faisaient le trafic des denrées de l'Orient, en projet avait perdu beaucoup de son importance depuis la découverte de Barthélemy Diaz. Si, au contraire, comme tout l'indique, Colomb ne proposait que de découvrir des terres nouvelles, quelle raison pouvait avoir le roi pour entreprendre cette découverte en 1488 (après le succès de l'expédition de Diaz), qu'il n'avait pas en 1484, alors qu'il ignorait encore si l'on pourrait passer aux Indes en contournant l'Afrique?

Ainsi, à ne considérer cette pièce que dans sa forme connue et dans ce qui en fait le fond, on ne lui trouve pas le caractère d'une lettre qu'un souverain comme João II, qui était alors profondément engagé dans la recherche des moyens d'aller aux Indes par le Sud-Est, aurait écrite à un pilote étranger qu'il n'avait aucun motif de traiter avec une déférence exceptionnelle et dont les services devaient lui être alors encore moins utiles qu'en 1584.

Dans cette lettre du roi João, le choix des mots et leur orthographe donnent lieu à des observations tout aussi singulières que celles qui viennent d'être présentées. Ce roi de Portugal, qui avait reçu une instruction soignée et qui, comme tous les princes de la maison d'Avis, était un homme instruit, s'exprime dans une langue dont le vocabulaire et l'orthographe sont en partie empruntés à l'espagnol et où l'on trouve des traces d'italianismes :

Il écrit Cristóbal, qui est la forme aspagnole du nom, au lieu de Christovão ou Christovam, comme le font les Portugais. Il met les accents espagnols où les Portugais n'en emploient pas. Il substitue au ç portugais le s italien. Il entremèle ses phrases de mots espagnols dont la forme est à peu près semblable à celles des expressions portugaises équivalentes, qui peuvent aisément être confondus par un homme illettré; on y trouve, par exemple, obligado

pour obrigado. A la fin il s'oublie au point de mettre la date en pur castillan.

Ces particularités n'ont pas échappé à des critiques portugais. « Nous tenons la rédaction de la lettre de D. João, « dit M. Aragão, comme étant un peu espagnolisée et en « désaccord avec ce que l'on écrivait alors (340). » « Au- « cun Portugais, pense le général de Brito Rebello, n'au- « rait pu écrire d'une manière aussi bizarre (341). » « L'or- » the grande de cette lettre déclare M. Consélver Viene

« thographe de cette lettre, déclare M. Gonçálvez Viana,

« n'est ni portugaise, ni castillane, si l'on se reporte à l'or-

« thographe du xv siècie (342). »

Cette opinion, qui est aussi celle que n'osait peut-être pas exprimer Lucien Cordeiro, quand il s'étonnait de l'orthographe espagnole de la lettre (343), résulte logiquement de l'examen critique du texte que nous en possédons, de sorte qu'il faudrait conclure que, si ce texte est bien la reproduction exacte de la pièce originale conservée aux archives de Veragua, cette pièce ne peut être authentique.

# VIII. — Le fac-similé de la pièce montrerait qu'elle est authentique.

En formulant d'une manière aussi nette l'opinion que le roi João n'avait pu écrire la lettre que Navarrete a publiée, le général de Brito Rebello, comme M. Viana et d'autres auxquels nous avions soumis cette pièce, firent cette réserve judicieuse, que, pour se prononcer avec quelque

1 4 N E K 7

<sup>(346)</sup> Temos a redacção da carta de D. João em linguagem um pouco hespanholada e destoante da que então se excrevia Breve Noticia in centenario . p. 26.

<sup>(841)</sup> Lelire à l'auteur; voyez ci-sprès.

<sup>(342)</sup> Lettre à l'auteur, voyez ci-sprès.
(343) De la part prize par les Portugais dans la découverte de l'Amérique.
Lisbonne, 1875, p. 18, note.

certitude sur une question aussi délicate que celle de l'authenticité d'un document de cette nature, il faudrait examiner l'original même, que personne n'avait vu, hormis Navarrete. C'était depuis longtemps notre avis. Les copies, quelque soin qu'on mette à les faire, contiennent presque toujours des erreurs, et, lors même qu'elles sont correctes, ne laissent jamais l'impression que donne la pièce originale, ou, à son défaut, un fac-similé obtenu par l'un des procédés scientifiques en usage aujourd'hui.

Malheureusement, il semblait impossible d'en arriver là. Alors que tous les documents colombiens avaient été photographiés, celui-ci, qui était si flatteur pour Colomb, était resté secret, ou tout su moins difficilement accessible. La commission royale italienne à laquelle nous devons la précieuse Raccolta Colombiana, n'avait pu le faire reproduire, et M. Paz y Melia, qui en avait demandé communication, lorsqu'il préparait des notes pour les publications de la duchesse d'Albe, s'était heurté à un refus péremptoire. Dans ces conditions, il n'était pas à croire qu'un auteur qui passait, fort à tort, d'ailleurs, pour un contempteur de l'immortel Génois, pourrait obtenir de ses descendants communication d'une pièce comme celle-là, dont on profiterait, peut-être, pour formuler de nouvelles critiques. Il fallait cependant tenter l'entreprise et nous sommes heureux de dire que la tentative a complètement réussi. Avec une bonne grâce, dont tous les colombistes lui sauront gré, et avec une hauteur de vue qui lui fait honneur, le duc de Veragua a autorisé la photographie de cette fameuse lettre que nous sommes heureux de reproduire (344).



<sup>(34)</sup> Je dois dire que c'est à l'intervention de la légation américaine en Espagne et particulièrement aux hous offices de M. Buckler, alors mon collègue à Madrid, que je dois cette favour inespérée. Les remerclements qui lu sont dus pour l'empressement qu'il a mis à répondre à mon désir et pour

Cette photographie, que nous nous sommes empressés de communiquer à ceux qui étaient en état de se prononcer avec compétence sur la question dont nous nous occupions, a sensiblement changé la face des choses. A la surprise de tous, le document, ainsi fac-similé, n'est pas adressé, comme dans la copie imprimée, à Cristohal Colon, mais à Xpoval Colon, comme écrivaient les Portugais; les accents que Navarrete a prodigués, à tort et à faux, ne s'y trouvent pas ; l'orthographe d'un grand nombre de mots qui est défectueuse dans sa transcription, est ici respectée (345). Enfin la suscription n'est pas en espagnol, mais en portugais, comme elle devait l'être (346).

Les observations, motivées par le langage particulièrement amical et déférent du roi, subsistent toujours, il est vrai, et on trouve encore dans la lettre quelques expresaions dont la forme étonne un peu; mais il semble qu'il n'y ait rien là qui puisse éveiller nos soupçons et justifier la supposition que la pièce soit apocryphe: elle a, parattil, tous les caractères d'une authenticité indéniable. Ainsi en a jugé le savant professeur portugais de diplomatique, D. José Pessanha, conservateur des archives royales de la Torre do Tombo, qui a bien voulu étudier le document et qui, après l'avoir comparé à de nombreuses pièces du temps, appartenant au riche dépôt où il a une charge élevée, n'hésite pas à déclarer que l'écriture est

le tact dont il a fait preuve dens cette négociation, ne diminaent pas ma dette de reconnuesance auvers la duc de Veragua qui a su que c'était à l'auteur des Études crutiques sur la sus de Calomb qu'il accordant une favour que personne aucore n'avent obtenue

<sup>(845</sup> On m'y trouve pas escribistes pour screvestes, afessam pour aleiçam, esresse pour serviço, industra pour industria, èco pour boh, justicias pour justicias, stada pour estada, presso pour presu, releado pour recleudo, eriminal pour crime, cualquier pour qualquer, sualidade pour qualidade, compran pour compran, etc.

<sup>(346)</sup> Voyer à la fin du chapitre la copie de Neverrete et la transcription de D. José Possanhe.

celle des documents officiels portugais de l'époque; que la signature du roi est identique à celle de son testament, que les formes de langage de la pièce n'ont rien de suspect (347) et que les rois de Portugal donnèrent souvent des sauf-conduits — carta de seguro — semblables, sans que cela impliquât l'existence de crimes d'une gravité extrême (348).

À ces constatations, si importantes dans l'espèce, et que le conservateur des archives royales pouvait seul faire d'une manière sûre, il faut en ajouter une autre qui n'est pas moins importante dont nous devons la connaissance à l'obligeance de M. Braamcamp Freire: c'est qu'à la date que porte la lettre le roi se trouvait bien dans la petite ville d'Avis, où elle a été écrite, fait, ajoute notre érudit correspondant, qu'un faussaire ne pouvait savoir, car il n'est mentionné que dans les registres de la chancellerie royale (349).

Il semble donc que les preuves de l'authenticité de la lettre du roi João à Colomb soient concluantes et qu'il n'y ait qu'à souscrire à un jugement si bien motivé. C'est ce qu'ont fait ceux qui, comme nous, avaient cru tout d'abord à une supercherie, M. Paz y Melia et M. Viana, entre autres (350), et c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Mais

<sup>(347)</sup> Lettre de D. José Pessanha à M Viana qui avait bien voulu soumettre ma photographic de la pièce au savant professeur. Nous la donnons à l'appendice

<sup>(318)</sup> Lettre de D. José Pessanha à l'auteur, 2 mars 1908. M. Braumcamp Freire m'écrivait à cette occasion: « Si Teixeira de Aragão avait vu comme moi la photographie du document, tous ses doutes auraient disparu. La calligraphie, la langue, les abréviations sont toutes portugaises du temps »

Je dois ajouter que M. Morel Fatto, qui a eu l'obligeance d'examiner cette photographie et de transcrire pour moi le texte qu'elle reproduit, le trouve néanmoine asses suspect.

<sup>(349)</sup> Note de M. Braamcamp Freire, 18 août 1908.

<sup>(350) €</sup> Il ne reste, écut le premier, qu'à revenir sur la première impres-

en nous rendant ainsi à ce qui paraît suffisamment bien établi, il faut maintenir que cette lettre du roi João II est singulière et que son authenticité ne l'explique pas. Nous sommes ici en présence d'un fait qui aura été amené par quelque circonstance que nous ignorons et que les documents connus ne laissent pas entrevoir.

En faisant cette réserve, nous n'entendons pas mettre en doute les conclusions auxquelles sont arrivés des juges aussi compétents en pareille matière que ceux qui les ont formulées, mais simplement montrer que l'authenticité du document laisse néanmoins quelque chose d'obscur dans la question posée. Le lecteur, qui a maintenant devant lui toutes les pièces du procès, pourra voir par lui-même si cette réserve est fondée.

I

LETTRE DU GÉNÉRAL DE BRITO REBELLO.

Lisbonne, le 18 octobre 1902.

# Monsieur Henry Vignaud,

J'ai bien reçu votre obligeante lettre du 23 septembre écoulé, à laquelle il m'a été impossible de répondre tout de suite, comme il le fallait.

Je dois vous prévenir, d'abord, que je ne suis pas un savant, ni un historiographe, ni même un paléographe, mais à peine un simple curieux, étudiant toujours, non seulement pour adoucir

<sup>«</sup> sion et à avouer noblement que nos soupçons n'étaient pas fondés » (Lettre à l'auteur, de janvier 1908.)

<sup>«</sup> Tous les doutes que la transcription de Navarrete avant soulevés, dit « M. Visna, se trouvent, à ce qu'il paraît, écartés. » (Lettre à l'auteur, du « 15 fév. 1908.)

les contrariétés de la vie, mais aussi pour éclairer mon esprit et servir mon pays autant que je le puis. Toutefois, ce que je reconmais toujours, c'est l'immensité de ce que j'ignore.

Je no mo connais donc pas la compétence qu'on vous a fait concevoir à mon égard ; cependant, je ne refuse jamais d'émettre mon avis, quand on me la demande, sur des sujets que j'ai ôtu-

diés plus ou moins.

Vous voulez savoir mon opinion sur la prétendue lettre du roi D. Jean II de Portugal à Christophe Colomb, publiée par Navarrete, d'après l'original qui, de son temps, existant dans les archives de la maison du duc de Verague. Pour vous satisfaire, je vais tâcher de vous dire se que j'en pense.

Cette lettre peut être envisagée sous trois points de vue, par

rapport:

1º A son langage; 2º à son orthographe; 3º à sa forme.

Quant au langage, il n'y a aucun doute qu'il ne soit du temps; il y a cependant un passage dont la rédaction set un peu boiteuse: por nenhuna couse ora seja ciuil ora criminal de cualquier evalidade, où il semble manquer quelque chose; en portugais régulier on écrirait : por nenhuma cousa quer civel quer crime de qualquer qualidade (ou natureza) que seja.

Je dois ajouter que, dans le cours de la lettre, il y a des mots purement espagnols, la date même est tout à fait en castillan.

Quant à l'orthographe, elle est burbare et affreuse. Malgré les diverses façons d'orthographier des différents écrivains, notaires ou commis, etc., de ce temps-là, il n'y avait alors aucun Portugais qui pût écrire d'une manière aussi bizarre.

D'abord le nom Christovas (Christophe) était toujours écrit Xpouam, Xpouam, Xpouas ou Xpouas, comme Christe (le Christ) qu'on écrivait Xpo, et personne n'écrivait Cristoval qui est du

cestillan pur.

Ensuite il y a un nombre considérable de mots qu'on n'a jamais écrits avec un z, tels que: graza, reseo, afaizaon, servizo, justiza, marzo, mais qui sont toujours écrits comme il suit: graça, receo, afaiçam (afaiçam ou afaiçam), serviço (ou serviço), justiça, março. J'en passe en quantité, complètement estropiés ou orthographiés à l'espagnole, comme vous pouvez d'aitleurs le vérifier en faisant la confrontation de la copie publiée par Navarrete, avec

celle que je joins ici, et qui doit être à peu près ce qu'aurait écrit un Portugais du xv\* siècle.

Quant à sa forme, cette lettre devient encore plus suspecte et a toujours suscité dans mon esprit des doutes sérieux. Je ne croirei jameis, sans l'avoir vu, qu'une lettre de D. Jean II puisse avoir une telle adresse. Pas même aux princes de sang ni aux fidalgos (gentilshommes) issus de ces princes ou apparentés avec enx, le roi ne disait : men especial amigo, à peine les appelait-il : amigo (ami) ou men sobrinho (mon neveu), men primo (mon cousin), etc.

L'usage élait d'écrire sur l'enveloppe :

Sicette lettre sut une simple missive, elle commencerait comme ceci: Xpouam Colon, amigo (ou plutôt le nom seul), eu el rey vos enviamos muito saudar; ou peut-être encore: nos el rey vos enviamos muito saudar. Il n'était pas d'usage de mettre sur de telles lettres le nom et les titres du roi. Peut-être y eut-il quelque exception, mais je n'en counais point. Si les divergences ne portaient que sur quelques caractères, je croirais la copie de Navarrete inexacte en fait d'orthographe, comme j'ai été à même de le vérifier sur un autre document, publié par lui, dont j'ai fait saire une nouvelle copie à Simancas; mais il y a, comme vous le voyez, bien d'autres choses à remarquer.

Si l'original de la lettre est tel que Navarrete l'a publié, il a dû être écrit par un Espagnol, ou plutôt par un Italien — Génois ou Florentin — résidant depuis longtemps en Portugal (car il y en avait beaucoup), à cause de ces z au lieu de ç.

Je vais hasarder une conjecture, sans cependant prétendre l'imposer. Colomb est sorti de Portugal presque en cachette, abandonnant sa femme et son enfant, sans qu'on puisse bien en connaître la raison. Peut-être y avait-il quelque affaire douteuse où il aurait trempé, par exemple : dans une entreprise commerciale en société avec d'autres individus, Italians ou Portugais, sur les côtes de Guinée sans permission du roi. — ce qui était fortement défendu, mais qui néanmoins arrivait souvent, — un démêté

quelcoaque avec les parents de sa femme; quelque procès pour dettes, toutes choses qui pouvaient lui faire craindre l'action de la justice. Puis, après avoir passé quelque temps en Espagne, il eureit demandé par l'entremise d'autres Italiens, en faveur auprès du roi, ou par celle des parents de sa femille, la permission de retourner en Portugal, et le roi lui aurait conféré une lettre de sareté, dont il n'aurait pas profité; plus tard sur ce simple fond, quelqu'un de ses protecteurs aura brodé et amplifié la lettre, par d'autres expressions, plus propres à exciter la rivainté des rois d'Espagne envers celui de Portugal, afin de les decider à profiter des services de Colomb au préjudice de celui-ci.

De là les expressions : vos agradecemes muito (nous vous remercions beaucoup); outros respectos pera que costa industria e bom engenho nos seria necessario (d'autres affaires, où votre envoir et boau talent nous seraient nécessaires); por que em o que a vos loca se dara tal forma de que vos devaes ser contente (cor, sur ce qui vous intéresse, on prendre telles mesures, dont vous devrez rester entisfait); et surtout ces formules inouïes: nose especial amigo (notre ami particulier), vos regamos (nous vous prioss), dans la bouche du roi, et d'un roi tel que Jean II, auraient une explication; c'était un moyen de secouer l'esprit des rois catholiques, pour leur faire agréer les projets du Génois.

Le roi avait sous sa main un Vasco da Gama, un Duarte Pacheco, un Alphonse d'Albuquerque, un Jérôme Corte-Real, un D. François d'Almeida, un Barthélemy Dias, un Jacques Cam, un Pierre d'Alemquer etc., qu'avait-il à atlandre d'un modeste Génois qui ne s'était jusqu'alors fait remarquer d'aucune facon?

Nous marchons, cependant, sur un terrain mobile et douteux. Si l'original de la lettre existe, le seul moyen de faire disparettre et d'anéantir tous les doutes, serait d'en présenter une copie photographique. Sans cette preuve définitive, la lettre en question ne peut être considérée que comme apocryphe.

Mon viel ami, M. Joseph Basto, à qui je viens de faire connaître et votre lettre et mon opinion, m'autorise à vous dire qu'il est tout à fait de mon avis sur ce point. Il vous remercie de votre bon souvenir, mais malheureusement il est maiade depuis quelque temps. Veuillez excuser, monsieur, cet insipide bavardage, ainsi que le retard de ma lettre, et recevez l'assurance de mes sentiments les plus respectueux, et de la haute considération avec laquelle je me dis,

> Votre tout dévoué, Signé...: Jacinto Ignacio de Brito Rebello.

> > 11

# LETTRE DU ROI JOÃO II A COLOMB

20 mars 1488

TEXTE DE NAVARRETE

Col. Viages, Vol. II, nº III, pp. 5-6.

Original en el Archivo del Duque de Veraguas.

(Les mols malorthographiés, ou portant à tort des accents, sont en italiques.)

En el sobrescripto dice: A Cristovam Colon noso especial

Amigo, en Sevilha.

Cristovol Colon. Nos Dom Joham, per grazá de Deos, Rey de Portugall, é dos Algarbes; da aquem é da allem mar em Africa; Senbor de Guinee vos enviamos muito saudar. Vimos á carta que Nos escribestes: é á boa vontade é afeizaon que por ella mostraaes teerdes á nosso servizo, vos agardecemos muito. E cuanto á vossa vinda ca, certo, assi pollo que apontaaes como por outros respertos para que vossa industra, é boo engenho Nos será necessareo, Nos á desejamos, é prazer-

TEXTE CORRIGÉ

Par le Général de Brito Rebello

Lettre à l'auteur. Voyez cîdessus.

Sobre escripto: Por el Rey. A Xpovam Colon, em Sevilha.

Xpovam Colon. Amigo. Eu el Rey (ou: nos el Rey, ou: nos Dom Joam, ou Joham.) per graça de Deos rey de Portugal e dos Algarves, daquem e dalem mar em Africa, Sñor de Guinee (ou Guine) vos envio (ou: vos emviamos) muyto saudar.

Vimos a carta que nos escrevestes e a boa vontade e afeiçam que por ella mostranes teerdes a noso serviço vos agardecemos muyto, e quanto a vossa vinda ca, certo, assi pollo que apontanes, como por outros respeitos pera que vosa industria e

nos ha muito de visedes, porque em o que á vos loca se dará tal forma de que vos devaaes ser contente. E porque por ventura teerees algum rezeo de nossas justizas por razaon dalgumas cousas á que sejases obligado, Nos por esta nossa carta vos seguramos polla vinda, i stada, e tornada que nom sejaaes *press*o, retendo, acusado, citado nem demandado por nenhuna cousa, ora seja civil, ora criminal, de cualquier cualidade. E por ella mesma mandamos á todas nossas justizas. que *ò cumpran asi* E por tanto vos rogamos é emcomandamos. que vossa vinda seja loguo, é para isso non tenhaaes pejo algum: é agardecernos lo hemos é teeremos muito em servizo.

Scripta en Avis à seinte de Marzo de mil cuatrocientos

ochenta y ocho.

Et. REY.

boo engenho nos seraa necessarco, nos a desejamos e prasernos ha muyto de virdes, por que em o que a vos toca se daraa tal forma que vos devanes seercontente, e porque por ventura teeres algum reçeo de nossas justiças por resam dalgumas cousas a que sejaacs obrigado, nos per esta nosa carta vos seguramos polla vinda, estada e tornada que nam (nom ou não) sojaaes preso, reteudo, acusado, citado nem demandado por nenhuma cousa ora seja civel ora crime de qualquer calidade. E por ella meesma mandamosa todas nossas justicas que o cumpram assi. E por tanto vos rogamos e encomendamos que vossa vindaseja loguo e pera issonam tenhaaes pejo algum e agardecervos lo hemos e teeremos muyto em serviço.

Escripta em Ávis a vinte de março de mil quatrocentos oi-

tenta e oito.

REY.

111

# LETTRE DE M. GONÇÂLVEZ VIANA

Lisbonne, le 29 avril 1907.

#### Monsieur,

J'ai reçu avant-hier votre lettre recommandée, datée du 23. Je ne saurais satisfaire tout de suite aux différentes questions que vous me posez et auxquelles donne lieu la copie de la prétendue lettre du roi Jean II de Portugal à Christophe Colomb. Je vais étudier la question en commençant par contrôler dans M.F. Navarrete la version qu'il en donne. Je ne pourrai commencer mes

Vignaud, Nouvelles Études, I.



recherches que dans une dizaine de jours, parce que je ne posséde pas les Viages, et ils ne se trouvent pas non plus à la bibliothèque de la Société de Géographie de Lisbonne. Il faudra m'adresser à celle de l'Académie Royale des Sciences, ou à la Bibliothèque Nationale, et pour cela il faut que je puisse disposer de moi pendant la journée.

Mon impression momentanée est égale à la vôtre; le document a tout l'air d'être apocryphe. Examinons seulement un pen, d'abord l'orthographe, qui n'est ai portugaise ni castillane, si l'on se reporte au xv'adele, où la lettre est cousée avoir été ócrite. Depuis plus d'un siècle on n'écrivait plus en castillan ou on portuguis a pour c : graza, afeixaon, servico, rezeo, juitica, Outre cette faute grave, il y a encore à remarquer comme fautifs: ascriberter pour excreenter; rassen, a/eszaen, pour reste, ou resam : industra pour industria ; obligado pour obrigado ; atada. pour estada ; nenkuna pour nenhua ou nenhaa; presse pour prese ; relendo pour retendo, cuanto, cualquier, cualidade poue quanto ou quoanto, qualquer ou quoalquer, calidade ; cumpran pour cumpram ou comprão, agardecernos lo hamos pout agardecer nolohemos, on agardecervolo hemos (agradecer-oo-lo hemos); visedes pour verdes ou tout un plus strudes ; justises pour instiçes. On n'écrivast jamass j instaal, mais bien i pour la consonne, Ai pour la voyelle, surtout devant une autre voyelle.

Tons les accents qu'on a ajontés sont de trop. Je dois encore faire observer que le mot civil n'appartient pas au vocabulaire du temps, on dissit civel, mot qui s'est perpétué dans le langage des tribunaux jusqu'à l'époque actuells. Ajoutons encore que le salut: ses ensiames muite saudar est lui-même douteux. Dans les documents de cette époque que j'al consultés en trouve que le roi dit tout simplement saude. Il est aussi assez étrange que la dete soit écrite en castillan.

Voici, pour le moment, ce que je peux vous dire. Je sorai bientôt plus minutieux et plus décisif, lorsque j'aurui le temps d'accomplir mes recherches. La question en vaut bien la peuse, assurément.

Agrées, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévonés.

A. R. GONGALVEE VIANA.

Dans une autre lettre, en date du 27 mai 1907, M. Viana citait l'opinion de Teixeira de Aragão, qui avait déjà mis en doute l'authenticité du document, et disait: « Je n'ai pas changé « d'opinion, la lettre doit être apocryphe, vu son langage et « le mélange bizarre de formes et d'orthographe, tantôt por- « tugaises, tantôt castillanes modernes; de tels défauts ne « sauraient être attribués à la seule incompétence du co- « piste, tout étranger qu'il pût être à ces sortes de travaux. » L'éminent littérateur ajoutait qu'il avait consulté MM. Gabriel Pereira et López de Mendonça sur la formule de salutation: vos envio muito saudar, et que « tous les deux sont « de mon avis: cette formule est bien postérieure a l'époque « dont il s'agit; on disait alors tout simplement saude ».

IV

#### LETTRE DE D. JOSÉ PESSANHA

REAL ARCHIVO

DA

TORRE DO TOMBO

Lisboa, 12 de fevereiro de 1998.

Iliustrissimo e Excellentissimo Senhor A. R. Gonçálvez Viana,

Fez-me V. Ex-a honra de me consultar sobre a authenticidade de uma « carta de seguro », passada por el-rei D. João II, em 20 de março de 1488, a favor de Christovam Colombo, carta cujo original existe num archivo particular de Hespanha e que alguns escriptores tem considerado apocrypha. Perante uma reproducção photographica, não podia eu (é claro) apreciar todos os caracteres extrinsecos do documento em questão. Mas, do exame da letra, que apparece em numerosos documentos officiaes portugueses de um periodo em que se comprehende aquelle anno, e da assaignatura do monarcha, perfeitamente identica á do seu

testamento e ás de outros diplomas do Archivo Nacional por elle subscriptos, concluo, sem hesitacões, que o documento é authentico.

Esta conclusão é reforçada pela analyse dos caracteres intrinsecos: nem a linguagem, nem o formulario, offerecem qualquer particularidade, que possa, levemente sequer, suscitar duvidas a respeito da authenticidade do documento.

D'elle junto uma transcripção rigorosa, porque me parece não ter sido amda reproduzida com absoluta fidelidade, como importa.

Auctorizando V. Ex- a fazer d'esta carta o uso que julgar conveniente, e confessando-me gratissimo á distincção de que fui objecto por parte de V. Ex-, subcrevo-me com a mais elevada consideração,

De V. Exª sincero admirador e muito respeitoso servo,

D. José Pessanda,
Primeiro Conservador do R. Archivo
da Torre do Tombo e Professor do
Diplometica no Curso de Bibliothecarios-Archivistas.

(TRADUCTION)

ARCHIVES ROYALES

DE LA

TORRE DO TOMBO

Lisbonne, 12 février 1908.

A Monsieur A. R. Gonçálvez Viana,

Monsieur,

Vous m'avez fait l'honneur de me consulter sur l'authenticité d'une « lettre de sauf-conduit » accordée par le Roi Don João II, le 20 mars 1488, en faveur de Christophe Colomb, lettre dont l'original se trouve dans des Archives particulières d'Espagne, et que quelques écrivains ont considérée comme apocryphe. Au moyen d'une reproduction photographique, je ne pouvais (c'est clair) apprécier tous les caractères extrinsèques du document en question. Mais, d'après l'examen de l'écriture, — qui se retrouve dans

de nombreux documents officiels portugais d'une période dans laquelle est comprise cette année, — et de la signature, parfaitement identique à celle de son testament et à celle d'autres diplômes des Archives Nationales signés par lui, je conclus, sans hésitation, que le document est authentique.

Cette conclusion est renforcée par l'analyse des caractères intrinsèques : aucune expression, aucune formule ne présente de particularité qui puisse, même légèrement, éveiller des doutes

au sujet de l'authenticité du document.

Je joins une transcription rigoureuse de celui-ci, parce qu'il me paraît qu'il n'a pas encore été reproduit avec une fidélité

absolue, comme il importe.

Vous autorisant à faire de cette lettre l'usage que vous jugerez convenable, et me confessant très flatté de la distinction dont j'ai été l'objet de votre part, je me dis, avec la plus haute considération,

Votre sincère admirateur et très respectueux serviteur,

D. José Passanha,
Premier Conservateur des Archives
Royales de la Torre de Tombo, et
Professeur de Diplomatique au
Cours des Bibliothécaires-Archivistes.

V

Transcription du texte photographié de la lettre du roi João, par le professeur D. José Pessanha

REAL ARCHIVO
DA
TORRE DO TOMBO

Xpoual Colon. Nos Dom Joham per graça de Deus Rey de Portugall e dos Algarues daaqué e dallé mar em Africa senhor de Guinee vos enuyamos muyto saudar. Vymos a carta que Nos screpuestes e a boos vontade e afeiçam que por ella mostraces





teerdes a nosso serviço vos agardeçemos muyto. E quanto a vossa vynda ca certo assy pollo que apontases como por outros respeitos pera que vossa judustria e bõo engenho nos sera necessareo nos a desejamos e prazer nos ha muyto de vyrdes porque em o que a vos toca se dara tal forma de que vos devases seer contente. E porque por ventura teerees alguñ rreçeo de nossas justiças por razam dalguñas cousas a que sejaces obligado Nos per esta nossa carta vos seguramos polla vynda stada e tornada que nom sejases presorreteudo acusado citado nê demandado por nenhuña cousa ora que seja civil ora crime de qualquer qualidade. E pella meesma mandamos a todas nossas justiças que ho cumpram asy e por tanto vos Rogamose encomendamos que vossa vynda seja loguo e pera ysso no tenhases pejo algún e agradecernoloemos e teeremos muyto em serviço seprita em avis a xx dias de março de 1488. El Rey.

Segue-se, por letra do seculo xvii, uma versão bespanhola da carta, bastante infiel e com a data errada. Essa traducção complete-se no verso, onde selé também o sobrescripto: A Christonon Collon noso especial amigo em sevilha (letra identica á da carta).

D. JOSÉ PRSSANNA.

B

VI

. . . .

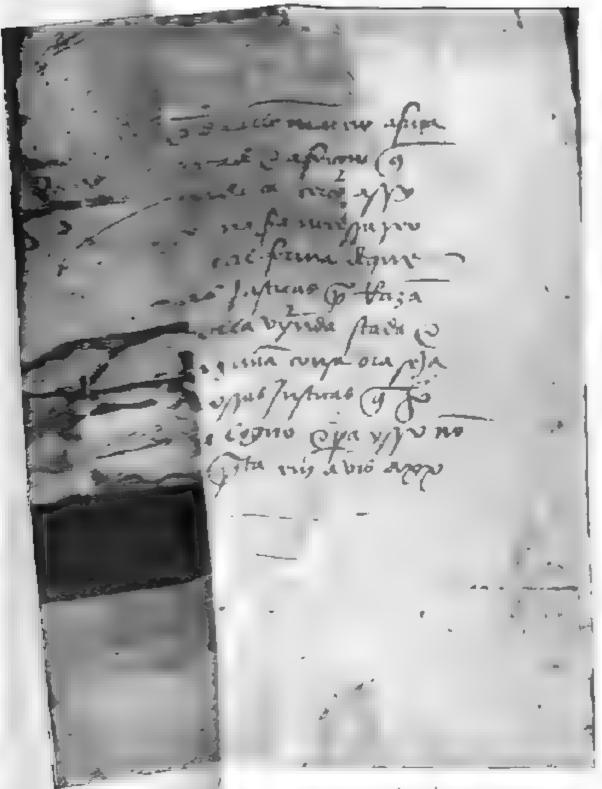

( renter in due de strajun).

# CHAPITRE SIXIÈME

CONTINUATION DES INSTANCES DE COLOMB BA PRÉSENCE A BAZA. SA DÉTRESSE; LES CARTES QU'ON LUI ATTRIBUE. 1489-1490

#### SOURCES D'INFORMATION

Sur cette courte période de la vie de Colomb, nous n'avons à mentionner comme sources spéciales d'information que les documents suivants:

 Ordre des Rois Catholiques d'héberger Colomb dans sa route en se rendant à la cour où il est appelé; 12 mai 1489.

NAVARRETE, Vol. II, nº IV, p. 6.

Lettres des Rois Catholiques à Colomb: 1° 1″ juin 1493 · Navarrete, Vol. II, n° 46, p. 72; 2° 4 août 1493. Documentos ineditos de India, Vol. XXX, p. 106; 3° 5 sept. 1493. Navarrete, Vol. II, n° 71, p. 109.

Ces trois lettres, auxquelles il faut en ajouter une de la reine seule, du 5 septembre 1493 (NAVARRETE, Vol. II, nº 70, p. 107), sont relatives au journal de bord de Colomb et à la carte qu'il devait faire.

COLOMB (Christophe). — Lettre au pape. Février 1502.

Archives du duc de Veragua Navanners, Vol. II, nº CXLV, p. 280-282. Scritti in Raccolta, Vol. II, nº XXXIV, p. 164.



Document extraordinaire dont l'original a paru à Naverrele être de la main de Fernand Colomb. Colomb dit au pape, Alexandre VI, qu'i se proposait d'aller lui porter le récit de ses découvertes, écrit dans la forme des commentaires de César, et lui demande de désigner six raligiaire pour aller prêcher l'évangile dans les régions découvertes, qu'il identifie à Tharsis et Ophir. Il s'arrête surtout sur le nombre d'îles qu'il a découvertes, sur l'or qu'elles produisent et sur les ressources qu'elles peuvent four-nir pour l'accomplissement de se mission qui est d'arracher le tombesu du Christ aux Infidèles. On y remarque l'expression populatissima au lieu de pobladuima ou populousima, ce qui trahit une main italienne. Le mot se retrouve dans la version espagnole de la lettre de Toscanelli remise à Las Casas.

Les autres renseignements utilisés dans ce chapitre viennent de documents on d'écrits déjà indiqués ailleurs, notamment de Las Casas, de Fernand Colomb, d'Oviedo, de Carvajal et de

Zuniga.

### Colomb su siège de Baze, 1489.

Après l'année 1488, on ne trouve qu'un document pouvant indiquer que Colomb était encore au service des Rois Catholiques; c'est un ordre de ces princes daté de Cordoue 12 mai 1489, enjoignant aux fonctionnaires des villes, bourgs et villages de leurs États de loger sans frais Colomb et les siens partout où il passerait en se rendant à la cour, où il était attendu pour s'occuper de choses concernant leur service (351).

Cet ordre ayant été envoyé à Séville, il est évident que Colomb devait se trouver dans cette ville qui était d'ailleurs son séjour habituel (352). On ignore pourquoi on le

<sup>(351)</sup> A entender en algunas coma complideras à messire sersicio. (Cédulo royalo faisant partie des Archives de la municipalité de Séville, copiés et publiée par Navannera, Viages, Vol. II, nº IV, p. 6.) L'ordre porte qu'on devre aussi fournir à Colomb, pour son argent, les moyens de subsistances qui lui seront nécessaires aux cours des localités. Cet ordre était connu de Zufiga, qui le cite à peu près dans les mêmes termes. (Anaies, sub anno 1489, Vol. III, p. 144.)

<sup>(357)</sup> Lazzarou: dzi que Colomb devait être alora d Cordoue, parce qu'on

mandait à la cour, qui était alors à Cordone, mais qui devait se trouver peu après à Baza (353), et on ne trouve plus ensuite aucune trace de rapports entre lui et les Rois Catholiques jusqu'au moment où, ayant reçu son congé, il se prépare à abandonner la Castille pour aller chercher fortune ailleurs.

Que fit-il dans cet intervalle ; c'est-à dire entre le 12 mai 1489 et la fin de l'année 1490 on le commencement de l'année 1491?

Zuniga, qui écrivait un siècle et demi plus tard, mais qui eut connaissance, croît-on, de documents qui n'existent plus, dit que Colomb prit une part glorieuse à la campagne contre Baza, qui se termina le 22 décembre 1489, et qu'il montra la que sa valeur égalait sa prudence et la grandeur de ses conceptions (354). Bien que cette assertion ne repose que sur cet unique témoignage, elle a été généralement accueillie (355).

l'appelait à Baza où la ceur était alors (Vol. I., p. 145). Nous savons par la pièce même qu'elle fut écrite à Cordone, et nous avons le témoignage de Zuñiga qu'elle fut envoyés à Séville. C'est donc là qu'elle devait attendre Colomb et c'est là qu'elle fut enregistrée. Zuñiga dit, d'ailleurs, à ce sujet, e que cet homme extraordinaire [Colomb] vivait tantôt en Castille tantôt en Andalossie, mais plus souvent à Séville »: Estaba este insigne saron en Castille y Andalucia, y to mis del tiempe en Seville. (Anales, Vol. III., p. 144.) Il y a là una indication que Colomb ne cohabitait pas en 1489 avec Beatris Enriques.

(353) Ferdiciend commença le siège de cette ville au commencement de mai ; mais la reine était restée à Jaen et ce n'est qu'en novembre qu'elle se rendit au camp. (Beanaloss, Vol I, 171) Zuñiga suppose que Colomb fut appolé alors par les Rois Catholiques à la suite des démarches du P. Peres , mais il confond évidenment les événements des années suivantes avec ceux de 1489

(354) En que se halló el mismo Colon, dando muestras del valor inclito que accompañaba su prudencia y atios deseos. (Zuñioa, op. cil...Vol. III, p. 145.) (355) e Colomb prit son épée et se rendit au camp s, dit Roselly de Lorgues (Christophe Colomb, Vol. I, p. 193). « Colombias servad in the besieging army s, écrit Markhem (Colombias, p. 53). « Dans les premiers mois du siège, « nous assure Lassaroni, Colomb se trouvait à Bass, premant peri aux événements de la campagne... et faisant remarquer se présence au participant

L'ordre donné à Colomb de se rendre à la cour en mai 1489 autorise la supposition qu'il fut présent au siège de Baza. Mais il n'en est pas de même de ce que rapporte Zuñiga du rôle militaire qu'il aurait rempli dans cette campagne. Rien ne justifie cette assertion, qui est devenue la source de l'une des plus invraisemblables légendes de l'histoire colombienne: celle qui nous montre le découvreur de l'Amérique armé de pied en cap et combattant sous l'étendard de Castille contre les ennemis de la foi (356).

# II. — Le desseiu de Colemb de reconquérir le tombeau du Christ.

D'après une autre légende, ce serait au siège de Baza que Colomb aurait conçu, ce que les auteurs, respectueux de la tradition, regardent comme une de ses plus grandes et plus nobles idées: celle de consacrer une partie

e valencement à plus d'un fait d'armes » (Christoforo Colombe, Vol. 1, pp. 253 et 260 » e En juin 1489, dit le P Goll, Colomb, selon toute probabilité, e entradans l'armée des Rois Catholiques comme volontaire pour faire la campagna de Saza. » (Colon y la Rabida, p. 205). On trouve la même assertion dans Tarducci (Vol. 1, p. 162) et dans Washington living (Vol. 1, p. 138).

<sup>(356)</sup> Cotte légende a donné naussance à des œuvres hilléraires et artistiques curieuses. Aines, il existe un poème anonyme intitulé: Estancia de Coles durante el salo de Basa, où le découvreur de l'Amérique est dépent combattant valliamment à la tête des Castillans contre Boabald. Dans son mémore mar Colen en Santefé y Granada, M. Vallador e donné plusicurs extraits 🐓 ce poème .néd.t (pp 30-31), Rappolone aussi que dans la célèbre collection de voyages de de Bry, si canausement illustrie, on voit une planche représentant Colorab armé de toutes pièces et tenant dans sa main droife le billon de capitaine général, et dans la gauche l'étendard royal avec un crecifiz. Ajoufous enfin qu'on conserve à Madrid, à l'Armorial royal, une grante artistique teès riche, misiléa d'or et d'argent, qui est connue sous le nom 💝 Armadura de Cristobal Colon. Cetto armure est décrito dans le Calaloge de la Real armeria de Madrid. 1684, p. 149. M. Asensio, qui se a donné une belle reproduction dans son Cristobal Golos, Vol. I, p. 484, dit que c'est un present royal que fit le roi Ferdinand & Colomb lors de l'entrevue de Barcelons ex 1493. (Gristebal Colon, Vol. I, p. 485.)

considérable des bénéfices que devaient produire ses découvertes au rachat ou à la conquête du Saint Sépulere. Cette pensée, qui devint chez Colomb une idée fixe, lui serait venue de la manière suivante :

Le soudan d'Égypte, ou de Babylone, comme on appelait alors le Caire, sollicité par les Maures d'Espagne, avait envoyé en ambassade spéciale au pape Innocent VIII et aux Rois Catholiques, deux religieux franciscains de la Palestine, dont l'un, qui s'appelait Antonio Millan, était prieur du couvent auquel on confiait le garde du Saint Sépulcre. Cette ambassade, qui avait vu le pape, ainsi que le roi de Naples, était chargée de dire que, al la guerre contre les musulmans de la péninsule ne cessait pas, le soudan userait de représailles contre les chrétiens de ses États, auxquels jusqu'alors sa protection n'avait pas manqué, et qu'il irait même jusqu'à raser les lieux saints.

Le pape, un peu inquiété par ces menaces, avait expédié les deux moines à Ferdinand, qu'ils trouvèrent devant Baza, où ils arrivèrent en juillet 1489. Le roi, qui les reçut avec beaucoup de considération, les berna par de bonnes paroles et les renvoya à la reine qui était à Jacn. Très alarmée par ce qu'ils étaient chargés de dire, Isabel leur fit encore meilleur acqueil, et chercha à se les concilier en leur accordant pour le couvent qui avait la garde du tombeau du Christ une rente de mille ducats d'or; elle leur donna aussi un voile brodé de ses mains (357). Il est probable que les ambassadeurs n'obtinrent rien de plus, puisque la politique des Rois Catholiques, loin de se mo-



<sup>(\$57)</sup> Purcan. Gronica du los senoras reyes catolicos Terceraparte, ch CXII édit. Rosell, Vol. 11I, pp. 591-491, Gammar Los XL livros. Liv. XVIII, ph. 56, fol. 1554, édit. 1571, Bunnaines, Reyes catolicos, ch. XCII, Vol. I, pp. 269-270; Mariana, Hist. d'Espagne, liv. XXV, Purag. 80. Prescott résume exactement l'histoire dans Fordinand and Isabella, Vol. II. pp. 58-50. Irving la reconte avec dos détails imaginaires dans sa Conquest of Granada, phap. LXXVI, pagns 409 et sq., édit. Pulnam New-York, 1868.

difier dans le sens de la tolérance pour les Maures, devint de plus en plus rigoureuse et inhumaine (358).

Quoi qu'il en soit, la menace de raser les lieux saints dont la reine s'était émus, surait aussi vivement impressionné Colomb, qui se trouvait à ce moment auprès des souverains, et il se serait alors promis d'associer à ses projets de découverte l'œuvre du rachat ou de la conquête des lieux saints (359).

Nous n'avons aucun moyen aujourd'hui de nous assurer si c'est bien cette circonstance qui inspira à Colomb ce singulier projet, mais il n'est pas douteux qu'il l'a réellement conçu, qu'il y est revenu plusieurs fois, et qu'il y attachait une grande importance (360). Dans le plus ancien des écrits qui nous restent de lui, dans son journal de bord, il en parle comme d'un dessein dont, avant son départ, il avait entretenules Rois Catholiques, qui s'y étaient montrés favorables (361). Dans son livre mystique sur les

(361) Colomb reppelle on fait, quand il raccate comment il fut amené è

<sup>(\$50)</sup> Cependant comme le Souden d'Egypte n'était pas un prince à dédaigner et qui pouveit faire besucoup de mai sux Chrétians qui habitaient mes Élats en très grand nombre, ou qui les traversaient pour leur commerce, les Ross Catholiques voulurent le ménager et, un pau plus tard, an moment ou ils se préparaient à exputeur les Maures, ils lui envoyèrent, à leur tour, ou ambassadeur admit, Pierre Martyr, qui réuseit à se faire bient venir de us potentat, dont les menaces ne furent jamais exécutées. Pierre Martyr à readu compte de cette mission dans son ouvrage: Legatio Babylonica, dont la première édition cet de 1511.

<sup>(350)</sup> A notre connaissance, Washington irving est le premier qui sit donsé cette origine aux réverses de Colomb sur les moyens à prendre pour arractur le tombeau du Christ aux mains des inflédées, [Life and soyages Liv. II, ch. IV, Vol. I, p. 148.) Humsoner, Saamen aritique, Vol. III, p. 256-252; Laszanom, Christofero Colombe, Vol. I, p. 257), et d'autres ent accepté cette manuère de voir.

<sup>(360</sup> g Cette idée devint se seconde pansée dominante. Il y revient dans e les relations de ses voyages, dans ses lettres ; il la recommande par écrit e et de vive voix aux souversins, il l'impose à ses héritiers dans l'institution e de son majorat ; il en tente per lettre avec le pape Alexandre VI, lui parcient de la manière et du temps où la chose pourrait se faire et de la dé-e pense, » (Laxiennes, Cristofore Colombe, Vol. I, p. 251.)

prophétics, qui est principalement consecré à ce sujet, il dit qu'il est urgent d'agir, parcs que les temps marqués pour la destruction du monde approchent (362). En 1502, il écrit au pape qu'il avait entrepris ses découvertes dans le but d'employer les bénéfices qu'elles repporteraient à la restitution des lieux saints à l'Église. Il avait calculé qu'en douze ans il pourrait mettre les Rois Catholiques en mesure de payer 100,000 fantassuns et 10,000 cavaliers pour cette conquête; mais les menées de Satan, ajoute-t-il, avec amertume, ont fait échouer tout cela (363). Enfin, dans l'acte constitutif de son majorat, qui a un caractère testa-

construire un fortin dans l'île Espagnote où il laissa des hommes qui devaient, pendant qu'il retournait en Castille, remealler de l'or en si grande quantité que les rois pourreient, avant trois ans, entreprendre la délivrance du Saint-Sépulcre, — la case sente. Ca fut sinsi, dit-il, — lei Les Casse ente lax-tuellement Colomb, — que je communiquai à Vos Altesses mon désir de consacre tors les hémétique de mon entreprese à la conquête de Jérusalem—que toda la genancia deste mi emprese se guelare en la conquête de Jérusalem. (Journal de Bord, sous la date du 26 décembre 1692.)

(361) Ce livre extruordinaire, impiré par un mysticisme voisin de la falic, ant adrené aux Rois Catholiques, Colomb y entreprend de leur donner les rainons pour languelles le tombase du Christ doit Stre restatué à l'Église, Il commence per lour dire que, posdent quarante ana Dieu a guidé ses recherches et lus a fast voir que la découverte des lades était possible. C'était prédit et, bien qu'on ait opposé à son dessein toutes sortes d'objections, la prédiction des prophètes a été réalisée , il en sure de même de celle ennonçunt la délivrance des houx saints. Mais les livres sacrés disent aussi que es moode doit avoir une fin et le rédempteur a décleré qu'evant cette fin les prédictions des Prophètes scront toutes réglisées. En bient d'après les calculs des théologions, notamment de caux du Cardinal d'Ailly, le monde ne doit encore durer que 155 ans. Il feut donc que pendant ces 155 ans la prédiction des Prophètes soit accomptie. En conséquence Colomb authorie les rois à avoir configues et leur promet la réumite s'ils out la fai Canassertione sont neyées dans un nombre mandérable de extations de prophéties des seints, et de phrases emprentées à des écrits de rabbins et de théologiens, dont besucoup, espandant, no se repportent pas au sujet, (Sur la Liure des Prophilies, voyez tes Sources de la In Étude, In partie, nº 8.)

(368) Letire de Colomb au Pape, Sterrer 1362. Dans Navarrete, Viages, Vol. II, nº CXLV, p. 266 et eq., et dons la Recolla, Scritis, Vol. II, nº XXXIII, p. 164

mentaire, il rappelle qu'il a supplié les Rois Catholiques d'employer les revenus que l'on retirerait des Indes à la conquête de Jérusalem, et il prie son fils, ou son héritier quel qu'il soit, de faire cette conquête si le roi ne pouvait l'entreprendre, et de placer, dans ce but, son capital à la banque de Saint-Georges, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment accru (364).

Cos divers passages montrent que la pensée d'arracher le Saint Sépulere aux Mahométans était ancienne chez Colomb. Rien n'empêche donc d'admettre que ce soient réellement les menaces du sultan d'Égypte qui aient fait nattre chez lui ce projet qui ne cessa depuis de l'occuper. Mais bien que Colomb semble avoir toujours eu des dispositions mystiques qui ne firent qu'augmenter avec l'âge et avec ses malheurs, il est permis de croire que chez un homme comme lui, dont la ferveur religieuse la plus sincère s'alliait aisément au désir des honneurs et à la soif des richesses, la certitude qu'un projet de ce genre ne pouvait que lui faire du bien auprès de la reine, ne fut pas étrangère à l'ardeur avec laquelle il s'y attacha (365).

# III. - Période de géne et de privations pour Colomb, 1489-1490.

Rien n'indique que Colomb resta auprès des Rois Catholiques jusqu'à la reddition de Baza, qui eut lieu le 22 décembre 1489, et pendant quelque temps nous perdons sa trace. Il est vraisemblable qu'il retourna à Séville, qui était son

<sup>(364)</sup> Acte de Colomb Instituent un majorat. Fév. 22, 1498. NAVARRETE Vol. II, nº CXXVI, p. 226 et sq.

<sup>(365)</sup> Ruge remarque qu'en Portugal, où il aut affaire à des cosmographes et à des savants, Colomb ne fit pas valoir cette raison; mais qu'en Espagns où l'on s'occupait de ces questions et où on était tout à le foi, it avait intérêt à appuyer son projet sur des considérations de ce genre. Cela explique, dit-il, pourquoi Colomb eut tant de partisans dans le haut clergé. (Celumbes, pp. 81-92.)

séjour ordinaire, et où les souverains se rendirent euxmêmes pour célébrer par de grandes réjouissances leur victoire sur les Maures et les flançailles de leur fille, Isa-

bel, avec le prince Don Afonso de Portugal.

Colomb était-if encore à cette époque en relations étroites avec les Rois Catholiques et continuait-il à recevoir d'eux des secours pécuniaires? Rien ne le donne à supposer et l'absence, dans les documents connus, de toute mention de paiements de ce genre ferait plutôt penser le contraire. En tous eas ce ne sont pas de maigres gratifications, comme celles relevées ci-dessus, qui pouvaient le faire vivre, et il faut croire qu'il trouva ailleurs qu'auprès des Rois Catholiques les moyens de suffire à ses besoins et, vraisemblablement aussi, à ceux de ses fils, alors en bas âge.

A notre avis, ce serait dans les dernières années d'attente de la décision de la commission, à laquelle le projet de Colomb avait été renvoyé, c'est-à-dire en 1489, peut-être même dès 1488, et assurément en 1490, qu'il connut les privations auxquelles Oviedo et Géraldini font allusion quand ils parlent, l'un de la pauvreté de sa mise et de l'hospitalité que lui donnait Quintanilla (368); l'autre, du dénuement dans lequel il était tombé (367).

<sup>(366)</sup> Y alli andero un tiempo con mucha nescessidad é probeça, sin ser entendulo de les que la vian : a Et là il fit des démarches pendant un certain temps, dans une grando passereté, sans être entendu de ceux qui l'écoutamnt, o (Ovisso, Hist. General. L.v. II, ch. IV, p. 13. Col. 1.) Pero come trata la capa rayda (6 pobre), teniante por fabuloso y sanador de quante decia é habiabs: a Comme il eveit le manteau rapé (autrement dit qu'il était pauvre), a on le considérait comme un esprit chimérique qui avait révé tout ce qu'iq e disait et recontest, o (Ibid, col. 2.) Gomara dit la même chose. (Historia, ch. 15.)

<sup>(867)</sup> Geraldini dut quaprès la mort de son frère Antonio, légat du Pape, qui l'avent protègé, a Colomb, privé de tout socoure humain, trahi par ses a units, pressé par la pauvreté, tomba dans un tel état de géne qu'il dut a s'adresser humble et suppliant à un monastère de l'ordre de Saint-François, a situé en Bétique, dans la campagne de la ville du Marchens, pour qu'on lui

Quelques autours placent cette période de gêne par laquelle Colomb passa au commencement de son séjour en Castille. Les faits ne semblent pas justifier cette manière de voir. Outre que Colomb devait avoir quelques ressources pécuniaires lorsqu'il partit de Lisbonne, il obtint, dès son arrivée en Espagne, l'appui des religieux de la Rabida, qui étaient très influents, ainsi que celui du duc de la Médina-Celi, de Quintanilla, de Deza, et peut-être aussi celui du Grand Cardinal. Et comme il entra après quelques mois d'attente seulement en rapports avec les souverains, ce ne peut être ni en 1486, ni en 1487 qu'il se trouva réduit aux dernières extrémités. Cette triste phase de son existence n'a dù commencer que vers 1489, en 1488 au plus tôt. Las Casas dit, d'ailleurs, que ce furent les années d'attente que Colomb passa à la cour qui le réduisent à la misère (368).

Le fait qu'il reçut des subsides de la cour ne contredit pas cette parole de l'évêque de Chiapas. Colomb était très tenace dans ses sollicitations, très persuasif dans ses discours et l'assurance qu'il y avait dans son langage, quand il parlait de son projet, a pu lui faire obtenir, pendant quelque temps, des gratifications dont il avait saus doute grandement besoin. Mais on a vu que ces dons d'argent, qui se répétèrent plusieurs fois en 1487, devinrent rares en 1488, et cessèrent tout à fait en 1489. On ne saurait donc voir là une indication que Colomb occupait à la cour

<sup>«</sup> donnat les aliments nécessaires nu soutien de la vis. » Veram morte Fratris mei succedents, cum humana omni parte ope destituereles Colones in tantam calamitatem incidit, et familiariem infidelitate, et pasperse eum premente, quod ad quodéam Sanctissimi Francisci Canobiam, que d'in Regione Betice, et in agro oppidi Narcene est, supplier et humilis, ut necessaria più alimenta sibi subministraranter se contolit... (Gunatairi, Itinerarium, Lev XIV, p. 203.) Comme Antonio mourat en 1489, c'est bien à cette époque qu'il faut places la phase de passecté dont souffrit Colomb.

<sup>(366)</sup> Las Casas, Historia, Liv. I, ch. XXX, Vol. I, p. 236.

de Castille une autre situation que celle d'un solliciteur qui s'était acquis les sympathies de quelques grands personnages et auquel on venait quelquefois en aide.

#### IV. — Colomb aurait été marchand de livres et de cartes qu'il dressait lui-même.

On vient de voir qu'il y a toute raison pour placer vers la fin de l'époque où Colomb attendait la décision de la commission à laquelle ses propositions avaient été renvoyées, la période de gêne à laquelle Oviedo et Las Casas font allusion (369); et que c'est alors qu'il dut chercher d'autres moyens d'existence que ceux qu'il tirait des maigres subventions de la cour. On suppose donc que c'est à cette époque, et plus particulièrement, comme nous l'avons dit, vers 1490, qu'il aurait fait le commerce de livres dont parle Bernaldez (370), et, qu'utilisant les aptitudes cartographiques qu'il se reconnaît à lui-même (371), il se

Bernaldez est seul à mentionner ce commerce de livres qu'il a pout-être confondu avec celui des cartes neutiques, dont parle Les Cases, et qui semble plus probable Barrisse croit, cependant, qu'il s'egit de véritables œuvres typographiques ou d'almanache et lunarios, comme il en existant alors beaucoup. (Caratophe Colomb, Vol. I, p. 98, note) C'est aussi l'opinion de

Elton.

(371) Y engento en el inima y munos para debujar esfera, y en ella las cibdades, rios y montanas, islas y puertos, todo en su proprio silso, a ll [le Scignour] m'a fait industrioux et a rendu mis mains habiles à dessiner

Vionaud, Nouvelles Études, I.

<sup>(369)</sup> Voir les notes 366, 366, et 373.

<sup>(370,</sup> En el nombre de Dios Todo-poderoso, evo un hombre de tiarra de Génova, mercader de tibros de estampas, que trataba en esta tierra de Anda-tucia, que llamaban Christobal Colon, hombre de may alto injenia, sin saber muchas letras, muy diestro de la arte de la coemographia... e An nom e de Dies tout puissant, il y est un homme de la terre de Génes, marchand e de livres à figures, qui commerçait dans ce pays d'Andalousie, què l'on appelait Christophe Colomb, homme d'un esprit très ingénieux, sans être e tres lottré, muss très habile dans l'art de la coemographie. » (Bernaldes, Reyes Catolicos, ch. CXVIII, Vol. I, p. 357)

serait mis à dresser des cartes marines à l'usage des navigateurs (372).

Ces vagues in dications ont donné lieu à des suppositions qu'il suffit de mentionner sans s'y arrêter (373). Si Colomb a récliement fait le commerce de cartes marines, dont il était l'auteur, nous n'avons aucun moyen de juger de leur valeur, car il ne nous en reste aucune, à moins que l'on ne considère comme étant de lui l'esquisse à la plume de la partie septentrio nale de l'île Espagnole, publice il y a quel-

a notre sphère et à y marquer les villes, les rivères, les montagnes, les fles a et les ports, chacun à en venie place » (Cocano, Latire de 1501, in Navanaura, Vol. II, p. 262, Voyez I - Etudo, Sources, n° 5.)

(273) Nabianda diografo hasta alla à tanto notrocho los otos que habia estado en la corta, qua, segun se dijo, algunas dias se sustanté con la industria de 18 buen ingenio y trahajo de una manas, hasiendo é pintando exrtas de marene, las unales sobia may han haser, somo erce que arribe tocamos, sendiendolas à los navegantes e Los années qu'il avent passées à la usur l'avaient a réduit à un lei état du géne, qu'il fut obligh qualque temps, à co que l'ou dit a de gaguer sa vio par con industria et le travail de ses mans, su faceant et un demonant des cartos merinos,— car il était très liabile à cola, sinte que ju e crois l'evoir déjà det Joh. III, p. 46), — qu il vendant aux navigateurs. » Las Casas, Liv. 1, ch. XXX, Vol. II, p. 234, Garmar, (Los XL labres des compendio historia à. Auvers, 1571, Liv XVIII, ch. XXX, Vol. II, p. 1360, et l'increuent (chap. XXII, intédit, publié pur De Carvo, Centenario ... 5, Miguel, 1102, ful. p. 5), disent sussi que Colomb dremais des certes merines pour vivre, mais ils placent le fait à Medère.

(378) M. Liton, par axemple, assure que de 1498 à 1491, Colomb tennis boutique à Séville, et il précise l'endreit : a est près du prot eur le Guada-quivir ; il sjoute, que parmi les livres que le futur emiral vendait sinsi, se treuveit un traité de anvigation dont il était l'auteur (Earun, Carear of Colombias, p. 165.) Un asvent hibitographe espagnol, Léon Pinole, attribus, en effet, à Colomb un curvege évil tuil livriaracese de la table navigatoria qu'il dit evoir été imprint avec une édition du traité du D' Grejales : Oul use de la carte de navegar, dont il s'indique ni la date ni le iseu. (Epiteus de la libbiniese Oriental y occidental, Madrid, 1681, Vol. II, p. 1064 : Mais en prétandu suvenge de Colomb u'est comme que de Prorte et il y a tout heu du seuse qu'il n's jamus annoté (Vo yeu sur se point Manness. Direntery, p. 641.)

Le professeur Bashler, qui n'est guéra encits sux suppositions hazardées, crost que c'est en fusest le commerce de labraire que Colomb acquet la susquisées consciusance de la plupart des serveges qu'il mentionne su cité dans ses férils, (America, dans le grande Bistory of thé morld, de Melmuit, édit, anglaise, Vol. I, p. 352.)

ques années (374). Ce ne serait pas cette production, en tous cas, qui donnerait une idée avantageuse de ses talents cartographiques.

Mais nous connaissons par de nombreux spécimens l'écriture de Colomb et il faut bien reconnaître que Las Casas exagère un peu en la trouvant si parfaite (375).

Il y a, d'ailleurs, comme on va le voir, de bonnes raisons de mettre en doute qu'il ait jamais fait une carte marine et même qu'il fût capable d'en faire une.

# V. - Colomb était il cosmographe et cartographe ?

Il est permis de se demander si Colomb était capable de faire les cartes marines dont on lui attribue la confection et le commerce.

Cette question, que naguère encore on n'aurait pas osé poser, tant elle aurait parn contraire aux données fournies par la tradition colombienne, alors généralement acceptée, n'est plus faite aujourd'hui pour surprendre. L'impitoyable critique a relevé dans les écrits de celui que, par habitude, on appelle toujours le grand navigateur, tant de traits qui dénotent l'incohérence et l'insuffisance de son instruction cosmographique, elle y a constaté des erreurs si grossières dans la détermination des latitudes, elle y a trouvé des théories si bizarres et si radicalement inconciliables avec une connaissance, même superficielle, des principes fondamentaux sur lesquels repose notre conception de l'ordre cosmique, qu'on peut, à bon droit, mettre





<sup>(374)</sup> Voir l'appendice .II.

<sup>(375) ...</sup> Y salió con el arte de escribir formando tan buena y legible letra (la cual yo vide muchas veces), que pudiera con ella ganar de comer. « Il « réussit si bien dans l'écriture, ses lettres étaient si bien faites et si bis-

<sup>&</sup>lt; bles — j'es su maintes fois l'occasion d'en juger — qu'il aurait pu parfai-

<sup>«</sup> tement faire de cela son métier. (Las Casas, Liv. I, ch. III, Vol. I, p. 45.)

en doute la compétence de leur auteur en matière de cartographique savante.

Comment croire qu'an homme qui prétendait avoir mesuré lui-même la longueur d'un degré terrestre, opération pour laquelle les connaissances mathématiques et astronomiques les plus solides sont nécessaires, ait pu commettre des erreurs de dix degrés et plus dans la détermination de la latitude de lieux qu'il avait plusieurs fois visités (376) ? Comment admettre qu'un véritable cosmographe ait pu s'imaginer que la terre avait la forme d'une poire? Comment voir un marin ayant le savoir pratique et théorique qu'on suppose à Colomb, dans celui qui, après quatre voyages au Nouveau-Monde, n'a pu reconnaître l'erreur fantastique dans laquelle il était tombé en s'imaginant que l'extrémité orientale de l'Asie était à 60 degrés à l'ouest des Canaries, alors qu'elle en est à plus de 200 ?

Les panégyristes de Colomb glissent sur ses singulières théories, qu'il n'aurait pu concevoir, cependant, s'il avait été véritablement cosmographe, mais s'efforcent d'excuser ses erreurs de latitude et de longitude, qui, pour un marin de profession, ont une importance capitale.

On fait observer tout d'abord que les erreurs de ce genre qu'on relève dans le journal de Colomb, peuvent provenir du copiete qui à transcrit le document, se qui est assurément possible et même certain pour une ou deux d'entre elles. Ainsi, lorsqu'on reproche à Colomb d'avoir indiqué la latitude de Cuba comme étant au 40° degré, alors qu'elle n'est qu'au 21°, il semble clair qu'il y a là une erreur de copiete, sar le 13 octobre Colomb se trou-

<sup>(376</sup> Voir sur les erreurs de latitude de Colomb le IV<sup>a</sup> de nos Étadas, pp. 395-397 et sur les raisons qui pauvent être données pour les aucuser, le chapitre IV de l'excellent petit mémoire de Luigi House, L'opera scientifica de Cristofere Colombo, 1893, p. 25 et sq., ainsi que la Scaperta d'America e Cristofere Colombo... Goriele, 1890, de Guicicu, cb. III, où estie question est longuement étudiée et résolue tout à l'avantage de Colomb.

vait, d'après ses propres calcule, à la latitude de l'île de Fer, qui est sous le 28 parallèle, et 17 jours après, — le 30 octobre, — ayant toujours navigué dans la direction du midi et du levant, le journal lui fait dire qu'il est au 42 degré de latitude nord. Il y a là certainement une erreur qui ne peut être du fait de Colomb (377).

Mais ce cas particulier n'explique pas les autres erreurs dont le journal fourmille. Gelcich a bien montré, en déponillant soignrusement ce document, que Colomb relevait fréquemment le point et qu'il faisait constamment usage du quadrant et de l'astrolabe, ce qui n'est pas contesté. Ce qui l'est, c'est qu'il sût se servir de ces instruments, dont le dernier surtout est assez compliqué, et on voit une preuve de son incompétence à cet égard dans la manière dont il tenait son journal, où la latitude et la longitude ne sont données qu'exceptionnellement, alors qu'elles devraient être enregistrées jour par jour. On répond à cela que Las Casas, pour lequel ces particularités ne pouvaient avoir aucun intérêt, a probablement supprimé la plupart des notations de ce genre, quand il résuma le journal de Colomb, dont l'original a dispuru. Mais cette explication, dont Geleich fait grand état (378), n'est pas



<sup>(377)</sup> Geleich a fait ressorie cette rason et d'autres qui le confirment, a Si a Colomb avant été un débutant dans l'art assuique, conclui-il, s'il a'avait e jamais eu dans les mains une certe ou une boussole, il n'avait pu come mettre cette erreur, a (La Sceperta d'America, p. 68 ) Markham voit là aussi une feute du copide : Wrongly transcribéd, dit-il, il must have been 21 in the Original manuscript. (The Journal, p. 63, note). Navarrate ampliquent l'arreur autrement. Il croyait que Colomb s'était servi d'un quadrante (quart de carcle ou quartier de réduction), qui marqueit le double hauteur de sorte qu'il fallait lire 21 au lieu de 42 (Viages, Vol I, p. 44); mais il paraît que ces instrumente n'étaient pas en usage à cette époque.

<sup>(878)</sup> Partant du journal matilé par Las Casas, Gelcich dit : Si le prélat espagnel avait pu prévoir les maux qui résulterment de ses abréviations, il nous aurait offert certainement une copie fidèle des documents et ne se serait pas permis de l'estropier à son plainer. Toute la partie qui se repporte à la navigation est, au point de vue nautique, extrémement concles et tratée

recevable. Le journal de Colomb n's Jamais indiqué les latitudes et les longitudes, ou du mome ne l'a fait que par exception, et le plus souvent d'une manière erronée. En voici la preuve.

Un mois environ après son retour à Palos, qui eut lieu le 15 mars 1493, Colomb était reçu à Barcelone par les Rois Catholiques, auxquels il rendit compte de sa découverte. Nous ignorons si c'est à ce moment même qu'il leur remit la relation de son voyage, s'est-à-dire ce journal de bord qu'il s'était engagé envers sux à écrire soigneusement (379), et qu'il écrivit, en effet, mais c'est assex vraisemblable. Quoi qu'il en soit, nous voyons par une lettre des souverains à Colomb, en date du 1<sup>ee</sup> juin 1493, qu'ils étalent alors en possession de ce précieux document et qu'ils le faisaient copier (380). Deux mois après, le 6 septembre, la reine écrit à Colomb qu'on lui renvoie son journal, dont la copie n'a pu être faite plus rapidement, et ajoute : « Si la carte marine que vous devier faire « est achevée, envoyez-la-moi immédiatement (381). »

Le même jour les deux souverains écrivent une autre

avec incurie, — a tratta con noncurenza (Op. cit., p. 611 C'est rejeter nur Las. Coste, name aucune preuve, la responsabilité des erroure attribuées à Colomb

<sup>(379)</sup> Dans sa lettreaux Rois Catholiques qui sert de prologue à son journal de bord, Colomb leur dit ; a qu'il écrira tout en voyage proctuellement a jour par jour »— escribir tode este sings may printentments de die en dia — qu'il à fera une nouvelle carte de navigation où seront situées toutes les a terres de la mer océane » — haner carte auena de navegar, en la cust estapré tode la mar et lierras del mar Oceane — et qu'il composers un livre qui réprésenters le tout par le dousin, evec la tatitude équinoxiele et la longitude occidentale — un libro y poner tode per el semejante per piniura, per latitud del equinocial y languad del occidente. (Journa) de Colomb, Sersiti, Vol. I, pp. 2 et 3 in Reccolla.)

<sup>(250)</sup> Lee Rote Catholiques & Colomb, 2" juin \$400. (Navamara, Vol. II, m- XLVI, p. 72.)

<sup>(301)</sup> La tarta del marcar que habiadas de faser, es de acabada, me envisdinega, (La Raine & Colomb, Barcelone, 5 sept. 1492, Navanara, Vel. II, m. LXX, p. 107.)

lettre à Colomb où ils lui parlent encore du journal et lui renouvellent la prière d'envoyer la carte qu'il leur a promiss. Mais ici ils s'expriment en des termes qu'il faut citer textuellement :

« Et, comme pour mieux entendre votre livre, nous « avons besoin de connaître les degrés où se trouvent les « fles et la terre que vous avez découvertes, ainsi que les « degrés de la route par laquelle vous avez été pour « notre service, envoyez-nous-les sur-le-champ; et, de « même, la carte que nous vous avons prié de nous en- « voyer avant votre départ; envoyez-nous-la inconti- nent, bien complète, et avec les noms écrits, et s'il « vous paraît que nous ne devons pas la montrer écrivez- « nous-le (382) »

Ainsi, le libro, c'est-à-dire le journal de son mémorable voyage, que Colomb dut laisser aux Rois Catholiques, dès son arrivée à Barcelone, en avril 1493, n'indiquait, ni les latitudes et longitudes des terres qu'il avait découvertes, ni celles de la route suivie, ou du moins ne les indiquait pas d'une manière satisfaisante, et les souverains étaient impatiente de les obtenir. Sur ce point particulier, le journal original de Colomb ne différait dons pas de celui que nous possédons aujourd'hui, où les latitudes et longitudes ne sont données que par exception, et le plus souvent d'une manière erronée. Mais ce qui suit dans la lettre des Rois Catholiques est encore bien plus curieux. Ils continuent ainsi:

<sup>(301)</sup> Y porque, para bien entenderes mejor este vuestro libro habiamos menester saber los grados en que estan las Islas y tierra que fallastes y les grados del camino por donde faistes, por sersicio nuestro que nas los unvisis luego; y asimismo la carta que vos royames que nos enviasedes antes de vuestra partida, nos enviad luego muy cumplida, y secritos con ella los nombres; y si vos pareciere que no la debemos mostrar nos lo escribid. (Les Roja Catholiques à Colomb, Barcelone, 5 sept. 1698. Navanera, Vol. It v. LXXI, p. 109-110.)

- « Et ces choses ayant été déterminées ici, il nous paraît
- qu'il serait bien que vous prissiez avec vous un bon as-
- « tronome; et il nous semble que Frère Antonio de Mar-
- « chena scrait ce qu'il faut pour cela, parce qu'il est bon
- « astronome et qu'il nous a paru que son avis était tou-
- Jours conforme au vôtre (383). »

Quelles sont ces choses dont parlent les Rois Catholiques qui ont été faites, exécutées ou raisonnées ici, en Espagne, - platicado acá? No sont-ce pas les déterminations au moyen de notes que Colomb avait recueillies, des latitudes et longitudes des lieux découverts, sinsi que celles de la route suivie, particulièrement l'établissement de la carte donnant toutes ces indications avec les noms attribués à ces lieux ? N'est-il pas, dès lors, évident que toutos cos choses Colomb ne les avait pas faites au cours de son voyage, et que c'est précisément pour empêcher que cela se renouvelle, qu'on l'engage, au moment où il va partir pour sa secondo expédition, à prendre avec lui un savant capable de les faire, un savant qu'il devait connaftre et avec lequel il avait dù déjà traiter cette matière, puisque les souverains disent qu'il leur a paru que ses opinions étaient d'accord avec les siennes!

Las Casas n'est donc en rien responsable des lacunes que présente le journal de Colomb dans la mention des degrés de latitude ou de longitude des lieux découverts dans la grande entreprise de 1492. Ces lacunes sont dans le résumé du journal fait par Las Casas, parce qu'elles se trouvaient déjà dans le document original. En ce qui concerne la carte, il n'y a pas plus de raisons de croire que Colomb l'ait faite, qu'il n'y en a de supposer que son jour-

<sup>(305)</sup> Y platicado acá en estas cosas, nos parece que seria bien que lleváredes con sos un buen estratogo, y nos pareceia que seria bueno para esto Pray Antonio de Marchena, porque es buen estrátogo, y siempre nos parecel que se conformaba con suestro parecer. (Ibid., p. 110.)

nal original indiquait les latitudes et longitudes nécesnaires.

Toutes ces particularités, et d'autres que l'on pourrait relever, ne se concilient guère, ni avec ce que nous disent Las Casas et Colomb lui-même de ses aptitudes, aussi bien comme cosmographe que comme cartographe, ni avec la grande idée que bien des auteurs modernes se font encore des connaissances nautiques de l'heureux découvreur du Nouveau Monde et de son expérience comme navigateur. On conçoit donc que des critiques sévères comme Ruge et comme Breusing aient jugé, l'un, que Colomb était incapable de déterminer exactement la latitude d'un lieu (384), l'autre, qu'il était incapable de dresser une carte marine (385). Ce jugement rigoureux est aussi celui que prononce un grand admirateur de Colomb, Uzielli, qui, comme Breusing, ne reconnaît pas au Génois la capacité de se servir des instruments nautiques et qui, pour cette

<sup>(384)</sup> Roge dit que les inexactitudes de Colomb en matière de longitude nont pardonnables, e mais que les latitudes, que le bauteur des points déterminée per les n'écartent souvent de 6 degrés de la réalité et que c'est plus qu'on pout excuser : mahr als man propries durf. Plus bas il fait remarquer que e les indications inexactes de Colomb sont en partie seuses que jusqu'à présent les savents n'ont pu s'accorder sur l'îte où, pour la première fois, le Découvreur a foulé le sol du Nouveeu Monde: Tragen nicht die ungeneues Angaben des Colombus einen Thail dur Schuld, Wenn die Geishrien bis heute sich noch nicht über die Insel gezinigt haben, von der Endecker nieral den Roden der neuen Well betrai? (Ruon, Die Weitenschauung des Colombus, Drosde, 1876, pp. 11-22,

<sup>(180)</sup> a Mulgré toutes les instances de ses souverains, il n'était pas en étai 

de remplir se promesse d'envoyer se carte marine, — carte de marter, —

e et la carte graduée, de sorte que caux-ié durant anile ini nouseiller, pour

d le second voyage, de prendre avec lui un bou astronome : Er vor, trois
atien Dringens seiner Herrscher, sicht im Stande, sein Versprechen zu
erfällen, die Seekarte e sarte de marrer » und die graduirte e Passkarte »
pinture » zinzuschicken, sod ass diese ihm andlich raten mussien, auf die
ziosite Reise doch einen tuchligen Astronomen mitsunehmen. (Baurune,
Zeitschrift für Wimenschaftliche Geog., II, p. 183, apud Guicken, Columbus
als Nautiker, m. 115, p. 202.)

raison, n'admet pas qu'il pouvait diriger seul un navire (386), opinion qui semble justifiée en tous points (387).

Ne pouvant contester la compétence des sevants qui ont formulé ces critiques et d'autres de ce genre, en a quelquefois attribué leurs remarques au désir de se singulariser par quelque assertion nouvelle (388). C'est un pro-

(200) A de propos, l'extres les lignes suivantes d'une lettre que m'écriveit mon éminant adversaire, M. Untelle, qui est le plus galant homme du moude, quand on ne touche pas à son Tosmaeill ; « Colomb, dans son journal de « bord, sureit de enrégistres chaque jour le latitude , il n° le donne que deux « fois avec des erreurs énormes de plusieurs degrés Évidemment il ne suveit « pas se servir de l'astrolabe. Donc il métant pas un merm de profession, que « tout au moine était-il incapable de danger un navire à lui seul »

(361) Ce que dit Unielli de l'inhabileté de Colomb è se servir des instrumente pautiquas giore an usaga, est prouvé par eu parango de son juurnat, où it dit, à la dela du 13 décembre 1492, qu'ayant pris la latitude de l'îla Kapagnolo, il Irvava, par la quadrant, qu'il était à 34 dagrée de la legas, alors qu'il n'au ôtait qu'à 20 : Dice fambien que hailé par el goadrante questaba da la linea agginocial francia y avatra grados, (fluocolta, Scritti, Vol., 1, p. 61 Navamere, Vol. 1, p. 10.) Or in latitude oblevou per le guadrant et par l'astrolahe, dont Colomb se servisi aussi, est su ette à une orient d'un doms-degré environ, soit trente milles géographiques, landes que l'erreut de Colomb est de 14 degrés. Ell evait au se gervie de son instrument il ne se sereit pas trompé à se paint. On de saurait dire, comme le fait Merkham, qu'il n'y a là qu'une erreur de copisie (Mananam, Japrani of Columbus, p. 148), ear, milieurs, Colomb dit que les nuite sont de guinze heures à Kepahala, (Journal, à décombre) ; a il avait reconna que cette de sa trouvait sous le 20° paralicie, il curat que que les maits ne pouvaient y être que de 13 h-14 minu on

Le fait que Colomb omet de noter jour par jour les latitudes où il en trouve et que, quand il les note, il se tromps promièrement, n'est pas le seule morque que porte le journai du voyage de 1492-1405 de l'inexpérieure de est amiral en mainère de navigation. On n'y trouve pes la précision que ce genre de discomente axige, on y parie de journ et de muite saus dir en qu'il faut autendre par là , les expressions y sont vagues et telles qu'un morm oyant beaucoup mangué comme Colomb est supposé l'avoir fort, ne les employerait pas, ¡Voyes sur ce point l'intéressants et savante hois on the navigation of Colombas first soyage, par Lord Donnavan, dem le Colombas de l'aune, Vol. 41, p. 201.)

(2001 Cost précisément en que dit Dominont de l'opinion, citée plus finat, de Breuninget de Ruge, qu'il veut bien reconnaître comme étant des hommes sevants — nomini doffusient écoure —, mais qu'il tiont pour être e certai-

cédé familier à ceux qui ne connaissent Colomb que par les sources d'origine colombiennes et auquel ils ont recours inconsciemment peut-être. Le plus souvent, en effet, ceux qui parlent ainsi, ne sont ni de mauvaise foi ni ignoranta des questions qu'ils traitent ; mais il semble que pour eux Colomb se place au-dessus de la critique et qu'il soit impossible de voir dans les documents autre chose que ce qu'ils y ont vu. Roselly de Lorgues et Desimoni, par exemple, dont la sincérité est indeniable, procèdent presque toujours ainsi ; sous leur plume les témoignages les plus clairs prennent, sans qu'ils croient les dénaturer, un sens différent de celui qu'ils ont réellement. Pour les esprits, ainsi prévenus, les observations critiques les mieux fondées passent sans laisser aucune impression, quand elles dérangent quelque chose à la trame de la vie de Colomb, telle qu'elle a été léguée par la tradition (389). En résumé, et pour revenir au point qui nous occupe

e nemmt orguedious et voulant dire des choses nouvelles contraires à culture qu'on aveit dites superevent : me serte dalle superbie di poler dire coss nuove, sontrarie alle delle prime di allera : (Quistioni Colombiane, in flac-solla, p. 88)

De to-se les Columbistes modernes, Desimoni est, d'ailleurs, celui qui est resté le plus inflamblement attaché aux aucienses idées sur Colomb

Maigré la démo estration de Salvagnan, il a continué à oroire que Colomb était serivé en Portugal avant 1476, maigré les recherches d Harrisse sur les Colombo, il a admis la possibilité que l'illustre Génois ait pu servir la France



<sup>(389.</sup> On a pu voir an chapitre sur Beatriz Enriquez de nombreux exemples de cette manière d'agir de la part de Roselly de Lorgues. Quoque un pousmut pas l'aveuglement num loiu, et, bien que pensant tout sutrement. Desimoni n'estend pas mieux les documents et ne trent pas devantage compte de la critique, quand il n'y trouve pas ce qu'il désire. C'est ainin que voulant prouver que Colomb avant fait des certes, il avance, avec indication précise des pages, que Las Creas dit avoir eu entre les mains la carte nautique de son premier voyage (Quistions, p. 89); mais il n'a pas vu que Les Cases attribue estte certe à Toccanolli, Dans in même intention, il perie de deux lettres de la reine l'esbel où il scrait question d'une carte de Colomb e qu'il faut e lui restituer » — della mris de restituire a Colombe (Ibid., p. 88). Con deux lettres sont du 5 septembre 1493 et il y est question, non d'une carte à ronvoyer à Colomb, mais d'une qu'il s. promis de faire et qu'on les demands.

plus particulièrement ici, il n'existe aucun document cartographique que l'on puisse attribuer avec certitude à Colomb et nous n'avons aucune preuve de ses talents en pareille matière. Il dit bien qu'il possédait ce talent et il parle comme s'il avait fait des cartes nautiques, ou comme s'il allait en faire; mais les assertions du découvreur de l'Amérique ne sont pas toujours véridiques, et ce que nous savons aujourd'hui de l'insuffisance de ses connaissances cosmographiques permet, tout au moins, de mettre celle-ci en doute. Les indications données dans l'appendice montreront, en tous cas, qu'il n'y a rien de certain à cet égard.

avec Guillaume de Casanove; malgré son propre aveu qu'il n'y avait pas de majorité légale de 19 ans à Génes, aveu qui ruine sa thèse sur la date de la naissance de Colomb, il a continué à placer cette date en 1446, etc., etc.

### CHAPITRE VII

REJET DES PROPOSITIONS DE COLOMB ; CE QUE NOUS SAVONS DE LEUR OBJET ET DE LEUR CARACTÈRE.

# SOURCES D'INFORMATION

Il ne s'agit dans ce chapitre que des propositions faites par Colomb aux Rois Catholiques en 1486. Par les Historie, par Las Casas et par Colomb lui-même, nous ne les connaissons que d'une manière générale; ils en font connaître le seus, mais se taisent sur les raisons avancées devant la commission pour les soutenir. Pour contrôler ce qu'ils disent à cet égard, les seules indications que nous ayons sont celles qu'ils donnent eux-mêmes, en rapportant les objections soulevées par la commission et celles que l'on tire du seul témoignage qui existe, en dehors de celui des intéressés, sur ce que fit cette commission. Les auteurs du temps ne disent rien de cela.

Fernand Colomb, chapitre XII, et Las Casas, chapitres XXIX et XXX.

Ces deux biographes de Colomb, surtout le second, s'étendent sur les objections formulées par les membres de la commission chargée d'examiner les propositions soumises aux Rois Catholiques. Elles sont résumées au cours du chapitre.

2. — Déposition de Rodrigo Maldonado. Salamanque, 26 février 1515.

NAVARRETE, Vol. II, p. 589; Pletros de Colon, Vol. II, p. 100-102.



Maldonado était conseiller de la courouse, il fit partie, en cette qualité, de la commission que Talavera constitua pour examiner les propos tions de Colomb et fut l'un de ceux qui l'interrogèrent. A l'époque où l'on prit sa déposition it était gouverneur ou administrateur (Regidor) de Salamanque. C'est à la requête de Diego Colomb qu'il tut cité. Il s'agissait de savoir si Colomb était le premier et seul découvreur de la région de Paria et d'autres parties de l'Amérique du Sud, sur le quelles Diego aurait eu alors des droits que le fise confestait. Le questionnaire auquel Maldonado et d'autres répondirent était soumis par l'avocat de Diego. On a quelquefois confondu les confèrences avec Colomb dont parle Maldonado, avec celles qui eurent lieu plus tard à Grenade, qui sont différentes. Les premières, auxquelles Maldonado prit part, sont celles organisées par Talavera en 1486.

Pour les autres points traités ou mentionnée dans ce chapitre, les sources d'informations sont presque toutes modernes et les

indications données au bas des pages suffisent.

#### I. – La commission royale repouses les propositions de Colomb, que les Rois Catholiques congédient. 1490.

Nous sommes arrivés à une date importante de la vie de Colomb en Espagne : celle où, après avoir attendu dans des conditions pénibles et souvent humiliantes, la décision de la commission à laquelle ses propositions avaient été renvoyées, il va enfin apprendre qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération.

Ainsi qu'on a pu le voir aux paragraphes précédents, les auteurs modernes ne sont pas tous d'accord sur la date à laquelle la commission présidée ou dirigée par Talavera fit connaître son sentiment sur les propositions de Colomb. Quelques-uns, comme Pinilla et Asensio, ont soutenu que cette commission rendit sa décision immédiatement, ou peu après avoir été saisie de la question, c'est-à-dire en 1486 ou en 1887 su plus tard (390). Mais, avec Washing-

<sup>(300)</sup> Pizitale, Colon en España, pp. 130, 151, 142; Amesia, Grariobal Calon, Vol. I, p. 95, 98; Les auteurs suivants pensent de même : La Toune y Va-Lez, Vide de Colon, pp. 20 et sq. ; Panné, El desembrimiente de America,

ton Irving, Tarducci et d'autres, le plus grand nombre a pensé que c'est sculement en 1490 que la commission se prononça (301).

C'est évidemment ainsi qu'il faut voir les choses ; le témoignage des deux premiers biographes de Colomb, celui de Las Casas surtout, ne peut laisser aucun doute à cet égard. Parlant du premier séjour que notre Génois fit à la cour de Castille, en solliciteur toujours éconduit, l'évéque de Chiapas dit que. « occupé à répondre aux ques-« tions qui lui étaient posées, à donner toute informa- tion à la commission royale, souffrant mille besoins, « supportant bien des fois des affronts, Colomb passa sing années sans aboutir à rien » (392). Les indications fournies par Fernaud Colomb, concordent avec celles-là. Au chapitre XII des Historie, il est dit que beaucoup de temps fut employé à la discussion des arguments de Colomb; au chapitre suivant on lit que les rois étant obligés de se déplacer souvent, leur décision se fit longtemps attendre. et que lorsqu'elle fut donnée à l'amiral, il se décida à abandonner la cour.

Comme d'est la décision négative rendue par les Rois

p. 91; Garrant, Hist. de la déconverte de l'Amérique, Vol. II, p. 77; Mandonner, Les Dominicaine, p. 132. M. Harrisse semble être aussi de cel-avis. Voyez son Christophe Colomb, Vol. I, pp. 360-868.

<sup>201)</sup> Washington Invino, Life, Liv. II, ch. V, Vol. I, p. 161; Phescorr, Fardinand and Isabells, Vol. II, pp. 120, 121; Tanducci, Vita, ch. XI, Vol. I, p. 167; La Punara, Hutoria gen. de España, Vol V, p. 250; Roszlav de Longues, Christophe Colomb, Vol. I, pp. 195, 196.

<sup>(202)</sup> Residió Cristóbal Colon de aquella primera vez un la corte de los reyes de Castilla, dando estas cuentas haciendo estas informaciones, pada; ciendo necessidades y no ménos hartes veces afrontas, más de cinco años enhancer fruto alguno (Liu Casas, Historio, Liv. I., ch. XXIX, Vol. I., p. 234. Au chapitre suivant Liu Casas répète que « pandent de longues années Co-e lomb souffrit à la cour du Castille toutes nortes de déboires par la fauta « de coux suxquets avait été confié l'examon de l'affaire et qui n'y compre-e naient rien ». (Ibid., ch. XXX, Vol. I., p. 215.) Pour le témoignage de F. Colomb voyes les chapitres XII et XIII

Catholiques, sur le rapport de Talavera on de la commission organisée par lui, qui motiva le départ de Colomb, et comme nous savons, à quelques mois près, quand Colomb prit cette résolution, il est certain que la commission fit attendre son rapport pendant cinq ans, ainsi que le dit Las Casas, dont l'assertion deux fois répétée, est ici confirmée par celles d'Herrera et de Zuñiga (393). Ces témoignages fixent la date de ces faits, qui ne peuvent être placés qu'à la fin de l'année 1490 ou, au plus tard, au commencement de l'année suivante.

Les conclusions de la commission étaient nettement défavorables à Colomb. Les conscillers de la couronne déclarèrent que sa proposition était illusoire, impraticable, et qu'il n'était pas de la dignité de si grands princes de la prendre en considération (394).

e que d'avoir séjourné en cour vinq une devent, seus secun fruit : després de hauer andade ciaco actes en la corta, sin fruit (Hannama, Historia de las Indias, Doc, I, Liv. I, ch. VII; Zonioa, Vos., III, p. 144.) Dans son palit mémoire sur Colomb et l'Universié de Selemanque, le D' Falcon y Oscaldi soutioni que le repport de Talavera fut rendu sam aucun relard, mais que les Rois Catholiques ajournérent leurs décisions pour garder Colomb auprès d'eux, dans la pousée que les circonstances finiralent par permettre de donner suite à ses propositiones. Cet auteux explique aiem les différentes semmes qui furent versées à Colomb, sur l'ordre des souverains, du b unei au la juin 1486, aimsi que l'ordre donné le 12 mei 1489 de lui préparer des logoments, particularités qui montrerment que, pendant toute octie période, Colomb était su service des Rois Catholiques Catin thèse n'est pas innoceptable, mais alle n'est guère venuemblable. Plusieurs auteurs l'ont cependant adoptie, Flake entre autres,

<sup>(304)</sup> a Christophe Colomb us satisfit que médiocrement les personnes qui a avaient pour musion d'en référer au roi et à la reme ; sum jugèrent-alles e ses promesses et ses offres comme impossibles, values et ineoceptables » : Y ausi fueron delles jungades sus premesse y ofertes por impossibles y sanae y de toda reputas deguas e Et dans on sentiment elles allèrent trouver e les souverains auxquets elles firent leur repport sur ce qu'elles pensaiset, « ittles leur personnes qu'elles pensaiset, e toyale de favorsser une affaire qui repossit sur d'aumi fuibles fondaments, e ... fincamente fundade, —et qui paraisent si incertaine et se impossible, ... tan

Soit qu'ils voulussent ménager l'amour-propre de Colomb, soit qu'ils cussent réellement l'intention, comme on l'a supposé, de reprendre plus tard l'examen de ses propositions, les Rois Catholiques ne lui firent point una réponse catégoriquement négative; ils lui dirent que la conquête de Grande et les opérations de la guerre dans laquelle ils étatent engagés, ne leur permettaient pas de se livrer à une nouvelle entreprise, mais que peut-être plus tard l'occasion se présenterait de s'occuper de son projet et de le mettre à exécution (395).

a merceia d imposible, — à toute porsonne lettrée, quelque peu mounte qu'elle a fût, attendu qu'elles perdenient ce qu'elles y mettraient et compromettraient à inuitionent l'autorité reynée. I derognement maniferdad real sin algun feute. (Las Ganas, Liv. I, ch. XXIV, Vol. I, p. 221.) Fornand Colomb dit la même chosa un termes plus concia e lis ,les membres de la commission) se résolu a rentà juger que l'entroprise était vaine, impossible, et qu'il ne convensit pas a à la gravité et à la majorité de sa gravité princes de ne décider sur d'aussi e facilies informations » est résolvers a gradient la impresa per vana e impagnibile; a che non convenité a sila gravité e altersa de si gran principe, che si mossimers per cost debols informazione. (Historie, ch. XII, fet 23, verso.)

(305) Finalmente los reyes mandaron dar respuesta à Christôbat Colon despidiéndole per aquella sason, sunque ne del todo quitandole la esperanza de tornar à la materia, cuando más desocapados Sus Altexas se viesen, to que entônese ne astaban con lus grandes migocios de la guerra de Granada, los scales no les daban lugar à entremeter negocios nuevos, qua, el tempo andando, se podria efrecer más oportuna ocasion, (Las Casas,op. cit., p. 231. La language des Historia différa à poins de celui-ci. Voyes le ch. XII de cot suvrage (foi. 31, recto), que Fernand Colomb termino par cas mota i « En q fait, los rois ne voulurent pas proter i cesille sun grandes promosses que a leur faisait l'amirela. Et in fatta i Re non colsero prestare orecchie alle gran promosse, che lor facea la Ammuraglio.

Washington leving det que Televera fut chargé de signifier cette décision à Colomb, mais que celui-ci ne voulant pas receveur son congé d'un homme hostile à seu préjets, se rendet à Séville pour apprendre des seuverains curmèmes à quoi sen tenir et que leur reponse fut au fond semblable. (Lafe, Lev. 11, ch. Vol. V. 1, p. 144.) Avant leving, Mutou avait det que Colomb, après avoir reçu de Talevera l'avis du la décision des Rois Catholiques, obtint d'ouz que dernière audience que n'out oucou résultat. (Historie del Yomo Mundo, Liv. II, S.XXVII.)

Les Casse et Fernand Colomb ne disent rien de celu et, comme nous n'evenpas d'autres rensulgnements sur ce point que ceux qu'ils écunent, en doit

Vinnaro, Nonvelles Études, I

Faut-il voir dans cette réponse des Rois Catholiques une intention de laisser à Colomb l'espoir qu'ils pourraient peut-être revenir sur leur décision? Des critiques judicieux comme Tarducci l'ont pensé (396); mais nous avouons ne pouvoir nous rendre à cette manière de voir. Pour nous, tout indique dans la conduite de Ferdinand et d'Isabel, que leur réponse cachait, sous une forme polie, un congé définitif. Colomb paraît en avoir jugé ainsi, car nous allons le voir se disposer à quitter l'Espagne pour aller demander au roi de France le concours que lui refusaient les Rois Catholiques. C'est à ce moment qu'il se serait rendu de nouveau chez le duc de Médina-Celi, d'où il passa ensuite à la Rabida, en route pour la France.

Mais avant de le suivre dans ces nouvelles pérégrinations, qui vont changer ses résolutions et donner un autre cours aux choses, nous allons tâcher de nous rendre exactement compte de la véritable nature du projet qu'il avait vainement tenté de faire agréer, d'abord par le Portugal, puis par l'Espagne, et qu'il se proposait maintenant de porter ailleurs.

II. - L'objet des propositions que Colomb fit aux Rois Catholiques aurait été de passer aux Indes en naviguant à l'ouest,

Il serait du plus grand intérêt, pour l'historien de la genèse des idées de Colomb et des circonstances qui conduisirent véritablement à la découverte du Nouveau Monde, de savoir exactement en quoi consistaient les propositions que les Rois Catholiques soumirent à l'examen de conseil-

(396) Lesciando dunque aperta una qualche via per l'auvenire. (Tanducci, Vita, Vol. I, pp. 168-169.)

considérer que ces détails, qui ont passé depuis dans la plupart des biographies de Colomb, appartiennent à cette catégorie d'amplifications liftéraires que souvent les historieus les plus conscionsieux ne savent pas éviter.

iers, spécialement désignés dans ce but, et dont le rejet, apres cinq ans d'attente, ne laissait, à celui qui les avait faites, d'autre parti à prendre que de s'adresser à une autre puissance.

Il semble, au premier abord, que ce soit là un point bien établi. Ouvrez n'importe quel livre traitant de la vie de Colomb, et vous y lirez que ce qu'il voulait, c'était d'aller aux Indes, par une route nouvelle, celle de l'ouest, qui était plus avantageuse que celle suivie alors par les gens engagés dans le commerce des denrées de l'Orient.Colomb fui-même a dit que c'était là son but ; ses deux premiers biographes l'ont dit d'après lui, et tout le monde l'a répété après eux sans y regarder de bien près (397).

Il s'en faut de beaucoup, cependant, que nous soyons bien renseignés sur ce point, car nous ne le sommes que par ceux qui étaient intéressés à nous faire connaître la version colombienne, ou qui n'en connaissaient pas d'autre. En effet, nos deux sources d'information sur les propositions faites par Colomb, - sources presque uniques, sont les deux récits de l'examen qu'on en fit, qui nous viennent, l'un, du fils même de Colomb, l'autre, de son historiographe, Las Casas, et qui ont pour objet, non de nous faire connaître les termes de ces propositions, mais les objections qu'elles soulevèrent dans la commission. Ces deux récits sont identiques, quant au fond, et presque mème dans la forme. Que Las Casas ait emprunté le sien à l'ouvrage de Fernand Colomb, ce qui est évidemment le cas, où qu'il l'ait tiré directement des papiers de Colomb que l'auteur des Historie avait lui-même mis à contribution, cela importe peu. Dans l'un, comme dans l'autre cas, les deux récits sont purement d'origine colombienne, et c'est là qu'ent puisé tous coux qui, depuis, ont traité le sujet (398).

<sup>(397)</sup> Voyez l'introduction.

<sup>(395)</sup> Nous avons hian une autre source d'informations sur les délibérations

Fernand Colomb et Las Casas ne font connaître les objections qu'ils rapportent que pour montrer que Colomb appuyait ses dires par des arguments scientifiques et théoriques que les conseillers de la couronne ne comprirent pas. Ni l'un ni l'autre, cependant, ne produisent ces arguments ; ils n'en disent même pas un mot, et se bornent à s'étendre sur les raisons qu'on leur aurait opposées ; mais c'est assez pour donner une idée suffisamment exacte de ce qu'étaient les propositions qu'on discutait.

Pour bien se rendre compte de la valeur de ces objections, rappelons encore une fois, afin de bien marquer l'objet de notre recherche, que le grand mérite de Colomb aux yeux de la postérité, ce qui fait qu'on donne à son entreprise un caractère exceptionnel et scientifique, c'est d'être arrivé par des considérations théoriques à la conviction que les extrémités orientales de l'Asie pouvaient être atteintes en naviguant directement à l'ouest, et d'avoir été si pénétré de la vérité de cette conception qu'il a osé entreprendre d'en démontrer pratiquement l'exactitude. C'est lui-même qui a donné, dans des écrits postéments à ses découvertes, les sources de cette conception, à savoir les deux satronomes Alfragan et Joseph, plus, ses propres observations, pour la petitesse de la terre; et, pour le pend'étendue de l'espace maritime à traversor, Esdras et Marin de Tyr. C'est encore lui qui écrit, à la première page du journal de sa mémorable entreprise, que, sur l'ordre des Rois Catholiques, il se rend aux Indes par une route nouvelle et qu'il est porteur de lettres de Leurs Altesses pour le Grand Khan de Cathay.

Il n'y a donc aucune incertitude sur ce qu'était, d'après

de cette commission, c'est le témoignage de Maldonade, qui lui-même en faisait parise : mais ce témoignage, fort intéressant à un point de vue, sai très sommure et on n'on peut tirer qu'uns indication, huportante d'ailleurs, comme on le verre plus lois.

Colomb lui-même, d'après ses biographes attitrés, l'un membre de sa famille, l'autre son historiographe, le grand projet qu'il aurait successivement proposé à plusieurs gouvernements et qu'il eut tant de peine à faire accepter par l'Espagne. Voyons maintenant ce que l'auteur des *Historie* et Las Casas nous disent des objections que les conseillers des Rois Catholiques opposèrent aux propositions qu'il avait faites à ces monarques.

III. — Objections qu'aurait soulevées le projet de Colomb dans la commission royale.

Nous les énumérons brièvement.

 Invraisemblance que Colomb pût connaître l'existence de terres que, pendant des milliers d'années, personne avant lui n'avait connues (399).

Il est évident qu'il ne s'agit ni des Indes ni d'une partie quelconque de l'Asie, mais de contrées dont personne n'avait encore eu connaissance, et dont, pour cette raison l'existence était mise en doute. Cette singulière objection aurait été faite à l'époque même où les Portugais ne cessaient de découvrir des îles et des terres que l'on ne connaissait pas auparavant.

2. — Immensité du globe, qui rend impossible de passer même en trois ans de navigation, à l'extrémité de l'Orient (400).

Si nous étions certains que cette objection a été réellement faite, elle indiquerait que Colomb avait parlé d'aller



<sup>(399)</sup> FERRAND COLOMB, Historie, ch. XII, fol. 32, verso. Même argument of presque dans les mêmes termes chez Las Casas, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 229.

<sup>(400)</sup> F. Coloma, loc. cd., foi. 32, recto. La même chose dans Las Casas, loc. cd., excepté qu'au lieu de trois ans il dit « un grand nombre d'années ». Son texte porte aussi « du côté de l'Occident » au heu de : « à l'extrémité de l'Orient ».

jusqu'aux limites de l'Asie orientale, mais son absurdité fait soupconner qu'elle a été inventée après coup pour les besoins de la cause. Si ignorants que l'on suppose les membres de la commission, la plupart d'entre eux, tout au moins, ne pouvaient ignorer que les 360 degrés du grand cercle de la terre mesuraient, d'après l'évaluation la plus élevée, celle d'Eratosthène, 87 milles 12 chacun, d'on il suit que la circonférence totale ne dépassait en aucun cas 31.500 milles. Comment donc surgit-on pu objecter à Colomb qu'il faudrait plusieurs années pour franchir l'Océan occidental, alors que les caravelles du temps naviguaient à raison de 200 milles par jour? On est donc fondé à dire que, si cette objection n'a pas été inventée par Fernand, qui, le premier, l'a fait connaître, elle dénature singulièrement celle qui a pu être réellement faite à Colomb sur la grande distance qu'il y aurait à franchir pour arriver aux fles et terres dont il parlait.

3. — Il est douteux que l'Océan soit navigable; et lors même qu'il le serait, on ne peut supposer qu'il y ait audelà des terres connues, d'autres terres habitées auxquelles on pourrait arriver, parce qu'il est admis, que dans notre globe composé de terre et d'eau, il n'y a que la petite partie formant notre hémisphère qui soit habitée, le reste étant couvert par la mer, qui n'est navigable qu'en suivant les côtes (401).

Ici encore, il ne s'agit ni de l'Asie, ni des Indes. Ce n'est pas l'existence, bien connue, du royaume du Grand Khan et des îles des épices qui est invraisemblable, c'est celle de terres inconnues, habitables et habitées.

4. — La rotondité de la terre rend impossible le retour en arrière, si l'on dépasse la aphère connue de Ptolémée

<sup>(401)</sup> F. Coroun, los. cit., fol. 13, recto. Chex Las Casas, même volume, p. 229, 236, cotto argumentation forms douz objections.

pour aller droit à l'ouest comme le voulait Colomb (402).

Comment admettre qu'on ait pu dire qu'en raison de la sphéricité de la terre, les bâtiments qui s'éloigneraient trop ne pourraient revenir en arrière, quand il était à la connaissance de tous que depuis dix ans les Portugais avaient dépassé la ligne et continuaient à s'avancer sans difficulté vers le sud, quand les bâtiments génois et véniciens remontaient constamment vers le nord pour commercer avec les îles anglaises et les pays de Flandre?

5. — On ne peut passer d'un hémisphère à l'autre; saint Augustin l'a dit, il n'y a pas d'antipodes (403).

A cette époque la question des antipodes habités n'était pas résolue pratiquement ; mais tous ceux qui croyaient à la sphéricité de la terre — et les objections mêmes attribuées aux membres de la commission montrent qu'ils y croyaient — les admettaient en principe.

6. — L'opinion des savants que, sur les cinq zones, il n'y en avait que trois d'habitables (404).

A la date où la commission royale est supposée avoir opposé cette raison aux assertions de Colomb, les Portugais et les Castillans eux-mêmes avaient déjà constaté que la zone torride était à la fois habitable et habitée.

Telles sont les objections, fide ement résumées (405)



<sup>(402)</sup> F. Coloxe, fol. 33, verso. La même chose chez Las Casas, qui se moque de ce ressonnement

<sup>(403)</sup> F. Comons fol 33, verso, Las Casas, p 230. D'oprès Geraldini cette objection aurait aussi été soulevée aux conférences de Santa Fé dont il sera question plus loin.

<sup>(404)</sup> Cette objection est sculement indiquée chez Fornand Colomb; elle est nettement formulés dans Lus Casas. Ouvrages cités, mêmes pages que ci-dossus

<sup>(405)</sup> Ce sont les seules que Fernand Colomb et Las Casas nousfont connattre. Le premier parle d'autres monteries — e di altre mensogne — qui forent opposées à son père, sans les préciser, le second dit qu'on souleva d'autres objections, mais ajoute qu'elles ne valent pas la poine d'être rapportées. (F. Coloma, fol. 33, verso, et Las Casas, Vol. 1, p. 230.) Dans Wushington

que la commission royale, constituée pour examiner le projet de Colomb, aurait opposées à ses arguments, et qui auraient motivé la conclusion à laquelle elle arriva et qu'elle sit prévaloir, que ce projet ne reposait pas sur des bases assez sérieuses pour être pris en considération.

Examinons ces objections d'un peu plus près et voyons ce qu'elles supposent.

IV. — La puérilité et l'insuffisance de ces objections montrent qu'elles ont été dénaturées par une main intéressée.

Il suffit de jeter les yeux sur le résumé qui précède des objections qu'on nous assure avoir été faites à Colomb, pour concevoir quelques doutes sur leur authenticité. Il semble difficile de croire que la commission royale à laquelle les souverains avaient renvoyé l'examen d'un projet aussi important que celui qui leur était soumis ait pu l'écarter pour des motifs aussi puérils et aussi erronés que ceux qui nous sont donnés. Cette commission se composait d'hommes distingués à divers titres, de lettrés pour la plupart, nous dit Las Casas, non sans une nuance d'ironie, mais elle comprenait aussi des savants et des marins, c'est un de ceux qui en faisait partie lui-même, Maldonado, qui le déclare dans une déposition authentique, et son témoignage a ici plus de valeur que ceux de Fernand Colomb et de Las Casas, puisqu'il parle de ce qu'il sait par lui-même et non par ouï-dire ou d'après les notes

a a NyEFT F. H. N

Irving, ainsi que dans quelques-uns des biographes modernes de Colomb, il est question de plusieurs autres objections qui lui auraient été faites; mais elles ne viennent ni de Fernand Colomb ni de Las Casas, qui sont non scules sources d'information sur ce point. Les auteurs ont souvent confondules objections soulevées par la commission royale avec celles qui se seraient produites aux prétendues conférences de Salamanque, ainsi qu'avec celles formulées à Grenado en 1491, sur lesquelles nous aurons à nous expliquer.

d'un autre (406). Comment donc croire qu'elle était assez étrangère aux premiers éléments des connaissances géographiques et cosmographiques, alors, cependant, loin d'être négligées en Espagne, ainsi qu'en témoignent les nombreux ouvrages traitant de ces matières publiés dans ce pays au xv' siècle, pour avancer des propositions aussi ridiculement inexactes que celles qu'en lui attribue (407)?

Il est évident que, dans la forme sous laquelle elles nous sont présentées, ce ne sont là ni les seules ni les véritables objections qui ont été faites à Colomb et qui ont déterminé le rejet de ses offres de services. Ou ces objections ont été imparfaitement connues de Fernand Coiomb et de Las Casas, ou elles ont subi sous leur plume, sous celle du premier tout au moins, des altérations qui doivent en avoir modifié le sens.

Il faut ici tenir compte du fait que, pour ces deux premiers biographes de Colomb, son projet consistait à aller aux Indes et que, dans cette conviction, ils ont pu, inconsciemment peut-être, colorer dans ce sens ce qu'ils rapportent des objections qui lui auraient été faites. En ce qui concerne Las Casas, toutefois, on doit le mettre hors de cause, car il ne sait rien par lui-même et emprunte à Fernand Colomb tout ce qu'il dit à ce sujet. Il n'en est pas de même de ce dernier, qui était placé de manière à ne pouvoir être mal renseigné sur cette importante phase de la vie de son père. Il ne fait pas connaître, cependant,



<sup>(104)</sup> a Avec le prieur de Prado [Telavers], qui depuis fut archevêque de Grenade, at d'autres savents, latirés et marine — e con otres sabres a latrades a marines — ils laterrogèrent le dit amiral — platicaren con al diche almiral ... (Déposition du D' Rodrigo Maldonado, 25 fév. 1515, à Salamanque. Pleytos de Colon, Vol. II, pp. 101-102.)

<sup>(407)</sup> a Los objections que Fernand Colomb place dans la bouche des coma minaires, det M. Altolaguerre, sont el absurdes — son tan ebrardas — que, a sans quel sont besom pour cola de raisans scientifiques, il saute aux yeux a que, quelque ignorante qu'ils aient pu êtro, ils n'ont pu les faire » — par agnorantes que fizeran no pudieron haceries. (Cristobal Colon... p. 850.)

la source de son information. Ce n'était pas, assurément, les papiers de Colomb, car, dans ce cas, il n'aurait pas manqué de le dire et d'en citer quelque passage. Dans ce cas aussi Las Casas, qui eut à sa disposition ces mêmes papiers, les aurait mentionnés, au lieu de se borner à copier Fernand Colomb comme il le fait (408).

C'est donc par l'auteur des Historie seul que nous connaissons les raisons pour lesquelles les conseillers des Rois Catholiques auraient fait rejeter le projet de Colomb, raisons dont quelques-unes, tout au moins, sont si singulières, si contraires à ce qu'on devait attendre de ceux auxquels on les attribue, qu'on ne peut se défendre du soupçon que le fils de Colomb s'est autorisé à donner aux véritables objections faites à son père la forme sous laquelle nous les connaissons, forme qui ne laisse pas voir clairement l'objet réel des propositions que la commission avait devant elle et qui prête à la supposition qu'elle n'y comprit rien, ou ne sut y opposer que des raisons absurdes (409).

Nous allons voir, cependant, s'il n'est pas possible de retrouver sous les formes puériles qu'on a données à ces raisons le véritable caractère du projet dont Colomb sollicitait la sanction.

<sup>(408)</sup> Voyez sur oc point, qu'il a démontré péremptoirement, Autouagunne, op. cel., pp. 353-853.

<sup>(409)</sup> Le soupçon que Fernand Colomb a dù dénaturer le véritable caractère des objections faites à son père a été nettement formulé par M. Altolaguirre, qui croit que le fils de Colomb a été poussé à cela par a ce sentiment d'bostilité qu'il montre dans tout son ouvrage à tout ce qui est espagnol »: Les sentimiente de hostilidad que demuestra en toda la obre à todo le que fuera español (Op cii, p. 360.) Fernand Colomb ne ménage pas ceux qu'il regardait comme les ennemis ou les adversaires de son père, muis on ne saurait dire qu'il fût hostile à tout ce qui était espagnol. C'est, d'ailleurs, prêter à la falsification qu'il semble avoir commise un motif bien puéril. Il avait des raisons autrement sérieuses que celle-là pour agir comme il l'a fait

 V — Elies n'indiquent pas d'ailleurs qu'il s'agissait d'ailler sux Indes.

Il faut tout d'abord remarquer que, dans aucune des ob-Jections qui auraient été avancées contre le projet de Colomb, il n'est fait allusion, soit à une route nouvelle pour gagner les côtes orientales de l'Asie ou celles des Indes, soit aux deux principes fondamentaux: la petitesse du globe et le peu d'étendue de l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde, qui, selon les explications données par Colomb, après ses découvertes, formaient la base scientifique du grand dessein qu'il aurait soumis aux Rois Catholiques et que, pendant sinq ans, il se serait vainement efforcé de faire comprendre à leurs conseillers.

Cette omission est assez singulière, car si réellement Colomb proposait de passer aux Indes par une voie qu'il assurait être plus courte que les autres, il n'était pas possible d'écarter son projet sans contester l'exactitude des raisons fondamentales sur lesquelles il s'appuyait. Or, loin qu'il en soit ainsi, les membres de la commission parlent comme s'il était admis que le globe terrestre et l'espace maritime s'étendant à l'ouest avaient des dimensions considérables.

Il est bien question, dans des phrases incidentes, de « l'extrémité de l'Orient où Colomb voulait naviguer », et de son intention « d'aller droit à l'ouest » (410); mais, c'est Fernand Colomb qui dit cela, c'est lui qui assure que les objections qu'il rapporte étaient dirigées contre le dessein de son père d'aller aux Indes par l'ouest. Rien ne le montre, car ces objections, telles qu'il les formule lui-même,

<sup>(410)</sup> Al fine dell'Oriente, dove egli votes navigare... Diritte all'Occidente come l'Ammiraglia dicere (P. Colone, Historie, ch. XII, fol. 21, recto.)

ne supposent pas nécessairement qu'il s'agissait de cela. Elles peuvent en effet se rapporter tout aussi bien à un projet ayant simplement pour objet la découverte de terres nouvelles situées dans une région lointaine de l'ouest dont l'existence était mise en doute. Et tel paraît être plutôt le cas, puisque, en somme, tout ce qu'on objectait à Colomb c'est que personne n'avait connu les terres dont il parlait, qu'il les plaçait dans une région considérée somme inaccessible à cause de son éloignement et de la difficulté de la navigation, et que, lors même qu'elles existeraient et seraient accessibles, elles pourraient être inhabitées.

Il semble donc, à tout prendre, que, même sous la forme qu'on leur a donnée, les objections que paraît avoir sou-levées le projet de Colomb autorisent la conclusion qu'il s'agissait, non de se rendre par une route nouvelle, soit aux Indes Orientales, soit aux riches contrées de Mangi et de Cathay, dépendances du Grand Khan, comme on l'a dit plus tard; mais de la découverte de quelque île ou terre, inconnue jusqu'alors, quoique habitée, et dont Colomb afilrmait l'existence à une grande distance dans l'océan occidental. S'il en avait été autrement, s'il s'était agi de passer aux côtes orientales de l'Asie, que l'on savait couvertes de villes peuplées, on n'aurait pas soulevé la difficulté que les terres dont il était question pouvaient être inhabitées.

Une autre critique faite par la commission à Colomb donne lieu à une remarque analogue. Pourquoi lui objecte-t-on que sur les cinquones il n'y en a que trois d'habitables, si ce qu'il proposait de faire était d'aller directement à l'ouest jusqu'aux Indes on à Cathay, ce qui ne l'obligeait pas à s'écarter de la zone habitable? VI - Eingulière réticence de Colomb relativement à son projet.

Un fait curieux, relevé dans le récit que nous font Fernand Colomb et Las Casas des rapports de Colomb avec la commission chargée de conférer avec lui sur l'exécution de son plan, vient à l'appui des considérations qui précèdent.

« L'amiral, nous dit son fils, ne voulut pas s'expliquer « trop clairement, de crainte qu'il lui arrivât ce qui lui « était arrivé en Portugal (411). » Christophe Colomb, écrit Las Casas, fut souvent appelé à fournir des explications à ces savants... « toutefois il eut soin de leur taire les plus « essentielles, car il ne voulait pas qu'il lui arrivât ce qui « lui était déjà arrivé avec le roi de Portugal (412). »

Cet aveu singulier montre qu'il y avait dans les propositions de Colomb des choses qu'il croyait devoir tenir secrètes, et on se demande ce qu'il pouvait vouloir cacher, si sa proposition était de passer aux Indes par l'ouest au lieu de prendre par l'est. Une telle proposition ne comportait, en effet, rien de secret. Son importance consistant dans les résultats considérables que l'on pouvait attendre de la réussite de l'entreprise. Colomb, en la faisant, s'il l'a faite, se proposait d'accomplir une chose à laquelle on n'avait jamais pensé, qui était extraordinaire par sa nouveauté, par les difficultés qu'elle pouvait soulever et par la hardiesse qu'il fallait avoir pour la tenter; mais aucune



<sup>(411) ...</sup> No lo Ammiriglio si volca lasciar tanto infendere, che gli avvenues quel che in Portugalio gli autenna . (Historia, ch. XII, fol. 32, verso). Fernand Colomb fait ici allusion à la duplicité attribuée au roi João qui, après avoir obtenu de Colomb des indications sur les terres qu'il voulait découvrir, aurait anvoyà secrétement à leur recherche. (Voyez ci-dossus, III Einde, ch. I, § 13.)

<sup>(412)</sup> Aunque callando las mas argentes, porque no le acaeciese la que con el rey de Portugal, (Historia, Liv. 1, ch. XXIX, Vol. 1, p. 229)

particularité secrète qu'il aurait cachée ne pouvait la rendre plus facile ou plus acceptable. C'était une entreprise qui s'appuyait sur des raisons théoriques bien connues, et loin d'avoir à les dissimuler, Colomb, si c'était de cela qu'il s'agissait, avait intérêt à les développer pour montrer à ses juges qu'elles justifiaient son projet. Ce sont là les seules explications que la nature du projet comportait et elles n'étaient pas de celles qu'il pouvait craindre de donner, au contraire (443).

Une réflexion que fait Las Casas, à ce sujet, prouve que Colomb ne voulait réellement pas communiquer à ses examinateurs les raisons principales sur lesquelles son projet était basé. Après avoir fait connaître le refus de la commission de recommander ce projet, il fait remarquer combien cette décision était pénible pour celui qui avait perdu tant d'années à d'inutiles négociations qu'il allait avoir à recommencer, et ajouts que ce qui l'affecta « pardessus tout » c'est qu'on « doutait de sa sincérité et de sa personne » (414). Comment la sincérité de Colomb pouvait-elle être miss en doute, s'il n'était question que de convaincre les conseillers de la couronne de la valeur des raisons théoriques qui montraient la possibilité de passer aux Indes en prenant par l'ouest? Pour qu'on ait douté de sa parele, pour qu'on l'ait soupçonné de ne pas être sincère, il faut qu'il ait affirmé des choses qu'il prétendait

<sup>(413)</sup> Il set singulier que les critiques, suzquels cette réticence de Colomb a'a pas échappé, y ont sculement vu une raison pour excuser les conclusions aégatives de la commission royale. Thacher, Asonsia, Lafuente et d'autres en ont jugé alnai. Du moment, sons disent-ils, que Colomb dissimulait quelque chose à caux qui étaient chargés d'examiner ses propositions, on se peut les blamer de les avoir écartées. Évidenment Mass s'il avait quelque chose à cacher, s'est qu'il ne s'agassait pas de la route par l'ouest pour aller aux Indes.

<sup>(414)</sup> I sobre todas, per cuanto de su perdad y persona se dudaba (Las-Casas, Liv. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 235.)

seul connaître et auxquelles on refusait de croire. Une théorie sur le peu d'étendue de l'espace maritime qu'il y avait à traverser pour aller aux Indes ne pouvait engager sa bonne foi.

L'auteur des Historie et Las Casas assurent que Colomb répondit victorieusement à toutes les objections qu'on lui opposa (415), et, sans nous faire connaître comment il s'y prit pour cela, ils n'hésitent pas à attribuer le mauvais accueil que l'on fit à ses propositions à l'insuffisance de ceux qui étaient appelés à en juger.

« Les gens instruits en cosmographie, dit Las Casas, « n'étaient pas très nombreux en ce moment en Cas« tille (116).» « Les personnes suxquelles l'affaire fut sou« mise, ajoute-t-il, ignoraient les sciences mathématiques, « et n'avaient aucune connaissance de l'histoire an« cienne... (417) ; elle n'avaient lu que fort peu de livres « et encore moins de traités de navigation (418). » « Comme il y avait alors peu de cosmographes, en Cas« tille, disent les Historie, ceux qui furent réunis ne sa « valent pas ce qu'ils auraient dù savoir... et encore que « l'amiral donnât des solutions satisfaisantes à toutes les « objections, néanmoins, plus ses raisons étaient proban-

<sup>(415)</sup> a Colomb leur répondit et leur donns la solution de leurs objections, 

■ et ses raisons auraient dû les convaincre. Mais pour se faire comprendre

■ d'eux, il aurait ou besoin de les débarrasser d'abord des principes erronés

■ qu'ils avaient conçus et sur lesquels se fondait leur manière de voir, ce qui

■ est toujours béaucoup plus difficile que d'enseigner directement une doc
■ true, » (Las Casas, Historia, Liv. I, ch XXIX, Vol I, p. 226.)

<sup>(416)</sup> Les Casas, après avoir det que la Prieur de Frado devait réunir pour étuder l'affaire de Colomb les porsonnes les plus entendues en matière de cosmographia, les personnes que le parecises mas entender de aquella maleria de cosmografia, ajoute : de los cuales no sobraban muchos en aquel tiempo en Castilla, (Historia, Lav. I, ch. XXIX, Vol. I, p. 229.)

<sup>(417)</sup> Op. sif., p. 252. Voyes ci-dessus, notes 161-164.

<sup>(418)</sup> Y estos que afirmaban esto, harto pocos libros habian laido y mênos tratado de navigaciones. (Op. cit., p. 238.)

« tes, moins ils les comprensient, à cause de leur igno-« rance (419). »

Il importe de montrer que ces assertions, sur lesquelles Fernand Colomb et Las Casas insistent, sont dénuées de toute vraisemblance.

VII - Compétence probable des examisateurs de Colomb.

A la fin du xv siècle, l'Espagne était l'un des foyers des lettres et des sciences de l'Europe. L'Université de Salamanque qui, à cette époque, brillait de tout son éclat, était réputée l'une des plus importantes du monde. Plusieurs milliers d'étudiants suivaient ses cours ; ils venaient de très loin; il y en eut jusqu'à sept mille. La ville entière, que Pierre Martyr appelle la Nouvelle-Athènes, était remplie de collèges, agrégés à l'Université, qui formaient, par leur ensemble, un vaste corps enseignant. La théologie et les lettres y étaient surtout en honneur, mais elles n'occupaient pas la place entière; toutes les branches du savoir y étaient enseignées.

Il y avait à Salamanque des chaires de mathématiques et de philosophie naturelle, où l'on expliquant Ptolémée, Pomponius Méla, Strabon, Alfragan, Sacrobosco et même Regiomontanus, dit Pinilla. Les mathématiques, ajoute-t-il, formaient l'une des principales branches de l'enseignement universitaire et y étaient appliquées à l'astronomie et à la géographie. Nous avons de cette époque un almanach perpétuel d'Abraham Zacuth (420), une méthode pour



<sup>(419)</sup> Ma, percioche in quei tempi non vi erano tanti coemografi, quanti son'hora, colora, che si ridusiero, non intendevana quel che doverana... Ma, ancor che à tatte queste obiettioni lo Ammiraglio desse conseniente risolatione, aondimeno, quanto più efficaci erano le sue ragioni, tanto men l'intendevane per la loro ignoranza. (Historie, ch. XII, fol, 32, verse, et 33 verse)

<sup>(430)</sup> Sur Zacuth, qui fut professour d'astronomie à l'Université de Sala-

se servir de l'astrolabe par Aguilera, un commentaire de la aphère de Sacrobosco par Espinosa. Enfin, l'Université de Salamanque, où l'on rédigeait les tables astronomiques d'Alphonse le Sage, fut l'une des premières à adhérer au système de Copernie, ce qui montre qu'elle n'était ni étrangère aux questions cosmographiques ni réfractaire aux idées nouvelles (421).

Ce serait donc, si nous devions nous en rapporter à Fernand Colomb et à Las Casas, dans ce milieu intellectuel où les sciences et les lettres étaient en si grand honneur, et à deux pas de la célèbre université où elles étaient enseignées avec éclat, que Talavera, qui était lui-même un homme instruit et de plus un homme de bien, n'aurait pu trouver des gens assez éclairés en matière de géographie générale et de cosmographie, pour comprendre et juger les propositions de Colomb, — de Colomb, qui n'était ni savant ni instruit et qui, probablement, n'avait même pas alors les connaissances fragmentaires qu'il glans depuis !

Qu'on ne dise pas, avec Las Casas, que Talavera était un esprit étroit, incapable de comprendre la grandeur du projet de Colomb, qu'il s'arranges de façon à ne pas faire aboutir. Rien n'autorise une pareille supposition. Talavers était, comme le dit Las Casas lui-même, un lettré, c'est-à-dire qu'il était versé dans la connaissance des classiques anciens qui occupaient alors à peu près seuls le domaine des lettres, et qu'on ne peut entendre sans avoir,

manque avant la proscription des Juifs, qui l'obliges à passer en Portugal au 1692, voyez cu-desaus, Étude II\*, note 41.

<sup>(421)</sup> Voyez sur la plupart des faits avancés let le Mémoire de Donces, v Ondex sur l'Université de Salamanque, le chapitre. V du livre de Pintela, Colon en España, et la partie de l'ouvrage de Pauscorr, History of the reign of Ferdinand and Isabella, consecrée à l'état des tottres et des sciences sous les Rois Catholiques (Vol. II, Part first, ch. X(X). Ceux qui liront ce chapitre seront surpris de voir jusqu'à quel point les aris, les lettres et même les sciences étaient honorées à l'époque qui nous occupe et combien la culture intellectuelle était répandes dans les classes supérieures.

tout au moins, des idées générales sur les différentes branbres du savoir humain. Allez donc lire Homère, Aristote et même Virgile, sans connaître l'histoire, la géographie et le reste. C'était en outre un homme exceptionnellement droit et bon, tout à fait digne d'occuper la position, ai redoutable à cette époque, de confesseur des rois, et si peu accessible sux fanatiques préjugés du temps, qu'il mérita d'être inquiété par l'Inquisition, pour sa tolérance envers les Maurcs. Ce n'est pas un tel homme qu'on peut soupconner d'avoir voulu étouffer la voix de Colomb (422).

VIII. — Le principe de la sphéricité du globe était généralement professé en Espagne au XV\* siècle.

On a dit que le dessein de Colomb était si vaste, si nouveau, si en contradiction avec les idées reçues, que même

<sup>(422)</sup> Las Cases, qui était un homme passionné et qui n'aimait pes Talevera, ne perle jumein de lui avec impariialité. Washington Irving, influencé mar l'enuvre de l'évêque de Chiapas, qui fut l'une de ses principales sourpes d'information, et probablement aussi par Paulro Salazar de Mondoss qui, dans sa Cronica del gran Cardenal de Espana, Tolède, 1625, in-fol. Liv. I. ch LXII, parie à peu près comme Les Cases, juge sévérement Tulavora qu'il regarde comme ayant été systématiquement hestile à Colomb. (Life... Vol. I, pp. 100, 112 ct 144.) Prescutt, qui rectific judicisusement leving sur nombre de posate, et qui a fast un grand éloge de Talavera, crost capendant qu'il ne pouvait comprendre les vestes desseins de Colomb et qu'il semble avoir regardé son projet comme frisent l'hérésie, (Ferdinand and Isabella, Vol. II. p. 120.) Rien n'est plus contratre à tout ce que nous sayons de ce prélat, qui fut réalisment un homme éclairé, animé de nobles sentiments et nullement aveuglé per les préjugés du temps. Sa vic exemplaire se pesse à faire le bien et à prolèger les faibles. Prescott a constaté lui-même, d'après des documents contemporains, sen grand savoir et sa générosité. (Op. cst., Vol. II, pp. 404-465, at Vol. III, p. 259)

M. Harrisse, qui a fait ressortir, avant nous combien le rôte prêté à Talavers était injusts, dit avec raison, qu'on doit voir dans l'intervention de coprélat s'une action plutôt favorable que contraire a sus desselos de Colomb (Christophe Colomb, Vol. I. pp. 263, 364 et 365.) Voir sur Talavera le chapitre 111, 8 5 de cette étude.

les esprits éclairés pouvaient être dans l'impossibilité de le comprendre. Cette assertion n'est pas mieux justifiée que celle relative à l'hostilité systématique de Talavera.

Remarquons, tout d'abord, que cette opinion, comme celle qui attribue à Talavera le soupçon que le projet de Colomb pouvait être entaché d'hérésie, suppose que ce projet consistait à vouloir passer aux Indes par l'ouest, alors que c'est un point qu'il faut réserver, puisqu'il est contesté. Mais si tel était le caractère de ce projet, it ne pouvait avoir d'autre base que le principe de la sphéricité de la terre, et la double hypothèse que l'espace maritime séparant les deux extrémités du monde était peu étendue, parce que l'Asie s'étendait considérablement vers l'est.

Or, le principe de la rotondité de la terre était sceepté sans réserve par l'École dominicaine qui régnait souverainement à Salamanque, alors, comme on l'a dit, le centre intellectuel de la péninsule hispanique, et l'hypothèse du rapprochement des Indes de l'Europe était tres familière à cette grande École, car, comme le principe de la sphérioité, elle venait d'Aristote, dont elle s'inspirait.

A cette époque la théologie dominait l'enseignement, mais elle n'étouffait pas les autres branches du savoir humain : elle les absorbait. La cosmologie, la cosmographie et tout ce qu'on peut appeler la philosophie naturelle, en faisaient partie et les maîtres dominicains avaient traité ces graves questions avec autant d'érudition que d'ampleur. Les livres d'Aristote, où elles furent posées pour la première fois, — le Ciel, notamment, — avaient été longuement commentés et expliqués par Albert le Grand et par saint Thomas d'Aquin. Tous les théologieus, tous les lettrés de Salamanque savaient cela ; ils savaient aussi que saint Thomas d'Aquin — l'ange de leur École, — aroyait non seulement à la sphéricité de la terre et aux antipodes, mais aussi à la petitesse du globe terrestre, déduite du fait qu'un léger déplacement sur la terre ame-

nait un changement notable dans l'apparition des astres.

Nous ne voulons pas dire que la sphéricité du globe était admise en Espagne au xv siècle par tout le monde. Nous savons qu'un célèbre et prolixe théologien, Alonso Tostado, qui était évêque d'Avila et qui occupait une grande situation en Castille, niait que la terre fût une aphère (423), et que d'autres professaient les mêmes opinions. Mais ils formaient l'exception, en tous cas ils n'appartenaient pas à l'Université de Salamanque, où les Rois Catholiques durent naturellement chercher des experts, puisqu'il s'agissuit d'examiner des propositions syant un caractère scientifique. Ce qui n'est pas douteux c'est que lorsque Colomb arriva en Espagne la thécrie de la sphéricité du globe y était admise par tout le monde (424).

Les deux principes sur lesquels Colomb devait s'appuyer, si dès ce moment i, avait conçu l'idée que l'Asie pouvait être atteinte en naviguant à l'ouest et si c'était là ce qui faisait l'objet de ses propositions, n'avaient donc rien de nouveau pour les hommes qui occupaient le premier rang parmi ceux auxquels on aurait pu soumettre son projet et rien même qui répugnât à leurs opinions théologiques. Tont au contraire, les théologiens et les érudits castillans de cette époque, dont l'élite appartenait à l'ordre de Saint-Dominique, étaient précisément ceux que la philosophie des deux grands maîtres de l'École, Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin avait préparés à



<sup>(423)</sup> Gravina, la comographie arent la décognerte de l'Amérique (Revus orientale et américaine, tome III, 1879-1880, p. 287.) Si Tostato e en teneit encore aux vioi les doctrines sur la forme de la terre, un autre cosmographe espagnol tout sussi distingué, Enrique de Aragon, mirquis de Villena, qui est l'auteur d'un traité d'astronomie terminé en 1426, parle de la spécnicité du globe comme d'un principe généralement admis. (Autoraguines, Cristobal Golon, pp. 37, 38.)

<sup>(424)</sup> M. Altoleguirre a établi ce point d'une manière péremptoire dans son Crustabel Colon. Voyez notamment la chapitre II, pp. 21 à 46.

à accepter toutes les conséquences qui pouvaient se déduire de la rotondité de la terre (425).

Comment admettre, dès lors, l'assertion des Historie et de Las Casas, qu'il n'y avait pas en Castille, an moment où Colomb y présenta son projet, des cosmographes capables de le comprendre?

1X — Colomb ne propossit de découvrir que ce qu'il a découvert les Antilles; témoignage de Maldonado.

Il semble que nous soyons maintenant en position d'effirmer que l'examen critique de tout ce que Fernand Colomb et Las Casas nous disent des rapports de Colomb avec la commission à laquelle son projet avait été renvoyé, autorise la conclusion que cette commission n'avait pas devant elle le grand dessein de passer aux Indes et au pays des épices, que le découvreur de l'Amérique a exposé plus tard et qu'il dit avoir toujours été le sien.

S'il s'était agi de cela, on n'aurait soulevé ni l'objection que les contrées dont il était question pouvaient se trouver dans uns zone inhabitable, ni celle qu'elles sersient peut-être désertes, puisqu'il n'y avait pas à sortir de la zone tempérée pour s'y rendre et puisque l'on savait qu'elles étaient peuplées. Dans ce cas aussi, la singulière réserve de Colomb vis-à-vis de la commission relativement à ces terres ne s'expliquerait d'aucune manière.

Si, au contraire, Colomb n'entretint la commission que de la découverte de quelque île ou terre lointaine et jusqu'alors inconnue, mais peuplée, dont il connaissait l'existence, tout ce que nous rapportent l'auteur des *Historie* 



<sup>(425)</sup> Sur les doctrines cosmographiques que professait l'École dominicante et sur son influence à Salamanque, voyes l'excellent point livre du P. Max-ponner, Les Dominicains et la Déconverse de l'Amérique, Paris, 1893.

et Las Casas s'explique naturellement. Colomb, s'il en était ainsi, avait un secret qu'il voulait garder, et on conçoit que, dans la crainte qu'on n'abusât de sa confiance, il n'ait voulu donner aucune explication aur la situation des terres on îles qu'il offrait de découvrir et sur les motifs qu'il avait de croire à leur existence.

Dans ces conditions, la commission, qui ne connaissait de ces terres que ce qu'il avait plu à Colomb d'en dire, a pu se demander ai elles ne se trouvaient pas dans une zone inhabitable et si elles n'étaient pas désertes. Le refus de Colomb de s'expliquer plus clairement à ce sujet la mettait dans l'impossibilité de recommander son projet et l'obligeait même à le repousser. Du moment, en effet, qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise basée sur une théorie scientifique qu'elle avait à examiner, et sur laquelle elle aurait pu exprimer un avis favorable, mais d'un projet ayant pour objet la découverte d'îles ou de terres dont celui qui proposait de les découvert connaissait seul l'existence, sans vouloir s'expliquer clairement à ce sujet, la commission ne pouvait agir autrement qu'elle ne l'a fait.

Les conclusions que les considérations qui précèdent suggèrent, sont, comme on le voit, en contradiction directe avec l'assertion formelle de l'auteur des Historia et de Las Casas, que les propositions de Colomb consistaient à aller aux Indes, que ce sont ces propositions-là qui furent renvoyées par les Rois Catholiques à une commission par l'intermédiaire de Talavera, celles-là mêmes que cette commission ne comprit pas et auxquelles elle aurait fait les singulières objections qu'ils énumèrent.

A ces conclusions négatives, nous pouvons ajouter un témoignage précis qui contredit non moins formellement ce que disent Fernand Colomb et Las Casas sur ce point, et qui e, en outre, un caractère nettement affirmatif. C'est celui du seul membre de cette fameuse commission qui ait donné des renseignements sur ce qu'elle sit : Maldonado. Appelé à déposer dans une instance judiciaire sur ce qu'il savait relativement aux découvertes de Colomb, qu'il connaissait personnellement, qu'il « avait entretenu « bien des fois à la veille de son premier voyage comme « après » et qui vivait à la cour lorsque celui-ci y apporta ses propositions, ce témoin, oculaire et auriculaire, déclare d'abord qu'il sait que l'amiral découvrit à son premier voyage, — en el primeiro viaje, — de nombreuses îles, — muchas yslas, — dont îl ignore les noms.

Répondant ensuite à une autre question, il dit que lui et ses collègues de la commission qui, comprenait, outre Talavera, d'autres savants lettrés et marins, interrogèrent l'amiral « sur son projet de voyage aux dites lles » — platicaron con el dicho almirante sobre su hida a las yslas, — que tous ils s'accordèrent à trouver impossible ce qu'il proposait; mais que, contrairement à leur avis il persista dans son dessein; qu'il obtint finalement le concours des souverains et « qu'ainsi il partit pour la découverte des « dites îles », — e que asy partió el dicho almirante a descobrir las dichas yslas. Et, « il plut à notre Seigneur, ajoute- « t-il, de le faire réussir dans son entreprise » (426).

Voilà donc un de ceux qui prirent part aux délibérations et à la décision de la commission qui ne dit pas un mot du grand projet de passer aux Indes et à Cathay que Colomb y aurait porté, et qui dit catégoriquement que c'est aux îles qu'il découvrit, c'est-à-dire les Antilles, que Colomb voulait aller, que malgré tout il y alla et qu'il réussit. Que peut-il y avoir de plus clair (427). ?

<sup>(426)</sup> Déposition de Maldonado, Pleytos de Colon, Vol. II, pp. 100-103. Nous donnous à l'appendice le texte original des passages de cetto déposition relative à notre sujot.

<sup>(41°</sup> Il faut rappoler que Maldonado était cité par Diego Colomb, de sorte que son témoigoage ne sonait être suspecté de partialité contre Colomb auquel il se montre tout le temps favorable.

Ce précieux témoignage (428), qui complète et précise les indications tirées du récit de Fernand Colomb et de Las Casas, permet de clore ce chapitre par l'assertion qu'il résulte de notre examen critique:

1. Que Colomb n'a parlé, ni aux Rois Catholiques, ni aux membres de la commission à laquelle son projet avait été renvoyé, d'une route nouvelle pour aller aux Indes.

2º Que la seule proposition dont il les ait entretenus, celle vraisemblablement qu'il avait déjà soumise au roi João de Portugal, consistait à découvrir pour la couronne d'Espagne les îles qu'il découvrit en 1492, sur lesquelles il est à croire qu'il avait des indications qu'il jugea prudent de ne pas faire connaître.

## RÉSUMÉ. CONCLUSION

En résumé, nous croyons que notre analyse critique autorise les propositions suivantes:

Hernando de Talavera, qui composa la commission chargée d'examiner les propositions de Colomb, était un homme éclairé, juste et singulièrement tolérant pour l'époque. Il n'avait aucun parti pris contre les idées de Colomb; il lui était plutôt favorable.

Bien que nous ne connaissions les noms que de deux de ceux qui faisaient partie de cette commission, on peut avancer qu'elle n'était pas composée d'hommes incapables de comprendre Colomb et de juger de la valeur de ses

OF MICHIGAN

<sup>(128)</sup> C'est le seul de ce genre sur les propositions de Colomb qui furent renvoyées à Talavera ; mais on en citera d'autres ayant le même caractère, lorsque neus verrons les propositions revenir devant les Rois Catholiques & Santa Fé.

projets. Les connaissances scientifiques cultivées et professées en Espagne, à la fin du xv' siècle, n'autorisent pas la supposition qu'il en ait été autrement.

Les objections au projet de Colomb attribuées à la commission par Fernand Colomb, auquel Las Casas les a empruntées, dénotent une trop grande ignorance pour être authentiques. Elles ont dû être dénaturées pour donner le change sur le véritable caractère de ce projet et peut-être aussi pour jeter du ridicule sur la commission.

Le grand dessein attribué à Colomb de passer aux Indes et au pays du Grand Khan, en prenant par l'Atlantique, n'a pas été porté devant la commission. Les objections rapportées qui visent un tel dessein sont trop puériles pour avoir été faites.

Les propositions formulées par Colomb en 1486, et renvoyées par les Rois Catholiques à la commission, avaient pour objet la découverte d'îles ou terres dont il affirmait connaître l'existence.

Colomb s'est refusé à donner aucune indication sur ces terres, autre que celle qu'elles étaient inconnues de tout le monde et très éloignées, mais habitées. Sa prétention était d'être cru sur parole pour le reste.

Ce n'est donc pas un projet de passer au pays des épices par une route nouvelle que la commission royale refusa de recommander, parce qu'elle ne l'aurait pas compris, mais un plan pour la découverte d'îles ou de terres dont Colomb se bornait à affirmer l'existence, sans vouloir s'expliquer davantage à ce sujet.

Cette conclusion, qu'autorisent les faits relevés jusqu'ici n'est pas cependant définitive. Les propositions de Colomb vontrevenir devant les Rois Catholiques, on va les examiner et les discuter à nouveau, elles vont faire l'objet d'une convention entre les souverains et lui, et nous allons le voir entreprendre de faire ce à quoi il s'engage. Ce n'est qu'après avoir étudié ces dernières et importantes phases

## TROISIÈME ÉTUDE

de l'histoire de la grande entreprise de Colomb, et avoir vu comment elle fut exécutée, que nous serons en mesure de déterminer avec certitude quel en était le véritable caractère. Ces questions seront traitées dans le second volume de ces Nouvelles Etudes.

FIN DU COME PREMIER

UNIV. OF MICHGAN.

JJL 20 1912

maked Google

N ER TO FMCH JAN

Achevé d'imprimer le 15 octobre 1910
sur les presses
de
Ch. COLIN,
Imprimeur à Mayenne
pour
H. WELTER,

Tirage à 550 Exemplaires

dont :

500 sur papier Alfa (vélin anglais).

25 — de Japon, numérotés de 1 à 25.

25 — de Hollande, numérotés de 26 à 50.

Éditeur a Paris.

## OUVRAGES SUR L'AMÉRIQUE

| the second section of the |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitrage des phoques à fourrure. Mémoire, contra-mémoire et plaidoyer des<br>Etate-Unis devant le tribunal d'arbitrage résul à Paris en 1893, 3 vol. 12-8, 2003.<br>(30 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CASABIANCA (LM.). Le Berosan de Christophe Colomb et la Corne. 2º 601-<br>hon, In-8, 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codex Columbus. Christopher Columbus, his own Book of Privileges, 1992. Photographic fee-simile of the Manuscript in the Archives of the Foreign Office in Paris, with translation and translateration. Historical introduction by Henry Harrises. The whole compiled and edited by BF. Stevens. savi+204 pages. Fooleoap folio, helf-pigskin 1893, (135 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| COLOMBO (Cristoforo). Scritti ed Autografi, pubblicali con prefusione et trascri-<br>sione diplomation del Prof. Cesare de Lollie, 3 vol. in-folio et un supplément, en<br>tout 4 volumes, avec 170 planches en phatotypie. Rome, 1862-94. (150 fr.) net 150 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MARRISSE (Henry). Découverte et Cartographie de Terre Neuve et des<br>régions circonvoisines (1497, 1591, 1788). Essate de géographie historique et<br>documentaire. Un volume in-4, avec 134 enquisses cartographiques dans le texte<br>et 24 cartes hors texte dont une en couleure formant frontispice, 1999.<br>Tied à petit nombre et numérois à la presse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sur papier du Japon (200 fr.).  Sur papier de Hollande (125 fr.).  Sur papier vélin angleie (75 fr.).  net 400 fr.  net 400 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HARRISSE (tienry). Mistory of the Discovery of Morth-America. A critical and documentary investigation, with a Cartegraphia Americana Valuetistima. Unbeau volume in-4, XII—801 pages, avec 23 cartes hors texts an hillogravure (don't plusieurs de format double) in-4, 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sur papier du Japon (400 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HARRISSE (Henry). Excorpts Colombinians. Bibliographic de 400 pièces gothiques du commencement du seméme sucle, non décrites jusqu'ici, précédés à une histoire de la Bibliothèque Colombine (à Séville) et de son fondateur (Fernand Colomb). Un brau vol. gr., in-0, avec fac similée et pl. 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HARRISSE (Henry). John Cabot, the Discoverer of North America and Sobestian his son. A chapter of the maritums history of England under the Tudors, 1496-1537. Un vol. in-a, Xi+504 pages, avec cartes at illustr., an demiral, n. rog. 1894, (46 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REISS (W.) et A. STUBEL. La Mécropole d'Anoon (Pérou). The Necropolis of Anoon in Peru : A contrib, to our knowledge of the culture and indultries of the Empire of the Incas, being the results of excavations made on the spet by W. Raiss, A. Stibel and AII. Kaana. 3 vol. in-folio, on 9 portefaullies, aven 141 planches an shromolithographic. Berlin, 1858-1857. (If no reste plus que 2 exemplaires.) (520 fr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Et le Cetalogue de la Bibliothèque géographique de feu M. VIVIEN de<br>SAINT-MARTIN, 1 vol. in-8 de 800 pages (11.000 ouvreges) Priz : 5 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ra resty Google

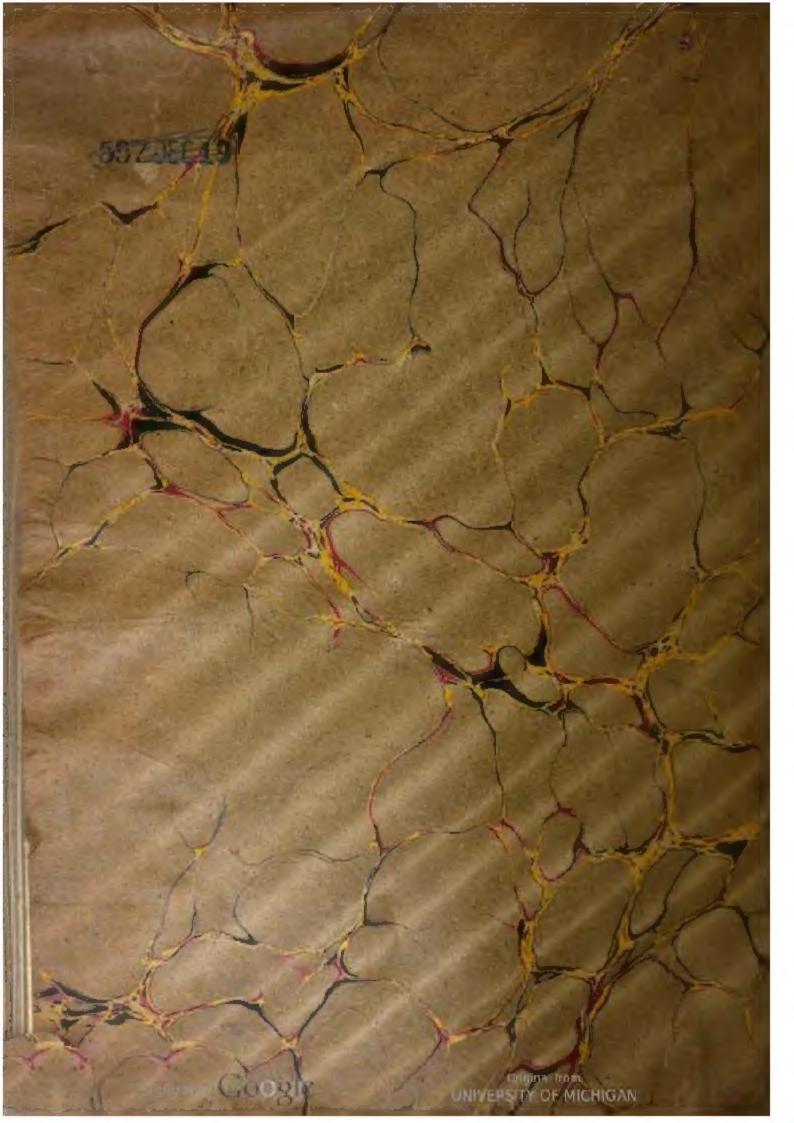



